### PARIS MÉDICAL

XL

#### LIBRES PROPOS

#### L'ŒUVRE DE LA COMMISSION AMÉRICAINE DE PRÉSERVATION CONTRE LA TUBERCULOSE

Losqu'en 1917 les Américains sont venus en l'rence combattre avec les Alliés, une mission médicale fut envoyée per la fondation Rockefeller, mission ayant à sa tête le Dr Farrand. La Commission américaine de préservation contre la tuberculose fut vite organisée. Si son œuvre rencontra au début quêques difficultés facilement explicables, actuellement, après trois aus d'efforts, il est possible de juger les résultate. Ils turent fécends, et il est bon de dire ie la part importante jouée par la Commission américaine, en plein accord avec le Comilé national, dans les progrès de l'organisation antituberculeuse en France.

Le Comité international d'hygiène de Newyork (fondation Rockefeller) avait pensé qu'une commission pourrait faire œuvre utile en offrant sa collaboration à la Prance dans l'organisation d'une campagne active de propagande et son cide pour la résolution du problème tel qu'il existait dans notre pays. Très vite, il se rendit compte que si la direction générale de la Commission devait étre assurée par les Américains, il était désirable que le travail soit exécuté en majeure partie par du personnel français, de manière à respecter le plus possible nos coutumes et nos idées. Quelques exemples montreront facilement les méthodes employées et leux résultats.

L'un des buts que se proposa la Commission fut de mener une propagande d'éducation dans les divers départements de France. Elle créa donc quatre équipes complètes, de cinq personnes chacune, qui font actuellement des tournées dans toute la France. Chacune de ces équipes possède un camion qui transporte une exposition avec des panneaux-tableaux sur la tuberculose, des appareils de cinéma et des films, un moteur pouvant fournir l'électricité pour le cinéma. Le personnel comprend un courrier qui, arrivant à l'avance, s'assure de la disponibilité des salles pour les conférences et organise tout. L'équipe a également dans son personnel un conférencier, une conférencière, une directrice, un opérateur de cinéma. De janvier 1918 à juillet 1919, ces unités de propagande ont visité 293 villes et 19 départements de France, y ont vu médecius et autorités, ont donné des corférences, répandu des imprimés. Le nombre de personnes ainsi touchées se monte à 625 000 et, dans certains endroits, un million et demi d'imprimés furent distribués. Cette propagande originale a le plus souvent soulevé pour la tuberculose un intérêt très vif et facilité la création d'œuvres antituberculeuses.

L'effort médical de la commission a de même

permis de créer une série de dispensaires, notamment dans le 109 a rondissement de Paris et dans le département d'Eure-et-L'oir, et de collaborer largement dans ce département à la construction d'un sanatorium et à la création d'un perillon de 100 lits dans chacun des chefs-lieux des quatro d'un sonatorium et à la création d'un perillon de 100 lits dans chacun des chefs-lieux des quatro de se la consistencia de la constitución de la consistencia de la consistencia

Les visiteuses d'hygiène sont indispensables à la vie d'un dispensaire. La Commission a créé un service qui obtient et fournit des facilités d'enseignement à ces visiteuses et en envoie dans les dispensaires nouvellement installés. Des écoles ont été créées dans diverses villes de province où l'enseignement de l'hygiène et de la puériculture est méthodiquement donné. Depuis jauvier 1918, d'excellentes visiteuses ont été ainsi fornées.

Demêmela Commission a un bureau de l'organisation autituberculeuse dans les départements, qui, en accord avec le Comité nationel et les comités départementaux, a contribué à l'élaboration de plans coordonnant les œuvres autituberculeuses et créant partout ce qui est loque et réalisable.

Un bureau des statistiques a été créé à la Commission qui permet, eu groupant les rapports reçus des dispensaires et ceux qui viennent du Ministère et de l'Assistance ¡ ublique, de se rendre compte de l'importance des efforts accomplis dans les dispensaires et, d'une manière plus générale, de l'augmentation et de la diminution de la tuberculose dans tel ou tel département ou ville.

Grâce à l'activité du Dr Williams et de ses coslaborateurs, une tâche efficace a été réalisée dans ces diverses branches. Allant plus loin et désireux de faciliter aux médecins français la connaissance des données actuelles sur la tuberculose pulmonaire et nos moyens de lutte contre elle, la fondation Rockefeller, a d'accord avec la Faculté de médecine, provoqué la création de cours de perfectionnement où des phtisiologues consommés comme MM. Léon Bernard, Rist, Sergent, Küss, donnent avec leurs collaborateurs un enseignement méthodique et complet. La fondation Rockefeller a généreusement créé des bourses d'études, en vue de ces cours, bourses plus particulièrement destinées aux médecins de dispensaire. Le succès de ces cours dit assez à quel besoin ils répondent.

Nos amis américains ont, on le voit, largement et de tout cœur apporté leur concours à l'œurce commune. Ils la poursuivent actuellement avec le même entrain, heureux dé voir se manifester les résultats de leur effort désintéressé. Les médecins frauçais ne peuvent que leur être reconnaissants du coup d'épaule qu'ilssont ainsi venus leur donner dans la lutte contre le fléau tuberculeux.

P. LEREBOULLET.



### Le Diurétique rénal excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-comme est la digitale pour le

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-

tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise la diathèse urique les acides urinaires.

FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile = PARIS === PRODUIT

SPÉCIFIQUE DES DERMATOSES **NOUVEAU TRAITEMENT** 

ECZÉMA

### SULFODERMOL RAMBAUD (CACHETS)

1 CACHET AUX 3 REPAS

FURONCULOSE

ACNÉ

SULFODERMOL RAMBAUD (PÂTE THIONIQUE)

Frictions matin et soir sur la voûte plantaire (imprégnation de l'organisme)

Arsenicaux, alcalins, poudres, pommades, diverses, echouant fréquemment

Prescrire

Le Sulfodermol Rambaud (Trait "interne et externe)

URTICAIRE

INOFFENSIF ~ SANS TOXIQUE

LA BROCHURE ET LES 2 ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRE RAMBAUD.12. Rue Beautreillis, Paris \_ Teleph, Archives 43-98

#### VARIÉTÉS

### DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

A propos de l'affaire Mazel.

Je suis désolé d'être médecin. Ah! mon père, que je vous veux de mal!

Oue ne suis-ie avocat!

Vous êtes au courant du procès intenté au Dr Mazel et qui révolutionne, nous dit le Matin, toute la région languedocienne.

« Voici les faits - je laisse parler le Matin du 23 novembre. - Les deux filles du commandant Arnaud, âgées, l'une de dix-sept ans, l'autre de quinze ans, ont succombé le 20 décembre 1015 et le 1er janvier 1916, après avoir été traitées, à Nîmes, par le Dr Fortuné Mazel. La prévention reproche au docteur :

1º D'avoir modifié, sans raisons valables, le traitement institué par le professeur Grasset;

2º D'avoir prescrit des piqures de strychnine à une dose excessive ;

3º D'avoir placé auprès de ses malades une infirmière totalement incapable, qui aurait poussé l'oubli des premières notions médicales jusqu'à pratiquer des piqures avec des aiguilles « non immunisées » (sic!) ;

4º D'avoir fait continuer les piqures malgré les abcès survenus et qui constituaient une contre-

indication des plus nettes : 5º D'avoir pratiqué des ponctions lombaires

inutiles et dangereuses. Ah! la belle cause!

Que ne suis-je avocat!

Mais, attendez ! Voici ce que nous rapporte le Matin du 24 novembre :

Les syndicats régionaux et la plupart des personnalités médicales du Languedoc ont pris fait et cause pour le confrère incriminé.

Seul, un expert lui aurait imputé des torts. Ah! la belle cause!

Un témoin, femme de journée chez le commandant Arnaud, prétend avoir toujours vu l'infirmière, complice du crime ou tout au moins du

délit, se servir, pour les deux sœurs, de la même aiguille sans la nettover jamais.

M. Ganel, pharmacien, qui a fait plusieurs aualyses du liquide céphalo-rachidien, affirmait y trouver du méningocoque, dans le même temps où le médecin traitant disait à la maman-des jeunes malades :

Il n'v a plus de méningite. »

(Ce : il n'v a plus de méningite, me paraît aussi près de la vérité historique que le fameux : il n'y a plus de Pyrénées!).

Une laitière, dont la compétence en médecine

légale ne saurait se discuter, Mme Tribes, dépose à la barre :

« Le Dr Mazel a donné à mon fils des remèdes qui n'ont pas produit l'effet que j'attendais, (Tiens! parbleu! l'effet toujours attendu, c'est la guérison!) Mon fils est mort à la suite des ponctions lombaires qu'il lui a infligées.»

... Post hoc - ergo propter hoc !

.... Hum!

Enfin, un camarade du commandant Arnaud vient aussi déposer que la mère des deux jeunes filles a eu recours, exaspérée par sa douleur, à cinq ou six médecins, au cours de la même maladie, finissant pas accuser le dernier de la mort de ses enfants.

Ah! la belle cause, vous dis-je!

Rien n'y manque!

Si j'étais l'avocat de la partie plaignante, je commencerais par déclarer que, ne connaissant rien aux choses médicales, je suis contraint de m'en référer aux faits.

En l'espace de dix jours, deux jeunes filles, dans la fleur de l'âge, robustes, sans tares physiques, sont arrachées à l'affection de leur famille.

Un médecin célèbre, un illustre professeur. appelé en cousultation, avait établi une prescription à suivre, et, dans son ignorance criminelle, le médecin traitant, obscur médecin de petite ville, modifia l'ordonnance signée d'un commun accord.

Appelant à la rescousse, pour arriver sans doute mieux et plus vite à ses fins, une infirmière incapable, tellement incapable qu'elle n'était pas capable d'immuniser ses aiguilles à injections hypodermiques, ce médecin ignare détermine des abcès -- des ab-cès : entendez-vous ?

Mais, ce n'est rien. Dans le crime, seul le premier pas compte.

Vous êtes bien d'accord que ces abcès constituaient une contre-indication des plus nettes; une contre-indication à quoi ? je n'en sais rien ; là n'est pas la question. Les faits sont les faits. Un abcès est un abcès. En continuant les pigûres, on continuait les abcès ; donc ce médecin imbécile et méchant a sciemment déterminé des ab-

Malgré tout, le résultat final tardant à se produire, le tortionnaire n'hésite-pas à accumuler d'autres coupables et dangereuses pratiques.

II fit ...

.Il fit une ponction lombaire.

Je vais vous expliquer, messieurs les jurés, ce qu'est une ponction lombaire.



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

### FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORDÉOSE - RIZINE - GRAMEHOSE - AVENOSE, ETC.
CÉRÉS JAMEET pour Décoctions - GOAGO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
Brochure et échantillors sur demande, M. JAMEET, 42 - Bus de Micarestil, PARIS

### TRAITEMENT COMPLET DES MALADIES DU FOIE

et des Syndromes qui en dérivent

LITHIASE BILIAIRE, HÉPATISME, CHOLÉMIE FAMILIALE, ENTÉRITES, CONSTIPATION, INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DESTPAYS CHAUDS, ETC.



Seule Médication associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE
aux mejlleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



PILULES et SOLUTION
En vente dans toutes les Pharmacies

DOSES : 2 à 8 PILULES par jour

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

### DIUROCARDÎNE

TONIQUE DU CŒUR

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

PHARMACIENS DE 1" CLASSE

Membres de la Société de Chimie Biologique de France

Docteur de l'Université, Licencié ès-Sciences Chimique: Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Eléve de l'Institut Pasteur 285, Avenue Jean-Jaurés – LYON

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSC'EROSE ANGINE DE POITRINE DE ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède praiment héroique journellement prescrit par boutes les sommités médicales. No provoque ni intolèrance ni accidents d'adisme. — 2 à 4 cuillerées à café par jour. ITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS; LABORATOIRE MARTINMAZADE I<sup>T</sup>INTERAPHAE (VAR).

#### VARIÉTÉS (Sutte)

Avec une aiguille robuste, longue, acérée, inventée à cet effet par un misérable... oh! pardon! par M. le professeur Tuffier! l'on perfore la colonne vertébria au niveau des lombes; l'on traverse les méninges, l'on s'introduit dans le canal raclidien, pour eu extraire goutte à goutte un liquide qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien. Vous voyez immédiatement, messieurs, les jurés, combien est horrifiante et daugereuse cette émouvante opération; combien il faut d'audace, d'astuce, de sadisme professionnel pour s'y risquer. Que diriez-vous, messieurs les jurés, si l'on vous plantait une telle aiguille dans la colonne vertébrale! ] Brrt!

J'ajoute que ces dangereuses ponctions étaient parfaitement inutiles, de l'aven même de l'inculpé, puisqu'il déclarait à la mère des pauvres victimes qu'il n'y avait plus de méningite, au moment même où l'analyse décelait de façon irréfutable la présence de méningocoques dans le liquide céphalo-rachidien.

Inquiétante contradiction! Opposition siugulière! Cependant, messieurs, rien ne fut épargné pour aboutir à un meilleur résultat.

Cinq médecins s'étaient succédé au chevet des jeunes malades, sans que celles-ci eussent subi d'inconvénients extrêmes! Il fallut ce sixième docteur pour qu'elles succombassent!

— Hein?... avec un peu de sauce oratoire autour et des effets de manches, le Dr Mazel prendrait, comme on dit vulgairement, quelque chose pour son rhume!

Mais... si j'étais son défenseur! voici, à peu près, ce que je dirais :

« Messieurs, je réclame pour mon client, soit la peine capitale, soit des félicitations chaleureuses.

Cet honorable praticien, avantageusement comu depuis longtenps dans la région et estimé de tous ses confrères, a fait preuve d'un courage éminent.

Appelé dans un cas désespéré, il s'est battu jusqu'au bout contre la mort, pied à pied, risquant tout, même et surtout sa réputation, ses biens et. son honneur professionnel, pour accompiir son devoir. Avant lui, cinq confrères, dont un illustre professeur, riavaient pu mieux faire.

L'une des deux malades meurt.

Il continue pour l'autre, qui présente les mêmes symptômes, de tenter l'impossible. Près des patientes, il place par précaution une infirmière, car il a vu que la famille affolée ne peut assurer des soins utiles. Il fait pratiquer des injections hypodermiques de strychnine. Je me suis laissé dire — n'y connaissant riem — que ce médica-

ment énergique, bien administré, peut être donné sans nul inconvénient à des doses relativement énormes. Certains auteurs prétendent même que l'efficacité n'existe qu'à ces doses-là. Le Dr P. Harteuberg, de Paris, obtient, paraît-il, des résultats myrveilleux de ce remède à doses très fortes, selon une méthode à présent bien comue et qui doit être celle mise en œuvre par le Dr Mazei.

Quant aux experts, nous savons tons, depuis Orila et l'affaire Lafarge, qu'un expert peut tromper. En tout cas, il convient d'avoir l'avis d'au moins trois d'entre eux, le troisième ayant pour mission spéciale et bien déterminée de faire battre ensemble les deux premiers, à la plus grande joie du public qui compte et marque les coups!

Je ne sais pas ce que c'est que la méningite, les méningocoques, ni un abcès. Je ne sais pas davantage ce que peut étre une aiguille immunisée. J'ai entendu parler de certains travaux, notamment du professeur Richet, sur l'immunité, et J'ai vu stériliser des aiguilles à l'infirmerie de mon réziment.

Je crois savoir que certains médecins, surtout de l'éçole lyonnaise, out coutume de soigner quelques maladies infectieuses, et spécialement les méningites à méningocoques, en déterminant volontairement sous la peau des abcès dits « de fixation ».

Quant à la ponction lombaire, je m : suis laissé dire par beaucoup de médecins que c'est, en soi, nne intervention de peu d'importance, nuilement douloureuse et sans danger.

De plus, c'est un excelleut moyen de diagnostic et je le prouve. Mon éminent collègue nous a dit tout à l'heure que le liquide céphalo-rachidieu contenaît des méningocoques. Personne ne sau-mit, à l'heure actuelle, de façon précise, de quoi sont décédées les malheureuses jeunes filles si le Dr Mazel n'avait eu l'heureuse idée de cette ponction. Je décturais même de ce fait que le Dr Mazel est un praticien avié, adroit, au courant des dernières conquêtes de la Science, et qui a tenté tout le possible en une circonstance où la uort est inévitable os fois sur 1700.

Il est extrêmement regrettable que le professeur Grasset ne soit plus de ce monde, car je lui aurais fait dire à lui-même, ici, que le D' Mazel a fait preuve, en modifiant sa prescription, d'un courage, d'une intelligence, d'une initiative trop fares.

Même un des grands maîtres de la médecine ne peut donner, au cours d'une affection très grave à évolution très rapide, que des conseils généraux

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



L'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF

CAMUS

MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

CONSTIPATION

DEPOT :

CHOLÉINE CAMUS

13, Rue Pavée, Paris (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM, D'OCTEURS



SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### VARIÉTÉS (Suite)

et des prescriptious momentanées. De nouveaux symptômes peuvent surgir qui commandent, d'urgence, une thérapeutique nouvelle. »

Voilà ce qu'à peu près j'aurais dit — comme s'exprime Cyrano — si j'avais été avocat au procès. C'est, d'ailleurs, très probablement ce que l'on a pu y entendre.

Comme modeste médecin praticien, je voudrais bien cependant ajouter mon petit mot.

Quand un député est accusé d'un délit ou d'un crime, c'est devant une juridiction spéciale et devant ses pairs qu'il est appelé à se défendre. C'est ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Il y a aussi l'immunité des aiguilles! Mais il n'y a pas de Haute-Cour pour les médecins!

Cependant, nous passons, même les moins savants d'entre nous, nos années de jeunesse et, ensuite, emportés par le courant, notre vie entière, penchés sur la redoutable complexité des phénomènes biologiques.

Qui donc? Quel prétoire oserait nous juger?...
devrait oser seulement parler de notre science et
de notre conscience?

Qui donc, en dehors de notre profession, de nos proches, se fait la moindre idée de ce qu'est notre vie, toute de labeur, de fatigues, de chagrins partagés, d'angoisses renouve'ées?

Ah! vous voyez bien comment il faut compter avec la reconnaissance!

Certes, nous pardonnons tous à une famille affolée par une perte si douloureuse, le geste regrettable qui la fait se retourner contre le médecin coupable de s'être acharné à combattre la maladie et la mort, et le poursuivre en justice. Mais... tout de même !

J'ai peut-être personnellement le droit — ou le devoir — d'écrire cet article. Moi aussi, j'ai perdu en moins de vingt-quatre heures, de tragique manière, un fils unique que je n'ai pu ni soigner, ni revoir vivant. Le médecin qui le traita fut surpris par la rapidité du mal. Hé l cela m'est arrivé aussi, dix fois, à moi-méme le Ce fut donc moi qui dus consoler mon confrère navré! Mais... j'étais médecin.

Mais que le public prenne bien garde toutefois de ne point arriver, à la longue, à modifier la mentalité médicale, qui retarde, en vérité, mais pas dans le sens que l'on croit. Le public pourrait avoir à en souffrir directement et cruellement.

D'abord, le médecin se lassera bientôt, d'avoir, à la fin de sa dure et dangereuse journée,

amassé moins dé numéraire qu'un débardeur du port de Marseille ou de Dunkerque. Il y en a en ce moment, je le sais, qui gagnent 80 francs par jour.

Ah! tenez! quelque chose qui serait drôle, mais drôle! ce serait de conuaître à combien vont s'élever les frais du procès Mazel. Ça doit être plus salé qu'une note de médecin, même quand il a pratiqué des ponctions lombaires!

Je vous dis que c'est une honte!

Le public imbécile, ignorant et mauvaisement égoïste, paie sans barguigner à tous les hommes d'argent — qui dornent chaque soir dans leur lit, ne risquent pas d'être éléctrocutés comme Jaugeas, ou amputés et tués comme Infroit! qui n'ont point à lutter contre La Morr. — le public, donc, paie tout ce qu'ils demandent, et ce n'est pas peu. On paie le notaire, l'avoué, le greffier, l'huissier, en espèces. Mais le médecin, toutes les fois qu'il est possiblé, on le paie, lui, en monnaie de singe!

Ah! il est intéressant, allez, le procès Mazel.

Toutefois, ne nous frappons pas! Restons calmes! Et voici une petite histoire pour finir. Jevous déclare tout de suite qu'elle n'a qu'un mérite: celui d'être entièrement fausse.

Un maladroit ne sachant pas nager tomba dans le canal Saint-Martin.

N'écoutant que son courage, un éclusier bon nageur se jeta à l'eau, mais, malgré une lutte épuisante, ne parvint pas à retirer vivant le malheureux naufragé.

Le sauveteur — il faisait froid — gagna une pneumonie qui le mit à l'hôpital pour six mois. Durant ce temps, un autre prit son poste.

Il a perdu sa montre eu argent dans la bagarre. La femme du noyé l'a traité d'idiot pour n'avoir point su retirer vivant de l'eau son mari.

Il n'a pas eu la médaille de sauvetage, n'ayant, en somme, sauvé personne.

Il a juré de ne plus se jeter à l'eau.

#### Épilogue.

Le procès vient d'être jugé. Le Dr Mazel a été acquitté; les plaideurs ont été renvoyés dos à dos. Relire « L'huitre et les plaideurs »!

Dr F.-M. GRANGÉE, Médecin-consultant à Aix-les-Bains.

### HYPNOSE SÉDATION NERVEUSE

# VERONIDIA

Ses Indications :

Insomnies

Névropathie - Hystérie

Tremblements -- Mal de Mer

Phénomènes convulsifs

Sa Composition:

O gr. 25 de Véronal (associé à l'Extrait de Passiflora incarnata), par cuillerée à soupe de

SOLUTION ou par COMPRIMÉ.

Ses Deux formes :

SOLUTION OU COMPRIMES

La forme COMPRIMÉS a été réalisée récemment sur la demande du Corps Médical pour certaines catégories de malades

Ses Deux doses;

HYPNOTIQUE 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

SÉDATIVE 1 cuillerée à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS E1 LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, Paris

#### VARIÉTÉS (Suite)

### LES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE

#### INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE

(17-21 octobre 1920).

Le Comité national de Délense contre la Tuberculose, que préside. L'eon Bourgeois, a pris l'initiative de réunir à Paris des délègués de la Société des Nations et des États-Unis d'Amérique en vue de créer une Union internationale contre la tuberculose. La délégation française était constituée par les membres des deux Bureaux de l'Œnwre de la Tuberculose et du Comité national. Vingt-six gouvernements différents ou Associations nationales étaient représentés.

Cette conférence a cu le triple avantage d'élaborer les statuts d'une Union internationale, de préciser certaines questions médicales sur le diagnostic de la tuberculose, et enfin d'établir un programme social de lutte autituberculeuse. Il n'est pas inutile de rappeler ici en quelques mots cette cuvre de la Conférence.

- I. Union internationale. L'Union internationale, comme l'a très nettement précisé le professeur Léon Bernard dans son aflocucation à la Sorbonne, a pour but:
- 1º D'établir un l'ien fédératif entre les œuvres et les institutions nationales de lutte contre la tuberculose dans les divers pays du monde civilisé; 2º D'étudier la législation comparée des lois
- 2º D'étudier la législation comparée des lois relatives à la tuberculose;
- 3º D'instituer un bureau de statistique international;
- 4º De provoquer des enquêtes sur l'extension et la propagation de la tuberculose suivant les pays et les races:
- 5º De recueillir et de faire connaître aux organisations, nationales adhérentes des reuseignements sur toutes les questions concernant la défense sociale contre la tuberculose.

Au siège social, rue Las-Cases, dans la séance de clôture, les décisions suivantes ont été prises :

- La Conférence internationale, réunie à Paris du 17 en 20 octobre 1920, adopté le projet de statuts d'une Union internationale contre la tuberculose. Les délégués des Associations nationales et des gouvernements des nations participant à la conférence proposeront à leurs Associations nationales on à leurs gouvernements respectifs, dans le délaile plus bref et au plus terd avant le 1<sup>ext</sup> mars 1921, d'adhèrer à ces statuts.
- L'Union internationale contre la tuberculose décide de se réunir à Londres en 1921 sur la convocation de son président, en vue d'établir son organisation budgétaire et administrative, de fixer la composition de son conseil de direction et

de présider à l'élection de ses membres titulaires Un conseil de direction est provisoirement constitué pour préparer l'organisation définitive de l'Union. Il est composé de :

Sir Robert Philip (Angleterre), président; Dr Dewez (Belgique), Dr Gerald Webb (États-Unis), professeur Calmette (France), professeur Cantacuziène (Romnanie), vice-présidents; professeur Léon Bernard, secrétaire général.

Ce conseil provisoire cessera ses fonctions aussitôt après l'élection du conseil définitif.

- La Conférence propose aux Associations nationales et aux gouvernements adhérents à l'Union internationale contre la tuberculose d'étudier, pour qu'il soit statué à ce sujet à la Conférence de Londres en 1921, la possibilité d'établir le budget de l'Union en fixant la contribution de chaque association ou de chaque gouvernement à un nombre d'unités variable suivant l'importance de chaque pays, conformément au principe admis pour la répartition des dépenses de la Société des nations.
- La Conférence suggère que le taux de chaque unité de participation pourrait être fixé à mille francs or.
- II. Conférence scientifique médicale. -Les membres de la Conférence internationale se sout réunis à la Faculté de médecine de Paris. sous la présidence du Dr Webb, pour étudier les méthodes scientifiques de diagnostic clinique de l'infection bacillaire aux différentes âges, en vue des enquêtes qu'il y a lieu d'entreprendre, dans les différents pays, sur la morbidité et la mortalité par tuberculose. Le Pr Réuon a commenté son rapport général, qui est la synthèse des rapports étudiés sur les différentes parties du sujet par la Section d'études scientifiques de l'Œuvre de la tuberculose. Une longue discussion s'engagea, à laquelle prirent part les Dra Navaro (République Argentine), Espina y Capo (Espagne); Minor (Etats-Unis), Sutherland (Grande-Bretagne), Bachmann (Suisse), Heitmann (Norvège), et qui aboutit à un accord sur les méthodes de diagnostic à employer : en l'absence du seul signe de certitude qui est la constatation directe du bacille, c'est l'importance des signes stéthoscopiques et la valeur de la cutiréaction, du moins chez l'enfant, qu'il faut surtout retenir.

Une des conclusions du Dr Espina y Capo (de Madrid) demandant de rendre obligatoire l'investigation par les !réactions tuberculiniques, de tout le bétail bovin, et notamment des vaches laitières, a donné lieu à une intéressante réserve du professeur Calmette. Ce. savant a montré que



### PRIMESOL BIMESOL TRIMESOL) INFECTIONS

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections)

RHUMATISMES GONOCOCCIE ANÉMIE NÉOPLASMES

### MÉSOTHINE

**COMPRIMÉS AU BROMURE** DE MÉSOTHORIUM

TOUTES MANIFESTATIONS ARTHRITIOUES

### BOUES RADIO-ACTIVES SALPINGITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

ULCÉRATIONS PERTES, ETC.

### DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM

MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA .ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

BUREAUX: 127, rue du Faubourg Saint-Honoré, a l'Arkis

A. PLEDEL, pharmacien chimiste (faculté de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seine)

#### VARIÉTÉS (Suite)

dans tous les pays de stabulation permanente ou temporaire 60 p. 100 des vaches laitières réagissent à la tuberculine et ne sont pas toutes malades pour autant. Il faut donc ne point se contenter de la seule réaction et toujours exiger avec elle la présence des signes cliniques.

III. La lutte sociale antituberculeuse. -

La question sociale a été envisagée d'une facon magistrale à la conférence d'ouverture par le professeur Sir Robert Philip, de l'Université d'Edimbourg : dans un tableau saisissant il a démontré que la tuberculose, produit de la civilisation, n'allait bientôt laisser aucun point du globe sans l'atteindre; mais, accompagnatrice du progrès, la tuberculose ne doit pas être considérée comme indissolublement liée à lui. Ce sont les tares de la civilisation qui l'engendrent et non la civilisation elle-même; la mauvaise hygiène, l'ignorance ne sont pas nécessaires à la civilisation. Le conférencier insiste sur ce fait que le nombre des tuberculeux est à peu près vingt fois plus grand que celui du chiffre de décès par tuberculose; il a montré qu'on ne saurait séparer, dans la question de la lutte contre le fléau, la part de la contagion et du terrain; que c'est au foyer même qu'il faut apporter une meilleure hygiène et supprimer la contagion ; le dispensaire et sa visiteuse.

ainsi que la déclaration des cas contagieux sont la base de tout action efficace antituberculeuse : «L'Angleterre, a dit Sir Robert Philip, qui depuis luit ans a la déclaration obligatoire de la tuberculose, n'a pas encore vu fondre sur elle les malheurs que prédisent les cunemis de la déclaration en Prance; dans d'autres pays, a-t-il ajouté, on n'aime pas la déclaration, celle de la tuberculose comme celle du revenu. »

Une conférence sur la question sociale a été tenue également à la Faculté de médecine. Le question à l'étude était l'organisation de la prophylaxie de la tuberculose dans chacun des pays adhérents. Après lecture du rapport de la commission française fait par M. Armand Guillon, directeur de l'Office public d'hygiène sociale de la Seine, sur l'état actuel de l'organisation de la lutte antituberculeuse en France, successivement les Drs Espina v Capo et Savé (Espagne), Pio Foa (Italie), Sir Robert Philip (Angleterre), Cawadias (Grèce), Morin (Suisse), Grégoire (Belgique), Cantacuzène (Roumanie), Lœwenjelkm (Suède), Heitmann (Norvège), Emerson (États-Unis), Madsen (Danemark), Ujihara (Japon), Fontecilla (Chili) et Pynnapel (Pays-Bas) exposèrent les mesures prophylactiques prises dans leur pays contre le fléau.

Tous les orateurs se sont montrés d'accord



### L'ÉLIXIR

đe

# VIRGINIE

porte toujours la signature de garantie

# NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections]du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

ÉCHANTILLONS:

Produits NYRDAHL

20. rue de La Rochefoucauld, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

pour reconnaître que le dispassaire devait être la base de la lutte antituberculeuse et pour demander la généralisation de cet organe, qui non seulement constitue un véritable bureau d'informations sur l'extension du maldans les diverses régions, mais encore permet de mettre à l'abri les autres membres de la famille d'une contagion répétée.

De plus, tous les spécialistes ont reconnu la nécessité de surveiller les enfants depuis leur premier âge jusqu'à l'adolescence, à l'école aussi bien qu'à l'usine, car il est maintenant prouvé que la contagion a lieu le plus souvent, pour ne pas dire plus, pendant l'enfance. Les nourrissons euxmêmes, peuvent être contaminés par leurs proches. De plus, des études sérieuses ont mis en évidence que l'examen scientifique des jeunes gen de quatorze ans relève 70 p. 100 de sujets contaminés infectés; mais pas encore malades pour cela, au sens clinique du mot.

Or, les médecins spécialistes ont acquis la preuve certaine que si la tuberculose se contracte surtout dans l'enfance, il est possible, par des mesures de prophylaxie appropriées, de sauver un grand nombre de ceux qui plustard seraient devenus des tuberculeux avérés, car fréquemment c'est la

prolongation des contacts dans les milieux insalubres qui aggrave le mal.

L'utilité d'œuvres comme l'Œuvre Grancher dont le D' Granjux a parlé, comme de celle dont MM. Léon Bernard et Debré entretiennent nos lecteurs d'autre part, est primordiale.

On a pu dire, à la suite de cette Conférence internationale, que la Société des nations contre la tuberculose était définitivement constituée.

Octobre 1920 est donc une date féconde dans l'organisation de l'Inygiène sociale. Le Comité national qui a eu l'initiative de cette Conférence a bien mérité du pays. On doit remercier particulièrement le président Léon Bourgeois, les heutes autorités morales du Comité national, le professeur Léon Bernard, secrétaire général de ce Comité, et tous ceux dont le concours a contribué au succès de cette journée, l'Office public d'Inygiène sociale du département de la Seine, la Municipalité de Paris, l'Guvre de la tuberculose, les délégués étrangers, et la Commission Rockefeller, sans le concours de laquelle une pareille œuvre n'aurait saus doute pas obtenu un succès aussi complet.

G. Poix.

### Grippe,

Pneumonie et toutes affections

fébriles.

Laboratoires Ciba
O. ROLLAND
1, place Morand
LYON

Toujours traitées avec succès, dans leurs formes asthéniques surtout, par le

### PHYTINATE de QUININE.

dont on connaît l'activité, la bonne tolérance, les effets toniques et reconstituants.

Quin. 57 0/0 & Phosph. 12 0/0,

Notre éther glycéro-colique soluble LE RÉSYL

Antiseptique pulmonaire cicatrisant Sirop, Comprimés, Ampoules

# BACILLOSES

### **SUBAIGUËS & CHRONIQUES**

### Sulfates de terres rares

(NÉODYME — PRASÉODYME — SAMARIUM)
CHIMIOUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

### **PELOSPANINES**

IIIIΛΟΣ: terre; ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.

Pélospanine A

DEUX CENTICUBES
(deux centigr. de Suifets actifs par c. c.)
INTRAVEINEUSE

Pélospanine C

DEUX CENTICUBES
injections hypodermiques
ou INTRA-MUSCULAIRES

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5')

#### VARIÉTÉS (Suite)

### LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE EN ANGLETERRE Par le D: V. LE PAGE.

Il m'a paru intéressant d'étudier succinctement, d'après les réceutes publications anglaises, l'état actuel de l'armement antituberculeux en Angleterre et de résumer les appréciations des médecins sur les rouages divers de cet organisme déjà très développé.

Jusqu'à 1912 l'Angleterre et le pays de Galles ne possédaient aucune législation véritable contre la tuberculose.

En 1908, par décret, le « Government Board » avait imposé aux praticiens la déclaration pour les malades asistés par les pouvoirs publics (*Poor Law Patients*).

En mars 1911, un nouveau décret rend la déclaration obligatoire pour les malades des hôpitaux.

Le décret du 16 novembre 1911 impose à partir du 1° janvier 1912, à tous les médecins traitants, l'obligation de déclarer tous les cas de tuberculose coustatés dans l'exercice de leur profession. Et une circulaire spéciale prévoit des crédits pour l'application de ce décret.

Enfin la loi du 13 juillet 1912 assure l'admission gratuite dans les hópitaux et les sanatoriums et accorde en outre des secours aux familles de ces malades pendant une durée de vingt-six semaines. Conséquences nécessaires de la déclaration obli-

gatoire, l'Angleterre possède une organsiation administrative et des œuvres consacrées à la recherche de la tuberculose et à son traitement :

Un medical officers of Health et un medical officers of Tuberculosis par district:

Des dispensaires;

Des sanatoriums :

Des œuvres d'après cure ;

Des hôpitaux ou salles d'isolement pour les cas avancés ou incurables ;

Des écoles de réadaptation;

L'inspection scolaire;

Des écoles en plein air ;

Une législation contre les maisons insalubres, Résultats. — En 1914, la tuberculose semblait nettement en décroissance en Angleterre. Depuis la guerre, le nombre des décès a augmenté chaque année:

| 1914 | Accroissement |    |  |  |  | 1582 |
|------|---------------|----|--|--|--|------|
| 1915 |               |    |  |  |  | 4621 |
| 1916 |               |    |  |  |  | 4490 |
| 1917 |               |    |  |  |  | 6058 |
| 1918 | ****          | ٠, |  |  |  | 8197 |
|      |               |    |  |  |  |      |

En 1918, la mortalité totale était 58 073; la mortalité s'est accrue de 15 p. 100 pendant la guerre (Sir W. Thompson). En Irlande, de 1886 à 1916, la mortalité avait diminué de 13 p. 100, mais elle a augmenté de 4 p. 100 en 1017.

La déclaration. — Tous les auteurs reconnaissent les résultats heureux de la déclaration précoce, qui seule permet de lutter efficacement contre la tuberculose en évolution.

D'après le rapport de sir Newmann au comité départemental : en 1917, il a été déclaré, 53 000 cas. En 1918, 95 000 déclarations ont été faites, mais on n'a pas encore<sup>5</sup>la notion exacte du péril tuberculeux, du nombre approximatif des ma-

Dans un comté, pour 100 décès, il y avait seulement 104 déclarations ; dans un deuxième, pour 100 décès, 130 déclarations.

Par contre, dans deux centres universitaires, on signalait:

Dans le premier, pour 100 décès : 154 déclarations.

Dans le deuxième, pour 100 décès : 235 déclara-

Trop souvent ces déclarations sont faites tardivement.

Le medical officers of Health du bourg de Bootle signale que 2 cas ont été déclarés après le décès des malades ; 23, quatre semaines avant la mort ; 46, trois mois avant la mort.

Dans certains cas, l'absence de déclaration est due à l'indifférence des médecins ou à celle du malade qui n'a même pas songé à se faire soigner, « Mais elle est le plus souvent due à l'absence de diagnostic. Beaucoup de médecins ne sont pas entraînés au diagnostic de la tuberculose. L'enseignement à ce point de vue est insuffisamment organisé.

organise.

D'après un autre auteur, d'ailleurs, les medical officers ne sont pas suffisamment préparés à l'exercice de leurs fonctions. Ce service aussi est insuffisamment organisé. L'extension de l'organisation administrative à tout le royaume n'est pas complète. En octobre 1918, il existait seulement 120 medical officers of Tuberculosis attachés à ce service. Les autres, au nombre de 126, cumulent leurs fonctions avec les nécessités de la clientèle. La spécialisation du personnel médical, une des vives préoccupations des phtisiologues anglais, n'est pas complètement terminée.

Dispensaires. — En 1919, il existait 385 dispensaires, dont 350 officiels environ. Bien que le réseau ue soit pas complètement terminé, cette organisation semble peu critiquée.

Sanatoriums. — En 1919, il existait 13 661 lits dans les hôpitaux et sanatoriums, dont 7 139 organisés par les autorités locales, 26 722 par des Sociétés privées.

# D CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE D ACTIOXYNE

#### MANGANATE CALCICO-POTASSIOUE

en ampoules:

de 3.5 et 10 cc pour injections intraveineuses | pour instillations rectales

### RÉFÉRENCES

PARIS - MEDICAL: 14 JUIN 1919
CONCOURS MÉDICAL: 19 OCT. 1919. 4 JANV.
7 MARS. 4 AVR. 3 JUIL. 8 10 OCT. 1920
GAZETTE DES HÔPITAUX: 25 OCTOBRE 1919
22 AVR. 8 MAI & 26 JUIN 1920
PROGRÈS MÉDICAL: 17 JANV. & 3 JUIL. 1920
JOURNAL DE MÉDECINE DE PARIS: 5 MAI & 5 AOÛT1920
GAZETTE MÉDICALE DU CENTRE: 15 JUILLET 1920
COMMUNICATION À LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
26 JUIN 1920

THÈSE DE BORDEAUX: D'HILLERET - JUIN 1920

ADRESSER LA CORRESPONDANCE ET LES DEMANDES D'ÉCHANTILLONS

### **AUX USINES CHIMIOUES DU PECO**

39. Rue Cambon, PARIS

DÉPÔT DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES DE FRANCE et à PARIS, Laboratoires BAUDRY, 68, Boul d' Malesherbes

#### VARIÉTÉS! (Suite)

En 1920, de nouveaux établissements ont été organisés ou créés.

De plus en plus le sanatorium semble devenir un établissement de cure et de prophylaxie d'où sont exclus les malades incurables. Le sanatorium encombré de malades trop avancés ne pouvait retenir les curables pendant plus de douze semaines.

« Ce séjour, suffisant pour l'éducation prophylactique, ne peut assurer une cure efficace. » Ît si les résultats ont été trop souvent insuffisants, il faut l'attribuer à la rarefé des lits pour cas avanés. « Il est presque certain que, pour uégliger ces dernières formes de la maladie, on n'a pas arrété la propagation de la tuberculose. » L'imswance Act promet à tous les malades un traitement curatif, mais, sauf dans le pays de Galles, où il n'y a rien, excepté la loi, pour assurer le traitement de ces formes graves.

Güvres d'après cure. — Il en est un peu de même pour les œuvres d'après cure, qui semblent avoir donné d'excellents résultats. Elles ont pour but la réadaptation du malade à un nouveau métier ou l'adaptation progressive à une vie plus active. Les colonies ont parfois le caractère de véritables villages exclusivement occupés par les tuberculeux et leurs familles. Il en existé 6 principales: Polton, Hairmyres, Papworth, Kinson, Beverley et Navland.

Logement. — Certaines œuvres accordent aux malades un supplément de salaire ou de secours pour l'amélioration du logement, auquel les Anglais attachent une très grande importance comme facteur tuberculisant ou comme cause aggravante de la tuberculose existante. Souvent, d'ailleurs, les logements sout très insuffisants.

Eu Ecosse, 53 p. 100 des maisons de tuberculeux ont une seule pièce ou au maximum deux pièces (Maxwell Williamson).

A Glasgow, en 1916, il a été déclaré 1 226 cas de tuberculose de janvier à juin : 50 p. 100 de ces malades partagent leur lit avec une persoune saine.

Dans l'Etat de Somerset, de 1913 à 1916, il a été fait 2 138 déclarations : 38 p. 100 de ces malades vivent dans une maison à une seule pièce.

D'une manière générale, de l'avis des médecins anglais, l'organisation antituberculeuse existante peut donner d'excelleuts résultats; il suffit de l'organiser plus complètement, en adaptant chaque œuvre à son but réel.

**Prophylaxie.** — Mais, convaiucus que la tuberculose n'est pas seulement, comme on le croyait il y a cinquante ans, une maladie à soi-





#### VARIÉTÉS (Suite)

gner, mais une maladie avant tout évitable, nos confrères anglais s'attachent surtout à démontrer l'insuffisance des œuvres de prophylaxie, consacrées à la préservation de l'enfance.

Le problème est d'ailleurs délicat. « Il ne s'agit pas seulement de surveiller momentanément un enfant vivant dans un milieu suspect, mais bien de le suive longuement, pendant la période latente » oui peut durer des années.

« Pour obtenir un résultat réel, il faut lutter contre la tuberculose de l'enfant, rechercher l'adénopathie trachéo-bronchique, la tuberculose hilaire par des examens radiologiques fréquents (W. Aston). L'éducation des parents reste à fair Les principes fondamentaux de l'hygiène, la nécessité de l'aération nocturne, de l'exercice en plein air, d'une nourriture substantielle ne sont pas suffisamment connus.

Ce travail de surveillance attentive et prolongée nécessite un personnel spécialement préparé : visiteuses, infirmières scolaires, médecins-inspecteurs des écoles, ainsi que des œuvres telles que les écoles en plein air. L'organisation de ces œuvres est à l'étude. A Londres, en 1919, deux écoles types fonctionnaient avec 200 élèves chacume. Trois ou quatre autres semblent adaptées au même but. Mais il faudrait 6 000 places et un gros effort reste à faire.

En résumé, quoique incomplète en 1914, l'œuvre sociale antituberculeuse en Angleterre avait donné des résultats sérieux. L'accroissement considérable de la tuberculose pendant la guerre a fait ressentir la nécessité pressante de moyens plus agissants ? recrutement de personnel mieux préparé à ses fonctions, augmentation du nombre de lits de sanatoriums et surtout de lits d'isolement pour cas avancés, amélioration des labitations, développement de l'œuvre prophylactique basée sur l'éducation populaire, et le dépistage précoce de la tuberculose infantile.

La coordination de toutes ces œuvres doit être assurée par une « liaison étroite » entre le médecin praticien et le médical officer of l'uberculosis, en se souvenant, en Anglais pratique, que « la prophylaxie vant mieux et coûte moins cher que le traitement » (1).

 BIBLIOGRAPHIE. — Major F. GARLAND COLLINS, Pretuberculous Child (Tuberele, juillet 1920).

Sir W. Thomson, Tuberculosis in Ireland (Confer. Dublin, 1919).

EDWARD HOPE, The next step in the tuberculosis movement

(British medical Journal of tuberculosis, jauvier 1919). Sir Georges Newmann, Notes on medical education in England, 1018.

Engina, 1918.

Transactions of the National Association for Prevention of Tuberculosis, 1919.

A National Scheme for prevention and treatement of tuberculosis, by HOLLDAY-G. SUTHERLAND (Conference of tuberculosis officers, février 1919).

Sir G. Newmann, Chief medical officers of Board of Education (Annual Report, 1918).

Guerber, La lutte contre la tuberculose dans le Royaume-Uni de Grande-Bretague et d'Irlande, Thèse Paris, 1911.

CHAPMANN, Memorandum of the Share of colonies, 1918; Report to Local Government Board (Tubercle, British medical Journal of Tuberculous, annics 1919-1920).



### PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonato de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé.

### ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant.

DOSES : 10 à 50 grs. par jeur dans Eau, Lait ou Tisane, Chaque Fiacon porte une mesure dont le contenu correspond à 10 grs. de Carbonate de Bismuth

Ph. Lancosee, 71, Av Victor-Emmanuel III, Paris et toutes Ph...

### VIN BRAVAIS PRESCRIT DEPUIS 40 ANS

PAR LES MÉDECINS.

DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthènie Grippe Débilité Convalescences



#### LE MOUVEMENT MÉDICAL

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL EN SUISSE

Par le D' H. TECON (de Lansanne).

On se rend nettement compte maintenant combies privations, les contingentements de ces deruières années ont eu une répercussion fâcheuse sur le dévelopment de nos enfants. Dans tous les pays on signale une augmentation des tares de l'eufance : adénopathies, rachitisme, misère physiologique, retard dans le déve-popement aussi bien physiologique, qu'intellectuel. Aussi c'est une préoccupation angoissante de se demander quels individue adultes vout douner ces enfants dont beaucoup sont si faibles, si mallarges; comment vont-ils desister aux affections, à la tuberculose en particulier?

C'est pour s'efforeer de pallier dans la mesure du possible à un tel déficit qu'on cherche à développer des mesures prophylactiques efficaces et pratiquement réalisables.

Dans cet ordre d'idées, l'école en plein alt est appelée certainement à joncr un rôle important eu Suisse, comme partout du reste. Elle sera certainement à la base de la conception de l'école de demain.

Dans les lignes qui vont suivre, je parlerai de l'école en plein air telle qu'elle est réalisée en Suisse. Je ferni abstraction des écoles en plein air de montagne dont le type est l'école Rollier. Ces écoles-là, bien qu'elles soient à la genése des écoles au solell en Suisse, ne s'adresseront jamais qu'à une petite minorité.

D'antre part, le climat de montague permet le fonctionnement de telles classes eu été et en hiver; il n'y a guère que pendant les mois de printemps et d'automne qui, comme chacun le sait, sout franchement mauvais à l'altitude, qu'une interruption s'imposera.

L'école en plein air a rencontré en Snisse des partisans convainces de sa puissante valeur prophylactique auti-

Des essais d'école en plein air ont été tentés dans plusienrs villes: Genève, Lausanue, Zürich, Neuchâtel, etc., et dans plusieurs régions campagnardes ou forestières; ces essais ont été dus presque toujours à l' l'initiative médicale.

Certains médecins réservent l'école en plein air aux enfants déblies, délicats et ue reerntent ses petits écoliers que par une sélection attentive; c'est la méthode pratiquée par exemple à Genève par le D<sup>e</sup> Cramer, à Lausanne par le D<sup>e</sup> Weith, etc.

D'autres confrères, plus audacieux, demandent que tous les élèves participent à cette école nonvelle. Ils ont évidemment raison, en voulant atteindre ainsi tons les enfants et non les seuls délicats.

Outre les arguments d'ordre médical qui sont incontestablement en faveur de cette généralisation, il y a le point de vue pédagogique: l'instruction sera plus homogène, puisqu'elle sera la même pour tous.

D'autre part, on évitera l'écueil dangereux, dans les camipagnes surtout, de placer sur les enfants choisis par la méthode de sélection des étiquettes qui sont souvent une tare fâcheuse pour eux et leur famille. Il faut malheuruessement tenir compte encore de l'opinion publique dans nos mesures antituberculeuses, si justifiées soientelles, et éviter la médiance des parents.

L'essai le plus complet qui réal'se ce second type

l'école en plein air pour tous les enfants, a été réalisé pratiquement par le D' Francken, médecin d'une région vaudoise de pleine campagne dout le village de Begnins (500 habitants) est le centre. Le succès a couronné ses efforts.

Pour atteindre pleinement à ce but, il a fallu procéder par étapes prindentes: obtenir d'abord l'adhésion et la collaboration aussi complète que possible du corps enseiguant et des familles des jeunes écoliers. Des causeriescontérences, des entrefiens personnels du médeciu avec les autorités, le corps enséignant, les familles out porté à la connaissence de tous certains faits indispensables à comnaître sur la tuberculose; puis le personnel enséignant, dâment instruit lui-même et éduqué dans cette direction nouvelle par l'action médicale, est veun seconder alors le médecin dans son œnvre de propagande et d'instruction.

La deuxième étape consista à risitiser l'organisation de seures d'air sour les un'auts délicats admis à celle-ci après triage médical; celle-ci fut la véritable introduction de l'école en pichi air; celle montra la valeur de l'écnel signaté phis lant: c'êtquette fishenses attaches à l'un'autre choisi et souvent à sa famille. Le D' Prancken organisa quatre cunes d'air de chi, matte cutants de six à donze ans. La cure avait lieu toutes les après-midi de temps favorable; les enfants étaient en calepon de bain, constamment occupés par des jeux, de la gymnastique respiratoire, des legons. La cure sei fue pleine campagne, soit à la lisière d'un bois, soit an bord d'un missean, soit dans un préquelonque.

Cette cure d'air fonctionna pendant deux ans et fut remplacée, en 1919, par l'école en plein air pour tous les petits écoliers.

De l'avis unanime des instituteurs et des institutrices, l'attention des enfants fint assez satisfaisante; la même remarque est faite du reste à Genève, à l'école du bois de la Bâtie et à celle des Cronettes.

Les premiers résultats constatés par M. Francken sont très encourageants : la moyenne des absences-maladies a diminué de 4 à 1 depnis l'introduction de la cure d'air, puis de l'école en plein air. Dans une commune voisine, saus école en plein air, on ue fiote ancune diminution des absences-maladies.

La demonstration éclatante que l'école en plein air pour tous pent parfaitement être organisée à la campague est donc faite; il suffit de la volonté et de l'initiative intelligente d'un médecin pour cutrainer après de le personuel enseignant auquel un gres effort est demandé. L'école en plein air est un prenier pas vers une modification nécessaire du plan d'études actuel. Elle fait apparaitre les véritables qualités des bons mattres d'école, mais elle exagére aussi les défants des médiores. Les premiers sont donc acquis à sa cause, alors que les seconds, se rendant compte du danger, y sont hostiles.

Dans le canton de Genève, à l'occasion des demières élections au Grand Conseil, presque tous les partis politiques avaient fait figurer dans leur programme électoral : le développement des écoles en plein air. Ce petit fait, qui dit bien l'importance que l'opinion publique suisse commence à attacher à ces questions, est significatif.

Une deuxième école en plein air pour tous a été réalisée à Genève, à l'école des Cropettes. Le motif déterminant



9. rue de la Perle. Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

1 à 2 par jour

COMPRIMÉS 1 i 3 -- à 25 millig.

2 à 6 -GRANULES - à 1 centier.



### 1000 BENZO METHYL FORMINE = ANTISEPSIE INTERNE

spécifique et abortif de la

TUBERCULOSE pulmonaire, ganglionaire, osseuse especifique SEPTICÉMIES Fierre purpuerale himingite contropinale Guppo

SYPHILIS notamment tabés et myelites. 4° Elle est employée Lans tous les Kopitaux Depuis 1912 Laboratoires CORTIAL 125, r. de Turenne, PARIS AM POULES



### Technique Thérapeutique Médicale

le Docteur MILIAN

Médecin de l'hôpital Saint-Louis.

1 vol. in-8 de 282 pages avec 116 figures. Broché. (Bibliothèque de Thérapeutique Gilbert et Carnot). 49 fr



#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGI HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicylé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Sutte)

en fut «l'état de marasme physiologique et cérébral des enfants de la volée 1918-1910, appauvrie par cinq amées de restrictions...». Le succès fut très encourageant et cette expérience suggéra à son auteur une foule de remarques fort intéressantes sur les avantages physiques et moraux de cette école en plein air qui a l'immense qualité s' d'être la vie même ». Les résultats des examens pédagogiques subàs par les enfants furent aussi satisfaisants que eux des autres classes qui les préparèent entre quatre murs.

L'école en plein air peut donc être réalisée en ville.

Si les classes d'écoles en plein air pour tous les enfants sont encore rarcs en Suisse, les classes pour enfauts délicats sont plus uombreuses.

A Genève, l'école du bois de la Bâtie, organisée par l'actif secrétaire de la ligue genevoise contre la tuberculose, le D' Cramer, eu est le type, Celle-et dispose de quarante places, tonjours occupées. Les résultats de 1913 (date du début) à aujourd'hui sont très encourageants: tous les enfants ont vu leur périmètre thoracique augmenter de même que leurs pióds, leur état d'anémie s'atténuer ou disparaître, leurs gauglions cervieaux ou trachéobronchiques de même.

D'autres classes en plein air ont été ouvertes en 1918 à Genève, au parc de l'Ariana par exemple; les résultats obtenus confirment la grande valeur de cette méthode.

A Lausame, l'école en plein air fonctionne pour les eufauts délicats et débiles. Le D' Weith, médecin des écoles de la ville, qui n'a pas pu réaliser encore l'école pour tous, encourage inlassablement les enfauts à prendre tous des bains de soleil.

Des écoles en plein air fouctionuent encore dans d'autres régions: à Zürich, à Neuchttel, à Bâle. Leur nombre s'accroît lentement en Suisse, car l'opinion publique commence à s'intéresser à cette question.

La lutte contre le cancer a été entreprise par «l'Association suisse pour la lutte contre le cancer », foudée en 1910.

Le cancer est assez fréquent sur le territoire helvétique; quelques chiffres feront mieux comprendre son importance.

Si la tuberculose pulmonaire a enlevé eu dix ans, soit de 1908 à 1917, 56 562 personnes (27 381 décès masculins et 29 181 décès féquimins), le cancer est responsable pour la même période de 4,5 464 décès (22 749 masculins et 27 15 féminis). Pendant ecte même décade, le nombre total de décès en Suisse a été de 670 207, c'est dire donc que la tuberculose pulmonaire représente le 8,43 p. 100 de la mortalité générale et le cancre le 6,78 p. 100.

Le Bureau fédéral de statistique a publié une carte midiquant la répartition des décès causés par le cancer sur le territoire suisse proportionnellément à la population. Les chiffres les plus bas signalés sont de 0,17 mort pour x oon balistants et sont notés daus certaines vallées alpestres du Valais, alors que les chiffres les plus élevés, 2,16 morts par 1 cool balibants, sont signalés dans certaines réglons finitées de la Suisse centrale.

La Société pour la lutte contre le cancer compte actuellement un millier de meulures environ; elle soutient les instituts et les médecins qui s'occupent plus spécialement de la question du cancer.

L'instruction du peuple par des conférences, des

démonstrations et des publications sur ce sujet spécial tient une très large part dans son activité.

Elle a pour but aussi de combattre énergiquement les soi-disant remèdes contre le cancer autour desquels parfois une réclame tapageuse est faite.

L'Association met à la disposition des médecins qui veulent faire des conférences, des diapositifs pour projections et des tracts destinés soit à l'instruction populaire en général, soit à attiere plus spécialement l'attention du monde féminis sur le cancer du sein et des organes généraux et sur les éléments qui permetteut un diagnostic précese.

Dans les villes et dans les campagnes, les conférences sont faites soit par les professeurs de Faculté, soit par des médecins de la région.

Tous les renseignements concernant l'Association citée plus haut doivent être demandés à son distingué viceprésident : le professeur Dumont, à Berne.

Les D<sup>18</sup> Askauazy, Kummer, Kœnig et du Bois viennent de réunir en une brochure très intéressaute et rédigée de façon à être à la portée de chacun les conférences qu'ils out faites à Genève (1).

Les Journaux médicaux suisses sont peu nombreux: la Revue suisse de médecine, la Revue médicale de la Suisse romande et la Schweizerische medizinische Wochenschrift en sont les principaux.

La Revue médicale de la Suisse romande, qui vient de renouveler son comité de rédaction, est, comme son non l'indique, un journal purement romand. Le comité de rédaction comprend douze membres dont six médecins genevois. Il a son siège à Genève et les deux secrétaires de la rédaction sont les Dre Tamer et Gauthier, à Genève.

Les six autres membres du comité représentent les autres cantons romauds : Vaud, Valais, Neuchâtel et Friboure.

La Revue médicale de la Suisse romande paraît tous les mois; elle est suffisamment comme en France pour que je n'insiste point.

La Revue suisse de médicine a vouln réaliser le trait d'union eutre le moude médical suisse romand et le corps médical suisses allemand. Le comité de rédaction comprend des Suisses allemands ét des Romands. Le professeur l'aillems, chet de la Chinque infantile de Lansame, est directeur de la rédaction française. Ce journal hebdomadaire compte, comme la revue précédente, de nout-breux abonnés ; il est destiné surtont aux médecins praticiens et sa caractéristique est de donner une large part aux comptes rendus de travaux médicaux étranjers ou suisses. Les travaux français, par exemple, y sout fréquemment analysés ; des articles originaux d'auteurs français par le par qua parfois daus ses colonnes.

La Schweizerische medizinische Wochenschrift a succédé au Correspondens-Blatt für Schweit, Abrate, elle parat, comme son nom Hindique, chaque senaine, la Bile. Le comité de rédaction est suisse allemaud, il a son siège à Bäle; Jes D<sup>10</sup> E, Hedinger et P, von der Milhil en sont les rédacteurs.

La nouvelle teune extérieure de ce journal, qui occupe

(1) ASKANAZY, KUMMER, KŒNIG, DU BOIS, Comment lutter contre le cancer? Kündig, éditeur à Genève, 1919.; 1 fr. 50,

### GOL Granule DAL

Quino-Saliculate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu on chronique, etc. Echantillons: DALLOX & Co, 13, Boul de la chapelle, PARIS



### OPOTHÉRAPIE INJECTABLES

SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: I. Correspond à 1/2 lobe postérieur d'hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPECIALE. Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 100 Correspond à 0910 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

*FORMULER :* Ampoules CHOAY à L'extrait (*Pésignée* 

ABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



### GOBE Comprimés dosés à 0gr.50 d'hexaméthylène-tétramine chimiquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

### des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES :

MEDICALES:
Bazy, Ch. des II. Paris,
Barbier, M. des II. Paris,
Chaput, Ch. des H. Paris,
Ertzbischoff, Ex-lut, II. Paris,
Ertzbischoff, Ex-lut, II. Paris,
Galiotis, Ex-lut, II. Paris,
Galiotis, Ex-lut, II. Paris,
Galiotis, Ex-lut, II. Paris,
Gulard, Ex-lut, II. Paris,
Prof. Jeguncu, Paris (Neckor).
Oralson, Chef Cl., Bordenux,
Prof. Leguncus, Paris (Neckor).
Prof. Leguncus, Paris (Neckor).
Prof. Leguncus, Paris (Neckor). Prof. Pousson, de Bordeaux. Rabère, Ch. des H., Bordeaux. Richelot, Ch. des H. Paris. Thiroloix, M. des H. Paris.

Prescribez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

une place très importante dans les eantons allemands surtout, rappelle tout faà it celle des journaux similaires

Les littératures médicales étrangères y sont largement représentées par des résumés nombreux.

Je signalerai encore le Bulletin fédéral de l'hygiène publique, organe officiel du Service fédéral de l'hygiène publique et du Bureau de statistique que tous les médecins exerçant sur le territoire de la Confédération suisse recoivent gratuitement.

Un organe professionnel et de publicité des Sociétés de médecine, publié par les sociétés médicales des cantons de Berne, de Soleure et d'Argovie et par l'Union suisse des médecins avec pharmacie privée, paraît depuis quelques mois. Ce journal, malgré son titre Journal des médecins suisses, ne représente que quelques cantons et est édité

La création d'un bulletin professionnel suisse est du reste à l'étude.

#### REVUE DES REVUES

Scrofule, scrofulo-tuberculose et syphilo-scrofule. (EMILE SERGENT, Rev. de méd., 1920, nº 2).

Sergent démembre l'ancienne serofule en trois types morbides, étroitement unis par leurs ressemblances morphologiques et leurs liens étiologiques : la scrofule proprement dite, la serofulo-tuberculose et la syphilo-scro-

La scrofule proprement dite est représentée par la première période de la scrofule des anciens auteurs et englobe les lésions qu'ils appelaient serofulides bénignes : l'adénite cervicale, les inflammations du rhino-pharynx, l'hypertrophie des amygdales, les écoulements d'oreilles, la blépharite, la conjonctivite et l'impétigo de la face, Ces accidents ne sont pas de nature tuberculeuse, bien que eertains soient l'indice d'une prédisposition à la tuberculose ; ils sont la conséquence d'une inflammation ehronique du rhino-pharynx, et spécialement?des zones tensillaires. Les enfants qui en sont atteints sont, d'ailleurs, souvent hérédo-syphilitiques.

La scrofulo-tuberculose comprend la plupart des serofulides malignes des anciens auteurs, tout au moins celles dont la nature tuberculeuse est aujourd'hui démontrée. L'infection bacillaire est ici atténuée ; elle frappe, à la fois ou isolément, les muqueuses ou la peau, les gaines synoviales, les os, les articulations, ou le système lymphatique. Elle peut, finalement, atteindre le pounion, où elle évolue d'une façon relativement bénigne. Elle ne se développe le plus souvent qu'à la faveur d'un terrain syphilitique.

La syphilo-scrofule renferme les lésions hybrides de syphilis et de tubereulose. Dans la plupart des eas, la syphilis n'agit que par l'imprégnation qu'elle a transmise héréditairement. Il n'v a jamais hybridité de lésions. au sens strict du mot ; il y a seulement, et toujours,

### CONSTIPATION

### TRAITEMENT PHYSIOLOGIOUE



à base de

1° Extrait total des GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les sécré tions glandulaires de cet organe

2° EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui réqu-Jarise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas

rehydrate le contenu intestinal

3° AGAR AGAR qui

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique

LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIOUÉE 21, Rue Théodore de Banville, PARIS J.LEGRAND, Pharmacien

Granules de Catillon

avec ces granules qu'ont été faites les observation que 2 à 4 par jour donneut une dinrèse ranide.

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, GOÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des FREANTS et n, - on peut en fa're un usage o

GRANULES

DE CATILLON

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, etigs la Signature CATRLE Briz do l'Arademie do Medeeine pour "Etrophenius at Ctrophantine", Midaille d'Er Exped. univ. 1900, 0000000000000000 3, Bonl's'-Martin, Paris ty Pate.

Ampoules & 0,0001

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.

PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TÉLÉPHONE 114

#### DE MONTCOURT 49. Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

Extrait gastrique MONCOUR

En sphérulines

Hypopepsie

De & h 16 sphérulines

par jour.

dosées d 0 gr. 195

MONCOUR Maiadies du Foie Diabète par anhépatie En sphérulines

dosées d 30 elgr. en doses de 12 gr. En suppositoires dosés à 3 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déllorent que sur prescription médicale,

MONCOUR Diabète par hyperhépatic En sphérulines dosées à 20 eigr. En suppositoires dosés à 1 gr.

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques dosées d 25 elgr. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires — Da i h é sphérulines

Extrait intestinal MONCOUR Constipation Entérite muco-membraneuse En sohérultnez dosées à 30 ctor.

De 2 & 6 sphérulines per jour.



### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

### IRAZIN

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

INE est donc

Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates;
Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;
Un antiespique puissant des reins et de la vessie. L'URAZINE

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes Granulés effervescents pour le traitement prolongé. Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DE MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon. PARIS (80).



#### APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE Modèle TRANSPORTABLE

Pour traitements chirurgicaux

Par applications externes ou par endoscopie DIATHERMIE

> ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

NOTICE SUR DEMANDE

#### DRAPIER ET FILS

41, Rue de Rivoli. PARIS (1") - Téléphone : Gutemberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

#### REVUE DES REVUES (Suite)

hybridité de terrains avec intrication ou juxtaposition plus ou moins étroites de lésions.

Pour parer au dévoloppement de ces affections, on doit surveiller le rhino-pharynax ches tous les enfants, surtout ches les descendants de syphilitiques. Il faut traiter, dès leur appartiton, la rhino-pharyagite et l'adémodité, et soigner l'état général par la médiention isdotannique, l'huile de fois de morue, la realeification, ainsi que par la cure marine prolongée ou la cure thermale arsenicale. Si on a lieu de soupçonner la syphilis héréditaire, on appliquera le traitement antisyphilitique, odoumant la préference aux arsenicaux; ce traitement est un des plus sûrs moyens de prévenir la scrotilo-tuberculose chez les adénoîdies hérédo-syphilitiques.

Anatomie pathologique de l'encéphalite léthargique (PIERRE MARIE et C. TRÉTIAKOFF, Ann. de méd., 1920, nº 1).

Les auteurs, ayant étudié anatomiquement 4 cas d'encéphalite léthargique, concluent qu'il s'agit d'une polio-encéphalite aiguë, dispédétique, diffuse. Les lésions dégénératives sont constantes. Le processus inflammatoire est limité à la substance grise et débute toujours au niveau des vaisseaux, plus particulièrement au niveau des veriene. Dans let cas les plus inteness, il occupe le bulbe, la protubérance, les pédoncules cérébraux, te cervelet, et les ganglions gris de la base avec l'écorce cérébrale voisine. Mais le foyer principal siège, dans tous les cas au niveau des nédoncules cérébraux et

spécialement au niveau du locus nigez, qui était soul atteint danaunte quatre cas canniaé. On peut admette, au point de vue histo-pathologique, trois formes principales d'encéphalité léthargique 1: 2º uns forme digère, dans laquelle les lésions sont exclusivement limitées au locus siège; 1:2º une forme d'intensité moyenne, la plus fréquente, dans laquelle l'inflammation, ayant pour centre le périoneule cérébral, atteint le bulbe et la pro-cuttre part; 3º une forme généralisée, dans laquelle l'inflammation, apaiflons gris de la hoars, d'autre part; 3º une forme généralisée, dans laquelle l'inflammation envahit, ontre les régions précédentes, l'écorce cérébrale, le cervelet, et la moelle cervicale supérieure.

Bien qu'Il soit difficile de différencier, anatomiquement, l'encéphalite léthergique de certaines autres encéphalites telles que l'encéphalite diffuse post-grippale et l'encéphalite de la chorée aigué, l'encéphalite létharqique n'en offer pas moins des lésions comparables à elles-mêmes d'un cas à l'autre, et le syndrome infeccieux qu'elle représente doit occuper une place à part dans la nosologie moderne. L. B.

La guerre, facteur de tuberculose pulmonaire (Léon Bernard, Ch. Mantoux et P. Jacquet, Ann. de méd., 1920, nº 1).

La tuberculose pulmonaire a été très fréquente pendant la guerre. Les récupérés n'ont pas fourni, ontrairement à ce qu'on pourrait croire, le plus fort contingent des tuberculeux militaires; ceux d'entre eux qui n'avaient que quelque tare locale, ont pu faire de longs mois de

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures);

Littérature et Éghantillons:
PARIS 13, rue des Minimes, FARI 3-

dans LA GOUTTE

LES THUMATISMES ARTICULAIRES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

### Sérum Névrosthénique FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophesphate de Soude

### (° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Clycérophosphate de soude par centim. cube. Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Téléphone 682-16. 2º En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contlennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85. rue Mozart, PARIS

M

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

### VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques

#### RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

### JLMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES.

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimenté par plus de 30,000 Médecins étrangers

MODE D'EMPLOI: UNE CUILLERÉE À SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE Laboratoires A. BAILLY



### LABORATOIRES

15 et 17. Rue de Rome # PARIS (8º) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

### MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Contenu stomacal Sérosités Selles

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques

SUR FROTTIS

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI I lrines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielles





Artério-Sclérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite

Saturnisme

Nephro-Scierose, Goutte

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC Comprenent 1 Table pliante avec cuvette sous le siète et



porte cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet Table à instruments avec 2 glaces de 50-30
 Witnine à instruments de 42-62-28 toute va trée avec 2 tablettes glaces 1 Curette cristal montée sur tioe

PRIX de cette installation 980 f Ch. LOREAU, 3515 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

#### REVUE DES REVUES (Suite)

campague avant de se tuberculiser ; les autres, débiles ou tuberculeux en puissance, ont subi un réveil de leur tuberculose à la caserne, et n'ont pas été aux armées,

La «t uberculose de guerre » u'est pas, dans l'immense majorité des cas, la conséquence d'une prédisposition, Elle se développe chez des sujets vigoureux, ayant donné la preuve de leur robustesse par les nombreux mois de campagne qu'ils ont supportés avant de tomber malades. La tuberculose est, chez eux, une maladie d'usure, résultant du surmeuage, de l'exposition au froid et à l'humidité, de la tension nervense, et des privations qu'endurent parfois les soldats en ligne. La tuberculose pulmonaire est une maladie de guerre, dont les victimes sont des victimes directes de la guerre ; c'est donc avec raison que Landonzy a parlé des « blessés de la tuberculose ».

Le fibro-tuberculome du larynx (Georges Portmann

(de Bordeaux), Presse médicale, nº 11, 7 février 1920). La tuberculose ne se contente pas de produire des manifestations néoplasiques restreintes, elle peut produire aussi la grosse tumeur laryngée, bourgeounaute, euvahissant tout l'organe vocal et les tissus voisins. C'est à ces sortes de tumeurs tout à fait particulières quant à leur structure histo-pathologique et dont les mauifestations cliniques ressemblent à celles d'un néoplasme, que

l'auteur donne le nom de fibro-tuberculome du larynx. Les signes fonctionuels sont ceux de toutes les tumeurs endolarvugées; dysphonie et eurouement au début, puis raucité de la voix et aphonie quand la tumeur a augmenté de volume en même temps qu'apparaissent les troubles respiratoires et les crises de suffocation. Signe important, le fibro-tuberculome ne provoque jamais de douleurs véritables. Objectivement, on note aux différents stades de l'affection une tumeur localisée, d'implantation variable, bien délimitée d'abord, mais qui envahit peu à peu les tissus voisins. D'intralaryngée, elle dépasse les limites de l'organe et progresse vers l'extérieur.

Le fibro-tuberculome, dout l'évolution est presque toujours très lente, est constitué par du tissu fibreux dans lequel se trouvent des follicules tuberculeux typiques.

Son diagnostic, difficile avec les tumeurs béniques au début, avec la gomme syphilitique et surtout le caucer à une période plus avancée, ne peut être posé avec certitude qu'après une biopsie et un examen histologique. La tumeur, sans gravité immédiate en raison de son développement leut et de la bonne santé générale, peut le devenir par l'obstacle qu'elle apporte au passage de l'air.

Justiciable d'une intervention endolaryngée au début. le fibro-tuberculome pout alors guérir sans récidive. Si l'opération endolaryngée u'est plus possible eu raison de l'extension des lésions, s'abstenir de toute larvagectomie partielle ou totale et s'en tenir à la trachéotomie.

Comme le fait remarquer l'auteur, les cas de fibrotuberculome pris pour des caucers et opérés comme tels sont sans doute plus nombreux que ne l'accuse la littérature médicale. Son travail est une preuve de plus qu'aucune intervention ne doit être pratiquée sur un larynx sans un examen histologique préalable.



OBSTRUCTION NASALE ET SES CONSÉQUENCES, OZÈNE CORYZA CHRONIQUE BRUITS d'OREILLES **PIDÉMIES** 2 à 3 fois par lour.

LABORATOIRES DALIN, 1, Rue de la Martinière, LYON, et toutes



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

### CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

M. PERRIN et RICHARD

### LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 3 fr. 50

#### PARAFFINOLEOL HA

Paraffine ilquide chimiquement pure, sans saveur

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

I\* Aromatisé.

Colites, Entérocolites, Appendicites ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE WANS

- 15 -

### GÉLOTANIN

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Tough FLEURUS 13-07

Adultes: Cachete de Glosagia ; Une toble Per Jou: 1 de 4 à 8 cechete de 0 gr. 19 a prendre Rourrisme el Réstate ; Une est de Glosamora Boartelmane i Réstate ; Une est de Glosamora Banbette — Per pou : de 5 à 6 papelles de 0 ac. 19 a divisor dens le test ou Themarel Heldung. PAS D'INTOLÉRANCE

0

0

0

### APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet apparell, qui s'adapte instantanément sur toute douille de lampe ou prise de cournit, qui l'agglionne sur tous eurants continu, alter natif, triphast, etc., qui a de Teconna par les Electrobhéspacide les plus les continues de la continue de la courna de plus pratique des cournas de la baute fréquence en Dermatologie, en Orienta de la continue del continue de la continue del continue de la continue del la continue de la

Prix : 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE
68. Rue Condorcet, PARIS (9°)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

### Laboratoires DUMOUTHIERS, II, Rue de Bourgogne, PARIS

- CHLOROFORME AMESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS
- en ampoules de 60 gr., 80 gr. et 15 gr.
- en flacens de 125 gr. et de 100 gr. et en ampoules de 60 gr.

  CAMPHROII (HUILE CAMPHRÉE) DIIMOITHIERS
- CAMPHROIL (HUILE CAMPHREE) DUMOUTHIERS

  POUR Injections intraveineuses et intramusculaires, en empoules de 2 co.
- en ampoules de 2, 5 et 10 miorogrammes
  - → NOVOCAINE FRANÇAISE DUMOUTHIERS → → 
    en ampoules pour anosthésie locale et rachiar esthésie

    | Source | Control | Contr



## Antiphlogistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de colon hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines. Abcès,
Bronchites, Pneumonies, Spavoites, etc., sinsi qu'en Gynécologie.
Erhantilless et Littérature: B. TLLLER, Him de de doute alle, PARS (15). M. 1864, ANTIBIAPARS.

#### NÉCROLOGIE

#### CHARLES SABOURIN (1849-1920)

Le 6 novembre dernier, au matin, Charles Sabourin mourait subitement à Durtol, en revenant de voir un malade. Il n'est que juste de saluer, dans ce uuméro consacré à la tuberculose, la mémoire de ce grand travailleur qui a tant fait en phtisiologie depuis que, il y a treute ans, il eutreprit, au Veruet-les-Bains, de lutter contre le fléau tuberculeux.

Né à Châtellerault en 1849, Charles Sabourin avait été interne des hôpitaux de Paris en 1875, dans la promotiou de Barth, de Brissaud, de Jalaguier, de Quénu, de Ballet. Élève et collaborateur de Jaccoud, il avait entrepris une série de recherches sur le foie qui d'emblée affirmèrent l'originalité de son esprit et ses qualités de chercheur patient et avisé. Sa thèse sur l'adénome du foie (1881), ses mémoires sur l'atrophie jaune aiguë du foie (1882), sur la cirrhose hypertrophique graisseuse, sur lesveines sus-hépatiques dans la cirrhose du foie (1882), bieu d'autres encore furent justement remarqués ; ils étaient le prélude d'études d'ensemble dont il donna la synthèse dans un livre qui a fait époque. Tous ceux qui ont étudié le foie ont lu et médité ses Recherches sur l'anatomie pathologique et normale du foie; la glande biliaire de l'homme (1888). S'appuyaut sur l'embryologie et l'anatomie comparée en même temps que sur une série de faits personnels minutieusement analysés, éclairant son texte de schémas ingénieux et clairs, il donnait dans ce livre une conception neuve; elle a pu être critiquée, sur certains points mais cette œuvre n'en constitue pas moins un effort qui fait date dans l'histoire médicale ct, longtemps encore, les chercheurs devront s'y reporter.

A la suite du surmenage qu'avait provoqué cette série ininterrompue de travaux. Sabourin fut atteint de tuberculose pulmonaire. Il se soigna et se guérit par une méthode persounelle; et dès lors il se fit l'apôtre dela lutte contre la tuberculose par la cure hygiénique bien comprise. Dès 1889, il fonda au Vernet-les-Bains un sanatorium antituberculeux, le premier qui ait été créé eu France. En 1896, il ouvrit le sanatorium de Durtol, daus le Puy-de-Dôme, et c'est là qu'il poursuivit pendant

vingt-quatre ans sa tâche de phtisiologue. D'une part, il y a soigné un grand nombre de malades, unanimes à dire sa bouté et sou dévouement, acceptant volontiers son autorité, grâce à laquelle le traitement prescrit était strictement observé. D'autre part, il ne cessait de faire connaître dans des publications diverses le résultat de son observation et de son expérieuce. C'est ainsi que vit le jourson livre sur le Traitement rationnel de la phtisis. souveut réédité, admirablement écrit, plein de couseils excellents que médecius et malades ont eu profit à écouter. C'est ainsi qu'il publia sou livre si suggestif sur les Embolies bronchiques tuberculeuses (1906) et sou petit volume sur les Cavernes tuberculeuses et les phénomènes caverneux (1919). Bien d'autres études out paru qu'il projetait de réunir sous le titre d'Etudes cliniques et thérapeutiques sur la tuberculose pulmonaire, quaud la mort l'a brusquement frappé. Nos lecteurs out maintes fois pu apprécier le charme et l'entrain de son style ainsi que la justesse et l'originalité de ses vues, lorsqu'il a publié ici ses articles sur les phtisiophobes et les phtisiomaues, sur la petite aérophagie des tuberculeux, sur les points de repère de l'auscultation des tuberculeux sur le pneumothorax spontané, sur les équivalents menstruels chez les tuberculeuses. La valeur de son œuvre apparaîtra d'autant plus qu'elle sera groupée; on verra, notamment, mieux quel jour il a jeté sur la pathologie de l'iuterlobe chez les tuberculeux; sur les

points. Il disparaît brusquement, en pleine activité médicale et scientifique, mais son œuvre est faite et digne de subir l'épreuve du temps. Elle moutre ce que peut l'effort d'un seul lorsqu'il a tout à la fois l'intelligence lucide. l'esprit curieux et averti du savant et la bonté et le dévouement du vrai médecin. P. LEREBOULLET.

incidents produits par la menstruation, sur les causes

et le traitement des hémoptysies et sur taut d'autres

#### NOUVELLES

Les cuisinières de régime. - C'est une heureuse initiative à porter à l'actif médico-scientifique du professeur Marcel Labbé, celle d'avoir mis en pratique dans les hôpitaux de Paris l'idée que miss Madje Oliver conçut et transforma en précieuse organisation, pendant la guerre, dans les hôpitaux militaires français. Il ue s'agit encore que d'une cuisine de régime installée dans un hôpital civil, dans l'espèce, celui de la Charité (Voy. Presse méd., 22 déc.). Mais on n'a pas de peine à espérer que ce n'est là qu'un premier exemple susceptible d'imitation. L'organisation qui fouctionne présentement est simple, mais elle répond à son but : aider culinairement les dyspeptiques et les malades de toutes sortes (tuberculeux, diabétiques, entéritiques, etc.), en leur preparant et distribuant les menus spécianx auxquels ils sont soumis thérapeutiquemeut.

Quant aux détails concernant le fouctionnement, ils out été expliqués par M: Marcel Labbé lui-même, en novembre dernier, dans une de ces leçons de diététique

reliées à l'enseignement thérapeutique officiel auquel préside M. le professeur Paul Carnot.

Association alsacienne et lorraine contre la tuberculose. - L'École d'infirmières de Strasbourg commencera sès cours le 10 janvier 1921. L'enseignement est placé sous les auspices de la Faculté de médecine de Strasbourg et sera sanctionné par un diplôme à la suite d'un exameu de fin d'études, et permettant de remplir les fonctions d'infirmière-professionnelle dans les hôpitaux, cliniques. sanatoriums ou d'infirmières-visiteuses d'hygiène daus des dispensaires antituberculeux et les œuvres de la protection de l'enfance. Demander les renseignements au Poyer des infirmières, z, rue des Greuiers, à Strasbourg, sur les conditions d'admission et le programme d'études.

Clinique médicale des enfants (HôPITAL DES ENFANTS-MALADES. - Le professeur Nobécourt commencera le cours de clinique médicale des enfants le samedi 8 janvier 1921 à 10 heures, et le continuera les samedis suivants à la même heure.

### THÉRAPE UTIQUE

### des Maladies Respiratoires et de la Tuberculose

Par les docteurs HIRTZ, RIST, RIBADEAU-DUMAS, TUFFIER, J. MARTIN, KUSS.

Bibliothèque de Thérapeutique GILBERT et CARNOT

#### ROUXEAU

PROF. SSEUR A L'ECOLE DE MEDECINE DE NANTES

### LAENNEC

I. Laennec avant 1806.

4.12.1 volume in-8 de 296 pages avec portraits et planches......

II. Laennec après 1806.

4920. 4 volume in-8 de 300 pages avec planches..........

Le TOME II vient de paraître

### VAL = MONT = CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections

### LA COLLINE

sur ===

MONTREUX-TERRITET

des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRIT DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (by tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESI GOUTTE, etc.

HYDROTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUEDOISE
5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecins Directeur



#### NOUVELLES (Suite)

Lundi, o heures ; visite (salle Husson), P. de la coqueluche; - 10 heures; examen des consultants à l'amphithéâtre de la clinique.

Mardi, o houres : visito (salle Parrot) : examen des entrants;-10 h. 30 : conférence de sémiologie pratique par le chef de clinique.

Mercredi, o heures : visite (salle Bouchut) : examen des outrants; - 10 h. 30 : démonstration pratique par le

chef de laboratoire. Jeudi, 9 heurcs : visite (salle Husson), P. de la coqueluche ; - 10 heures : examen des consultants à l'amphi-

théâtre de la clinique. Vendredi, o heures : visite (salle Parrot) : -- 10 h. 20 :

couféreuce de sémiologie par le chef de clinique. Samedi, 9 heures : visite (salle Bonchut) : --- 10 heures :

cours de clinique à l'amphithéâtre.

Cours de médecine opératoire oto-rhino-laryngologique (AMPHITHÉATRE D'ANATOMIE DES HÔPITAUX). ---Sous la direction de M. le professeur Pierre Sebileau, un cours de médcciue opératoire spéciale (oto-rhino-laryugologic), en dix leçous, commencera le lundi 24 janvier 1921 à 14-heures et continuera les mercredis et vendredis suivants.

Droit d'inscription : 150 francs. S'inscrire à l'amphithéâtre d'anatomic des hôpitaux, 17, rue du Per-à-Mou-

Ciinique oto-rhino-iaryngologique. Cours d'anatomie spéciale. - Sous la direction de M. le professeur Pierre SEBILEAU, M. Truffert, interue du service, fera un cours

d'anatomie chirurgicale de l'appareil oto-rhino-laryngoalogique en dix leçons. Le cours commencera le mercredi 5 janvier à 16 heures, à Lariboisière, et continuera les veudredis et lundis suivants.

Objet du cours : CEsophage et trachée cervicaux. Larynx et pharynx.

Ce cours sera public et gratuit.

Démonstrations pratiques de physiothérapie. - Les Dr. Sandoz, directeur de l'Institut Zander, et GIRAU-DEAU, chef du laboratiore de radiologie de la chuique de la Faculté à l'hôpital Saint-Louis, commenceront le lundi 17 janvier à l'Institut Zander, 21, rue d'Artois, une série de douze leçons pratiques de physiothérapic, comprenant la gymnastique médicale, la mécanothérapie, le massage, l'hydrothérapie, la thermothérapie, la photothérapic et les principales applications de l'électricité médicale, des rayons X et du radium.

Le prix du cours est fixé à 150 francs.

Le nombre d'élèves est limité.

Pour le programme des cours et les inscriptions, s'adresser, soit à l'Institut Zauder, 21, rue d'Artois, soit chez Vigot frères, éditeurs, 23, place de l'Ecole-de-Médecine.

Démonstrations de dermatologie pratique (HôPITAL SAINT-LOUIS). - M. le Dr Brocq, médecin de l'hôpital Saint-Louis, avec la collaboration de M. le Dr Pautrier, professeur à la Faculté de médeciuc de Strasbourg, M. le Dr Gougerot, agrégé à la Faculté de médecine de Paris, MM. les Dr. Belot, Civatte, Simou, Fernet, Lu-

### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

### HEMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

#### LUMIÈRE PERSODINE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

### RHEANTINE LUM

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

### OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes con-

Préparations organothérapiques à tous organes con-

Novocaine de fabrication française. Aussi active que la ALLOCAINE LUMIÈRE cocaïne. Sept fois moins toxique. es emplois et dosages que la cocaïne.

ENTEROVACCIN LUMIÈRE

Antitypho-colique polyvalent. Pour immu, nisation et traitement de la flèvre typhoïde

### MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOÍDES SPLÉNIQUES
ET BILIAIRES
CHOLESTÉRINE PURE
ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons , LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

159, Avenue de Wagram

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

4 LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE - 150, Ar. de Wegnam, PARIS

### 

#### NOUVELLES (Suite)

il est décidé :

tembacher, P. Brocq, Segard, Desaux, Pomaret, Raberau, Nedl, Barbier, commencera le 10 janvier des détéroire.

5et 12 janvier de hermatologie pratique qui auront licui dans son service jusqu'au 24 mars. La leçon d'ouverture aura lieut le 10 jauvier à 0 hermes du matin.

Les conférences de clinique dermatologique et syphiligraphique auront licu aux jours iudiqués, à 14 heures. Les conférences de thérapeutique dermatologique

auront lieu le vendredi à 10 neures. Ce cours est public et gratuit. Pour prendre une part active aux démonstrations et recevoir un certificat d'assiduité, on aura à verser un droit d'inscription et de certi-

ficat de 40 francs.

Des travaux pratiques de laboratoire appliqués au diagnostic dermatologique auront lieu sous la direction

de M. Rabreau. Le droit d'inscriptiou est de 100 francs. Un cours de radiothérapie et d'électrothérapie dermatologique aura lieu sous la direction de M. Belot. Droit d'inscribtion: 100 francs.

Un cours de thérapeutique dermatologique appliquée sera fait par MM. Fernet et Desaux. Le droit d'inscription est de 100 francs.

Hôpital Lafanne. Tuberculose. — Un cours de perfectionnement sur la tuberculose pulmonaire sera fait sous les auspices de la Faculté de médecine et de la « Commirsion Rockefeller pour la préservation de la tuberculose en France » à Hôpital Lafemec et au dispensaire Léon Bourgeois, sous la direction des Dr. E. Rist et P. Ameuille, avec la collaboration de MM. L. Ribadean-Dumas, médecin de la Maternité; H. Bourgeois, otorihio-laryngojeste de l'Hôpital Lafemec; G. Kuss, directeur du dispensaire antituberculeux de la Fondation Rockefeller à Paris; E. Brissand, médecia-assistant, J. Rolland, chef de laboratoire, et de M®e de Retz, infirmière-visiteuxe.

Ce cours commencera le lundi 10 janvier à dix heures du matin à l'hôpital Laënuec, service du Dr Rist, Sa durée sera de quatre semaines. Il compreudra vingt leçous théoriques dont le programme sera publié ultérieurement, sur la pathologie et le diagnostic, la thérapeutique et la prophylaxie de la tuberculose pulmonaire, et des exercices pratiques quotidiens. Les élèves seront occupés tous les jours, matin et après-midi: ils. seront exercés individuellement à l'examen clinique et radiologique des malades, aux techniques bactérioscopiques et cytologiques, à la pratique du pneumothorax artificiel. Le cours est ouvert aux docteurs en médecine français et étrangers. Le droit à payer est de 150 francs; Le nombre d'élèves est limité. Toutcfois, si le total des inscriptions ne dépassait pas do ze, le cours serait remis à une date ultérieure. Comme par le passé, la Fondation Rockefeller a créé, en vue de ce cours, un certain nombre de bourses d'études, plus particulièrement destinées aux médecins de dispensaires.

S'adresser, pour l'inscription, an D'E. Rist, Dispensaire Léon Bourgeois, 67, rue Vaneau (VIIe), ou au Secrétariat de la Faculté de médecine.

Les candidats aux bourses devront écrire à la Commission Rockefeller, 3, rue de Berri (VIII°).

Hôtel-Dieu (Service du D' CAUSSADE). — Le D' G. LE-VEN commencera une série de leçons sur la thérapeutique gastro-intestinale, le mercredi 5 janvier 1921, à 10 h. 30. Ces leçons aurout lieu tous les mercredis, eu janvier

5 et 12 janvier : Régimes alimentaires dans les maladies gastro-intestinales.

19 janvier : Traitement de la dilatation gastrique. 26 janvier : Traitement de l'aérophagie.

2 février : Traitement de la constipation, des diarrhées, des entérites, des hémorroïdes.

9 février : Traitement de la syphilis gastrique.

16 février : Traitement de l'obésité et de la maigreur. 23 février : Traitement de l'astlime, de la toux, et de la dyspiée gastriques.

Groupe médical parlementaire (Procis-verbal de la séance du 2 décembrs 1920). — Le D' Gay, sénateur, dit l'émotion caussée dans tout le corps médical par le récent arrêté l'u Préfet de la Scine, exigeant pour les mailades les vieillards et les enfants qui ont besoin de lait, la production d'un certificat délivré obligatoirement par un médécin de l'Assistance publique.

Notre confrère estime que e'est plus qu'une suspicion, mais une véritable injure faite à tout le corps médical. Après une discussion à laquelle preunent part-plusieurs confrères, notamment MM. Pinard, Cay, Chauveau, etc.,

1º D'approuver la restriction de vente du lait dans les cafés, maisons de thé, restaurants, hôtels, etc.;

2º De demander à M. le Préfet de la Seinc de se contenter, pour les enfants et les vieillards, de la production d'un bulletin de naissance: les enfants jusqu'à trois ans accomplis et les vieillards à partir de soixante-cinq ans, par exemple, devaut obteuir du lait par priorité;

3º Pour les malades, de n'exiger que le certificat du médecin traitaut habituel; sanf à sévir s'il y avait abus réel et flagrant constaté.

"Le D' Lafontaine, secrétaire général de l'Union des Syndicats médicanx, expose au Groupe l'état actuel des tractations en cours avec le ministre des Pensions pour réaliser entre l'Administration et le corps médical un accord au sujet du tarif à adopter pour les soins à donner aux mutilés réformés, etc.

Le De Lafontaine donne lecture d'une longue lettre, adressée par l'Union des Syndicats au ministre actuel, lettre résumant les pourparlers qui ont cu lieu depuis le vote de la loi. ~

De cette lettre il résulte que la bonne volonté du corps médical d'arriver à une entente ne saurait être mise en doute. Le corps médical continue d'ailleurs à faire crédit à l'Etat et à soigner les mutilés et réformés, bien qu'il ne soit bas encore bayé de ces soins.

Le Groupe entend ensmite M. le Dr Pierra, secrétaire de l'Association de la Presse médicale française, qui donne lecture d'un vœu du professeur Ausset de Lille, voté par l'Association, vœu demandant que l'impôt sur le chiffre d'affaires pour les journaux médicaux soit supprimé.

En premier lieu, notre confrère insiste sur la situation précaire qu'ont fait à la presse médicale en général les majorations considérables qu'elle subit aujourd'hui et qui ont élevé son prix de revient d'au moins 500 p. 100.

La situation est telle qu'un très grand nombre de journaux ont disparu depuis la guerre : rien que pour Paris, on peut fixer la proportion de ces journaux à

#### TURERCILLOSE

### TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

### LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

ARIE DENTAIRE

SE VENDE :
TRICALCINE PURE
PROBLE, CONTRIBUTE, ST CACHETS
TRICALCINE CHOCOLATÉE
Préparée spécialement pour les Balants
TRICALCINE

TRICALCIN

TRICALCINE
Mithylarsinie
Adrinalinie
Flaterie

TRICALCINE
en cacheta
seulement

ECZÉMAS ULCÈRES PRURITS

LUTERATURE ÉCHANTILLONS
35, Que dus Peius Champs
PARIS



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

#### NOUVELLES (Suite)

40 p. 100 environ de ceux qui parvissaient en 1914. Ceux qui continuent à paraître ont dû réduire l'abondance de leurs matières et souvent même leur format.

Sur le deuxième considérant du vœu présenté par lui, le Dr Pierra se borne à rappeler que le journal médical est aussi indispensable au praticien que le livre à l'étudiant en médecine. Mais il insiste plus longuement sur l'importance des journaux médicaux au point de vue de l'expansion de la pensée française à l'étranger, et rappelle à ce propos que notre expansion économique est étroitement liée à notre influence intellectuelle dans le monde; aussi la concurrence est presque uniquement allemande. Il cite un exemple : Avant la guerre, les journaux médicaux français étaient très répandus dans les pays de langue espagnole, et même certaius de nos journaux avaient des éditions espagnoles destinées à l'Amérique du Sud et à l'Espagne. Ces journaux portaient évidemment dans ces divers pays l'influence et la pensée frauçaise. Aujourd'hui il se publie en Espagne un certain nombre de journaux allemands camoufiés en journaux espagnols ; certains même sont publiés en langue française, mais tous, bien entendu, porteut chez nos voisins la pensée et l'influence allemandes. Il y a là un danger tel que certains de nos confrères espagnols commencent à s'en émouvoir eux-mêmes et que le service de la propagande vient de nous communiquer une liste de journaux espagnols qui s'engagent, si nous voulons leur faire l'échange de nos journaux français, à analyser ceux-ci et même à nous donner de très larges extraits.

Le Dr Pierra conclut qu'il est d'un véritable intérêt national de dégrever la presse médicale française et de lui permettre de continuer ainsi son rôle de véhicule de

la pensée française à travers le monde. A l'unanimité le Groupe décide d'appuyer le vœu en question et de faire une démarche en ce sens auprès de

M. le ministre des Finances. MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

3 JANVIER. — Marseille. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef de laboratoire de l'hôpital de la Conception, à Marseille.

5 JANVIER. — Montpellier, Dernier délai pour les demandes de transfert en vac d'occuper les places d'agrégés dispoulbles à la Faculté de médeciue de Montpellier. 5 JANVIER. — Paris. Hôtel-Dieu (service de M. le

5 JANVIER. — Paris. Hôtel-Dieu (service de M. les D'CAUSSADIS), M. le D' L'AUNEN, 10. h. jo. O'Dwerture d'une séric de leçons sur la thérapeutique gastro-intestinale. 5 JANVIER. — Deruiter délai pour produire une demande de transfert pour les places fibres d'agrégés de physiologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de métécnie géérale à la Pacuité de Motologie et de la Pacuité de Motologie et de l'écologie et de la Pacuité de Motologie et de l'écologie et de l'écol

pellier.

Penier. — Paris. Clinique oto-rhino-laryugo-logique de l'hôpital Lariboisière, à 16 heures. Cours d'anatomie chirurgicale oto-rhino-laryugologique par M. TRUFFERT, sous la direction de M. SEBILIAU. 6 JANUER. — Paris. Reole des hautes études sociales,

6 JANVER. — Paris. Eçole des hautes études sociales, 16, rue de la Sorbonne, 4 h. 15. M. le D' B. ROUSSY. Conférence sur les conséquences de la guerre au point de vue du perfectionnement humain.
7 JANVER. — Paris. Ouverture du registre d'inscriptions trimestrielles à la Faculté de médiceine.
8 JANVER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

Todéine MONTAGU

OUTTES (Xg.==0,01) SIROP (0.04) PILULES (0,01)

Toux EMPHYSEME ASTHME

40, BONE D. I de Port-Royal, PARIS

Dieu. M. le professeur Gilbert, 10 h. 45 : Leçon clinique:

8 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital
Beaujou. M. le professeur ACHARD, à 10 heures : Leçou

Beunjou a. A. F. Collidique de de decine, à 16 heures, leçon inaugurale de M. le professeur BRUMFT: Cours de parasitologie.

§ 1.vurum — Paris. Clinique médicale des enfauts.

M. le professeur Nobécourt, à 10 heures : Leçon inaugurale du cours.

IO JANVIER. Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de l'internat de l'hôpital Rothschild.

10 Janvier. — Montpellier. Coneours de médeeins

attachés au dispensaire d'office départemental d'hygiène sociale de l'Hétault.

10 JANVIER. — Marseille. A l'Hôtel-Dicu, concours de chef de laboratoire de l'hôpital de la Conceptiou. 10 JANVIER. — Rouen. Concours de chef de clinique médicale à l'Ecole de médecine de Rouen.

10 JANVIER. - Paris, Hôpital Saint-Louis. Service de M. le Dr Brocg. Démonstrations pratiques de derma-tologie du 10 janvier au 24 mars. Leçon d'ouverture, à 9 heures par M. Brocg.

10 JANVIER. — Paris. Hôpital Laënnec. Cours sur la tuberculose pulmonaire sous la direction de MM. RIST et AMEUILLE, à 10 heures.

11 JANVIER. - Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour le 2° examen, aucien

12 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45 : Leçon de thérapeutique pratique.

13 JANVIER. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngolo-gique de l'hôpital Lariboisière, à 10 heures. M. le profes-

seur Sebileau : Lecon clinique.

13 Janvier. — Paris. Ecole interalliée des hautes études, 16, rue de la Sorboune, 4 li. 15. M. le professeur Cu. Richet : Conférence sur les conséquences de la guerre au point de vue sélection humaine.

guerre au point de vue sélection humaine.

1 JANVIRA. — Paris. Facult de médecime. 1 hurres.

M. E. D. Horsen, — Paris. L'acult de médecime.

1. L'ALLE MARCHAN L'ALLE CONTROLLE DE L'ALLE MARCHAN L'ALLE clinique.

JANVIER. - Paris. Institut Zander d'Artois). Démonstrations pratiques de physiothérapie par MM, les Dr Sandoz et Giraudeau.

17 JANVIER. — Paris, 69, quai d'Orsay. Cours d'ortho-pédie de M. le D' Calot, à 2 heures. 17 JANVIER. — Paris, Concours de l'internat de l'hôpi-17 JANVIER.

17 Janvier. — Paris. Coucours de l'internat de l'hos-ce Paul Brousse à Villejuif.

18 Janviers. — Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour le 3° examen, 1re partie, ancien régime.

10 JANVIER. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de phy-sique et de chimie à l'Ecole de Marseille et pour le concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole de Marseille.

19 JANVIER. — Paris. Cliuique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45: Leçon de

thérapeutique pratique.

20 JANVIER. — Paris. Facultéde médecine. Conférence de cryologie par M. le D' LORTAT-JACOB, à 17 heures.
20 JANVIER, — Paris. Clinique oto-rhino-laryngo-logique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebr-

LEAU, à 10 heures : Leçon clinique.

22 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu M. le professeur Gilbert, à 10 h 45 : Leçou clinique.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg ==0,01) SIROP (0.08) PILULES (0.01) AMPOULES (0.03)

TOUX nerveus

ward de Port-Royal, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

L'infection baciliaire et la tuberculose chez l'homme et chez les animaux, par le Dr A. CAI, METTE. 1920, 1 vol. gr. in-8 (Masson et Cu, Paris).

On peut, saus crainte d'exagération, déclarer que la publication du livre d'A. Calmette est un événement; événement parce que, depuis le livre de Straus sur le même sujet, aucun ouvrage d'eusemble u'avait mis au point cette question si importante qui a suscité des travaux si nombreux exécutés sur tous les points du globe ; évênement encore parce qu'il arrive à son heure, à une époque où, sous l'iufluence de la guerre, la tuberculose a pris un funeste essor qui ue fait qu'accroître dans des proportions importantes la dépopulation au sujet de laquelle tant de cris d'alarme out déjà été poussés. C'est le devoir de tons de lutter contre l'extension de ces méfaits : mais pour poursuivre ce but, il faut les coanaître, et c'est daus ce beau livre que tout médecin, tout vétérinaire, tout biologiste trouvera à s'éclairer.

Après un préambule qui fait ressortir l'importance capitale de l'œuvre entreprise par les premiers maîtres de la tuberculose et les résultats primordiaux qu'ils ont mis en lumière, la première partie de l'ouvrage étudie la cause déterminante, spécifique de la maladic : le bacille tuberculeux; il cu expose la morphologie, la biologie, les poisons élaborés, l'action pathogène et l'intervention dans la formation de la lésion essentielle : le tubercule. La pathogénic s'étend également à l'étude des diverses voies par lesquelles le bacille tuberculeux s'introduit dans l'orgauisme et celles qu'il prend pour poursuivre son œuvre néfaste. On revit ici la discussion passionnante qui a suivi les publications de l'auteur sur l'importance respective de ces diverses voies dans la contamination naturelle.

La tuberculose expérimentale fait l'objet de la deuxième partie : l'auteur y expose avec une clarté sa'sissante les caractères différents de la tuberculose bovine et aviaire et de la tuberculose humaiuc, et met au point la question si discutée autrefois par R. Koeh de la contagion humaine par la tuberculose animale. En livgiéuiste qu'il est, A. Calmette ne pouvait qu'écrire des pages du plus haut intérêt sur la contamination par l'ingestion de la viaude et du lait des animaux tuberculeux.

La troisième partie est cousacrée à l'étude des processus de défeuse de l'organisme contre la tuberculose : clic comprend e teore un exposé des méthodes biologiques de

diagnostic à l'utilisation desquelles l'auteur, on le sait, a puissamment contribué par ses recherches personnelles ; un certain nombre d'entre elles sont actuellement de pratique couraute.

Eufin, cet ouvrage se termine par une étude approfoudie de l'immunité antituberculeuse, suivie, corollaire obligé, de l'étude des essais effectués de tous côtés pour arriver à la solution des grands problèmes de la sérothérapie et de la vacciuation préveutive contre l'infection tuberculeuse

Ce résumé ne donne assurément qu'un aperçu trop rapide des matières qui sont traitées dans ee livre qui ne peut guère être analysé, qu'il faut lire et dout il convien t d'être imprégné.

Outre le mérite d'avoir réassi, chose bien difficile en l'espèce, à apporter uue clarté lumineuse dans les discussions iuuombrables nées des interprétations les plus contradictoires, on doit être reconnaissant à l'auteur d'avoir su rendre captivantes les descriptions les plus ardues, dans un langage simple et précis qui force la

On ne peut plus souhaiter à eet exposé magistral le succès mérité ; ce deruier est déjà aequis, et le beau livre sur l'In/eci n bacillaire a délà fait le tour du monde. C. DOPTER.

Études cliniques sur la tuberculose (1908-1920), par le D' EMILE SERGENT, 2º édition. 1. vol. in-8 (Ma-loine, à Paris).

La rapidité avec laquelle a été épuisée la première édition de ces études cliniques dit assez le plaisir que le public médical a eu à trouver réunis les nombreux travaux qui ont consacré la réputation de phtisiologue de M. Sergent. Les nouvelles publications qu'il a groupées à côté de celles déjà parues, procèdent toujours du même esprit et des mêmes directives. Elles concernent surtout les mesures de préservation sociale con re la tuberculose . Le lecteur y trouvera le rapport de M. Sergent sur la déclaration obligatoire de la tuberculose, son plan d'ensemble pour l'organisation de la lutte antituberculeuse, enfin une intéressante étude sur le diagnostic précocs de la tuberculose e! son importance au point de vue social. Ces travaux, sur des questions d'un intérêt actuel évident, complètent fort heureusement le volume de M. Sergent, et cette nouvelle édition est assurée du même succès que sa devancière.

P. LERKBOULLET.

Rééducation Physiologique de l'Intestin

CACHETS de SANTE de L. PACHAUT

Alpha : Sans belladone.

Gamma : Avec 1 centigr. d'extrait de belladone

CONSTIPATION. MIGRAINES, VERTIGES RÉACTIONS APPENDICULAIRES, etc. DosE : i à 4 par jour.

Pharmacle L. PACHAUT, 130, Bould Haussmann, PARIS

CACHETS ANTINEVRALGIOUES à la SALIQUINOTHÉINE L. PACHAUT

**NÉVRALGIES. MIGRAINES** 

RHHMATISMES

à 3 par jour.

PACHAUT, 130, Bould Ha

#### LIBRES PROPOS

#### LE CENTENAIRE DE L'ACADÉMIE

Les fêtes de Noël, puis du rer janvier, out apporté dans l'impression de nos derniers numéros un fâcheux retard. Au moment où nos abonnés recevorat ces quelques réflexions sur le centenaire de l'Académie de médecine, il y a beau temps que le palais de la rue Bonaparte aura retrouvé son aspect sévère, et que se seront dissipées les effluves parfumées lassées dans l'atmosphère de la salle des séances par les élégantes et passagères auditrices des discours académiques.

Les fêtes commencèrent le lundi 20 décembre, par une séance solennelle présidée par M. Millerand. On s'accorda à trouver que ce dernier s'était montré un peu bref.

«La séance est ouverte,» se contenta-t-il de d ire. en prenant possession du fauteuil. «La séance est levée, » conclut-il, après avoir, d'une oreille distraite, écouté les divers orateurs, Certes, il avait dit l'essentiel; on ne pouvait lui reprocher, ni de s'être égaré dans des considérations oiseuses. ni d'avoir obscurei sa pensée en l'enveloppant de fleurs de rhétorique inutiles ; il n'avait risqué de blesser aucune susceptibilité; il ne s'était pas, parlant dans un milieu peu familier. exposé à donner à quelque expression médicale une signification impropre, capable d'amener un sourire sur les lèvres des auditeurs. Je concéderai même qu'il est regrettable que la même sobriété de langage ne soit pas recherchée par beaucoup de nos compatriotes, qui abusent étrangement de la moindre occasion d'ouvrir largement toutes écluses à leur verbosité. Toutefois, il était permis de regretter qu'un si disert orateur n'eût pas trouvé une ou deux phrases pour saluer la mémoire de nos aînés, à qui l'Académie dut sa gloire, et qui surent faire rayonner dans le monde entier l'éclat de la science française, et pour souhaiter la bienvenue aux savants étrangers venus, en un respectueux pèlerinage, rendre à notre pays un hommage précieux.

Sans doute ces derniers ont-ils été quelque peu surpris, que le premier magistrat d'une des pius grandes nations du monde se soit dérangé pour jouer un simple rôle de figurant, et se sont-ils demandé pourquoi le protocole n'avait pas amené rue Bonaparte un Sosé habilement grimé, laissant le vrai Président s'absorber, à l'Elysée, dans des travaux plus digues de sa belle intelligence.

M. Laveran fit en un bref raccourci l'histoire de la génération qui s'élève sera étrangement facide l'Académic. Ce fut une boune fortune pour la litée par celle des générations que nous venons de compagnie d'être représentée, en ce jour de fêter. Nos-prédécesseurs out fait plus que nous triomphe, par un ides savants qui ont jeté sur léguer leurs découvertes géniales, merveilleuelle le plus vif éclat. Bon discours du ministre de , sement couronnées par l'œuvre pastorienne,

l'Instruction publique. Déflé des savants étrangers, qui déposèrent sur le bureau les adresses dont ils étaient porteurs. On aurait bien désiré les entendre, mais on craignait que la séance ne se prolongeât à l'excès. Quelques phrases chaleureuses et fort applaudies, enfin, de M. Achard, pour remercier les délégués étrangers, pour rappeler les heures sombres de la guerre, et faire un éloquent appel à une cordiale alliance, en vue d'une lutte qui ne finira jamais, celle de la médecine contre la maladie et contre la mort.

Le mardi et le mercredi furent consacrés à des conférences. Tour à tour, l'ocuvre de l'Académie fut étudiée et magnifiée, par M. Vaillard dans le domaine de l'hygiène, par M. Chauffard dans celui de la médecine, par M. Delorme dans celui de la chirurgie, par M. Camus dans la diffusion/de la vaccine, par M. Meiller dans l'étude des étaix minérales. Un nombreux public applaudit less divers conférenciers.

La partie mondaine des fétes consista en un exception à l'hôtel de ville, et en un banquet au palais d'Orsay. M. Achard fit remarquer que la réunion avait lieu, à quelques mètres près, sur l'emplacement même du premier local de l'Académic, rue de Poitiers. Très beau diner, nombreux convives. Au moment des toasts, tous les représentants des pays étrangers rendirent à l'Académie et à la France un hommage, dont tous nos cœurs français éprouvèrent une légitime fierté. M. Achard sut conclure en quelques phrases heureuses, et termina en portant la santé de ceux qui, dans cent ans, fêteraient le second centenaire de la docte compagnie.

Pendant que se terminait la soirée par un concert très applaudi, ma pensée, suivant la direction que lui avait imprimée le toast de M. Achard, se portait vers cet avenir lointain. N'est-ce pas toujours, dans le domaine scientifique, vers l'avenir que doit se tourner la pensée, et les regards vers le passé sont-lis autre chose qu'un moment de repos, dans la constante marche en avant?

Le siècle écoulé sera devant l'histoire le siècle de l'expansion scientifique. Les conquêtes de la science en général, et de la médecine en particulier, out été plus grandes, en un espace de temps qui ne dépases guère celui d'une vie humaine, que pendant les longs siècles qui nous séparent des d'Ébuta de l'humanité. Peut-on espérer pour le xx° siècle un égal éclat? Qui le pourrait prévoir? Ce que l'on peut affirmer, c'est que l'œurie de la génération qui s'élève sera étrangement facilitée par celle des générations que nous venons de féter. Nos -prédécesseurs out fait plus que nous léguer leurs découvertes géniales, merveilleurent découvertes géniales, merveilleurent en contraite par circumées par l'estre venuer descouvertes géniales, merveilleurent en contraite par l'estre des superires des couvertes géniales, merveilleurent en contraite par l'estre leurs découvertes géniales, merveilleurent couvernées par l'estre leurs des contraits de l'estre l'estre

SÉDATIF ANALGÉSIOUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIQUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES DUATRE FORMES

PIIDE 

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE

PRODUIT FRANCAIS

r. - Ces cachets sont en forme de cœur et se pré 4; rue du Roi-de-Sicile - PARIS

PRODUIT FRANCAIS

L. B. A. Téléphone : Élysèes 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

B. A. Téléphone : Élysèes 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



#### APPAREIL PHOTOTHERMIOUE pour bain de lumière électrique local ou général

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale,

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs :-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH. Electricien-Constructeur, NANCY

#### LIBRES PROPOS (Suite)

Ils nous ont légué une méthode. Il fut un temps oû, pour réaliser un progrès en médecine, pour extraire une vérité du chaos d'erreurs au milieu duquel se débattait la science, il fallait du génie. Aujourd'funl, les voies sont largement ouvertes, qui conduisent à la vérité; chaque fait nouveau se classe naturellement dans l'édifice, qui incessamment s'élève, et le plus modeste travailleur a la conscience d'apporter à l'œuvre commune une pierre utile.

Certes, des progrès futurs, les conceptions géniales de quelques hommes supérieurs seront un facteur important, mais plus indispensable encore sera le travail continu d'une armée de savante modestes qui ne connaîtront pas la gloire. Il en est de la lutte scientifique comme de la guerre. Le poilu incomun, qui dort sous l'arc de triomphe, a contribué à inserire dans l'histoire le nom de Foch et de Joffre : le travailleur, qui, sans bruit, creuse incessamment son sillon, lui est tout à fait comparable. Le plus génial architecte ne peut construire un palais sans matériaux; c'est la foule quasi anonyme des chercheurs de moindre efeine, qui les lui fournit.

Dans ces conditions nouvelles de travail, quel

peut être le rôle de l'Académie? On ne peut lui demander, certes, d'augmenter le nombre des hommes de génic, mais, groupant des savants de premier ordre, conseillère écoutée des pouvoirs publics, riche de donations multiples, dont le nombre s'accroît chaque jour, elle peut coordonner, guider, encourager les efforts épars. Pour ce faire, il ne faut pas qu'elle se stérilise dans les discussions dites académiques, legs d'un âge où l'on interprétait des textes plus que des faits, où l'on opposait à l'observation précise, à l'expérience décisive, de fragiles doctrines. Il faut qu'elle ne s'embarrasse pas de traditions, qui ne sont, le plus souvent, qu'obstacles semés sur la route du progrès. Il faut qu'elle soit accueillante aux idées nouvelles. Il ne faut pas que les orateurs, qui, en 2020, célébreront son deuxième centenaire. puissent dire une seconde fois que des savants tels que Villemin et Pasteur, loin d'y être encouragés, s'v heurtèrent aux plus acharnées contradictions. Il faut, en un mot, qu'elle s'adapte au siècle. Riche comme elle l'est en remarquables intelligences, cela lui sera facile, et elle marchera glorieusement vers un avenir digne de son passé.

G. LINOSSIER.

#### ART ET MÉDECINE

#### VISIONS DU SALON D'AUTOMNE

« Pendant que nous discourions et que la famille en deuil » s'entretenait de la pluie et du beau temps en mélant ses propos de rires, on avait plongé le corps dans la baignoire mystérieuse. Je m'en approchai. Un liquide épais et jaunâtre achevait de dissoudre le cadavre et de le liquéfier!

« Négligemment une des filles du mort, être ringant et souple de vingt ans à peine, vint jeter un coup d'œll sur les restes presque fondus de son père I Elle tenait par la main un jeune homme hilare. Sous les yeux de sa mère, de ses sœurs, de son frère, devant le cercueil... liquide qui absorbait les derniers vestiges du cher aimé, elle l'entraîna dans un des bosquets mysférieux d'où, peu après, des soupirs nous apprirent que la nature qui éte est aussi la nature qui crée (1). »

Que voilà un tableau bien troussé! En vérité, la peinture le cède à la littérature, car au Salon d'Automne, si des tentatives du même genre s'y ébauchent aucune, malgré le catégorique du dessin, l'excitation de la couleur, ne parvient à pareille évocation. Les Nymphes et Satyres de GERNEZ tendent cependant devant nous aux

mêmes fins; mais ces messieurs dévêtus méritent quelque excuse, conduits qu'ils sont, en raison de leurs formes géométriques, à réaliser des superpositions de plans avec des jeunes filles non moins cubiques que nues.

Le Songe d'une muit d'été de Mme Fruss-Amorn, est un cas plus pendable. Tous ces messieurs et dames qui se livrent à une analyse réciproque dans le plus simple appareil, sans même user des bosquets discrets qui les entourent, exagèrent, car ils ne sont pas beaux. Leurs costumes de pean ne sont guère séants; or, si chers que soient les tissus, l'artiste ferait mieux de prendre une aiguille et de leur tailler des culottes, plutôt que de les ieters ivilainement sur la toile.

Il n'y a plus que des médecins pour s'attarder maintenant devant de pareilles exhibitions; seuls, ils savent apprécier la signification de ces vagabondages cérébraux, conscients ou involontaires. Il faut dire aussi que ces fantaisies de tous genres sont devenues plus rares; nous les devions surtout à des essayistes d'origine orientale, et pour la plupart ils sont retournés là-bas, où se brossent les fresques rouges du Monde à l'envers. C'est pourquoi cette exposition, affiranchie du plus grand nombre de ses utopistes du pinceau, a pris cette année une valeur particulière.

Chacun ici a produit ce dont il est à peu près

(1) MARCEL ROUFF, Voyage au monde à l'envers (Mercure d: France, 107 Oct. 1920).

- 22 -



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORCÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ! LES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARi



## A SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES

#### est une concention ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses

## DRAPIER FT

BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41. Rue de Rivoli et 7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet) NOTICE SUR DEMANDE Téléphone : Gutenberg 06-45



MAISON de SANTE blev-castel TUNIS LE GOLFE ET LES MONTAGNES





Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 10 et 30 gr. (Solution au 1/1000°).

## SCUROCA

Le moins toxique des Anesthésiques locaux.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par inflitration.

Solution à 2 % | Anesthésie régionale.

Anesthésie dentaire.

Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne.

Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Photen, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (8º)



#### à 5 kil. de Lvon 300 m. d'altitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphiuomanes, maiadles du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTRÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande

capable, tout simplement, sans fatiguer le visiteur par la présentation d'un rébus.

Par exemple, le vitrail-fenêtre de HENRI MA-TISSE est pur de toute visée théorique ; la qualité de l'exécution n'a d'ailleurs rien à voir avec cette composition fort grande et fort simpliste : une fenêtre : au dehors un bassin, sans le recul, puisqu'il s'agit d'un vitrail ; puis, à l'intérieur de la pièce : un monsieur qui tient, je crois, un crachoir, mais dont les cuisses pantalonnées de gris sont d'une forme qui n'a rien d'explicable anatomiquement, et à côté, un grand meuble difficile à définir mais que le mot « Pleyel» découpé en fer de la dimension du balcon précise suffisamment. Une seule obscurité trouble la vision du premier plan, ce sont deux jambes sans corps, croisées l'une sur l'autre, mais que rien ne prolonge au-dessus de la jarretière. Ce n'est qu'à une seconde visite que nous avons saisi que ces jambes pseudohumaines étaient celles du piano. La Fille assoupie de Francii on a la même simplicité : tout est en sommeil chez la pôvre ! le teint et les cheveux ; c'est un glissement général où les seins eux-mêmes se laissent aller. Nons sommes mieux réconfortés ayec les dessins de LE BAIL ; sa Casseuse de pierres, son Faucheur sont bien campés et leurs attitudes bien analysées. FOUJITA, peintre japonais, nous apporte la preuve que la vision dépend bien de la

tradition et d'habitudes artistiques collectives. Son Ecole maternelle est enfantine, mais, bien que pris en France, gamins, arbres, montagnes rappellent les paysages japonais classiques. Dans son autre tableau, les chevaux qu'il présente ne sortent pas, à coup sûr, de la manchette de Buffon, Nous savious bien, depuis notre jeunesse, qu'il v a des ânes rouges, mais des chevaux oranges, c'est une nouvelle variété surnaturelle créée pour les besoins d'une marque de chocolat. Une autre anomalie de la même salle, c'est le portrait de Mr M. R... D., par Benito. S'il est véridique, Mr M. R., D. ferait mieux de se mettre entre les maius du médecin qu'entre celles du peintre. On s'intéressera certainement au torse d'une jeune fille de VALLOTTON, mais le coloris de la figure en est un peu bien cuit. Les études de nu de HÉMARD, si succinctes qu'elles soient, retienuent par leur véracité, bien que les sujets soient dénués de beauté. Borgeaud nous avait jadis montré une pharmacie, cette fois c'est un Intérieur d'hôpital où son genre s'accuse; il ne s'attarde qu'à un certain effet de lumière, le sujet par ailleurs lui important peu. Sa Maternité procède du même esprit, mais le résultat atteint ici un'effet artistique, qui n'est pas méprisable. Puis c'est le Faune au grain de raisin et le Faune au papillon, gravures sur bois de Brou-



## OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémodobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour teurs matades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.



# SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

Alcerothérapie spécifique des <u>ANÉMIES</u> (Carnot)

B) Tous autres emplois du Jêrum de Cheval : <u>HÉMORRAGIES</u> (RE.Weill) PANSEMENTS (R.Petit.)

Sirop ou Comprimés de sang hémopoïétique ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE, etc.

Echantillong, Littérature
21 RUE D'AUMALE. PARIS

TELLE. On se plaint du pastiche, on se plaint du vieux cliché, et dire qu'on trouve encore des faunes au Salon d'Automne! Cette survivance du faune chez les peintres est un mystère inexplicable; a mythologie et l'histoire sainte étaient jadis le fond documentaire imaginatif obligatoire de tous les artistes, pourquoi continuent-ils à puiser à ce vieux magasin d'accessoires? La Vénus de TOBREN semble venir des îles Havaï plutôt que de Cythère: l'artifice d'un linge blanc et d'un pigeon blanc ponr contraster avec sa pean grise, ne rénssit pas à nons illusionner; son élégance et la pose raffinée de sa sveltesse ne compensent pas l'absence des qualités solides de beanté auxquelles le nom de Vénus oblige. Le Sacré Cœur de Desval-LIÈRES est victime, lui aussi, de la répétition banale du sujet et du besoin de se singulariser. Son Christ est gras, il est obèse; son teint est subictérique, et le cœur qu'il montre est très globuleux. La richesse des vêtements du Christ traités avec l'amplenr de costume des vienx Juifs de Rembrandt, l'aspect usé, sinon sénile du Dien, renouvellent un sujet, qui retrouve en pittoresque ce qui lui manque en profondeur.

DESPAGNAT montre une Jeune fille peignant, d'après le nu ; c'est une toile aimable, où l'habileté complète ce qui n'est pas ouvertement décrit ; les contours du nu sont un peu vagues, margés soit par le cadre, soit par des fleurs : le même procédé se retrouve pour sa Jeune femme devant une glace et, plus patriote que hardi dessinateur, il enlève la ligne du rein, en y plantant un bouquet tricolore. Fantaisie de Monson (Per) doit être une hallucination imputée à l'alcool : Un jardin, un pignon de maison où s'inscrit une enseigne : «Alcool à 650», et dans le jardin, un éléphant blanc. rouge de colère qui poursuit dans les plates-bandes un homme pâle qui en devient vert. Maisons, éléphant, homme, arbres, tout va de travers. La Femme de Delthow (Otto) est bien extraordinaire : elle présente une poitrine étonnamment aplatie, et adornée de deux espèces de petites tomates; et par compensation, le ventre saille exagérément. Le Spleen de Paris, d'après Baudelaire, gravure de LE Breton, s'accompagne d'un squelette et de sa faux ; pas d'exposition de peinture sans son squelette ! Le Bon vin, de Hoffen sort d'un pressoir mis en action par deux diables, I'un vert et l'autre rouge, et ces diables ont leurs ombres projetées sur un mur et ces ombres sont noires! voilà qui renverse toute la magie : l'ombre d'un diable vert est rouge, et celle d'un diable rouge est verte, que diantre! tontes les traditions se perdent, vous dis-je, même celle de l'homme primitif que l'on retrouve inévitablement dans chaque exposition. Qui donc

a posé pour le Précurseur, de GOMIRN? Cette sois il a un front haut, mais un fort museau et bien du poil an-dessons de la ligne d'horizon. Je lui reproche d'être accroupi et d'avoir l'aspect fatigné.

Un vrai précurseur doit se tenir droit et tonique. N'allez pas croire qu'il n'y ait à cette exposition que des sujets de cet ordre, toujours curieux pour le médecin; il en est d'antres non moins aimables et artistiques que le médecin aimerait bien voir aussi non seulement pendant les courtes heures d'une visite, mais au cours de sa vie journalière et intime.

Le Pont des Tournelles, de WILDER, et ses marines, ont un éclat plaisant; de Taquov les Labours, la plaine ont beaucoup de ciel, d'air, et le tout d'une tomalité très maunée; les Paysages de Loire, de RAMBAU, ont de l'espace, de l'air, et pent-être un peu trop de couleur. Un Portrait aux deux crayons, de Blachwikers, présente un grand sens de la couleur et de l'harmonie des valenrs.

Une nuit à Equihen, de ROLLET-VAUCAMPS, est une petite chose pleine de sensibilité, tandis que le Palmier, de Mainssieux, a plus d'ampleur, de recul. L'Etude de nu, de Von Bener de la Quin-TINIE, est un pastel extrêmement sédnisant et dont la construction anatomique ne suscitera aucune répulsion chez les visiteurs hommes. Le Pont Louis-Philippe, de LOTIRON, nous sollicite par un effet de lumière crue, bien rendu ; la Lande à Ploumanach, de RENEFER, est un suiet traité avec solidité ; nous retrouvons Peské avec la Plage du Lavandou : sa conleur est toujours impérative, et les passages d'ombre à la lumière sonvent absents, la couleur des seconds plans généralement aussi dure qu'au premier, on croirait voir quelque broderie bulgare : cela nous est aussi étranger que la peinture du Japonais Fujita, Les Mesnils, de Cosyns, sont un paysage bien venu par masse de couleurs, et sans détail; les portraits de Guéroult bien campés; le Portrait de Busoni, par Kamir, très éthéré et curieux de la ligne; les Études de mer de Yvanhoù Rambosson, véritable recherche sentimentale de l'infini marin: les Musiciens de Schneider qui émeuvent par un art très délicat, déponrvu d'ailleurs de toute couleur, sont autant de stations agréables pour l'amateur. Le Tableau des morts pour la mairie d'Herblay, par Redon qui cherche au delà de la peinture à exprimer le sentiment, est plein d'intérêt. Sur une toile fort restreinte, ce sont des croix de bois, sous un ciel gris sombre; une tombe sur laquelle est jeté un bouquet dont le cornet de papier blanc vigorise le second plan; agenouillée, une femme au caraco gris, au fichu noir, et debont près d'elle une toute petite fille

au bonnet blanc; un chien noir complète le groupe; c'est touchant et rappelle assez le genre de certaines toiles de Charlet.

Un tableau qui s'intitule Suzanne, de Johnson, a cela de remarquable que la femme annoncée n'y figure pas. La chaste Suzanne l'est au point qu'elle se dérobe complètement derrière un grand rideau que les trois vieillards se hasardent à entr'ouvrir en se trémoussant ; trois nus masculins couvrent cettetoile: un gras, un maigre, un débile, vus de dos, se bousculent pour glisser un œil dans la fente du rideau; leur excitation est physiquement si « impropre » que le peintre n'a pu y remédier, par égard pour la galerie, que par l'artifice de ne les présenter que de dos; ainsi, le public américain. à qui cette toile est destinée, ne sera pas choqué par les manifestations de la nature ; ce tableau est prodigieusement impudique par ce 'qu'il laisse deviner ; un de ces vieux messieurs semble déjà knock out : il est presque renversé à terre et met impuissamment la main sur ses reins qui ne répondent pas à l'appel.

La visite aux ameublements exposés nons laisserait plus que la peinture dans l'incertitude s'il fallait opérer un choix. Cela tient à ce que ces soi-disant ensembles n'en sont pas ; ce n'est pas avec trois cloisons et une porte, que topographiquement on représente une pièce. Il faudrait effectivement reproduire un appartement donné effectivement reproduire un appartement donné tel qu'il est dans un immeuble, ou une villa, avec ess fenêtres, ses cheminées, ses portes, ses dégagements. On peut toujours trouver un joil meuble, et un autreet un troisème; le délicat, c'est d'associer cela d'abord avec les obligations d'un local qui existe avec ses ouvertures, ses développements et aussi ses inconvénients et ses tares. Ce que nous voyons de ces ensembles, nous fait souvenir de ces étrangers qui achètent en France de quelque antiquaire toute la boiserie d'une pièce et réinstallent cela dans la Çinquième Avenue, n'importe où.

Ces réserves faites, on fera certainement son profit d'une étude attentive de toutes ces présentations, surtout si l'on songe plutôt à s'assimiler quelque morceau réussi de chacune de ces improvisations généralement impromptues.

Il va sans dire que tous ces meubles, ici moins encore qu'à l'exposition des arts décoratifs, ne donnent l'idée d'un style général et collectif c'est pourquoi chaque meuble est-il plutôt à considérer en soi-même et comme un bibelot.

Parmi ces grands et petits bibelots, les poteries teinenet la première place pour la qualité de leur perfection. Si Massout. triomphe toujours avéc ses vases d'un coloris si brillant, mais dont lé renouvellement de forme ou de décor semble peu aisé, Mayonon apporte une formule plus étendue, dont son vase à chevrettes est la caractéristique. Les poteries de RUMBER, les faiences stannifères guite à la page VI.)

SOULAGENE MIGRAINES
SCIATIQUES DOULEURS NERVEUSES
RÈGLES DOULOUREUSES :
Echentillon et Littéreture: E.LANCOSME, 71, Avenue Victor Emmanuel III, PARIS.

d'Avenard dont certaine coupe ornée d'une étoile de mer est la caractéristique brillante, contribuent, ainsi que les verreries opaques de Scala, les verreries de Marinot, à donner à cette exposition un intérêt artistique des plus vifs. Les cérames de BUTHAUD sont aussi pleins d'intérêt, sous la réserve que les personnages dessinés sur ces vases sont trop des réminiscences, tandis qu'un décor à personnages hardiment modernes dégagerait ces œuvres du pastiche du genre ancien. Les verreries ferronnées de MAJORELLE surprennent d'abord, mais sont à considérer non en elles-mêmes, mais du point de leur effet décoratif dans un ensemble ; on s'arrête aussi avec plaisir devant le pot bleu de BARDOU, devant la Porteuse de fruits de RAPHAEL, devant la lampe en fer forgé de Brandt, devant la souprière de Jensen.

Quant aux vases de METTHEY, peut-être sontils maintenant d'une recherche un peu précieuse.

Ne nous éloignons pas sans rappeler l'exposition des livres d'art et surtout les papiers de garde et les reliures de M<sup>11e</sup> de l'ÉLICE, ainsi que les reliures si remarquables de M<sup>11e</sup> Louise-Denise CERMAIN, dans la vitrine de laquelle nous avons aperçu particulièrement la reliure de la Reine de Sabba du Dr I-C. Mardrus.

Que restera-t-il en définitive de toutes ces

choses, dont aucune ne caractérise l'époque présente ? Le plus grand cataclysme a passé sur notre pays ; les hommes out péri par centaines de mille, les maisons ont été détruites par départements entiers, un bouleversement prodigieux et qui ne cèsse pas a passé sur nous, et l'art semble, impassible, ignorer cette terrible perturbation.

Je vous entends bien qui me montrez ces tombeaux' de toutes imaginations qui s'érigent en cette exposition comme partout. Oui l'des tombeaux, des monuments funéraires; pas un sculpteur qui n'en aura au moins un àédifier; la sculpture en sera déviée pendant vingt ans de toutes autres inspirations.

Quant aux peintres, ceux qui brosseront les tableaux de la grande guerre, ils devront surtout ne l'avoir point vécue; l'image qu'ilsen ont gardée, faite de scènes grises, infiniment monotones, ne fait pas tableau; la seule toile ici qui évoque ces cinq années est de JODELET: Chasseurs retout destrauchées Motre-Dame-de-Lordet. Il flut mettre en bonne place cette remembrance, pleine de réalité; ceux qui, dans quelque dix ans, commenceront à peindre la Légende de cette époque cruelle, se toumeront vers ce document d'art, pour interroper ces faces de héros anonymes, de même que les foules scrutent encor le masque de Napoléon. D' HENRI ROCHÉ.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LES LOYERS DES MÉDECINS

#### La durée de la prorogation.

Dans les premiers commentaires de la loi du 9 mars 1918 parus dans Paris médical, nous avions indiqué que la durée de la prorogation des baux et des locations verbales prenaît date, à notre avis, du jour de la fin du bail ou de la location verbale.

Depuis lors, les commissions arbitrales s'étaient en général rangées à un autre avis, disant que toutes les prorogations avaient pour point de départ la date de cessation des hostilités.

Cette interprétation changeait gravement la situation du locataire: supposez un médecin titulaire d'un bail jusqu'au 1ºijanvier 1924, et ce médecin ayant droit à la prorogation decinqans sur les locaux professionnels; avec notre système, la prorogation commençait à courir en janvier 1924 jusqu'en 1929, tandis que dans le système des commissions arbitrales la prorogation, commençant en octobre 1930, se terminait en fanvier 1924.

LaCour decassation, toutes chambres réunies, vient de trancher la question dans notre sens; et comme cetarrét est rendu sur un second renvoi, les commissions n'ont plus qu'às'incliner devant cette jurisprudence définitive.

L'arrêt du 24 novembre 1920 décide que le bénéfice de la prorogation légale accordée par l'article 56 de la loi du 9 mars 1918 s'applique à tous les baux visés par cette disposition, quelle que soit la date à laquelle ils doivent preudre fin, et la durée de la prorogation doit nécessairement s'ajouter à celle de l'occupation des lieux loués telle qu'elle a été stipulée.

En effet, si aux termes de l'article 56 la prorogation a leu à compter du décret fixant la cessation des hostilités. il ne s'ensuit pas que la durée de la prorogation doive être calculée à partir de ce décret. Cette disposition signifies seulement que les prorogations ne commenceront à fonctionner qu'à compter de la cessation des hostilités, et cette précision était nécessaire pour les baux qui étaient déjà expirés au moment de la promulgation de la loi.

Dans l'espèce soumise à la Cour, il s'agissait d'un locadric commercial, M. Belvalett, dont le bail se terminait le 1 s' jauvier 1928 et auquel deux commissions arbitrales avaient successivement déclaré que son droit à la prorogation se confondait avec l'usage normal du bail, de telle sorte que son droit à prorogation efit été éteint en 1928. L'arrêt de la Cour est ainsi libelle (Gastele du Palais,

2 décembre 1920): « Sur lemoyen unique pris de la violation de l'art. 56

« Sur lemoyen unique pris de la violation de l'art. 56 de la loi du 9 mars 1918 : « Vu ledit article lequel est ainsi concu : « Les banx

«et locations verbales en cours au.1es août 1914 seront e prorogés, à la demande du locataire, aux conditions efixées au bail et à compter du décret fixant la cessation de la fossibilés »; ACIDE THYMINIOUE

UROTROPINE

LYSIDINE

# *Diathese urioue*

Litterature et Echantillans, LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram, PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif que les ferments lactiques sculs.

EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Litteration et Ethanillions; LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE. 50, Rue Rennequin, PARIS

#### L'ANATOMIE SUR Buide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET

2° édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

#### LÉGISLATION et JURISPRUDENCE PHARMACEUTIOUES

Par E.-H. PERREAU Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

«Attendu que le bénéfice de la prorogation aiusi accordée s'étend à tons les baux visés par cet article, quelle que soit la date à laquelle ils doivent prendre fin ; que la durée de la prorogation, au sens même de ce mot, doit nécessairement s'ajouter à celle de l'occupation des lieux loués, telle qu'elle a été stipulée par le contrat, et ne peut, en aucun cas, se confondre avec elle ;

«Attendu, en effet, que la prorogation instituée au profit des locataires a eu principalement pour but de permettre aux commerçants et aux personnes pouvant leur être assimilées de récupérer, dans une certaine mesure, les avantages que devait leur assurer la jouistance normale des lieux loués et dont ils étaient présumés avoir été privés, en tout ou en partie, par le fait de la querre :

« Attendu que l'article 58, § 2 impose aux locataires voulant obtenir la prorogation, l'obligation de faire connaître leur intention au bailleur, trois mois an moins avant l'expiration du bail ; d'où il appert que la prolongation de jouissauce accordée aux locataires, à titre de prorogation de bail, ne peut commeucer à courir que lorsque ce bail est arrivé à expiration ; qu'il est vainement prétendu, en sens coutraire, que le décret fixant la cessation des hostilités marque le poiut de départ de toutes les prorogations et que, par suite, s'agissant d'un bail en cours au moment de ce décret, la durée de la prorogation doit se confondre, jusqu'à due concurrence, avec la durée de ce bail ; qu'à la vérité l'article 56 dispose : « Les baux et locations verbales,.. sont prorogés,.. à

compter du décret fixant la cessation des hostilités... »; mais qu'il ne résulte pas de ces dernières expressions que la durée des prorogations doive être calculée à partir de ce décret ; qu'elles signifient seulement que les prorogations ne commenceront à fouctionner qu'à compter de la cessation des hostilités officiellement constatée; que cette précision était nécessaire en ce qui concerne les baux délà expirés au moment de la promulgation de la

«Attendu que Belvalette est locataire de locaux à usage commercial suivant bail authentique du 3 janvier 1913 qui doit prendre fin le 1er janvier 1928 :

« Attendu que la sentence attaquée a décidé que la prorogation réclamée par Belvalette courrait, non du 1er janvier 1928, mais du 24 octobre 1919, date de la loi qui a fixé la cessation des hostilités, et qu'elle se confondrait, jusqu'à due concurrence, avec la durée normale

Atteudu qu'en statuant ainsi la sentence attaquée a violé, par fausse interprétation, l'article visé au moyen ; « Par ces motifs,

« Casse...

Par cet arrêt se trouve définitivement tranchée la question du point de départ de la prorogation dans le sens que Paris médical avait toujours indiqué comme étant le plus logique et le seul conforme aux intentions du législateur.

> ADRIEN PEYTEL. Avocat à la Cour.

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR PAUL LECÈNE

Paul Lecène vient d'être nommé professeur de pathologie externe à la Faculté de médecine, à quarante-deux ans ; cette nomination honore pareillement le chirurgien qui en est l'objet et la Paculté qui l'a choisi. Lecène est un chirurgien très complet qui méritait d'être récompensé de son grand labeur et d'être pourvis d'une chaire assez tôt pour pouvoir donner toute sa mesure.

Doué par la nature des plus belles qualités, jugement, clarté, méthode, travailleur acharné, Lecène a parcouru rapidement, sans heurts, les diverses étapes de la carrière chirurgicale. Externe en 1899, interne en 1900 (à vingtdeux aus), préparateur du laboratoire d'anatomie de Farabeuf la même année, aide d'anatomie en 1901, prosecteur en 1902, médaille d'or de chirurgie en 1904, Lecène est uommé en 1007 chirurgien des hôpitaux et professeur agrégé à la Faculté.

Pendant la guerre, il est successivement chirurgien At. d'ambulance et, à partir de juillet 1915, chefdu premier secteur chirurgical de la 12º région ; en mars 1917, il devient chirurgien du centre d'Epernay, puis chirurgien consultant de la 5º armée de mars 1917 à novembre 1918, et recoit à ce titre la croix de la Légion d'honneur.

Dans ces derniers postes, Lecène a travaillé non seulement avec son bistouri - plus qu'il ne l'aurait souhaité. - mais avec son cerveau. Il a fait avec Frouin des recherches intéressantes sur l'enkystement des microbes dans la

vie «latente » qui pent redevenir une vic « active », et il a démontré avec une rigueur scientifique qui manquait jusqu'alors le bien fondé de la doctrine du « microbisme latent o soutenue jadis un peu trop complaisamment par Verneuil. Il a fait également, dans l'hiver 1917-



Le professeur PAUL LEGÈNE

1918, à Bouleuse, des « leçons de chirurgiede guerre's qui ont été très appréciées.

Les travaux de Lecène sont si nombreux que je dois me borner à citer les principanx ; ils portent l'empreinte des belles qualités des chirurgiens dont il a été l'élève, de coque conjonctive qui entoure les corps étrangers, sur leur ferrier, de Hartmann. Solidement documentées, minu-

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS (Sulte)

tieusement fouillées, les publications de Lecène brillent par la netteté, ce «vernis des maîtres »; elles portent su les tumeurs mailgnes primitives de l'intestin gréle (thèse de doctorat, 1904), sur le cancer primitif de l'appendice sur l'occlusion duodénale aigué post-opératoire, sur le volvulus du gros intestin, sur la paneréatite hémorragique avec stéato-nécrose, sur les kystes solitaires non parasitaires des os longs (avec Lenormant), sur les tumeur solides paranéphrétiques (rapport au Congrès français de chirurgie, octobre 1010), etc.

La valeurde ces travans est rehaussée par les recherches histologiques personelles de l'auteur. Leche n'est pas seulement un chirurgien maniant excellemment le bistouri, c'est un anatomiste et — fait plus rare — c'est un histologiste très compétent. D'on ses nombreuses recherches sur les tumeurs expérimentales, sur les greffes neoplasiques, sur les tumeurs solides du rein (prix Civiale, 1903), sur les tumeurs de la capsule adipeuse du rein, des capsules autrendaes, les tumeurs mixtes du sein, les kystes branchiaux du con à structure amygdalienne, la tuberculose primitive de la parotide, etc.

Lecène a fait le premier en France, en 1909, une intervention chirurgicale sur l'hypophyse chez un acromégalique.

Il a collaboré au Précis de pathologie chirurgicale de la

librairie Masson, où il a écrit d'excellents articles sur la pathologie générale, sur les tumeurs, sur les maladies des muscles, des tendons, des nerfs, etc., articles illustrés de plus de 200 figures presque toutes originales.

Il a écrit, pour la collection Gilbert-Fournier de la librairie Baillière, un *Précis de médecine opératoire*, orné de photographies entièrement originales et qui est la perfection même.

Je ne puis enfin oublier de mentionner qu'il partage avec Cunéo, Gosset, Lenormant et Proust, la direction de ce mervellleux Journal de chirurgie qui laisse loin dertrêre lui le Zentralblat far Chirurgie dont les savants devalent se contenter avant 1908, et qu'il a pris une part active de collaboration à la Chirurgie réparatrice et orthophilique récemment parue.

Au physique, Lecène offre le type du «doux géant »; tra grand, les épaules larges, les cheveux en brosse, le front haut, la mâchoire volontaire, il est taillé pour la lutte; mais une telle bonté émane de ses yeux clairs et de son fin sourire qu'on ne peut s'empêcher d'être pris pour lui de la plus vive sympathie.

Lecène n'a que des amis et, avant que la Faculté l'ait appelé à elle, il était désigné par ses camarades et par ses élèves pour la chaire qu'il va occuper brillamment.

ALBERT MOUCHET.





## TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

#### NOUVELLES

L'hommage de Bruxelles au Dr Bordet. - La ville de Bruxelles et son Université ont fêté, comme il convient, le modeste et savant lauréat du prix Nobel, le Dr Jules Bordet. Ce fut au palais d'Egmont qu'eut lieu la grandiose manifestation, illustrée par la présence du roi et et de la reine des Belges. Tous les corps savants étaient représentés dans une salle archi-comble. Le Dr Roux, directeur de l'Institut Pasteur, ne pouvait manquer d'assister à cette cérémonie. Il prononça une allocution qui émut toute l'assemblée. Il y eut, d'ailleurs, des discours remarquables : du bourgmestre, M. Max, des professeurs Bayet, Demoor, Malvoz.

Le soir, grand banquet, salle de la Madeleine, avec des discours de MM. Carton de Wiart. Calmette, etc.

En somme : fête magnifique, hommage des plus justifiés.

Un manifeste pour la défense de la pensée française. ---Les journaux politiques ont reproduit un manifeste daus lequel M. Lavisse, de l'Académie française, dénonce le péril intellectuel que fait naître le prix excessif des ouvrages imprimés. Mais, en même temps, il signale que la publication de périodiques considérables est interrompue.

Le fait est d'autant plus grave qu'il atteint même les périodiques officiels ! C'est ainsi que pour des raisons d'ordre budgétaire le ministre de la Marine vient de décider que les Archives de médecine et de pharmacie navales, fondées en 1864, et mensuelles depuis cette époque, ne paraîtraient plus que tous les deux mois. jusqu'à nouvel ordre !

Cette décision est la preuve que, dans les régions officielles, on est convaincu du prolongement de la crise qui atteint si durement en France les publications, « tandis qu'en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, elles se multiplient ».

Pour eu revenir aux Archives de médecine et de pharmacie navales, leur rareté relative aura des inconvénients particuliers : 1º Elle réduira le nombre des articles originaux si intéressants sur la pathologie maritime et exotique, qui sont le propre de cette publication ; 2º elle gênera le développement scientifique et professionuel de nos confrères de la marine, car ces Archives en constituent un moyen si efficace que le ministère assure, à ses frais, le service gratuit de ce journal à tous les membres du corps de santé naval. Pour les mêmes raisons, du reste, le ministère de la Guerre agit de même à l'égard des médecins nulitaires et leur fournit, à titre gracieux, les Archives de médecine et de pharmacie militaires.

Pour toutes ccs raisons, on est en droit de souhaiter que les Archives de médecine et de pharmacie navales reprennent, le plus tôt possible, leur publication menqui met en péril la pensé française.

Société des sciences médicales et biologiques de Montpellier et du Languedoc méditerranéen. - La Société vient de renouveler son bureau et son conseil. Ont été élus : président, M. Grynfeltt ; vice-présidents, MM. Boudet et Comte ; secrétaire général trésorier, M. Gaston Giraud; secrétaire général adjoint, M. H.-E. Vinon; MM. Ducamp et Derrien, P. Delmas, Vallet, Bousquet et Villars; membres de la commission de contrôle; MM. Astruc, Hedin et Izard.

Le directeur de l'Ecole de médecine en Afrique occidentale. - L'Ecole de médecine de l'Afrique occidentale est ouverte depuis le 1er octobre 1918. « Elle prépare des aides-médecins, des aides-pharmaciens et des sagesfemmes indigènes, qui vont bient'it participer, sous la direction des médecins européens, à la diffusion des œuvres d'assistance médicale et de prophylaxie nécessaires au développement économique de notre domaine colonial Ouest-Africain. .

La solde du directeur est de 18 000 francs, à laquelle s'ajoute, quand il est dans la colonie, le supplément colonial. « Il fait partic du conseil supérieur d'hygiène et de salubrité publique, du conseil de perfectionnement de l'enseignement technique supérieur, du conseil supérieur de l'enseignement primaire de l'A. O. F. \*

Médecins stagiaires de l'assistance médicale en Indo-Chine. - Le Journal officiel du 14 décembre 1020 a publié un avis relatif à un examen pour l'emploi de médecin stagiaire de l'assistance médicale en Indo-Chine. Cet examen s'ouvrira le 14 mars. Il y a 10 places vacantes. Les médecins stagiaires ont droit à une solde de présence de 8 oco francs, plus un supplément colonial de 3 700 piastres. Au bout d'un an ils touchent 9 000 francs et 3 900 piastres de supplément.

Les caudidats doivent se faire inscrire au ministère des Colonies (direction du personnel, 2º bureau X) avant le 12 février

Le concours du « Moniteur médical ». - Le Moniteur médical vient d'ouvrir un concours original et intéressant, doté de nombreux prix, dont les trois premiers en espèces sont respectivement de 1 000, 300 et 200 francs.

Pour tous renseignements, écrire au Moniteur médical. 29, rue Etienne-Dolet, Paris (XXe).

-Les traitements des médecins à Berlin, - Bien que la chose nous intéresse médiocrement, elle est assez curieuse. Des informations précises annoncent que plusieurs médecins et chirurgiens se préparent à changer leur fusil d'épaule.

Dans un hôpital de Berlin, un chauffeur gagne 10 000 marks par an, un jardinier 12 000, une chambrière, 11 700, un cuisinier, 9 000. Ces salaires contrastent avec ceux du personnel sanitaire.

Les médecins et chirurgiens titulaires recoivent 541 marks par mois, dont il faut défalquer 25 marks d'impôt, il reste 6 000 marks d'honoraires par an. Les internes d'hôpitaux, dont les fonctions correspondent à celles de nos assistants, recoivent 180 marks parmois, à peine le salaire d'un infirmier.

Société médico-chirurgicale de Llége. - Prix Masius. - La Société médico-chirurgicale de Liége dispose d'un suelle. Ce sera d'un heureux augure pour la fin de la crise prix triennal de mille francs désigné sous le nom de Prix Masius, en souvenir des services éminents rendus par feu M. Masius, professeur à l'Université de Liége.

Le prix est destiné à récompenser un travail clinique ou expérimental se rapportant à la médecine interne. La première période triennale s'est ouverte le rer janvier 1920 ct sera clôturée le 31 décembre 1923.

Adresser les demandes de renseignements à M. L. Delrey, secrétaire des séances, M. G. Milhaud; conseillers : secrétaire général de la Société médico-chirurgicale de

Asiles d'allénés. - M. Ajam, député, expose à M. le ministre de l'Hygiène que, d'après la jurisprudence du

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc3

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Los

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# Atophan-Cruet

en cachets desés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons
PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

dans



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

## Technique Thérapeutique Médicale

le Docteur MILIAN

Médecin de l'hôpital Saint-Louis.

12 fr.

## TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES difficiles, Excessives, Insuffisantes PUBERTÉ. MÉNOPAUSE, VARICES, HÉMORROIDES, PHLÉBITES, VARICOCÈLES

#### du Docteur BARRIER

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc.

ADULTES: 2 à 3 v rres à liqueur par jour. ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

DOCTEURS: Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire?

Conseillez: l'HÉMOPAUSINE

Laboratoires du Dr BARRIER, Les Abrets (Isère). - LITTÉRATURE, CHANTILLON SUR DEMANDE

#### NOUVELLES (Suite)

ministère de l'Intérieur jusque dans ces derniers temps chargé des asiles d'aliénés, il convient, dans ces asiles, de dépenser les revenus des malades en frais d'hospitalisation, douceurs ou autres, et, au contraire, lorsqu'il s'agit de capitaux, d'eu immobiliser le montant et demande si, par suite, le montant des primes de démobilisation encaissées pour des aliéués, doit être considéré comme revenu ou comme capital.

Réponse. — 1º Le ministre de l'Hygièue, de l'assistance et de la prévoyance sociales, chargé désormais des asiles d'aliénés, tient à observer la jurisprudence snivie ... précédemment par le ministre de l'Intérieur et qui a consisté, jusqu'ici, à dépenser les revenus des malades en frais d'hospitalisation, douceurs ou autres et, au contraire, lorsqu'il s'agit de capitaux, à cu immobiliser le montaut : 2º s'agissant maintenant de déterminer si les primes de démobilisation doivent|être considérées comme des reveuus ou comme des capitaux, le ministre de l'Hygiène ne peut que se déclarer incompéteut en cette question, qu'il appartient à chacuu des intéressés (ou à ses représentants) de trancher à sa convenance ; 3º il a en outre l'honneur de faire observer à M. Ajam, député, qu'eu vertu du décret du 27 jauvier 1920, l'article 55 de la loi du 21 mars 1919, qui règle les conditious d'entretieu des militaires aliéués dans les asiles, est passé dans les attributions de M. le ministre des peusions, des primes et des allocations de guerre.

Höpltal marltime de Berck. - Sur un rapport de M. de Clercq, au nom de la 50 Commission, le conseil municipal de Paris a pris la délibération suivante :

« ARTICLE PREMIER. — Il est créé à l'hôpital maritime de Berek un emploi de chef de laboratoire de bactériologie. Ce chef de laboratoire est nommé pour quatre ans, sur la présentation du chirurgien en chef, et choisi parmi les aucieus internes des hôpitaux de Paris. Il peut être maiutenu en fonctions sur la proposition du chirurgien eu chef, par périodes de quatre aus.

« ART. 2. - Le chef du laboratoire de bactériologie de l'hôpital de Berck est chargé, sous la direction du chirurgieu en chef, des travaux chiuiques et bactériologiques et des soins médicaux proprement dits. Il a également la charge des examens de laboratoire dout peuveut avoir besoin les enfants assistés de la Seine en traitement dans les hôpitaux Bouville et Viucent.

« ART. 3. - Le traitement alloué au chef du laboratoire de bactériologie de l'hôpital de Berck est fixé à 6 000 fraues par an, a

Création d'un cours d'hygiène ailmentaire. - Sur la proposition de M. Rebeillard, au nom de la 4º Commission, le Conseil nunicipal de Paris vient d'autoriser la sociale de l'Hérault. créatiou, à titre d'essai, d'un cours d'hygiène alimentaire an cours normal d'enseignement ménager.

Cours pratique d'orthopédie de M. Calot (onzième année) en sa clinique de Paris, 69, quai d'Orsay, du hudi . médicale à l'École de médecine de Rouen. 17 au 24 janvier 1921.

Eu une semaine, à raison de cinq heures de travail par jour, de 2 à 7 heures du soir, enseignement de l'orthopédie indispensable avec exercices pratiques :

- 1º Tuberculoses externes:
- 2º Affections orthopédiques :

3º: Fractures : comment les praticiens doivent les traiter, uotious sur l'interprétation de radiographies. Pour médecius et étudiants frauçais et étraugers : explications en espagnol et en anglais.

Droit d'inscriptiou : 140 francs (et de moitié pour les internes et les externes).

Le nombre des places étant limité, s'inscrire d'avance, en écrivant à M. Calot, à sa clinique, 69, quai d'Orsay, Paris, ou à l'Iustitut Calot, à Berck-Plage (Pas-de-Calais).

Leçons d'ophtalmoiogie pratique. — Le De POULARD fera du 24 janvier an 18 février, les lundi, merciedi et vendredi, à 2 h. 30, douze leçons d'ophtalmologie pratique. Elles auront lieu dans le service d'ophtaluologie de l'hôpital Necker-Eufauts Malades. Elles sont gratuites.

Thèses de la Faculté de médecine de Parls. — 4 janvier. M. Marc Gerber, Contribution à l'étude des hématuries au cours de l'appendicite. - M. R. Lesonef, De l'application du traitement antisyphilitique dans les cas douteux. - M. Frauçois Joly, Coutribution à l'étude du soufrè uriuaire.

6 janvier. - M. M. Godart, Étude sur les paucréatites hétuorragiques. - M. Ch. Jubert, Le faux-croup au cours de la scarlatine. - Mnº Hovelacque, L'hyperthermic prémenstruelle.

Avis. — Docteur spécialiste des maladies de l'appareil digestif, grande pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique ou même paramédicale. S'adresser au bureau du jourual A. F. C. MEMENTO CHRONOLOGIQUE

8 Janvier. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45 : Leçon cliuique. 8 Janvier. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital. Beaujou. M. le professeur ACHARD, à 10 heures : Leçon

8 Janvier. — Paris. Paculté de médecine, à 16 heures. leçou iuaugurale de M. le professeur BRUMPT : Cours de parasitologie.

8 JANVIER. - Paris. Clinique médicale des cufants. M. le professeur Nobécourt, à 10 heures ; Lecon iuaugurale du cours.

10 JANVIER. - Paris. Deruier délai d'inscription pour le coucours de l'internat de l'hôpital Rothschild.

10 JANVIER. - Montpellier. Concours de médecins attachés au dispensaire d'office départemental d'hygiène

10 JANVIER. - Marseille. A l'Hôtel-Dieu, coucours de chef de laboratoire de l'hôpital de la Conception.

10 JANVIER. - Rouen. Concours de chef de clinique

10 JANVIER. - Paris. Hôpital\_Saint-Louis, Service de

MONTAGU, 49, Boul, do Port-Royal, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

M. le Dr Broco. Démonstrations pratiques de dermatologie du 10 janvier au 24 mars. Leçon d'ouverture à 9 heures par M. Broco.

- 10 Janvier. Paris. Hôpital Laënnec. Cours sur la tuberculose pulmonaire sous la direction de MM. Rist et Ameuille, à 10 heures.
- 11 JANVIER. Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour le 2° examen, ancien régime.
- 12 JANVIER. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45: Leçon de thérapeutique pratique.
- 13 JANVIER. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, à 10 heures. M. le professeur SEBILEAU: Leçon clinique.
- 13 JANVIER. Paris. École interalliée des hautes études, 16, rue de la Sorbonne, 4 h. 15. M. le professeur CH. RICHET: Conférence sur les conséquences de la guerre au point de vue sélection humaine.
- 13 JANVIER. Paris. Faculté de médecine, 17 heures. M. le D' Lorrat-Jacob : Conférence de cryologie.
- 13 JANVIER. Paris. Hôpital de la Pitié. M. le D' MAUCLAIRE, à 9 h. 30 : Scoliose des adolescents.
- 15 JANVIER. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45 : Leçon clinique.
- 15 JANVIER. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD, 10 heures: Leçon clinique.
- 17 JANVIER. Paris. Institut Zander (21, rue d'Artois). Démonstrations pratiques de physiothérapie par MM. les Dra Sandoz et Giraudeau.

## CHRONIQUE DES LIVRES

- Le seigle et l'ergot, par le D. Albert Garrigurs. I volume in-18 jésus de 256 pages, avec 22 figures dans le texte, de la collection Les Plantes en médecine, 8 fr. (chez Gaston Doin, éditeur, Paris).
- Ce livre est le premier d'une collection Les Plantes en médécine, qu'il faut louer l'éditeur d'avoir entreprise, parce qu'elle répond à un besoin de notre temps. Les plantes et les préparations galéniques sont en vogue.
- M. Albert Garrigues a repris ab ou toute la question de l'ergot de seigle, et la grosse monographie qu'il présente, au corps médical constitue un travail de recherches très important. On y trouve avec dettial l'étate botanique, chimique et médicale du seigle; l'étude botanique, chimique, physiologique et thérapeutique de l'ergot de seigle, ainsi que les preparations planmaceutiques, les incompatibilités, les dosages, etc. Les autres ergots sont également passés en revue (ergots de l'orge, de l'avoine, du blé, du diss, du mais), ainsi que le charbon du mais et le seigle entireatl.
- De bonnes figures intercalées en grand nombre dans le texte facilitent l'étude ou les souvenirs du lecteur,

L'ouvrage de M. Garrigues rendra de grands services au médecin qui veut bien se donner la peine de formuler, au pharmacien, ainsi qu'à l'étudiant en médecine qui prépare son examen de thérapeutique. Nos sincères félicitations à l'auteur. Hors.

Une page de l'histoire du service de santé militaire. Sa préparation à la guerre et l'œuvre de la 7º direction pendant la première année deguerre, par le médecin-inspecteur TROUSSAINT, 1 vol. in-8º de 404 pages (Libr. H. Charles-Lavauseile, à Paris).

- 17 Janvier. Paris, 69, quai d'Orsay. Cours d'orthopédie de M. le Dr Calor, à 2 heures.
- 17 JANVIER. Paris. Concours de l'internat de l'hospice Paul Brousse à Villejuif.
- 18 JANVIER. Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour le 3° examen, 1° partie, ancien régime.
- 19 JANVIER. Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École de Marseille et pour le concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École de Marseille.
- 19 Janvier. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45: Leçon de thérapeutique pratique.
- 20 JANTIER. Paris. Faculté de médecine. Conférence de cryologie par M. le D<sup>\*</sup> LORTAT-JACOB, à 17 heures. 20 JANTIER. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Shbi-LRAU, à 10 heures: Lecon clinique.
- 22 JANVIER. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45: Leçon clinique
- 22 JANVIER. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr ACHARD, à 10 heures : Leçon clinique.
- 24 JANVIER. Marseille. Concours de chirurgien des hôpitaux de Marseille.
- 24 JANVIER. Paris. Cours de médecine opératoire oto-rhino-lavyngologique, à 14 heures, à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux (rue du Fer-à-Moulin), sous la direction de M. le professeur Seblikau.

Le livre que public l'anclen directeur du Service de santé an ministère de la Guerre du 27 février 1912 au 22 août 1915, comprend trois parties : la première est relative à la préparation du Service de santé à la guerre pendant les périodes de 1906 à 1912 et de 1912 à la mobilisation ; la deuxième montre l'œuvre accompile par la 7º direction pendant la première année de guerre; la troisième se rapporte à la création du sous-socrétariat d'ûtat du service de santé. Ce livre, où l'auteur laisse le plus souvent parter les faits et les documents, montre l'effort réalisé, les difficultés vaincues, les réaultats obtemus et constitue une contribution des plus importante à l'histoire du Service de santé avant et pendant la guerre. L. P.

Devant le mystère de la névrose, par M. Emile Magnin. Une brochure in-12, de 75 pages (Librairie Vuibert, Paris, 1920).

J'ai fait comaissance avec cette pette publication, Je conclus de cette lecture méditée, que M. Emile Maguin est un chercheur et un érudit, qui, par-dessus le marché, écrit bien, Quant an fond, l'anteur s'occupe des cas de névropathie réputés incurables et il soittent qu'on peut les guérit par l'hymose, par le sommeil hypnotique, par le merveilleux moyen d'« introspection des états de conscience», lequel permet de « parcourir, sonder, scruter toutes les idées de notre subconscient». Il recommande ce moyen aux psychothérapeutes et il cite, pour son compte, pulseiurs cas de guérieson. Je signale cette brechure aux psychothérapeutes et aux pionniers du métapsychisme.

#### VARIÉTÉS

#### LE BARON J.-D. LARREY

Homme de science et observateur.

Si le baron J.-D. Larrey fut un chirurgien remarquable, il faut reconnaître qu'il acquit sur le chemin de sa longue carrière une partie de l'expérience indispénsable à ses hautes fonctions, et que dès sa plus tendre enfance, sur les bancs de l'école, sommeillait déjà dans ce jeune cerveau l'amour de la vie scientifique. Travailleur infatigable, d'une santé robuste, il dépensers asus compter ses forces morales et physiques; scrupuleusement honnête, il ne dévoilera le secret de ses recherches que sur des données scienment établies. En pays rieure, que la mort était déterminée par de graves désordres maétriels, résultats du choc du boulet lui-même. Devant Piguières, Larrey donne ses soins à des soldats brûlés par l'explosion de plusieurs redoutes. Pour calmen l'irritation, il emploie le linge fin uséqu'il enduit de pommade de safran; la suppuration une fois bien établie, il remplace la ditte pommade par l'onguent styrax qui facilita la chute des escarres et arrêta les progrès de la putréfaction. La pommade safrancé appliquée de nouveau après la chute des escarres hat la cica-trisation. Larrey donnait à ses blessés et malades des aliments légers: il avait remarqué que les guers de guerre supportaient la diète avec difficulté. Il de guerre supportaient la diète avec difficulté. Il



Statue de Jean-Dominique Larrey par David d'Angers (Cour d'entrée du Val-de-Grâce).

ennemis, il aimera côtoyer les personnalités éminentes de ces régions, il recueillera près de ces maîtres incomus pour lui des enseignements et des méthodes dont il saura reconnaître et apprécier la valeur et les bienfaits ; à ses heures il sera littérateur ; dans tous les pays qu'il traversera il se livrera à une étude approfondie des êtres et des choses et avec toutes ses observations réalisera des merveilles.

Suivons-le sur le chemin de ses recherches. Le premier il constate, en faisant l'autopsie de certains soldats qu'on disait avoir été tués par la seule agitation de l'air causée par le passage d'un boulet et qui ne présentaient aucune lésion exté-



Portrait du début du xixº siècle du baron J.-D. Larrey attribué à Mae Benoist, sa parente.

n'employait jamais l'eau froide et la glace, les acides, les préparations de plomb, de chaux, parce qu'il pensait qu'ils détruisaient ce qui pouvait encore rester de force vitale dans les parties affectées. Il condamne l'usage de l'opium à l'extérieur, car il stupfels la région brûée au lieu d'exciter une inflammation salutaire; à l'intérieur, parce qu'il afiaibit après avoir produit une excitation momentande de l'organisme.

Le baron Jean-Dominique Larrey ne fut pas seulement un technicien de valeur, mais encore un homme d'une énergie et d'une décision admirables; devant l'insurrection de Madrid (2 niai 1808),il fait fermer les portes de son hôpital, anne REMINÉRALISATION

RECALCIFICATION BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS COMPRIMÉ, GRANULÉ

CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS



#### LIPO-PHOSPHATIDES

de tous les organes

ANDROCRINOL

Lipoïde testic.

ADRÉNOL CORTEX Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

HEMOCRINOL

Lipoïde des globules rouges.

GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

GYNOLUTÉOL Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

NEPHROCRINOL

Lipoïde du rein ETC.. ETC .... ET DE TOUS LES ORGANES AMPOULES INJECTABLES et PILULES ou CAPSULES

Envoi echantillons et bibliographie sur demande Dépôt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C10 54. Faub. St-Honoré, PARIS - Tél. Élys. 36-64 et 36-45 - Adr. Tél. Rioncar-Paris



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

(Citrosalicylate de Pipérazine)

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salioylique.

INE | Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates;
Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;
Un antissique puissant des reins et de la vessie.

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes Granulés effertescents pour le traitement prolongé. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS Comprimés dosés à 0 gr. 39 pour le voyage.

L. DURAND: Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).



<sup>™</sup>SE SUCENT®COMME UN BONBON

·Un Grain assure effet lavat CHATELGUYO

S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### VARIÉTÉS (Suite)

les chirurgiens et tous les convalescents capables de porter un fusil et accueille les révoltés sous un feu de mousqueterie des plus nourris. L'ordre rétabli, dans l'évacuation des blessés qui fut faite des deux côtés, il observe une maladie singulière inconnue en France, dite colique de Madrid : elle est caractérisée par une constipation opiniâtre, des douleurs atroces commençant au ventre pour aboutir à la gorge, des vomissements de bile, quelquefois sanguinolents lorsque la mort doit avoir lieu; dans le cas contraire, la colique cesse et la douleur se porte aux extrémités qui se gonflent. C'est, d'après Larrey, une maladié endémique qui

décotion bouillante de substances émollientes et anodines lorsque la maladie était franchement inflammatoire; les purgatiis, les vomitifs, les amers dans d'autres formes de l'ophtalmie; c'est ainsi traités que, sur 3 000 malades, pastun seul ne perdit la vue. Il soigne également dans ces contrées le tétanos, qu'il traite avec succès à l'extrait d'opium combiné avec le camplire et le nitrate de potasse purifié; il dilusit ce sel dans une petite quantité d'émulsions faites avec les semences froides et les amandes douces; il amputait le membre lorsqu'une blessure des extrémités était la cause du tétanos; son système opératoire pour les plaies de



Le baron J.-D. Larrey au passage de la Bérésina (Aquarelle de Soldé).

sévit dans cette localité et aux environs, dans un rayon de sept lieues. Comme traitement, il donnait des vomitifs et des purgatifs combinés avec le camphre, de l'opium, du musc et du quinquina.

Après la campagne d'Espagne, Larrey rentra à Paris et, envoyé à Toulon, fit un mémoire très intéressant sur la pustule maligne, très fréquente à Toulon à cette époque. L'estime de ess chefs le fait alors nommer professeur d'anatomie et d'opérations à l'École militaire du Valde-Grâce qu'on venait de fonder à Paris.

En Égypte, Larrey étudie l'ophtalmie de ces contrées, rédige un mémoire à l'institut du Caire, indique les remèdes: la saignée des veines du cou, les sangsues ou les mouchetures appliquées sur les tempes, les bains de pied, les vapeurs d'une poitrine consistait surtout à les réunir après en avoir fait écouler le sang épanché par la position déclive; il appliquait ensuite un bandage qui, en comprimant méthodiquement, arrêtait l'hémorragie. C'est ainsi qu'il sauva la vie à plusieurs hommes dont les poumons avaient été largement ouverts par l'arme blanche.

Au siège de Saint-Jean d'Acre (25 ventôse 1799, 15 mars 1799), Larrey eut le bonheur de sauver la vie à Arrighi, aide de camp du général Berthier, qui reçut un coup de feu sur la partie latérale du cou, lui coupant la carotide externe: il le guérit par application d'un bandage compressif.

A Jaffa, Larrey eut l'occasion d'étudier la peste: il fit un certain nombre d'autopsies, afin de connaître toutes les lésions qui en résultaient; il constata, pendant sa grande activité,



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - OÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - ORAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉS LES JAMÉET pour Décoctions - OGAGO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ochure et échantillons sur demande, M° JAMMET, 47, Fuo de Miromesnit, PARH

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone: Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### L'ANATOMIE SUR LE VIVANT Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET Professeur à l'École de Médecine de Marseille. 2° édition, 1920, i. vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

#### LÉGISLATION et JURISPRUDENCE PHARMACEUTIQUES

DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL APPAREILS de STÉRILISATION

BANDAGES, ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

Envol du Catalogue sur demande.



Gants « Γαληνός » Drapier.

Économie pour la durée. Grande finesse de toucher. Gantant bien et sans gêne.

## VALEROBROMINE LEGRAND SÉDATIF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux : Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

CALME rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme. etc

LIQUIE 0,50 de bromovalérianate de soude par caillerée à caté. MASULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule.

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

qu'aucune autre épidémie n'a lieu. Ainsi, en 1799, quand elle sévissait avec violence en Syrie, en Egypte, au Caire, il n'y eut point de sujet atteint de petite vérole; en 1800, elle disparaît et, å son tour, la petite vérole excree ses ravages, surtout au Caire. Il remarque égadement que tout blessé ayant une plaie en suppuration, se trouve préservé du fléau, mais, sitôt que la plaie était sur le point d'être cicatrisée, les premiers symptômes commengaient à se déclarer.

Au Caire, vers le re floréal (20 avril), sévit une maladie aux formes bizarres: ce sont de petites pustules rugueuses à leur sommet, se fixant principalement au visage et aux extrémités. Ces pustules réunies par plaques sont d'abord bleuâtres, se dessèclent sous forme de crôttes noirâtres, laissant suinter par leurs bords une humeur jaune et fétide; ces plaques, en se réunissant, donnaient au malade un aspect repoussant. Vers la fin de la maladie, les crôttes tombant faissient place à des ulcères profonds, d'un rouge violacé, d'où s'écoulait une sanie d'une odeur infecte; c'était la lèpre :il la guérit au moyen des amers et de l'application du fer rouge sur les plaies ulcèrés.

Après la campagne d'Autriche, de retour à Paris, le baron Jean-Dominique Larrey fit paraître de remarquables notices sur l'anévrysme, les causes spontanées de l'hémorragie artérielle.

Nommé aide-major principal après la prise de Spire, Larrey, jouissant de quelques loisirs, suivit les travaux anatomiques du célèbre Semmering et, après l'entrée des Français à Berlin, Larrey arrive le 30 novembre à Posen et observe les malades des hôpitaux où il reconnaît, pour la première fois, cette singulière affection des che-veux à laquelle on donne le nom de plique polonaise; il obtint des guérisons remarquables, qui contribuèrent, en ces contrées, à étendre sa grande renommée.

A Monningen, Elbinghen, Larrey soigne de nombreux organes gelés; il fait remarquer avec beaucoup de raison que le froid est seulement la cause prédisposante de la gangrène. La chaleur qui succède au froid est réellement la cause déterminante de cette maladie.

A l'île Lobau, soignant des tétaniques, il remarque que cette maladie est due au serrement d'un nerf par le fil d'une ligature, à son exposition brusquée à l'air froid après la chute d'unc





## DAUSSE



1834

– 86° Année

1920



## EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Seneçon, etc.

## INTRAIT8

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

## COLLOBIASES

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, ETC.

## FONDANT8

de Condurango, Étain, Iodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

## PAVÉRON

Opium injectable Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

## NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

 a) Par voie hypodermique : Séries progressives

Seize dosages différents de Strychnine, de un à dix milligrammes par vingt-quatre ampoules. b) Par voie gastrique :

SOLUTIONS COMPOSÉES TITRÉES DE STRYCHNINE Gouttes Arsénosthéniques. Gouttes Phosphosténiques.

## SCLÉRAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

Spécimens et Littérature à MM. les Docteurs





#### VARIÉTÉS (Sulte)

escarre, enfin à son étranglement dans les tissus d'une cicatrice et à sa déchirure par les corps étrangers qui ont déterminé la blessure. Il les traite par le débridement et la cicatrisation profonde au fer rouge.

Larrey, rejoignant la garde dans les faubourgs. de Wilna, observe que les hommes à tempérament sanguin, comme ceux du midi de la France et les Italiens, résistent à l'action du froid, mieux que les hommes à tempérament lymphatique, tels les Hollandais, les Prussiens, etc.

Dans les plaies gangreneuses causées par le froid. il conseille l'application de l'onguent styrax.

comme devant favoriser le ramollissement et l'élimination de l'escarre.

Le baron Jean-Dominique Larrey, avec les faibles moyens dont il disposait, accomplit des merveilles; son habileté de chirurgien fut secondée par la précision de son diagnostic ; il apporta aux soins de l'humanité souffrante une science médicale que personne n'avait égalée jusqu'alors. Aussi sa renommée parcourut l'Europe, comme une traînée de poudre; pendant la bataille, vainqueurs et vaincus ont connu sa grande habileté professionnelle.

H. MALORRY.

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR MANDOUL

Le nouveau professeur de zoologie et de parasitologie à la Faculté de médecine de Bordeaux, méritait, à tons égards, le choix qui a été fait de lui pour cette chaire. M. Mandoul est à la fois un savant et un sympathique. C'est à Toulouse qu'il se distingua d'abord par des travaux de premier ordre portant sur biologie des eaux potables, sur la toxicité des helminthiques, sur la parasitologie. Il a été agrégé de la Paculté de Bordeaux depuis donze aus. Pendaut la guerre il fut chargé d'un service de gazés ainsi que d'une mission d'investigation et d'étude eoueernant le paludisme.

HODN



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

PHOSPHATÉE PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le remédie le cardiopathies, fait disparaître égale dans l'artériosétrose. la plus heforique pour le brightique plus edemes et la digitale pour le cardiopatie. Au syspace, recomme est la digitale pour le corre disparaître de comme est la digitale pour le cardiaque. Le médicament de choix des

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arme et de ses manifesta-jugule les crises, enraye athèse urique, solubilise

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pre

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS =

PRODUIT FRANCAIS



## PRIMESOL BIMESOLTRIMESOL)

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NEOPLASMES

## MESOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM TOUTES
MANIFESTATIONS
ARTHRITIQUES

## BOUES RADIO-ACTIVES SALPINGITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES MÉTRITES ULCÉRATIONS PERTES, ETC

## DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

## LABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE

BUREAUX: 127, rue du Faubourg Saint-Honoré, à PARIS

A. PLEDEL, pharmacien chimiste (faculté de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seine)

#### VARIÉTÉS (Suite)

#### UN MÉDECIN HYDROLOGISTE AU COMMENCEMENT DU XIXº SIÈCLE

Le D' J .- P. Amédée FONTAN, Membre correspondant de l'Académie de médecine, Chevaller de la Légion d'honneur, Médecin des Raux de Luchon,

Par le Dr FONTAN.

Ancien interne de l'hôpital Saint-Jacques,

« Pour rendre justice à la mémoire de mon aïeul. »

Notre jeune confrère a raison de placer en exergue cette phrase inspiratrice de tout son travail : il est des heures où il faut rendre justice aux disparus. Les survivants ont trop de tendance à l'oublier : ce sont nos pères qui ont élevé lentement la pyramide du haut de laquelle nous voyons plus loin qu'eux.

M Amédée Fontan, en hydrologie, collabora, de toute la puissance de sa volonté, à 4 l'érection de la pyramide ».

Par atavisme et par première éducation, envoyé au Palais, A. Fontan s'en évade, se fait recevoir à vingt-quatre aus bachelier ès sciences naturelles et s'inscrit, à vingt-six ans, comme élève à l'École de médecine de Toulouse où il passe deux années.

A Paris, Fontan continue obstinément son labeur et, à chaque examen, le jury suivant la formule de l'époque, se déclare « extrêmement satisfait ». Fontan est interne de la promotion de 1833 et successivement entre dans les services de Cloquet, Rostan, Louis, Orfila et, à la Facultés dans le laboratoire de Baruel.

Pour préparer sa thèse inaugurale, Fontan quitte Paris ; il se réfugie au cœur de ses montagnes dont il va étudier «l'eau vivante » et non plus analyser «des cadavres d'eaux».

Son analyse à lui sera faite « dans autre chose que la casserole du premier cuisinier venu». Anglada venait de publier son fameux mémoire

sur les eaux minérales ; notre futur docteur avoue que la lecture de ce travail décida de sa vocation. En tout cas, sa thèse devait s'en inspirer et, trente-six mois après son départ de Paris. Fontan y revenait pour présenter à la Faculté le résultat de ses recherches personnelles sur les eaux minérales des Pyrénées (1838).

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de l'analyse de cette thèse, mais il nous appartient de souligner la noble indépendance de caractère de son auteur. « Personne plus que moi, écrit-il, n'admire les travaux d'Anglada, de MM, Longchamp et Henry, mais c'est à cause de l'estime que j'ai pour ces auteurs que je n'ai pas dû passer sous silence ce que je croyais des erreurs. »

Le jury, présidé par Orfila, se déclare extrêmement satisfait. Fontan vient d'avoir trente-six ans. Deux ans auparavant, à l'Académie des sciences, le savant Néré-Boubée avait présenté, au nom du jeune Pyrénéen, un mémoire très remarqué.

Le préfet de la Haute-Garonne avait invité Fontan à sièger aux côtés du Dr Viguerie (une grande figure toulousaine), dans une commission nommée en vue de travaux à effectuer aux eaux de Luchon : pris au dépourvu, Fontan dicte son travail en une nuit. Sa thèse passée, Fontan prie Boulay de présenter son mémoire à l'Académie de médecine.

Emerveillé de l'effort et des conclusions présentées par ce jeune docteur. Boulay propose à ses collègues de renvoyer le mémoire au comité de publication et « de placer le nom de M. Fontan dans la série des candidats parmi lesquels la compagnie doit choisir ses membres correspondants ».

Or, parmi les candidats figurent Dieulafoy, chirurgien en second de l'Hôtel-Dieu de Toulouse, Landouzy, professeur à l'École de Reims. Fontan est nommé avec le nº 3 sur 40 candidats et 20 sièges à pourvoir. Il a trente-huit ans et son élection, fait peut-être unique dans les annales de l'Académie, a lieu deux aus après la soutenance de sa thèse de doctorat.

Le nouvel académicien a usé de son titre : il assiste régulièrement aux séances, il y prend souvent la parole, il suscite d'ardentes controverses où Ossian Henry, Meslier, Girardin lui donnent la réplique, controverses ardentes à un point tel que les coups d'épingle des séances faillirent se changer en coups d'épée... N'était-on pas à la veille de 1848?

Bien que violent et altier, Fontan, l'Histoire doit le reconnaître, était d'une extrême courtoisie dans ses réponses.

L'année qui précède son élection à l'Académie, Fontan fait un long voyage d'étude à l'étranger: Allemagne, Belgique, Suisse et Savoie ont, tour à tour, sa visite. Ne pourrions-nous pas dater d'hier les conclusions de son rapport? « Nous pouvons importer beaucoup d'améliorations pour l'aspect, la bonne tenue, la bonne direction de nos établissements, mais nous n'avons. rien à envier pour la nature de nos eaux. Que de progrès nous avons à faire pour avoir de bons doucheurs et de bons masseurs!»

Ces derniers desiderata ne s'appliquent plus actuellement à nos grandes stations françaises.

Chargé par le gouvernement d'inspecter les établissements thermaux français. Fontan accepte cette lourde mission, mais refuse les crédits qui y sont attachés afin, dit-il, de garder toute son



médicament type des états anémiques et chioro-anémiques. accompagnés de dénutrition.

gue jamais les voies digestives. ne provoque pas la constipation et ne colorè pas les dents.

CACHETS :: GRANULÉ ====

LABORATOIRES CIBA - O. ROLLAND, I, Place Morand, LYON





#### VARIÉTÉS (Suite)

indépendance et toute sa liberté vis-à-vis de tout et de tous.

En 1850, à la demande du ministère de l'Agriculture qui avait alors les eaux minémales sous sa dépendance, l'outan rédige un mémoire pour la direction à donner aux élèves que l'on voudrait envoyer aux établissements thermaux, pour étudier et le mode d'action et le mode d'administration de leurs eaux. (N'est-ce point là une des vues du conseil de direction de l'Institut d'hydrologie?)

Fontan y voit une accasion de faire comaître ses conceptions en matière d'hygiène publique; il prône, en particulier, la création des conseils d'hygiène, l'enseignement, de la thérapeutique hydro-minérale dans les hôpitaux et auprès du corps des internes; Fontan fut done un précurseur au sens rigoureux de ce mot. Quelques mois plus tard ne prenait-il pas l'initiative de la création d'un enseignement libre d'hydrologie? Le professeur Garrigou, le D' Paul Teissier, médecin en chef de l'hôpital Saint-Jacques furent parmi ses premiers élèves.

L'auteur du travail que nous essayons d'analyser étudie avec beaucoup d'impartialité l'œuvre locale de Fontan. Il constate qu'il recueillit d'amers déboires à Luchon I N'est-ce pas souvent le lot de ceux qui se dévouent. Le grand intendant d'Etigny ne faillit-il pas être lapidé par les aïeux de ceux qui, cent ans plus tard, lui élevèrent une belle statue?

Ainsi de Fontan dont une des belles salles de humage porte aujourd'hui le nom...

Pour bien marquer quel fut l'effort de Fontan pour capter et analyser les caux de Luchon, pour préparer l'édification des thermes actuels, son petit-neveu nous trace un large historique des thermes onésiens «, dont les fastueuses piscines de marbre blane étaient utilisées, non seulement par les patrieiemes romaines, mais encore par les soldats des légious. On ne peut que déplorer que les fouilles faites au xvin° et au xix° siècle n'aient pas permis de restaurer ce magnifique monument.

Au temps d'Etiguy, de Campardon, de Barrié (le médeein du sémillant maréchal de Richelieu), l'établissement thermal de Jachon était constitué par une grande cuve de 8 mètres sur 3 entourée d'une palissade de planches, sans toiture, adossée au flanc de la montagne, d'où s'élançaient souvent







## MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cm3 5 francs.

## CONSTIPATION



3º AGAR AGAR OUT

rehydrate le contenu intestinal.

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

à base de

1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secrétions glandulaires de cet organe.

2º EXTRAIT BILIAIRE DEPIGMENTÉ qui requ larise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique.

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21. Rue Théodore de Banville. PARIS. J.LEGRAND, Pharmacien

#### VARIÉTÉS™ (Suite)

de petites couleuvres venant semer l'effroi parmi les baigneurs de tout sexe et de toute condition.

Richetieu, Rohan, Pompadour, Choiseul, Lorraine se succèdent à Juchon. De retentissantes cures pbligent les consuls à élever des thermes digues de leurs illustres malades,

L'intendant Lachapelle, suivant les plans de son prédécesseur d'12kigny, étudie, avec une continuité de vues digne de remarque, les embellissements de la ville. Mais que de choses encore à faire! Les eaux chaudes se mélangent aux froides. Malgré les analyses de Bayen, de Richard, on ne sait encore comment administrer les diverses sourcine que l'empirisme a appris cependant à utiliser. Un incendie vient encore augmenter le délabrement. Cependant la numicipalité a la ferme réolution d'aboutir. C'est alors que l'on prie le grand ingénieur hydrologue François de venir sur place étudier et le terrain et les sources joillissantes.

Nous ne dirons pas iei les dix ans de travaux de captage : les galeries de Luchon sont restées le modèle du genre.

L'inspectorat battait son plein. Fontan est

appelé à ce poste, non à Luchon, mais al Barèges. Bien que, à cette époque déjà lointaine, aller de Luchon à Barèges constituât un avancement, Fontair resta dans sa patrie.

En 1861, l'inspecteur Barrié (huit médecins de ce nom se sont succédé de père en fils à Luchon du milieu duyrur-siècle à nos jours) étant décédé. Fontan se met sur les rangs. Lambron, dont la notoriété était déjà très grande, l'emporta sur son rival.

Fontan, malade, continue à se consaerer tout entier à sa tâche de médeein, non toutefois sans s'écrier : « Oh! que le bien est difficile à faire!»

Il meurt en 1867 à Saint-Bertrand de Comminges.

Si le voyageur traversant le petit village d'Isaourt demande qui était l'homme dont le modeste monument que l'on vous montre perpétue la mémoire, il lui sera répondu:

« C'était un médeein qui fit beaucoup de bien au pays de Luchon. »

R. MOLINÉRY.

#### LES ALLEMANDS A SEDAN

Le Dr A. Lapierre, de Sedan, auguel on doit déjà deux publications, l'une sur la Guerre de Centaus en Argonne et le Rethiclos et l'autre sur la Campagne des Enigrés dans l'Argonne en 179a, vient de faire parathre un'hires sur la récente guerre, intitulé Les Allcmands à Scdan, 1914-1918. Il y vaconite tout ce qu'il a vu et entendis des atrocités de nos barbares ememis. A cette lecture on frémit de sonance d'horreur.

Nous extrayons le passage suivant tiré d'un chapitre ay aut comme titre : « Amoralité, prêtres et médecins ».

H.

Ils avaient créé à Sedan un centre de maladies vénériennes. Dans une vaste salle de l'hôpital étaient entassées 80 à 100 femmes, amenées de tous les coins du départemeut. C'était uu mélange dont on ne peut se faire idée. Il y en avait de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les caractères. Nombreuses étaient les névrosées, rebelles aux conseils comme aux ordres, comme à l'hygiène. A côté des professionnelles des maisons closes, il y avait des filles dont les Boches avaient abusé, Il y avait surtout des jeunesses qui, saus doute, avaient déplu ou résisté à la Kommandatur! J'ajouterai cette chose monstrueuse : il y avait là des vierges! Et on les mettait en contact avec des femmes de mœurs dissolues. Or, toutes ces malades avaient été visitées par un médecin allemand ; alors je mets ces officiers de santé au défi de sortir de ce dilemme : ou ils étaient de remarquables crétins où ils étaient d'immondes gredins. Et quand ces malheurcuses entraient dans cette géhenne, il leur fallait laisser tout espoir à la porte. L'autorité allemande les cufermait là des mois, des années même, Les protestations, les certificats de médecins français

— basés sur un examen scientifique, clinique, bactériologique — tout cela demeuroit lettre morte.

It si vous voulez me suivre dans ce milieu, nous allons y rencontrer un médecin qui est un remarquable spécimen de la race tudesque. Il vaut la peine qu'on s'y arrête. Il répond au nom euphonique de... mais qu'importe le nom? C'est un numéro, et un gros!

C'est un bonhomme tout rond, hisant, gras à land, à la physionouis simiseque, agriementée — comme il convient — de lunettes d'or. Excellent mari sans doute' et remarquable père de famille. Il habite Berlin. Nul doute qu'il ne soit le modéle des plus homeltes bourgeois de Prusse et qu'il ne jouisse d'une haute considération.

Arrivé à Sedan, il va dans une maison hospitalière lés volets se ferment et les numéros grandissent! — y choisir une joile fille et l'Installe dans ses meibles. Quand on a la bosse du vol, on prend ce qu'ou peut. La Kommandatur l'élève à la dignité de méléchnchef des vénériennes. Elle ne pouvait mieux choisir. Et une armée qui se pique d'avoir une organisation parfaite, qui a des spécialistes de l'înecudie, du vol, etc., olt aussi créer des spécialistes pour hétafres! Done il se rend une fois par.semaine dans son service, et il ue prend même pes la peiue de regarder ses malades. Elles ne reçoivent aucun soirf. Alors elles protestent auprès de la Kommadatur, qui oblige les médecins français à soigner les prisonnières, sous la surveillancé du médecinc-tief.

Car, c'est une véritable prison verrouillée. Nul n'a le droit d'y pénétrer. Cependant on y rencontre une femue, proxénète de son métier, qui est guidée par l'ordonnauce du médecin allemand. Elle vient y choisir ses suiets,

#### VARIÉTÉS (Suite)

Les malhenrenses filles n'avaient qu'un moyen de reconquéril teni liberté, c'était de se veudre au tenancier du Inpanar, protégé du médecin-chef; sinon elles demenaient en prison. Et nons avous assisté à ce spectade inosi : un médecin prussien, fonctionnaire allemand, faisant la traite des blanches avec une maison doselu jour, une de ces femmes, affolée d'être enfermée pendant des mois, consentit à se rendre dans l'établissement on de et nieffable médecin avait des actions elle offit au directeur tout ce qu'elle possédait pour se libérer; celn-ci accepta soo francs avec enthousiasus, ajoutant qu'il y avait 400 francs pour le médecin allemand.

A diverses reprises, nous avons constaté que ce praticlen exigenit des sommes analogues de femmes qui achetatent leur liberté. Le tenancier lui témoignait du reste sa reconnaissauce en l'invitant à sa table; on vit fréquemment le météchi allemand du service des vénériennes aller prendre ses repas au bateau de fleurs.

Et s'il trouvait ici la satisfaction de ses appétits, il n'en était pas plus humain pour cela. Lorsqu'il examinait nos compatriotes traînés au travail, il était sans pitié pour les malades, pour les moribouds même.

Il serait intéressant de savoir s'il y a une nation descendue plus bas daus l'amoralité. Avec des mœurs aussi dépravées, il n'était pas possible de demander, à des belligérants, des sentiments d'Immanité. T.Les pemples les plus pervertis sont anssi les plus ernels. C'est le bas empire romain dans toute sa décadence!

Ils ont accumulé à Sedan des milliers de l'its pour leurs blessés. Notre ambulance de la Croix-Rouge, les hôpitaux, les casemes, les usines, les écoles en furent remplisces lits sont faits de quedques planches, avec quatre montants; le plus souvent, il. y en a deux l'un sur l'autre, comme dans les vieilles maisons de Bretague. On en comptat 5 cose en 1915; d'epuis, le nombre a tripié et quadruplé. Ce fut surtout après l'ofiensive de l'Argonne, eu septembre 1915, que ces lazarets furent comblés. Les trains amenaient chaque jour des milliers de blessés, Sculès avrêtaient de cux oui pouvieut marcher.

Des régiments entiers encombraieut la ville. Ils étaieut pâles, amaigris, hirsutes, leurs vêtements en lambeaux étaieut soullès de la bone blanche de Champegne. Ils avaient la tête ou l'es bras enveloppés de pansements. Ils montraleut une expression de tristesse et de déconragement qui faisait pitié. Ils étaient accablés de fatigue ou terrassés par la fêvre; l'es uns étaient souteuns par leurs camarades, les autres s'évapaient d'un bâton.

Ce lamentable bétail humain déflait par les rues. Le plus souveut, après un panseucut sommaire, ils rentraient en Allemagne; ils allaient y montrer leurs infirmités et dire au peuple ce que coûte de sang l'insatiable amblitón du souverain.

A. LAPIERRE.

## RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXINIE

# "PANHÉMOL"

#### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cuillerée à soupe de "PANHEMOL" = 20 gr. de sang total cencentré dans le vide et à froid.
2 gr. 60 d'Hémoglobine.
0 gr. 01 de For directement assimilable.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graves

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av.des Ternes, PARIS (XVII). 161.Wegram 61-42

#### REVUE DES REVUES

La réaction de Wassermann du sang (J. NICOLAS et J. GATÉ, Ann. de Derm. et de Syph., 1929, nº 3).

Les auteurs étudient la valeur théorique et pratique de la réaction de Wassermanu du saug. Cette réaction n'est pas spécifique dans son essence, puisque des corps purement chimiques comme la cholestérine constituent d'excellents antigènes, sans rapport avec le tréponème et ses toxiues. Elle n'est pas davantage spécifique dans ses résultats; si ees derniers sont positifs dans 90 p. 100 des cas à la période secondaire, la proportion descend à 60 ou 80 p. 100 à la période tertiaire, et à 40 ou 60 p. 100 à la période quaternaire. Une réaction de Wassermann négative ne peut donc, en aucun cas, faire éliminer le diagnostie de syphilis. Quand une réaction positive est en contradiction avec la clinique, elle doit être recherchée de nouveau quelques jours plus tard, les réactions positives obtenues en dehors de la syphilis étant souvent de peu de durée ; si la seconde réaction est encore positive, le malade sera soumis à un traitement d'épreuve. Le traitement de la syphilis ne doit pas être conduit d'après la seule réaction de Wassermann : ce traitement doit toujours être systématique et prolongé, conforme au traitement ehronique intermittent de Fournier : intensif au début de l'infection, fort peudaut longtemps, léger ensuite pendaut toute la vie. Etaut douuée la valeur diagnostique infiuiment restreinte de la réaction de Wass mann, il est imprudent de faire entrer cette réaction eu ligne de compte dans les expertises médico-légales. Prurit décalvant lymphadénique (A. NANTA et

L. BAUDRU, Ann. de Derm. et de Syph., 1920, nº 3).

A propos d'un cas de prurit décalvant lymphadénique.

variété du prurigo lymphadénique de Dubreuilli, les auteurs étudieut les rapports de ce prurigo avec les leucémies et les lymphodermies. Les maladies des organes hématopoiétiques peuvent douuer lieu à des formes graves de prurigo ou de prurit. Ces maladies comprenient quatre types : 10 un type d'hyperplasie, typique, appelé lymphadénie, comprenant une variété d'aspect myéloïde et une variété d'aspect lymphoïde qui. toutes deux, peuvent être leucémiques ou aleucémiques: 2º un type d'hyperplasie diffuse inflammatoire et grauulomateuse, appelé lymphogranulomatose ou granulomatose et auquel on réserve le nom de maladie de Hodgkiu tombé en désuétude; 3º un type d'hyperplasie inflammatoire qui appartient à la tubereulose; 4º un type d'hyperplasie atypique ou de néoplasie, qualifié de lymphadénome malin ou atypique, de lymphosarcome ou de lymphosarcomatose,

Ces quatre types de maladies du système hématopolétique doument naissance à des tumeurs cutanées, ricks voisines les unes des autres, au point que la chinique seule ne peut décèder s'il s'agit d'une tumeur lymphomateuse typique, d'un lymphosarcome, d'une gramulomatose cutanée on même de certaines sarcoïdes. Ils produisent surtout des réactions eutanées répondant aux leucémides d'Audry et au prurigo lymphadénique de

estill. Le prurit pent se rencoutrer daus toute lymphadémie; c'est un prurit toxique dû aux produits de dédonbleuent des nucléoprotédes, il n'est pas dû à l'éosinophilie. Les papules prurigiueuses n'accompaguent pas nécessairement ce prurit, même grave et tenace. Le prurit ne s'observe pas seulement dans la lymphogramu.



# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique,

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

## La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigene;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine :

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On, Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES REVUES (Suite)

lomatose, on le rencontre aussi dans la lymphadénic typique, de sorte que l'adénie prurigène éosinophilique de Favre n'est pas une entité morbide distincte.

T. B

Tuberculose primitive de la vessie (MICHEL JUNGANO, Journ. d'Urol., t. X. nº 1).

La tuberculose primitive de la vessie, dont la fréquence était admise par Guyon et son école, est considérée aujourd'hui comme exceptionnelle. La tuberculose vésicale est, dans la presque totalité des cas, se condaire à une infection tuberculeuse localisée dans d'autres organes urinaires, et le bacille suit presque toujours la voie descendante ou réno-urétérale : très rarement, le point de départ est une lésion tuberculeuse des voies génitales. Cependant, Clado a réalisé expérimentalement l'infection de la vessie par voie sanguine et Jungano relate un cas typique de tuberculose vésicale primitive. Le cystoscope montre des granulations, des ulcérations et des plaques ecchymotiques ; ces lésions n'ont rien de spécifique, mais l'examen microscopique et bactériologique de l'urine, spécialement l'inoculation de celle-ci au cobaye, prouvent la nature tuberculeuse de ces lésions. On ne peut affirmer que la tuberculose vésicale est primitive, qu'après avoir constaté l'absence de toute tuberculose des organes voisins et en particulier du rein, par l'examen histo-bactériologique et l'inoculation de l'urine émise par chacun des uretères.

L'ostéosynthèse dans le traitement du mal de Pott (Jacques Calvé et Marchi, Galland, Rev. de chir., 1920, nº 5).

Chez l'enfant, les lésions tuberculeuses des vertèbres guérissent complètement, en l'espace de trois à cluq ans, chan centaines conditions d'upplene et quand clies sont soustraites, par le traitement orthopédique classique, aux causes locales d'aggravation. J'ostfosynthése avec greffon long, selon la méthode d'Afnec, semble instille, parce qu'elle ne peut contrebalancer l'action prépondérante du poids du corps; elle est méme nuisible, parce qu'elle s'oppose aux corrections orthopédiques qui s'effectuent au cours du traitement classique. Mais pratiqués sous forme de greffon court localisé aux seules vertébres malades, pour bloquer la lésion sans s'opposer aux corrections orthopédiques qui fentenes, l'ostfosynthèse semble devoir être un adjuvant utile et précoce du traitement classique.

Chez l'adulte, on n'obtient pas la guérison totale du mal de Pott, mais une amdiforation compatible avec une reprise partielle de la fonction ; aussi les reclutes sont fréquentes, 1d; l'ostéosynthèse sons forme de grefion long est une excellente opération à la fin du traitement classique et comme complément de ce dernier. Le grefion long agit comme un verrou de sireté qui limite, grâce à l'accrochage des vertèbres saînes, les mouvements de faction et tous les mouvements brusques de la colonne vertébrale.

L. B.



CHARTELONS: LES ÉTABLISSEMENTS BYLA

26. Avenue de l'Observatoire, Paris

Unites et Labonesses de Rechterbes è CENTILLY (Seine)

DOSAGE CHIMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE RIGOUREUX

OPOTHĖRAPIE VĖGĖTALE



## Tout le SUC inaltérable de la PLANTE fraîche et vivante

D'ACTIVITÉ THÉRAPEUTIQUE CONSTANTE, STABILISÉ ET CONCENTRE DANS LES

# Energétènes Byla



Digitale, Colchique :

Aubépine, Genêt, Muguet, Gui, Sauge : XXX à L position p. 1904

VALÉRIANE Cassis, Marrons d'Inde : Energetene de valeriana

se all

ap. Hi

by

Anomal

Normal



Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADEXAN et Ci et depuis imité par les Allemands sous divers noms. Voir : Formulaire des Nouveaux Remèdes 13 Edition, page 26.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et Cie, 9, rue de la Perie, Paris





## PARAFFINOLÉOL HAMEI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur Se fait sous trois formes : NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

I aromatise. Indications :

2º Sans arome Colites, Entérocolites, Appendicites 3º Creme au cacao

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

## Traitement & Syphilis

wide grico Figier à 40 %; (Codex vive) cervages speciel.

Branchéceps figier, aberliables — H. as. Gedenaci à
5,65 cgr. par co. : Huile ou neblemé à 0,41 par co.; H. or Brichierne de 18, à 1,41 par co. conserver, insideren a 18 Brancodi de 18, à 1,41 par co. conserver, insideren a 18 Brancodi de 18, à 1,41 à 1,02 cgrs. par co.; 29 en Bib-dure de 19, à 1,54 è 0,52 cgrs. par co.; 29 en Bib-dure de 19, à 1,54 è 0,52 cgrs. par co.; 29 en Bib-dure de 19, à 1,54 è 0,52 cgrs. par co.; 29 en Bibce Vigier à 40 % (Codex 1903) Seringe

# EUPNÉIQUE IN-MAZADE



AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC Comprenant: 1 Table pliante avec curette sous le siète et porte-cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet

1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Vitane à instruments de 42-62-28 toute vi trée avec 2 tablettes glaces I Jahouret à élevation pour opérateur 1 Curcie cristal montée sur tige

目PRIX de cette installation 980다 Ch. LOREAU, 3618 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

BRONCHITES L'HELENINE DE L'HELENINE DE KORAB

CHAPLES 18 AUG OF LIGAY

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 8 par jour) Echantilione gratuite : 12, Boulevard Saint-Martin.

#### REVUE DES REVUES (Suite)

Chirurgie opératoire des nerfs du corps thyroïde (H. Alamartine, Rev. de chir., 1920, n° 5).

Les nerís du corps thyrolde proviennent du symphique cervical, suttout du gauglion sujerieur, et du pneumogastrique par l'Intermédiaire du laryngé externe. Ces nerís forment à la glaude deux pédicules nerveux, qui ne rejolguent les pédientes vasculaires qu'au voisinage mmédiat de l'organe. Les filets nerveux sécrétoires sont aul comms. Les filets sympathiques sont vaso-dilatateurs mais, en raison des nombreuses anastomoses de tous ces narís, les pédientes nerveux sont, au contact de la glande, formés de filets vaso-dilatateurs et vaso-constricteurs, avec des filets vaso-dilatateurs et vaso-constricteurs avec des filets vaso-dilatateurs presque exclusivement dans le pédieules supérieur.

Quand on cherche à obtenir l'hypofonetionmement du corps thyroïde, la sympathicectomie semble une opération peu logique. La seule opération qui agisse directement sur le fouctionnement nerveux de la glande est la résection des pédicules nerveux et principalement du pédicule supérieur, au contact même de l'organe. En pratique, les sections nerveuses sont faites conjointement avec les ligatures vasculaires correspondantes; ce sout de véritables angio-neurectomies. Les résultats obtenus par l'angio-neurectomie du pédicule supérieur, selon le procédé de Bérard, sont particulièrement efficaces et constants.

L. B.

Examen bactériologique des chancres (BELGODERE Ann. des maladies vénér., oct. 1920).

Sur un total de 267 chancres, l'auteur a observé 125 chancres mous, 75 chancres syphilitiques et 17 chanres mixtes. Ces derniers représentent 6 p. 100 du nombre total des chancres et 17 p. 100 du total des chancres syphilitique; on 1 a pu constater que dans 9 cas la préseuce du tréponême et du bacille de Dorrey.

Le procédé de Fontaua-Tribondeau appliqué à la

recherche des trépouèmes a donné des résultats négatifs dans 15 p. 100 des eas de chancre syphilitique; les résultats ont toujours été positifs dans les dix premiers jours du chancre; il en a été de même dans les dix jours suivants, quand le chancre n'avait pas été traité.

L'exameu bactériologique des chancres mous révèle la présence du baelle de Ducrey dans 81 p. 100 des eas; se cette proportion atteint 100 p. 100 daus les premiers jours du chancre, s'iln'y a pas eude traitement antiseptique. Le baelle se présent le plus souvent sous forme de chainettes, surtout dans les chancres en pleine évolution, du dixidem en vingtème jour. Des baellles isolés sont ordinairement associés aux chaînettes, mais ils peuvent exister seuls daus les chancres au début et dans les chancres pausés avec des autiseptiques. L. B.

La gastrectomie en deux temps (X. Delore et M. Guilleminet, Rev. de chir., 1920, nº 2).

La gastrectomie en deux temps est le procédé de choix dans le cancer de l'estomac avec sténose serrée du pylore, Tandis que la mortalité est de 16,6 p. 100 avec la gastrectomie en un temps, elle n'est que de 6 p. 100 quand on opère en deux temps. La gastro-entéro-anastomose préliminaire permet d'éviter le shock immédiat, les fistules, les hémorragies, les complications pulmonaires et la dilatation aigue post-opératoire, qui sont les eauses ordinaires de mort à la suite de la gastrectomie. Les indications de l'opération en deux temps s'étendent aux uleères gastriques, surtout ceux de la région pylorique et eeux de la petite courbure, ainsi qu'aux biloculations gastriques serrées. Le défaut principal de cette méthode est la difficulté de reconstitution de la paroi après le deuxième temps : le résultat n'est pas toujours parfait : on réduit au minimum les inconvénients de la faiblesse de la paroi, en incisant le plus haut possible et en arrêtant l'incision à 2 ou 3 centimètres au-dessus de l'ombilie.

L. B.

#### ROUXEAU

PROFESSEUR A L'ECOLE DE MEDECINE DE NANTES

#### LAENNEC

I. Laennec avant 1806.

II. Laennec après 1806.

Le TOME II vient de paraître

#### L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte

Par MM. E. WEILL et G. MOURIQUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

#### APPAREILS ANTIPTOSIQUES

#### === " SULVA " ===

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.







PELOTE

Montre sos trois parlies : deux poches inférieures et latérales. I et 2 et une poche in et 2 et une poche in supérieure et médiane.

DÉBUT DU GONFLEMENT

La poche 3 se gonflant après rèplétien des peches inférieures, soulève et maintlen en positien normale le

entièrement genflès

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

#### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIȘ-VIIIº

TÉL.: WAGRAM 67-56





#### REVUE DES THÈSES

Del'allylthéobromine. Étude pharmacologie physiologique et clinique (M. le D' RICHARD SAINT-YVES, Thèse de Lyon, 1920).

Ce travail inangural très important est le résultat de nombreuses expériences faites ehez M. le professeur Maignon, en collaboration avec M. le Dr Jung, pour déterminer la valeur physiologique et la toxicité de l'allylthéobromine, complétées par des observations eliniques très intéressantes reeneillies dans les principiaux services des hôpitanx de Lyon (MM. Bouehut, Chabalier, Gallavardin, Savv. etc.).

L'allylthéobromine est un diurétique déchlorurant de la série xanthique de l'ordre de la théobromine, très soluble dans l'ean chande (environ 150 fois plus que la théobromine), l'alcool et le chloroforme. L'antenra administré le théobryl (allylthéobromine) par voie intramnsculaire et même endoveinense sans inconvénient; les doses actives du médicament sont, d'après ses observations, de 40 à 60 centigrammes (denx à trois amponles), ce qui dénote nue activité environ quatre fois supérienre à celle la théobromine.

L'étendne de la zone thérapentique utilisable et la faible toxicité de ce produit sont démontrées par les observations cliniques dans lesquelles on a dépassé souvent la dose journalière de 1 gramme, ainsi que par les expérimentations physiologiques très rigourensement conduites.

La tolérance de l'organisme pour ce médicament paraît nettement supérienre à celle de la théobromine et

famais on n'a noté d'accident, même chez les malades présentant de l'intolérance à l'ingestion de cette dernière.

Après échee de la théobromine, administrée par voie buecale, et aussi dans les eas nombrenx où il fant agir vite, ainsi que chez les malades dont on doit respecter le tube digestif, la diurèse obtenne par les injections intramusculaires de théobryl est en faveur de l'activité plus constante de ce médicament qui a les mêmes indications et contre-indications que la théobromine, mais qui est plus maniable, plus actif et injectable.

Le cancer primitif de l'ovaire avant la vingtième année (M. Crsar Lusinchi, Thèse de Montpellier, 14 avril 1920).

Relativement fréquente au moment de la puberté, cette tumeur, presque toujours unilatérale, est un careiuome alvéolaire, plus sonvent solide que kystique. La croissance s'en opère rapidement, d'où la rareté des adhérences. En dehors des métrorragies coincidant avec un développement précocé des seins et des poils, la symptomatologie pen nette en reud le diagnostie malaisé avec les tumeurs bénignes et les péritonites tuberenleuses. L'ovariotomie double est l'intervention de choix, alors même que le second ovaire serait d'appareuce saine.

Traitement actuel de la syphilis chez la femme enceinte (M. PIERRE GOUDET, Thèse de Montpellier, 11 mai 1920).

Par la certitude et la rapidité de ses résultats, le 914 constitue l'agent le plus précieux du traitement de la syphilis pendant la gestation; pour être en effet

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

#### BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES. SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les HôpHaux par la majorité du Corps Médicai français : par plus de 30.000 Médecins étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



### LABORATOIRES

15 et 17. Rue de Rome # PARIS (8°) TAL : WAGRAM 85.19, 72.29, 63.79

#### MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang

Contenu stomacal

Sérosités Selles

Recherches des bactéries

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques SUR FROTTIS

VIBRIONS et COCCI

Urines Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande And

Toutes Recherches, Etudes Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs. Etudes Anatomo-Pathologiques. lyses des Produits Alimentaires, Analyses Industricités

#### TALGOL Granulé DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goulte + Rhumalisme aign ou chronique, etc. Echantilione: DALLOZ & C+, 13, Roul' de la Chapelle, PARIS



#### OPOTHÉRAPIE INJECTABLES

SONT ADOPTÉS DANS LES HÓPITAUX DE PARIS

#### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: 150 Correspond à 1/2 lobe postèrieur d'Hypophyse de bœuf SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 100 Correspond à 0,910 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY À L'EXTRAIT (PESSONER)

ABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



#### OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HEPATISME ISME & ARTHRITISME ÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE

TUBERCULOSE SCROFULE et justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE

CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIOUES NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES
INTOXICATIONS et INFECTIONS
TOXÉMIE GRAPIDIQUE
FIÈVRE TYPHOIDE ++ HEPATIES et CIRRHOSES

ons toutes les pharmacies

PILULES et SOLUTION MÉD, D'OR GAND

1913 ET PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, ins-tituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, combine l'opothérapie et les cholage tion, combine l'opoineraje et les cholago-gues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. En solution d'absorption facile,

inalterable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière goût, ne contenant ni sucre, ni alcool, ou en PILULES (50 par boîte). Une à quatres cuillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES, Enfants; demi-dose. Le traitement, qui cambine la substance de plusieurs spécialités excellentes, canstitue une dépense de 0 fr. 25 pre die à la dans habituelle d'une cuillerée à dessert quatidiennement nu de 2 PILULES équivalentes.

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

W LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE . 150 AV de Westam PARIS

#### REVUE DES THÈSES (Suite)

complètement efficace, la lutte contre le tréponème doit être entreprise avant la procréation et continuée an cours de la grossesse, et le traitement mercariel est le plus sonvent impossible à réaliser pendant nn an et plus.

De la césarienne vaginale : ses indications actuelles (M. Louis Bona, Th. Montpellier, 12 mai 1920).

Indiqué dans les eas où, le bassin normal, il existe de la résistance du col et du segment inférieur à la dilatation rapide par les procédés obstétricaux, ee procédé, outre sa supériorité sur la césarienne abdominale chez les infectées ou les choquées, est d'une réalisation plus simple, dans certaines conditions d'urgence et de milien, à la condition, toutefois, de n'être entrepris que par un chirurgien épronvé, capable, le cas échéant, de parer à toute complication opératoire possible.

L'hypospadias chez la femme (M. Jean Bentkowski, Thèse de Montpellier, 15 mai 1920).

D'anc extrême rareté et de eause iuconnne, cette malformation, due à la persistance d'un état embryonnaire, s'accompagne presque toujours d'incontinence d'urine, mais ses antres complications sont rares. Le pronostie en est bénin, hormis les eas où l'interveution chirurgicale, quoique indiquée, est impnissante à reformer un bon urêtre, et cela maigré les nombrenx procédés à utiliser, qui sont de simples sutures, accompagnées ou non de colporraphies antérieures, jusqu'aux restaurations à l'aide de lambeaux.

Sur les rapports de l'appendice cæcal avec les affections utéro-annexielles ; T contribution à l'étude de l'appendicectomie préventive (M. Ro-BERT LÉVY, Thèse de Montpellier, 14 mai 1920).

De cette consciencieuse étude documentaire et critique se dégage nne conclusion scientifique justifiée. Loin d'être un vestige intestinal en voie de régression, cet organe a un rôle précis qui ne permet de l'enlever qu'au cas de lésions évideutes ; il n'exerce, d'autre part, d'action défavorable sur les ovaires qu'au eas de contact. Encore si cette dernière condition existe seule, serait-il plus licite de pratiquer la fixation du vermis au cæeum ou à la paroi.

De la rétraction de l'anneau de Bandl sur la tête dernière (M. Louis Rougon, Thèse de Montpellier, 19 mai 1920).

Obstacle à la sortie de la tête dernière, enserrée audessons du diamètre occipito-frontal on au nivean du cou, cette complication comporte l'embryotomie si l'enfant est mort ; vivant, il sera extrait par une application prudente de forceps.

Cancer du sein et grossesse (M. HENRI DE KERкноvв, Thèse de Montpellier, 22 mai 1920).

La mamelle subit, pendant la grossesse, des modifications qui influent considérablement sur la marche du néoplasme et sa transformation en eancer aigu dont l'évolution est particulièrement rapide et fatale. Passé la première moitié de la gestation, il faudra savoir temporiser jusqu'à l'acconchement afin de sanvegarder la vie de l'enfant.

MÉDICATION

ANTIDIARRHÉIOUE Avantages réunis de Tanin et de la Gélatine

FORMULER: a : Cachets de Géoragia ; ; ; :de 4 à 8 encheta de 027. 50 ; :de 4 à 8 encheta de 027. 50 , ma militur al à la fin des repre monnel Enfants : Proquets de G ; — Per jeur : de 2 à 6 pagulta dans le luit ou l'alliment Luitte PAS D'INTOLÉRANCE LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS. - Temph, FLEURUS 13-07

TÉLÉPHONE 114

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TÉLEPHONE 114

#### MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Corps thyroide Myxædème, Obésité

Extralt de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithinge Ictère par rétention En anhérolines

dosées à 10 clar Do 2 à 6 sphéruline

Insuffisance rénale Albominurie Néphrites, Urémie En sphérulines à 16 sphérotines

Extrait rénal

MONCOUR

dosées à 15 clar. par jour.

Arrêt de Croissance Fibromes Be i a 6 sphérul

dosés à 5 elor. dosées à 35 e/gr. i h 4 bonbons par jour

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ме́порацѕе Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 elor

à 3 sphérulines

MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

Autres préparations

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.

SIROP BRAHMA CONTRE IS TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. MODE D'EMPLO1: Enfants, au-dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1º classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loir) Dépôt : PIOTET LEMOINE, 117, ruo Viellie-du-Temple, PARIS

#### MENTON

"L'HERMITAGE" MAISON DE CURE CLIMATIQUE D" GALLOT - COUBARD Convalescences, Tube digestif, États asthéniques Maladies de la Nutrition Contagieux exclus Cures d'air et de soleil, Hydrothérapie, Régimes

## PERAZINE GRANULEE

LE PLUS SÛR

#### DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

· Antisentique Urinaire .

Bi-borate de soude 2 à 4 cuillerées à café nar jour

LABORATOIRES MIDY , Rue du Comet Rivière

Citrate de Lithine

PARIS trate de potasse

92 % 40.%

20 %

8 %

comparées de l'acide

IODO BENZO METHYL FORMINE = ANTISEPSIE INTERNE

combination tobie Dis meilleurs antisophytesorganiques injectable sans réaction locale nu générale Chute rapile de la temperature Dars les Septicemies

RHUMATISMES Diformant, chroniques, gonococciquei spécij

TUBERCULOSE pulmonaire, ganglionaire, osseuse espécifique

SYPHILIS Tyelitis Subsisses Thro-gryphicologie.

SYPHILIS notamment tables et myelites. 4. Elle est employie Land tout les Hopitaux Deputs 1912

Laboratoires CORTIAL 125, r. de Turenne, PARIS (AMPOULES

Innocuité et tolérance absolues COMMUNICATIONS ALA SOCT MÉDICALE DES HOPITAUX DE PARIS. MARS 1919 - MAI

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan-Cruet

en cachets desés à 0,50 eg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### NOUVELLES

Les concours sur titres et autres annonées à la dernière minute. — Nous nous associons à la protestatiou du Journal des Praticiens au sujet de l'impossibilité où se trouvent souvent les journaux médicaux d'annoncer les concours en temps utile.

Ainsi les journaux du Havre ont annoncé le 17 décembre plusieurs concours de médeein, de chirurgien, de radiologiste des hôpitaux du Havre qui devaient avoir lieu le 3 janvier à Rouen.

Ançan avis ne nous a été adressé pour publication. Nous en avous eu comanissance par hassard le 3 r décembre, au moment où était mis à la poste notre numéro du 1se janvier, c'est-à-dire trop tard pour l'annoncer, puisque les concours avaient Hen avant la publication de notre numéro suivant et que le dernier délai d'Inscription était le 24 décembre. Cette nouvelle aurnit pu intéresser des internes des hópitanx de Paris.

Les décorations et l'Académie de médecine. — Ou a remarqué avec surprise qu'arcune décoration u'avait été attribuée à l'occasion du centenaire de l'Académie de médecine. M. Delorme a protesté contre cet oubli, mais l'Oubli n'a pas été réparé.

Professours titularisés sans chaîre. — Aux termes d'un décret part au Journal officiel, les chargès de cours, maîtres de conférences dans les Pacultés de lettres et de sciences, les agrégés des Facultés de devit, de médécine et de pharmacle pourvus du titre de professeur adjoint, peuvent être titularisés sans chaîre, apris avis du conseil de la Faculté cet de la section permanente du conseil supérieur de l'Instruction publique. Leur nombre ne pourra excéder le tiere des membres du conseil de la freche pourvus de chaîre. Ces professeurs, sans attribution de chaîre, gaderont leur traitement, maís lis seront inscrits, pour ordre, dans la quatrième classe des professeurs pourvus de chaîre, ettleur stage dans extet classe compte à dater du jour de leur nomination comme titulaires sans chaîre.

Au reste, ils jonissent de toutes les prérogatives, sons la réserve qu'ils ne pourront ni être doyen ou assesseur, ni prendre part aux votes pour les demandes de transfert ou la présentation aux chaires vacantes. Un descriprésentants de la Faculté au conseil de l'Université pourra être pris parmi eux.

All sujed de la création d'une chaire municipale près la Faculité de médecine de Paris. — Dans sa séance du 30 décembre 1920, le conseil municipal de Paris s'est occupé du souhait exprimé par M. le Doyen de la Faculité, de voir le Conseil municipal prendre à sa charge, suivant un engagement antérieur, la création d'une troisième chaire d'euseignement, laquelle scrait, d'après le désir de la Faculité, une chaire de chique médicale.

A ce sujet. M. le conseiller municipal DEVILLE's fait, au nom de la 4º Commission, la déclaration suivante :

« Cette communication (celle du Doyen) a été soumise à la 4 commission qui s'est al-bourd reportée aux termes des conventions antérieures dont îl réaulte simplement que la Ville de Paris envisagerait, avec bienveillance — mais sans engagement formed — la création et la dotation de trois chaires municipales d'enseignement à l'Eleole de médecine, dont deux ont été jusqu'di eréées. Il a, d'autre part, toujours été spécifié que les chaires que la Ville poursit érerée devaisant les des la fait de la contra del contra de la contra de l

de caractère original et du plus grand intérêt n'existant pas à la Paculté.

Les deux chaftres créées répondaient à ces Indications. In prenant conmaissance du procés-verbal des délibérations du Conseil de la Facuité, la 4º Commission a constaté qu'on proposait de créer une chaire de clinique méditacie ordinaire, dont il existe délà quatre, et qu'on invoqual pour justifier cette création la possibilité d'une augmentation du nombre des éléves appleés à en recevoir l'enseignement. Il ne pouvait dés lors lui échapper que la raison invoquée était surtout de nature à appleir l'attention de l'l'âtat qui doit assurer tout le développement de l'enseignement normal de la Paculté de médecine, plutôt que celle de la Ville de Paris qui e doit se manifester que dans les conditions plutôt exceptionnelles que je viens de ranneler.

Il est, d'autre part, à reunarquer que l'élévation des dépenses pour le fonctionnement des chaires d'enseignement supérieur et l'état des finances de la Ville commandent une graude réserve. Dans ces conditions, la Commission pense que le Conseil doit maintenir ses dispositions bienveillantes pour le cas où il y aurait lieu de les manifester daus les termes prévus, mais ue peut accueillir la proposition actuelle.

Pluseurs de nos collègues out exprimé le désir, auquel nous souscrivos voloutiers, que nous haldquious que, dans l'intérêt des étudiants et des études, une cinquême chaire de clinique médicale fût créée, soit par l'Etat, soit sur l'initiative de l'Université au moyen des concours qu'elle pourrait obtenir. Il out ajouté, et je me joins eux, qu'il y a le plus grand intérêt à ouvrif reaseignement de la Fueutité très largement aux médecins et chirurgiens des hôptianx, même non agrégés. »

M. Henri ROUSSELLE.—• C'est ce que nous demandons.
(Assentiment.) >

M. Divillæ, rapporteur.—« Sur ee même point, j'indique que nous trouvons fâcheux que si nous avons à intervenir pour la désignation du premier titulaire d'une chaire créée par nous, on nous refuse tout droit d'intervenir ensinte en cas de vacance.

C'est une question grave que nous soumettrons à la Commission des rapports entre la Ville et l'Université. (Très bien !), »

M. Jean VARENNE a dit de sou côté : « Il ne faut pas que l'Etat se dérobe à son devoir ; d'autre part, il s'agit de la nomination d'un titulaire dépourvu du diplôme d'agrégation de la Faculté et il y a cu de ce fait des conflits.

M. DEVILLE, président de la 4º Commission. — Les candidats de cette catégorie u'en sont, comme je l'ai dit, que plus intéressants. »

Il a été décidé, finalement, que la question restait entière, et qu'elle scraît reprise ultérieurement.

Mödecins inspecteurs des écoles. — Sont affectés aux circouscriptions ci-après désignées : M. Hervouet, à la 2° circonscription du III a armodissement ; M. Chêné, à la 3° circonscription du III armodissement ; M. Chêné, à la 3° circonscription du III armodissement ; M. Michaux, à la 4° circonscription du IIV arrondissement; M. Contet, à là 2° circonscription du IV arrondissement ; M. Contet, alà 2° circonscription du IV arrondissement; M. Courten, che à la 2° circonscription du IX° armodissement; M. Bourdier, à la 5° circonscription du XI° arrondissement : M. Collega, à la 5° circonscription du XI° arrondissement : M. Collega, à la 5° circonscription du XI° arrondisse-

#### Granules de Catillon

#### STROPHANTUS

C'est avec ces grânules qu'ont été faites les observations disoutées à l'Acondemie en 1889, elles prouvent que 2 à 4 par jour donnet une diuraise erpaide, relèvent vite le cours réalibit, dissipués ASYSTOIL, DYSPRES, DEPRESSUM, EDÈMES, Affections MUTRALES, CAROUPATRIES des EMPARTS et VIEILARDS, etc. Ellet immédiat, l'ancourté, - ni intélérance di sessociatricien, - on parte altries un suspe continue.

de Catillon

& 0,0001 STROPHANTINE CRIS

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE NON DIUBÉTIQUE

Nombre de Strophantus sont festres, d'autres conjunts, les taintures aont infidèles, estgen in Signature CAULION Het de l'écatémie de Médéstate pour «Métophantes et Étrophanties", Médaille d'Or Appèr. 2017, 1900.

M. PERRIN et RICHARD

#### LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 3 fr. 50

#### VIN BRAVAIS

Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

Anėmie

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS
PAR LES MÉDECINS
DU MONDE ENTIER

DAUPHINÉ: Villa de repos

300 m. à Saint-Martin-le-Vinoux, à 10 minutes de Grenoble ETATS ASTHÉNIQUES ET NEURAȘTHÉNIQUES TROUBLES DIGESTIFS, ANÉMIE, CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE. Renseignements d'a gérante

Médecin traitant : Dr MARTIN-SISTERON

Médecin des hôpitaux de Grenoble.

#### RÉGIMES Limentaires

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin des Hôpitaux. 2• édit. 1917, 1 vol. is-8 de 584 p. avec 41 fig., broché 18 fr., cart. 20 fr

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE . TUBERCULOSE

#### TRICALCINE

RECONSTITUANT
LE DI US PUIS SAIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

. . .

#### LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES



SC VEDS :
TRICALCINE PURE
OUTGE, COMPANDE, STANSVER, ET CACHEN
TRICALCINE THOCOLATÉE
Préparée apécialement pour les Zoliages

TRICALCINE
Mithylorzinie en cochete
Addrinoire seulement

#### NOUVELLES (Suite)

dissement ; M. Français Dainville, à la 116 circonscription du XIº arrondissement; M. Delapchier, à la 6º circonscription du XIVº arrondissement ; M. Claude, à la 8º circonscriptiou du XVº arroudissement; M. Perrin, à la 9º circonscription du XVIIe arrondissement.

Association corporative des étudiants en médecine. Sur la proposition de M. Robaglia, le Conseil général de la Seine vient de renvoyer au comité du budget, du compte et du contrôle la délibération suivante :

« Une subvention de 2 000 francs est attribuée à l'Association corporative des étudiants en médecine pour lui permettre de pourvoir à l'entretien de sa bibliothèque et de son laboratoire.

Les subventions aux dispensaires antituberculeux. -Le ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales vient de prendre l'arrêté suivant :

ARTICLE PREMIÈR. — Il est institué, sous la présidence du ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, nne Commission chargée d'examiner les demandes de subvention aux dispensaires antituberculeux et de formuler un avis sur ces demandes.

ART. 2. - Sont nommés membres de cette Commission ; MM. Roux, directeur de l'Institut Pasteur; Desuars conseiller d'Etat ; Calmette, Léon Bernard, Henri Labbé, Rosey, Dequidt, J. Renault, Fune, Gravereaux, Linsly, Rudde Williams, Bruno, ces deux derniers à titre consul-

ART. 3. - M. Roux est nommé vice-président de la

A la Société des sciences médicales de Lisbonne. - Il uous est agréable de rappeler ici, qu'au début de la guerre, soit le 5 décembre 1914, M. le professeur Ricardo George, de la Faculté de médecine de Lisbonne, a procédé à l'ouverture des séances de la Société des sciences médicales, dont il est le président, par un discours magistral portant sur « la guerre et la pensée médicale ». Les associations médicales et scientifiques du monde out d'ailleurs reçu l'iuquarto magnifique reproduisant, en texte bilingue, cette conférence de haute allure qui abordait tour à tour les sujets suivants : La guerre devant la médecine et la biologie, Les horreurs de la guerre actuelle, La psychodémie germanique, la genèse et l'évolution de la panteutomanie, Virchow et l'appel des savants allemands

Ce courage d'opinion a valu au professeur Ricardo George une réplique injurieuse allemande provenaut du professeur Mense, directeur des Archiv für Schiffsund Tropen-hygiene, lequel informait, au surplus, que la rédaction des Archives supprimait tout échange avec la Medicina contemporanea, de Lisbonne.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

15 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45 : Leçon clinique. 15 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le professeur ACHARD, 10 heures : Leçon i 5 JANVIER. — Paris. Hôpital des Enfauts-Malades, à 5 heures, ouverture des leçous sur la tuberculose infantile, par M. le D' MÈRU.

15 JANVIER. — Paris. Faculté de inédectine (grand amphithéétre), à 5 heures, M. KRGAUD: Radiothérapie et

radiumthérapie des tumeurs.

17 JANVIER. — Paris. Concours de l'interuat de

17 JANVIER. — l'hôpital Rothschild Angers. Concours de médecin des

17 JANVIER. — hôpitaux d'Angers. 17 JANVIER. — Paris. Institut Zander (21, rue d'Artois). Démonstrations pratiques de physiothérapie par MM. les Drs Sandoz et Giraudeau.

17 JANVIER. — Paris, 69, quai d'Orsay. Cours d'ortho-pédie de M. le Dr Calor, à 2 heures.

17 JANVIER. — Paris. Concours de l'internat de l'hospice Paul Brousse à Villejuif. 18 JANVIER. - Paris. Faculté de médecine. Clôture du

registre d'inscription pour le 3º examen, 1º0 partie, ancien régime

18 JANVIER. — Toulouss. Dernier délai de caudidature pour la chaire de médecine légale et de déoutologie. 18 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine, amahi. théâtre Vulpian, à 5 heures, M. DUTARIER: Ttraitement

sanglant des fractures. 19 JANVIER. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de phy-sique et de chimie à l'École de Marseille et pour le concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École de Marseille.

19 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert, à 10 h. 45 : Leçon de thérapeutique pratique.

20 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine. Conférence de cryologie par M. le D' LORTAT-JACOB, à 17 heures.

20 JANVIER. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebi-

ogque de l'nôpital Lariboistére. M. le professeur Sün-LEAU, à 10 heures : Leçon clinique. 2v JANUIR. — Paris, hôpital Necket (service du 10° Frouardel), à 101. 45, M. Choav : Analyse des uriues. 21 JANUIR. — Paris. Faculté de médenie, grand amphithéatre, à 5 heures. M. le D'BECERNI; Radiothérapie des fibromes et des leucémies.

22 JANVIER. - Paris. Faculté de médecine, amphithéâtre, à 5 heures. M. lc D. Noiré: Radiothérapie

de la peau et du système nerveux.

22 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'HôtelDieu. M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique

JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr Achard, à 10 heures : Leçou clinique. 24 JANVIER. — Marseille. Concours de chirurgien des hôpitaux de Marseille.

24 JANVIER. — Paris. Cours de trédecine opératoire oto-rhino-laryngologique, à 14 lieures, à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux (rue du Fer-à-Moulin), sous la direction de M. le professeur Sebileau

24 JANVIER. — Paris. Hôpital Necker, ouverture des leçons d'ophtalmologie de M. le Dr Poulard, à 2 h. 30. 24 JANVIER. — Écoles vétérinaires de Lyon et de Toulouse, coucours pour uue place de professeur et trois places de chef des travaux.

26 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr Gilbert, 10 h. 45: Leçon de thérapcutique

pratique. 26 JANVIER. — Paris. Société végétarienue de France (unairie du VIº arrondissement). M. le Dr Ch.-Ed. Levy : Pour vivre vieux en restaut jeuues, à 8 h. 30. 26 Janvier. — Paris. Faculté de médecinc. M. lc Dr MACAIGNE : Conférences d'histologie pathologique,

11 MACAIGNE: Conferences a mistologie pathologique, à 2 heures, au laboratoire spécial de bactériologie. 27 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine. M. Le Paris. Faculté de médecine. M. Le 27 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine. Clôture du

registre d'inscriptions trimestrielles.
27 JANVIER. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades
M. le D' LEREBOULLET: Leçons sur la diphtérie, à 9 heures-

TOMEINE MONTAGU

#### **Todéine** MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.==0,01) TOUX SIROP (0.04) EMPH PILULES (0.01) ASTH

EMPHYSÈME ASTHME

49, Solitand de Port-Royel, PARIS

#### (Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg == 0,01) SIROP (0.00) PILULES (0,01) AMPOULES (0.03)

NSOMNIES

48. Beulevard de Port-Royal, PARIS.

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### IODURE DE CAFÉINE

Ses indications et ses effets curatifs dans un grand nombre de maladies

L'iodure de cafcine offre l'immeuse avantage de réunir en un seul médicament l'action très salutaire de deux autres médicaments qui sont, pour ainsi dire, les rois de la thérapeutique, je veux dire l'Iode et la

caféine.
C'est -ce qui explique l'efficacité hors ligne (efficacité multipliée en même temps que simplifiée) de l'iodure de caféine dans le traitement des maladies où l'iode et la caféine out leurs indicatious.

En effet, l'lode en lui-même est le médicament de choix d'un graud nombre de maladies. En première ligne, une des maîtresses applications est le traitement de l'artériosciérose.

On suit que cette maladie, très fréquente etde causes diverses (arthritisme, alcoidsme, intoxications, sénidiverses (arthritisme, alcoidsme, intoxications, sénilité, etc.), consiste dans l'épaississement avec dureissement des parois des vaissems artériels, conséquence d'une cudartérite chronique. Il en résulte une diminution de leur calibre et un manque d'élastielé. On yoit de la les troubles considérables que cette Isson fait naître dans la circulation du sange ne général et dans celle de certains organes en particulier, cœur, poumons, reins, cervens, etc.

Il s'agit douc d'une maladie des plus redoutables, jouant un grand rôle dans la santé de l'individu, à un tel point que l'on a pu dire, avec beaucoup de vérité, que : « chacún avait l'âge do ses artères ».

Dans cette maladie, l'Iode a uue action résolutive bien connue, Par là, il coutribue à rétablir le calibre des artères, leur redonue de l'élasticité, et par conséquent, facilite la circulation du saug.

En somme, il procure à l'individu atteiut d'artériosclérose :

« Un regain de jeunesse ».

L'iode est aussi le spécifique de la plupart des maladies des voies respiratoires, en particulier de l'emphysème, de l'asthme, maladies très communes, et dont ou commât la genèse et le mécanisme.

En vertu d'un effet particulier sur les voies de la respiration, il exerce un effet préventif eu même temps que curatif.

Je ne parle que des indications principales de l'iode. Quant à la caléine, n'est-elle pas le tonique par excellence du cœur, augmentant la force de contraction de cet organe, facilitant son travail dans les cas si fréquents où il est menacé de détaillance?

. Par là même il reléve la tension artérielle et active la circulation du sang.

Par suite de la pression qui est exercée sur le rein, il s'établit une diurése abondante qui fait disparaître les œdémes périphériques et internes (viseéraux). En particulier, la respiration, profondément troublée (asthme cardiaque) par la présence le plus souvent d'un certain degré d'œdéme pulmonaîre, se trouve éuormément facilitée.

On compreudra, maintenaut, l'action vraiment héroîque de l'union de ces deux médicaments: lode et caféine, sous la forme d'lodure de caféine, étant donnée l'efficacité déjà si grande de chacuu en particulier.

L'union de ces deux médicaments en un seul est d'autant plus indiquée que les nombreuses maladies auxquelles chacun s'adresse se combinent le plus souvent eutre clles de multiples façous, pour constituer des entités morbides spéciales justiciables de l'lode et de la eaféine, en même temps, c'est-à-dire de l'lodure de caféine.

ET outre, fait important à connaître, cette union constitue un tout plus actif et bien mieux supporté que chaeum des médicaments en particulier. Il corrige les inconvénients qu'auraît chacun d'eux administré séparément. Pour l'iode, nous évitons les accidents d'iodisme. Pour la caféine, nous n'avons plus les éuervements

et les fatiques du muele cardicque, non plus que les excitations nocturnes que fait naître l'emploi pròlongé de ce médicament à l'état isolé.

C'est de cette manière que ce puissant médicament, l'ilodure de catéine, est devenu le spécifique de la plupart des affections du poumon, du cœur, des vaisseaux et des reins, affections se traduisant par des troubles respiratoires et cardio-rénaux divers (asthme, angine de poltrine, œdème, etc.), et aboutissant à l'asystolle, à l'urémile, etc.

En dehors de la grande classe des affections asthmatiques d'origine pulmonaire ou cardio-rénale, il est deux maladies daus lesquelles l'iodure de cafélne fournit des

succès très appréciables, je veux dire : 1º La sciérose des artères du cerveau ;

2º L'obésité

La première est très fréqueute. Elle entraîne une altération profonde de la circulation du sang dans le cerveau et met l'individu sous le coup, ou la menace, de lésions graves (thrombose, hémorragies cérébrales, etc.), se traduisant par des choes apoplectiques.

L'iodure de caféine trouve dans cette maladie une indication des plus rationnelle, soit en agissant sur l'altération des artères, soit en facilitant la circulation du sang dans le cerveau.

L'obésité, dont sont frappés nombre de sujets,

trouve aussi dans l'Iodure de catéine un remède efficece. En effet, beaucoup d'obèses sont en même temps atteints du côté du cœur sous forme de surcharge graisseuse du cœur, génant les contractions du myocarde. Le résultat favorable procuré par l'Iodure de catélme s'explique par l'action résolutive de l'Iode sur la graisse et par l'action de la catélme sur le musele cardiaque,

et par l'action de la caféine sur le muscle cardiaque, Dans beaucoup de ces affections où l'iodure de potassium est journellement prescrit, il peut être avantageusement remplacé par l'iodure de caféine.

Ela effet, Plodure de potassium n'est censé agir que sur l'asthue proprement dit et que sur l'obésité en ellemême, tandis que l'fodure de cadifino porte en outre son actiou sur les tronbles cardiaques dont se compliquent souvent ces affections. De plus, avec ce dernier médicauent, on évite sărement les phénomènes d'lodisme,

anxquels donne lieu fréquemment l'Ioduro de potassium. En raison de son action tonique sur le cœur et de sa puissance durrétique, on peut expliquer les excellents résultats fouruis par l'Ioduro de catélino dans les maladies infectieuses, soit daus la période d'état, en favorisant l'élimination des poisons, des toxines, soit dans la cernière période, alors qu'elles nenacent d'avoir un retex-

tissement grave sur le cœur (défaillance du cœur).
Eu résumé, l'lodine de caféine trouve une indication des plus justifiée dans un graud nombre de maladies, et en particulier daus les affections suivantes:

Artério-sciérose, asthme, emphysème, lésions cardiaques diverses, angine de politrine, néparites, affections cardio-rénales, hydropisies de différentes origines, sciérose cérébrale, obésité, maladies infectieuses, etc.

Après cet exposé, nous eroyons être en droit de conclure que l'iodure de catélne constitue, à n'en pas douter, un des médicaments les plus heuveux et les plus efficaces dont la thérapeutique s'est enrichie ces dernières années.

Il est bon, en terminant, de signaler un fait impornant. L'iodure de cafdire représentant un corps altérable et parfois variable dans sa composition, il devenait nécessaire de trouver une préparation stable, toujours ideutique à elle-même, d'une pureté parfaite, sans crainte d'altération et, par conséquent, constante dans ses affets, toujours bien supportée, ne déterminant ni iodisme, ni intidérance quelocoque.

C'est ce qui a été réalisé par la création de l'élixir eupnéique Martin-Mazade, De là, la vogue légitime dont jouit cette préparatiou.

E etite propadarus.
Dr PANGON, Ex-interue des hôpitaux de Lyon,
LAUKÉAT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
LAUKÉAT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
Médecin-major de première classe honoraire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Saint-Vallier (Drôme).

#### LIBRES PROPOS

#### ASCLÉPIOS DEVANT THÉMIS

Vers la fin de la 674º Olympiade, il y eut un conseil spécial des dieux. Iris, la messagère aux ailes multicolores, et le léger Mercure au sourire séduisant, volèrent, sur un signe de Zeus et de son épouse et seur Junon, prévenir un bon nombre de divinités. Toutes se rencontrèrent en un point du sud de la Gaule, dans un oppidum conquis par les Romains sur les Volces arécomiques. La Gaule elle-même était enclavée dans cette partie de l'univers à laquelle fut donné le nom d'Europe, en souvenir attendrissant de la belle Phénicienne, en souvenir attendrissant de la belle Phénicienne, fille d'Agénor, que Zeus Olympios sédulait en prenant la forme d'un taureau. C'est même par le mysètre de cette union rapide, que prirent maissance Minos et Rhadamauthe.

Ce fut Thémis qui présida cette sorte de conseil d'archontes ou d'hellanodices, tenu si loin de l'Olympe ; Thémis, protectrice de tous les droits, spécialement chargée de poursuivre les traces de l'injustice humaine ; Thémis, à qui rien n'échappe, en tant que fille d'Hélios. La déesse avait auprès d'elle ses deux filles, la Loi et la Paix, nées, elles aussi, d'une surprise désagréable, imputable à son neveu volage et sans égards, Zeus Olympios. On voyait également Némésis et Adrastée, déesses inflexibles, chargées de châtier les crimes ; les trois Moires ou les sombres fileuses, veillant sur le sort des mortels. D'autres divinités infernales étaient là : Hadès et son épouse Perséphone. dieu et déesse des ténèbres ; les Érynyes, vengeresses du meurtre, etc.

Quant au roi des dieux, il était resté dans ses demeures olympiennes, sans doute pour se livreplus librement à ses fantaises habituelles auprès de ses épouses, ou à ses métamorphoses passionnées, tantôt pour L'éda, femme de Tyndare, tantôt pour le jeune et beau Ganymède.

Devant la déesse Themis, comparut le robuste Asclépios, fils d'Apollon, époux de la douce Hépione, père des célèbres médecius Podalire et Machaon, ainsi que des déesses Aeglé, Jaso, Panakéia, et de la souriante Hygieia aux yeux brillants. Le dieu de la médecine avait son bâton de marche qu'enlaçait un serpent. Il avait à répondre d'un de ses meilleurs disciples des Asclépiéïa de la Gaule, qu'on accusait d'avoir, en abusant d'un sortilège nouveau, approché des cise aux implacables d'Atropos, les jours printanniers de deux jeunes veilleuses du feu sacré d'Hestia. Un devin public était venu d'une cité nommée Lutèce; il portait une longue barbe d'argent, soveuse et ondulée : il était expert en toutes choses, habile à observer le vol des oiseaux et à interpréter l'appétit des poulets sacrés. Il avait consulté les entrailles des deux victimes et pro-

noncé, comme s'îl etit été la Pythie elle-même, un oracle favorable à l'accusation. La même cité du Nord avait envoyé son plus grand Démosthène, célèbre dans! art du pathos et dans celui des gestes onctueux. Il fit apparaîtreet parier les âmes des deux nouvelles habitantes du royaume des Champs Elysées. Les deux âmes accusèrent le disciple d'Asclépios.

Dans le temple de la Justice, l'agitation était grande. Les uns versaient des larmes abondantes, les autres ééraient : « A mort l à mort l » Et-l'écho répétait, sinistre, dans les voîtes sombres : « A mort l à mort l » Les uns et les autres se lançaient des regards et des mots pleins de fiel. Car il y avait là des phratries et des tribus ennemies qui n'adoraient pas les mêmes dieux, dont les dieux se jalousaient entre eux, et bien davantage les désesse.

Mais soudain, sur un signe de Thémis, le silence domina. Le divin Asclépios promena autour de lui un regard fier et majestueux. Il caressa légèrement sa barbe puissante et prit la parole en ces termes : « O Thémis, exécutrice des volontés de Zeus, écoute celui qui eut le pouvoir de ressusciter le bel Hippolyte, victime innocente de la vengeance de sa belle-mère Thésée, au tempérament excessif. Écoute: le devin qui est ici se trompe, le Démosthène qui est ici se trompe. Les deux vierges adorées ont succombé, sur la terre gauloise, aux étreintes de la déesse romaine Fibris qu'avaient provoquée de méchants petits Ostréons sortis des ondes amères de Neptune. Mes disciples donnent la vie et non la mort. Au surplus, ils en ont assez. J'ai dit. »

Un frisson immense et prolongé parcourut l'assemblée. Puis, après s'être recueillie un instant, ja déesse Thémis se leva gravement de son siège d'or et elle parla ainsi : « O Asclépios, fils d'Apolo II l'ai envoyé consulter à Delphes, dans le temple consacré à ton père le pythien. Voici l'oracle qu'a prononcé la prétresse : « Asclépios a raison, son disciple n'est pas coupable. » En conséquence, j'ordonne, au nom de Zeus, qu'on l'aisse ce disciple se dévoure en toute liberté à son art sacré, pour le plus grand bien des méchants mortels. »

Ce jugement divin se répandit dans toute la Gaule par les soins ailés de la Phémé aux cent bouches. De cette heure, tous les Aschjeifa se remplirent de mølades confiants et reconnaissants. Les Aristophane cessèrent de piquer comme des guépes, dans leurs papyrus journaliers, la génos médicale. Les disciples d'Asclépios furent proclamés désormais les seuls arbitres de tout. Ce fut pour eux, de toutes les façons, l'âge d'or.

el years of e

# IDDURES SOUFFRON

CHIMIQUEMENT PURS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES



#### CLINIOUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyo

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Étais acurasthéalques et pay chasthéalques, morphisonanes, maisdies du tube digestif el de la utrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLAGE, médeoin directeur à Éculty (fibêne) Notice sur demende



#### **VARIÉTÉS**

#### BORDEU

Si le Congrès de Monaeo devait tirer de l'oubli le nom de Frambesarius, le sire de la Framboisière, il en devait glorifier un autre, celui de de Théophile de Bordeu.

Né à Iseste (Basses-Pyrénées) en 1722, d'un père médecin et intendant des eaux minérales c'Aquitaine, docteur de Montpellier en 1744, un intendant des eaux minérales d'Aquitaine peu de temps après, Théophile de Bordeu, ainsi que je l'ai\_rappelé (1), avait consacré dès lors la plus grande/partic de son activité à l'étundes eaux minérales des eaux minérales des Pyrénées, à la diffusion



Bordeu.

de la connaissance de leurs propriétés thérapeutiques et au développement des cures thermales dont elles peuvent offrir la ressource.

Venu s'établir à Paris en 1752, il y avait pris, comme à Montpellier, le grade de docteur. Il avait alors publié ses Lettres sur les caux minérales du Béarn et de quelques-unes des provinces voisines, ainsi que le Journal de Barèges auquel collaboraient son père et son frère, les Dra Antoine et François de Bordeu. A Paris, il avait tout d'abord consacré aux eaux minérales une thèse, puis, beaucoup plus tard, à la veille de sa mort survenue en 1776, ses Recherches sur les maladies chroniques, où l'on trouve le résuné et l'analyse

 A. Gilbert, Congrès de Monaco. Discours d'ouverture du Congrès d'hydrologie (Paris médical, 24 avril 1920, p. 333). de ses nombreuses publications sur les eaux

«Il n'est aucun des ouvrages de Bordeu, a proclamé Richerand dans le livre (2) où il a réuni ses travaux, qui ne renferme un hymne à la louange des caux minérales de sa patrie, et l'on peut dire que c'est autant à ses efforts qu'à leurs vertus que ces eaux doivent leur célébrité. »

Si l'initiative prise par Bordeu en hydrologie représente son plus incontesté titre de gloire, rappelons cependant ses publications sur le pouls, sur les glandes, sur le tissu muqueux (3), lesquelles, de son temps, eurent un grand retentissement.

Porté par elles au premier rang des praticiens de Paris, Bordeu devint dès lors le point de



Ex-libris de Bordeu.

mire de l'invidia medicorum et conséquemment elles causèrent son malheur.

Au premier rang des détracteurs de Bordeu se rangea, ainsi qu'on suit, le puissant Bouvart, professeur émérite au Collège royal, membre de l'Académic royale des sciences, Bouvart « fameux par l'âcret de cse saillies », Bouvart dont le cauactère cadrait « avec une figure hideuse et qui portait au visage une cicatrice difforme, suite d'une blessure qu'il s'était faite, disait Diderot, en maniant maladroitement la faulx de la mort ».

De la critique des œuvres, Bouvart passa bientôt à celle de l'homme; il eut le front de

(2) RICHERAND, Guvres complètes de Bordeu, 1818.
 (3) Voy. CH. FIESSINGER, Théophile de Bordeu (1722-1776)
 (Bullet. gén. de thérapeutique, 30 janv. 1898, t. CXXXV, p. 113).



# ÉLECTRO-MÉDICALES



RAYONS X | HAUTE TENSION RADIOSCOPIE.RADIOGRAPHIE ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

RADIOTHÉRAPIE PROFONDE ULTRA-VIOLET

Bureaux:127, Rue du F&S: Honoré Téléph: Elysées. 61-49, 61-50, 61-51



#### Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN -

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET



pour bain de lumière électrique local ou général. S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malace, sans instella ion spéciale.

Suiles de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

#### VARIÉTÉS (Suite)

reprocher à Bordeu d'ayoir volé des bijoux à un malade de qualité, le marquis de Poudenas qu'il avait envoyé aux eaux et qui était mort au cours du voyage où il l'accompagnait.

Bordeu, sur l'intervention de Thierri, fut ravé en 1761 de la liste des membres de la Faculté. Il ne fallut rien moins qu'un arrêt des cours souveraines pour l'y rétablir en 1764.

La mort de Bordeu ne désarma pas la haine de ses ennemis. « Semblable au chaçal qui vit de cadavres ». Bouvart en accueillit la nouvelle par cette réflexion : « Je n'aurais pas cru qu'il fût mort horizontalement (1). »

A. Gilbert.

(1) Les divers membres de phrases entre-guillemets sont de Rieherand (loc. cit.),

#### ÉCHO

#### LA MÉDECINE FRANÇAISE EN POLOGNE

On relève dans La Pologne, bulletin d'études et d'iuformations publié par l'association « France-Pologne », des renseignements intéressants (numéro du 1er janvier) sur les relations médicales tranco-polona ses. Le Dr Hufnagel, secrétaire général du Comité médieal francopolonais, rappelle la geuèse et le rôle de ce comité français que nous conuaissons et il produit certains détails sur le comité polouais que nous counaissions moius.

« Le Comité de Varsovie, écrit M. Hnfnagel, groupe les représentants les plus autorisés de toutes les organisations scientifiques et professionnelles de la capitale Son président est le professeur Mazurkiewicz, doven de la Paculté de médecine. Le Service de santé de la mission militaire française y corlabore ; son directeur, le médecin

principal Gauthier, assume les fonctions de vice président, le médecin-major Armand, celles de secrétaire, »

Parmi les membres du Comité polonais, nous trouvons jes Dr. Debinski, Janowski, Kamocki, Pawinski, Przyborowski, tous connus et très sympathiques.

En septembre de l'année qui s'ouvre, se tieudra, dans la capitale de la Pologne, nu Congrès médical francopolonais auquel les médecins français sont conviés d'avauce. L'organisation de ce Congrès n'est pas encore sur pied, car il faut compter avec de grosses difficultés d'ordre économique. Mais, grâce à l'amitié indissoluble qui unit Pologue et France et par la collaboration étroite et zélée des comités médicaux de là-bas et d'iei, les difficultés seront aplanies, et l'union franco-polonaise aura coutribué puissamment à obtenir et à consolider, sur tous les domaines, les meilleurs résultats,



#### **OPOTHÉRAPIE** HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour leure malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS DOSES: I cuillerce à soupe à chaque repas.

Dépôt Général (

hiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris







#### DIGESTINE Granulée

Plus actif des Poludiaestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.



#### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même ; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigoureuse.

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)

SE'SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### L'EXERCICE LLÉGAL DE L'ART DENTAIRE

Les complicités.

Le président du Syndicat des chirurgiens dentistes, M. Bonnard, qui a tant fait pour la protection des dentistes et du public, soulève une question fort intéressante.

Il est de pratique malheureusement courante de voir des chirurgiens dentistes aidés par des opérateurs qui n'ont aucun droit pour exercer l'art dentaire. Le diplôme du titulaire du cabinet couvre cette fraude, et il est difficile d'atteindre ces élèves et ces ignorants, qui constituent pourtant un danger public.

Or, ce qui permet à ces dentistes d'utiliser de ieunes aides inexpérimentés, c'est que les compagnies d'assurances les garantissent contre les accidents possibles, ils peuvent donc violer sans risque pécuniaire la loi de 1892, et abuser de la confiance du public grâce à l'aide des assureurs.

L'assureur ne devient-il pas le complice du dentiste ?

Telle est la question qui est posée.

La complicité est la participation directe ou andirecte d'un individu, avec connaissance de cause, à un fait punissable dont un autre individu est l'auteur principal.

Un premier élément de fait est exigé par la jurisprudence: la complicité ne peut résulter que de faits positifs, et la seule abstention ne constitue pas un acte de complicité. Dans l'espèce, il existe un fait positif: c'est l'assurance fournie et la perception de primes destinées à garantir le risque délictueux.

A tous ces points de vue les compagnies d'assurances peuvent donc être considérées comme complices; mais pour qu'il y ait complicité, il faut encore que les actes commis par le complice rentrent dans le cadre limité de l'article 60 du Code

Ce texte prévoit deux modes de participation aux délits :

10 Les faits étrangers à la perpétration matérielle, qui sont la provocation, les instructions données, le fait de procurer les movens :

2º Les faits d'aide ou d'assistance qui se rattachent matériellement à l'accomplissement même du délit en le préparant, en le facilitant ou en assurant la consommation de l'acte.

C'est dans cette deuxième catégorie qu'entrerait notre espèce : l'assureur facilite la consommation du délit par son aide en permettant au dentiste d'échapper aux conséquences des accidents dus à l'impéritie d'opérateurs sans diplôme. De



#### Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

#### L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE PHOSPHATÉE

PURE

Le médieament régulateur par excellence, d'une efficaelté sans legale dans l'artérosétrose, la plus héroique pour le brightique plus héroique pour le brightique portselérose, l'albuminurie, l'hy-lropsile. - Ces cachets sont en forme de cœur et se p

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les erises, enraye la diathèse urique, solubilise la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile = PARIS =

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

même le recéleur permet au voleur d'échapper au risque des perquisitions en facilitant l'écoulement des obiets volés.

Pour qu'il y ait complicité par aide et assistance, la jurisprudence exige qu'il existe des actes matériels d'aide accomplis en connaissance de cause.

Ainsi le pharmacien qui achète fictivement la boutique d'un herboriste et lui permet d'apposer une enseigne indiquant une pharmacie en laissant l'herboriste gérer son officine, est coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la pharmacie (Cass. crim., 3 mars 1888; Bulletin criminel ne roo).

L'élément intentionnel a une grande importance en cette matière, et les tribunaux exigent que l'aide soit donnée par un complice sachant qu'il donne les moyens de commettre un délit ou qu'il facilite l'exécution du délit.

L'assureur peut donc, pour les faits passés, exciper de sa bonne foi, il peut dire qu'en assurant les risques d'accidents causés par un ou plusieurs opérateurs, il ne pouvait roire que son client eit des aides dépourvus de diplôme et il sera cru avec d'autant plus de facilité que le risque d'accident augmentait en raison directe de l'ignorance des opérateurs.

Mais si le groupement des chirurgiens deu-

tistes peut signifier officiellement aux compagnics d'assurance le danger qu'elles courent et qu'elles font courir au public, elles ne seront plus recevables à parler de leur bonne foi.

Elles devront dans l'avenir exiger la production des diplômes des aides, les assurer non pas de façon anonyme à raison de tant par cabinet dentaire, mais nominativement et déclarer qu'elles cessent de garantir les risques en cas de fraude sur la capacité des opérateurs.

La complicité de l'assureur, qui, en connaissance de cause, n'aurait pas pris ces précautions cémentaires me paraît alors engagée; et cette solution n'est pas une innovation. En effet, si on recherche dans les lois spéciales, on y découvre qu'en matière de contrebandel aloi du 20 mars 1816 a déclaré complices du délit de contrebande, tous assureurs contre les chances de contrebande et les punit de peines particulières.

Cette loi n'a fait qu'applique les principe; généraux du Code péaul; elle nous permet par assimilation de conclure à la possibilité d'une complicité des assureurs qui permettent à certains dentistes de violer la loi, dès l'instant qu'étant précenus, ils ne peuvent plus prétendre avoir agi sans connaissance de cause. ADRIEN PEVTEL,

avocat à la Cour d'appel.



L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

#### EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### CÉRÉMONIE MÉDICALE

L'HÉMICYCLE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE A LA FÊTE DU CENTENAIRE DE L'ACADÉMIE



Au bureau : Au milieu, M. Millerand, président de la République.

A sa d'ôte : M Laveran, président de l'Academie ; M. Achard, secrétaire annuel.

A sa d'atte : Mauran, président de l'Academie ; M. Achard, trésorier.

Denière le bu-eau, ou remarque : MM. Walther, Barrier, Fland, Delorme, Richer, Hayem, L. Camus, Guéniot, Meillière
Gariel, Chaulfard, Gillert, Brachet, Bordet, Hardjean.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 10 décembre 1920,

Ostéochondrite déformante infantile de l'épiphyse supéleure du témur.—M. Mocurne décrit l'històric clinique de l'ostéochondrite déformante de l'épiphyse supérieure du fémur; il montre combien, dans cette affection spéciale aux garçons entre trois et douxe ans, la dissipue cir pen de chose, la radiographie, on la confondrait avec la coxalgie vraie. Or, il 'sagit simplement d'une épiphysite de croissance, aboutissant sowwent à la coxa vara, ainsi que l'a bien démontré l'realich (de Naucy). M. Mocurns croit que l'ostéochondrite est une forme atténué de l'arthrite déformante javénile, et il présente au garçon de quatorze ans qui montre sur checune de ses hanches les jarois processus combinés: ostéochondrite, coxa vara, arthrite déformante.

Un nouveau cas d'os vésalien déceté radiologiquemen,—
M. LAQUERUIÀRE. — L'os vésalien, os surnuméraire
situé en arrière ou en dehors de la base du cinquième métatarsien, paraît à l'auteur être vraiment un os surnuméraire en certains ceas, et dans d'autres, n'être qu'une épiplayse anormale, non sondée. En tout cas, il faut appeler
l'attention sur ect os auquel on ne pense pas, pareq dues
tarre, car il peut être confondu avec une fracture.

Comment la médecine historique diffère de l'histoire de la médecine. Leurs liens réciproques. — M. Cabann's montre qu'il ne faut pas confondre l'histoire de la médecine, histoire de l'évolution de l'art médical, avecla pc thologie historique, étude des maladies des grands personnages, et surtout des affections dont les

fluctuár'o.s. en influant sur leur état mental, ont une répercussion sur les événements auxquels ces personnages président ou sur les destincés des jenples qu'il sont été appelés à gouverner. Dans certains cas, cependant, histoire médicale et médicine histoirque sont tellement liées l'une à l'autre qu'il devient malaisé de les dissocier : ainsi, le Journal de 18 sonté du Roi (Louis XIV), le Journal de Hésaurd. En sonner, l'histoire générale pent tirre benéfice de leur fusion.

Deux cas de localisations articulaires primitivos et stofées du bacille d'Eberth. — M. Hrinsy Bouxons rapporte les observations de deux malades ayant présenté une infection à bacille d'Eberth, démontrée par l'hémoculture et l'épreuve de la séro-réceçion, dont le tableau clinique se borna à des manifestations polyarticulaires, s'accompagnant d'hyperthermie et de phénomènes généranx avec absence complète, pendant l'évolution de la maladie, de symptomes dothiémentériques.

Il s'agissait vraisemblablement de formes extra-intestinales d'une infection éberthienne à localisations articulaires, réalisant le type de l'arthro-typhus.

Assemblée générale.— Election du président pour 1921: M. Paul Gastou. Election de trois vice-présidents : MM. Paul Quillon, Cazin et Marcel Labbé.

Séance du 18 décembre 1920

A propos de l'ostée chondrite déformante juvénile de l'épiphyse supérieure du témur.— M. LANCE, qui en a vu 1º ços sur 4,50 coxalgies (5 p. 100 environ), estine que l'hérédo-syphilis peut joner un certain rôle dans la genése de l'affection. Daus certains cas, le traitement antisyphilitique semble donner au début une sédation rapidé des Stopie dan ier göptan de Berte et de la Berte.
POURE-PEPTONE CATILLON
Alment de mandes depend mei en epon vent sustaten.
WINDE PEPTONE CATILLON

#### Tablettes de Catillon

OGE-25 corns therevide

Ogr. 25 corps thyroïde
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obésité, Goître, etc.
— PARUS, 3, Boult St. Martin.

#### VACCINS I.O.D.

Stërliisës et rendus atoxiques par l'iode-Procédés RANQUE & SENI

Vaccin Anti-Staphylococcique I.O.D.

Traitement des affections dues au staphylocoque

Vaccin Pneumo-Strepto I. O. D.
Prévention et traitement des complications de la Grippe,
des Fièvres éroutives, de la Pneumonie

Vaccins Anti-Typhoidiques I. O. D.

Prévention et traitement de la Fièvre Typhoïde

Vaccin Anti-Streptococcique I. O. D.

Prévention de l'infection puerpérale, Traitement des affections dues au streptocoque

= Vaccins Polyvalents I. O. D. =

VACCIN ANTI-GONOCOCCIQUE I. O. D. --VACCIN ANTI-MÉNINGOGOCCIQUE I. O. D.
VACCIN ANTI-MÉLITOCOCCIQUE I. O. D. -VACCIN ANTI-DYSENTÉRIQUE I. O. D. --VACCIN ANTI-CHOLÉRIQUE I. O. D. ---

Pour Littérature et Échantillons Laboratoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 MARSEILLE

DÉPOSITAIRES:
D° DEFFINS, 40, Fg Poissennière, Paris
REBOUL, Docteur en Pharmacie, 15,
Allées Capucines, Marseille
SOUPRE, Phar, Rue Pont-Neuf, Bayonne
HAMELIN, Phar, 31, rue Michelet, Alger

#### MENTON

"L'HERMITAGE"

MAISON DE CURE ELIMATIQUE

DE GALLOT — COUBARD

CONVAIENCENCES, Tube digestif,

Etats asthéniques,

Maladies de la Nutrition

Contagieux exclus

Cures d'air et de soleil,

Hydrothérapie, Régimes.

ELIXIR EUPNÉIQUE Martin-Mazade Odiide <sup>22</sup> pacéine

COUNTL DE CALLINAL

DANS TOUS LES CAS DE:
Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ
Règles difficiles. Age pritique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

#### Prescrivez L'HÉMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER
Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

CONSEILLEZ

#### L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamells, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc.
Dosc par jeur: Adules: 2 à 3 ver, à liq. Enfants: 2 à 3 cuill. à dessert,
Laboratoires du Docteur BARRIER, Les Abrets (Isère)
Littérature — Échantillons sur demande

#### SUPPOSITOIRE PÉPET

CONSTIPATION Cohance: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers HÉMORROIDES

HYPNOTIQUE PUISSANT SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE . 180, Av. de Wegner, PARIS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

symptômes. Il pense qu'il faut différencier nettement cette affection de l'arthrite déformante.

Il estime aussi que la coxa vara n'en est pas la terminaison. Il montre en effet des radiographies d'adultes atteints d'une déformation de la hanche d'aspect très particulier consécutive à une ostéo chondrite déformante de l'enfance.

M. MOUCHET croit que l'ostécehondrite déformante, peut-être moins fréquente que ne le pense M. Lauce, est une forme atteinde de l'arthitte déformante. Le rôle de la syphilis peut être recherché, mais il ne paraît pas que le traitement ait donné de résultats. L'ostécehondrite semble plutôt une maladie infianumatoire.

Le permanganate d'argent dans le traftement de la biennorragie. — M. P. GALIOS l'emploie en grands lavages à la dose de 1 p. 10 000 ou 20 000. La solution avec une légère opalescence due à la présence de l'argent. La solution est un peu plus caustique que le permaganate de potasse, mais cile semble plus active, grâce à la présence de l'argent. La supériorité est manifeste dans le traftement abortif de la bleunorragie, en lavage dans les vingt-quatre premières heures de l'écoulement.

Des congestions prostatques d'origine neursathéaique et de leur traitement par l'électritét. — M. DINIS COUR-TADIR pense que chez les neursathéaiques les congestions prostatiques ont le plus souvent pour point de départ une petite lésion de la prostate. Mais il ne faut pas se laisser influencer par la disproportion apparente entre les troubles subjectifs et objectifs : s'il existe beaucoup de faux urinaires, il existe aussi de faux neurasthéaiques urinaires.

Les fausses appendicites chroniques. — M. V. PAUCIIIP pense que beaucou d'appendices sains sont ueltvés et qu'il faut tonjours penser aux affections simulant l'appendicite chronique : stase lléo-cecale, petite uronéphrose, tuberculose péritonéo-intestinale, petit lyate ovarique, cholécystite. Il faut envoyer systématiquement le malade au radiologue et à l'urologue pour rechercher les calculs vésiculaires, rénaux, urétéraux, la dilutation stomacale ou duodénale, la stase intestinale, etc.

H. DUCLAUX.

#### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

Séance du 18 décembre 1920.

Déviation conjuguée de la tête et des yeux survenue à la suite d'un trumatisme cranio-facial chez un syphilitique.—— MM. VELTER et COUSIN présentent un syphilitique avéré, qui avait été blessé en pleine figure, et d'une

façon spécialement grave aux yeux, dans une partie de chasse. Trois semaines après : déviation de la tête et des yeux vers la gauche. Conclusion des auteurs : lésiou syphilitique de la zone rolandique.

D'après M. Morax, on ne peut attribuer aueun rôle à la légère contusion extracranienne provoquée par le grain de plomb. On ne peut d'ailleurs fixer le siège exact de la localisation syphilitique.

Trachome grave. Amélioration considérable à la suite des cautérisations profondes en pults (méthode du Dr. Abadie).

— M. Morax présente un malade qui, rendu presque avaignde par la trachome.

avengle par le traelome, a pu cependant quitter l'hôpital après six mois et repreudre ses occupations. M. Ch. Abaden explique que son procédé s'applique

Al. Ch. ABADIE explique que son procédé s'applique surtout aux cas rebelles et graves.

Dispositif pour faiseau de rayons parallèles. — . M. Polack: complète le dispositif lunginé par lui en 1917, de telle façon que le flux luunineux est nieux utilisé, et que, après adaptation au périmètre-photoptomètre de l'auteur, le diffuseur donne un éclairage unifornue, même dans les lumières très basses.

Tumeur de la région infundibulo-hypophysaire aves syndrome adiposo-génital et hémianopsie latérale homonyme. — Observation rapportée par MM. J. BOLLACK et E. HARTMANN. Maladé âgée de trente-six ans avec syndrome adiposo-génital depuis trente aus et légère hypertension intracranienne depuis un an. A l'autopsie : tumeur épithéliale à point de départ hypophysaire, lésions histologiques atrophiques de l'ovaire.

Les auteurs peusent que le syndrome adiposo-génital se rapporte à la lésion hypophysaire.

M. DUPUV-DUTENIUS a publić autrefois un cas assez analogue. Il rappelle l'observation récente de M. P. Lereboullet (Soc. de neuvologie) dans laquelle une tumeur du troisième ventricule et de l'espace interpédoneulaire avait provoqué un syndrome adiposo-génital saus polyurie, quoique l'hypophyse fit absolument normale.

Corps flottant dans le vitré. — Présentation d'uu malade par M. PROGÉ; rétinite pigmentaire, corps flottant volumineux dans le vitré, sorte de vésieule qu'on ne peut rattacher: avec certitude à aucune lésiou décrite jusqu'ici.

M. DUPUY-DUTEMPS estime qu'il faut écarter l'hypothèse d'un cysticerque, et qu'il est permis de penser à la persistance, exceptionnelle et unique, jusqu'ici, d'une formation embryonnaire.

Retard de cicatrisation après opération de la cataracte. — Ce retard, constaté par M. MONBRUN chez quatre opérés, est attribué, par lui, à une insensibilité cornéenne complète, insensibilité qu'il convient d'explorer avant d'opérer.

#### NOUVELLES

Loi réduisant à six mois la durée minima d'application du tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en matière d'accidents du travail prévue à l'article 4 de la loi du 9 avril 1898-31 mars 1995. — Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est rédigée ainsi qu'il suit la dispo-

sition finale du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905 : « et qui ne pourra être modifié qu'à intervalles de six mois ».

Legs à l'Académie de médecine. — Le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine est autorisé, au nom de cet établissement, à accepter, aux clausés et conditions énoncées dans je testament, le legs qui l'ul a été consenti par M. le commandant Barthelemy, en vue de fonder un

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS & P. LONGUET 50, rue des Lomi



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

#### CONSTIPATIO

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### **AUX FABRIQUES RÉUNIES D'ELBEUF"**

Maison BAILHACHE-HÉLOUIN (fondée en 1852)

4. Rue des Champs, ELBEUF (Seine-Inférieure)



La Firme réputée universellement pour la coupe irréprochable et la qualité des

#### VÊTEMENTS

EXCLUSIVEMENT SUR MESURES

Offre à ses Clients

= 100 FRANCS =

#### D'ÉCONOMIES

AU MINIMUM

Demander le merveilleux Album illustré des dernières gravures de mode avec choix magnifique de nos célèbres draperies d'Elbeuf. Envol des albums GRATIS et FRANCO

En dehors des formes de vêtements contenues dans l'Album de Saison, les Fabriques

Réunies d'Elbeuf sont outillées pour faire tout ce qui leur est demandé, ayant des centaines de patrons différents

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine S. Salicylé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. Antiseptique Interne Parfait AVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS Comprimes doess a 0 gr. 50 (3 a 6 par jour) Echantilions gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin

SAVONS ANTISEPTIQUES VIG HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

#### NOUVELLES (Suite)

prix qui portera le nom de « Prix Laure-François Barthélemy ».

Les fonds provenant de cette donation scront placés en nu titre de rente 3 p. 100 sur l'Etat français, lequel sera immatrieulé an nom de l'Académie de médecine avec mention, sur l'inscription, de la destination des arréraces.

Laboratoite opothérapique de la boncherio. — Le laboratoire qu'un groupe de bonchers en gros de la Villette et de pharmaciens vient d'ouvrir me de l'andare, pour le traitement des glandes fraîches d'animanx en vue de lem utilisation en médecine, a été inauguré la senuaine dernière.

Le procédé nouveau qui sera employé dans ce laboratoire et dout le directeur, M. Pellissér, docteur en plusmacie; le professeur Sartory, de la Faculté de médecine de Strasbourg, et le D' Scheffier, administrateur des lorpices de Saint-Hitemue, sont les inventeurs, consiste à enlever l'eau des glandes, prélevées à l'état frais anssitôt après l'abstage, en les sommettant, après les avoir broyées, à un puissant courant d'afr sec circulant à basse température. Il permettre de laisser les glandes intactes an point de vue pluysque et chimique. Les produits obtenus seront ntilisables le bur même.

He Congrès infernational d'histoire de la médecine (Secrétariat, 12 dis, place Delaborde, à Paris), — Sous la présidence des professeurs Jeanselme et Menetirer, le Congrès aura lieu du 1<sup>er</sup> an 5 juillet 1921 à la Faculté de médecine. Il comprendra trois sections : médecine, pinrmacie, art vétérinaire.

Sont inscrits an programme: séances de communications le matin, conférences-promenades aux hôpitaux et musées l'aprés-nidil, inanguration d'un unsée d'histoire de la médecine et d'une exposition rétrospective médieale, excursion au châtean de Saint-Germain-en-Laye, réception à l'Hôtel de ville.

Le bureau du Congrès prie vivement les confrères qui ont des pièces (instruments, médailles, gravures, tableaux, seulptures, livres, etc.) intéressant l'histoire médicale, de bien vouloir les prêter à l'exposition rétrospective temporaire.

Le jublié de l'Académie de Belgique. — L'Académie Royale de Belgique se prépare, dès à présent, à célébrer, eu 1922, le 150° auniversaire de sa création par Marie-Thérèse. Les fêtes commémoratives auront un caractère de grande solennité. Des invitations seront adressées aux Académies et Associations savantes de l'étranger.

Service do santé. — Sont promus au grade de médecin inspecteur M. le médecin principal de 1º0 classe Driaut, directeur du service de santé du 8º corps d'armée, ci M. le médecin principal de 1º0 classe Delaborde, directeur du service de santé du 13º corps d'armée.

Sont nommés : directeur du service de santé du 14º corps d'armée à Lyon, M. le médecin inspecteur Niclot ; directeur du 16º corps d'armée à Montpellier, M. le médecin principal de 1ºº classe Vitoux.

Ecole d'application du Service de santé. — Les médecins aides-majors de la promotion de 1916 effectueront à l'Ecole d'application du Service de santé militaire, en trois séries de deux mois, à partir du 1<sup>ex</sup> février 1921, le stage destiné à permettre lenr classement sur la liste d'ancienneté.

Les médecins aides-majors de re classe ci-après énnmérés, désignés pour faire partie de la première série, devront se présenter à l'Ecole d'application du Service de santé, le 3r fanvier 1921, à 8 heures, savoir :

MM. Battistelli, Baylac, Bergeaud, Bergeret, Bolliet, Bonnet, Bree, Casablanca, Chanbelland, Championnet, Clentat, Courtien, Daibera, Dangles, Dario, Deschamps, Deviller, Didlée, Doliveux, Darousseau, Escalier, Ferot, Flamme, Franchel, Givry, Cullieniu, Guillobey, Hombourger, Jacob, Jalras, Josserant, Lassalle, Loubens, Louis, Magnenot, Moriean, Martène, Martinand, Menantand, Montels, Morcl, Peretti, Peytrand, Péand, Pomme, Ponrtan, Ponsse, Prottean, Pruvost, Pradhoume, Ribnory, Schell, Sushii, Vernet, Villicelère.

Ces aides-majors devront être porteurs de lem l'ivret matricule uis à jour ; leur feuillet de campagne devra être adressé an directeur de l'Ecole d'application du Service de santé militaire (Val-de-Orbe) auquel il devra parculir pour le 31 janvier 1921 au plus tard; ils seront considérés comme détachés à l'école et devront en priupie pesjonère leur affectation asteule à la fin du stage.

Syndicat des médecins de Marseille. — Le Syndicat precessionnel des médecins de Marseille a teun, le 1º décembre, son Assemblée générale, au cours de laquelle a étérenouvelé le burean. Ont été dins pour 1921 : président, De G. Monteux, vice-présidents, Du' Bonisson et G. Pélix ; secrétaire général, D' G. Beltrami ; secrétaire adjoint, D' I'folleuc ; trésorier, D' Ph. Sauvan ; conseillers, D' Cassoute, Lachaux et Ronssellier.

Les médecins et l'impôt sur les bénétices de guerre.

M. Saget, député, ayant deunandé à M. le ministre des Finances si un contrôleur des bénéfices de guerre pent, saus violer le secret professionnel, exiger d'un médeins qu'il tul produisse son livre sur l'equel sont insertis le nom de ses clients, la nature de leur maladic et le chiffre des honoraires, a reçu la répouss suivante :

4 Les médécins doivent, comme tous les autres contribuables, communiquer aux commissions de taxation tous documents nécessaires pour établir les bases d'imposition (10 du 1° juillet 1916, art. 8). Au cas où ils seraient ainsi conduits à faire committre le nom de leurs clients, ils n'engageraient aneumement leur responsabilité, attenda qu'ils ne feraient que se conformer à une prescription légale et que, d'allieurs, les agents du service funancier à qui cette indication serait fouruie sout eux-mêmes astreints au secret professionnel. 9

Société anatomo-elinique de Bordeaux. — Dans sa séance du 20 décembre, la Société a procédé au renonvellement partiel de son bureau pour 1921.

MM. Cruchet et Rocher ont été réélus vice-présidents;
M. Massé, secrétaire des séances.

Association des ancions médocins des corps combattants. — Le prochain d'îner aura lieu le 12 mars ; il sera suivi d'une assemblée générale. Pour tous renseiguements

des ARTHRITIQUES Régime

CONGESTION DU FOIE des HÉPATIOUES

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIOUE GOMENOL, CAMPHRE

#### AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantille LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram PARIS

Composition:

rait fl. de Capsules S trait rhepatique rait de marrons d'Inde

Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant.

FISTULES HÉMORROIDES RECTITES

RURIT ANA

PROSTATITE

Suppositoires · Pommade

· LITTERATURE & ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS .



# Intiphlogistine

à chaleur durable Glycéroplasme minéral

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 02 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons at Littérature : B. TILLIER, Phien de iro classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Telég. ANTIPHLO-PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

s'adresser au Dr Claude, 102, rue de Vaugirard, Paris (VIº). Cours d'hydrologie, crénothéraple, climatothéraple,

sous la direction de MM. P. CARNOT, LINOSSIER et RATHERY (FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS). - Ce cours aura lieu à partir du 28 janvier les vendredis et samedis au grand amphithéâtre, à 5 heures. Un voyage d'études aura lieu pendant les vacances de la Pentecôte (15et 16 mai).

28 janvier. - M. BARDET, Origine composition, propriétés des eaux minérales.

· 29 janvier. -- M. LINOSSIER, Principanx groupes d'eaux minérales, leur action thérapeutique : M. MOLINÉRY, Sations des Pyrénées ; M. Monsseaux, Stations des Vosges. 4 février. - M. Linossier, Technique des cares hydrominérales

5 téprier. - M. CARNOT. Climétothérapie.

11 février. - M. J. CH. ROUX, Cures hydrominérales dans les affections digestives; M. BARADUC, Chatelguyon ; M. Garban, Vichy.

12 février. - M. LINOSSIER, Cures hydrominérales dans les maladies de la nutrition ; M. COTTET, Evian ; M. FRAN-CON. Aix-les-Baius.

18 tévrier. - M. Léon BERNARD.Cures hydrominérales dans les affections respiratoires et la tuberculose ; M. Mon-CORGÉ, Mont-Dore.

19 février. - M. VAQUEZ, Cures hydrominérales dans les affections cardiaques, vasculaires et rénales ; M. HEITZ Royat; M. Piator, Bourbon-Lancey.

25 tévrier. - M. Linossier, Cures hydrominérales dans les affections nerveuses cutanées, utérines, etc. : M. MACÉ DE LÉPINAY. Néris : M. CANY. La Bourboule.

26 février. - M. LEREBOULLET, Cures hydrominérales dans les maladies de l'enfauce.

Pôpital des Enfants-Malades. - Logons sur la diphtérie. - M. le D' LEREBOULLET, agrégé, médecia de l'hôpital des Enfants-Malades, chargé d'un cours de clinique annexe, commencera, avec l'aide de M. Pierre-Louis Marie, chef de laboratoire, et de M. Cathala, iuterne du service, le jeudi 27 janvier 1921, à 9 heures du matin, un enseignement pratique du diagnostic et du traitement de la diphtérie (hôpital des Enfants-Malades, pavillon de la Diphtérie). L'enseignement durera environ trois semaines.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris.- 12 janvier. → M. APARD (Emile), Les voies naturelles comme voies d'accès de la fosse ptérygo-maxillaire. - M. GALANARIS (Georges), Hématomes périnéaux et périvaginaux.

13 janvier. - M. CRETTÈ (René), Contribution à l'étude de l'otite tuberculeuse. - M. Bouchez (René). De l'emploi des sérums antigaugreneux. - M. Grun-BERG (Charles), Étude sur le dispensaire antituberculeux. - Mmc Guillaume (Madeleiue), Emotions et cardiopathies. - Mile GERMAIN, Contribution à l'étude des formes nerveuses de l'endocardite maligne.

Hôpital Saint-Louis. - M. J. Belot, chef du labora-

#### ragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIS (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGE, 49, Boul, de Port-Boyal, PARIS

toire central d'électro-radiothérapie, assisté de M. L. Nathan, commera le 24 janvier 1921, à 10 heures, une série de leçons pratiques de radiothérapie et d'électrothérapie cliniques, destinées aux médecins qui désirent se perfectionner dans la pratique de l'électroradio-thérapie.

Les leçons seront accompagnées de présentation de malade et de prescriptions de traitement. Le droit d'inscription est de 100 francs.

Programme. - 24, 25 et 26 janvier : Technique radiothérapique. - 27 janvier : Technique électrothérapique. - 29 janvier : Maladies du système pilo-sébacé (teigues, sycosis, folliculites, acné). — 31 janvier : Maladies du système pylo-sébacé (hypertrichoses, pelade, alopécies). - 1er et 2 février : Épithélious cutanés.

Laboratoire spécial de bactériologie (Fondation Paul Lemonnier) (Faculté de médecine de Paris). - M. le Dr Macaigne, agrégé, fera tous les mercredis à 2 heures. du 26 janvier au 16 mars, des démonstrations d'histologie pathologique sur les maladies des viscères. Ce cours est gratuit (Escalier C, 2º étage).

Conférences sur le sang et ses maladies. - MM, les professeurs Mouriquand et Policard, avec la collaboration de MM. Favre, agrégé de médeciue, Florence, agrégé de chimie, Garin, agrégé de parasitologie, Leriche et Murard, agrégés de chirurgie, Sarvouat, agrégé de physiologie, feront au laboratoire de pathologie et de thérapeutique générales de la Facultéde médecine de Lyon, une série de 14 conférences sur le saug et ses maladies, à partir du 24 janvier. Première conférence, le 24 janvier à 4 h. 30 ; conférences suivantes les mercredi, jeudi, samedi et lundi suivants.

Hôpital des Enfants-Malades. Clinique chirurgicale infantile (M. le professeur Aug. Broca). - Un cours de perfectionnement de chirurgie infantile s'ouvrira le 24 jauvier à 14 heures et comprendra 20 lecons.

S'inscrire au secrétariat de la Faculté. Le droit d'inscription est de 150 francs.

Ecole de psychologie. — Les cours ont repris, 49, rue Saint-André-des-Arts, et ont lieu les jendis et samedis dans l'après-midi. D' Bérillon : Psychologie du contrôle mental, hypnotisme et orthopédie mentale. - D' Farez : Jeunes prolongés. - Dr De Monchy : Psychologie des grands musiciens français. - Dr Laumonier : La thérapeutique des sept péchés capitaux. - Mile Lucie Bérillon : La pédagogie attrayante. - M. Lépinay : L'utilisation intelligente des animaux pendant la guerre. - Dr Vachet : Les applications cliniques de l'hypnotisme. - Dr Artault de Vevey : La méthode scientifique dans la politique. - M. Guilhermetavocat à la Cour : Le milieu criminel.

Clinique chirurgicale de la Saipêtrière. — Le professenr Gosset a commencé son enseignement clinique à la Salpêtrière et le continuera avec l'assistance de MM. Desplas, Robert Monod et Georges Loéwy, chefs de clinique ; Gutmann, attaché médical de la clinique ; Magrou, chef du laboratoire d'anatomie pathologique; Mestrezat et

#### NOUVELLES (Suite)

Mile Janet, chefs du laboratoire de chimie ; MM Ledoux-Lebard et Keller, chefs du laboratoire de radiologie ; Jean Camus, chef du laboratoire de physiologie expérimentale ; Boureau et Schliessinger, anesthésistes du service et de MM. Hertz, Masmonteil et Philardeau, internes du ser-

Programme de l'enseignement. - Opérations par le professeur Gosset, les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, - Opérations par les assistants, les mardis, jeudis et samedis à 10 heures. - Petite chirurgie (enseignement et opérations), à la consultation de chirurgie générale sous la direction de M. Desplas, les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures. - Gynécologie sous la direction de Mmº Francillon-Lobre, les mardis , jeudis et samedis à 9 heures. - Leçon par le professeur le mercredi à 10 heures. - Lecon par le schefs de chinique le vendredi à 10 heures. - Démonstration dar les chefs de laboratoire le samedi à 10 heures.

Des leçons en anglais seront faites par M. Loéwy.

Avis. - Docteur spécialiste des maladies de l'appareil digestif, grande pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique ou même paramédicale. S'adresser au bureau du journal A. F. C.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

22 JANVIER. — Paris. Cliuique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P'Guider. : Leçon cliuique à 10 h. 45. hoptal 22 JANVIER. — Paris. Chilque médicale de l'hôtela. Beatjon. M. le P. — Paris. Piculique médicale de l'hôtela. Beatjon. M. le P. — Paris. Piculité de médicale, grand amplithétire, à picures. M. le D' Nome: Radiothérapie de la peau et du système nerveux. 24 JANVIER. — Paris. Hoptal Necker, ouverture des leçons d'ophitalmologie de M. f. D' Pourlacio. B. a. R. Con-louis, concernis pour une place de professioner et trais

louse, concours pour une place de professeur et trois places de chef des travaux.

24 JANVIER.. — Paris Hôpital des Enfants-Malades, à

24 JANVIER. — Paris Rophata des Eminais-suatues, a 14 heures. Cours de perfectionnement de chirurgie infan-tile de M. le professeur Aug. Broca. 26 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P' Gilbert, 10 h. 45: Leçon de thérapeutique

26 JANVIER. - Paris. Société végétarienne de Frauce

mairie du VIº arrondissement), M, le Dr Ch.-Ed. Lévy : maine du vir arrondissement). M. le Dr Ch.-Ed. Levy: Pour vivre vieux en restant jeunes, à 8 h. 30. 26 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine. M. le Dr MacAlone: Conférences d'histologie pathologique, à z heures, au laboratoire spécial de bactériologie.

z keures, au laboratoûre spécial de bactériologie.
27 JANVIRS. — Paris. Paculté de médecine. M. le
27 JANVIRS. — Paris. Paculté de médecine. Côdure
27 JANVIRS. — Paris. Faculté de médecine. Côdure
du registre d'inscriptions trimestrielles.
27 JANVIRS. — Paris. Clinique clor-rhino-laryagologique
(hôpital Laribosisier). M. Le P SBRILZAU'L Leçon clinique

à 10 heures.

27 JANVIER. — Paris. Ouverture du registre d'inscrip-tion pour le concours d'internat de l'hospice de Brévannes,

à l'Assistance publique. 27 JANVIER. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades.
 M. le D'LEREBOULLET: Lecons sur la diphtérie, à 9 heures.
 27 JANVIER. — Paris. Hôpital de la Pitié, à 9 heures.

M. le Dr MAUCLAIRE: Traitement des scolioses des adolescents

28 JANVIER. — Paris Faculté de médecine de Paris. à heures. Ouverture du cours d'hydrologie, crénothérapie e MM. Carnot, Linossier, Rathery. — M. Barder: de MM. CARNOT, LINOSSIER, RATHERY. -Origine et propriétés des eaux minérales.

28 JANVIER. — Paris. Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu), M. le D' CERISE: L'héméralopie. 28 JANVIER. — Paris. Hôpital Necker (service du D' Brouardel), 10 h. 45. M. le D' Léon GIROUX: La tachycardie paroxystique

29 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine de Paris, à heures. Cours d'hydrologie, crénothérapie. MM. Lanos-SIER, MOLINERY et MONSSEAUX.

1er FÉVRIER .- Paris. Ouverture du registre d'inscription pour les concours de médaille d'or (médecine, chirurgie, accouchements), à l'Assistance publique.

2 Février. — Paris. Société végétarienne de Frauce,

mairie du VI<sup>e</sup> arrondissement, à 20 h. 30. Confèrence de M. Génisset : L'immense valeur des fruits oléagineux. 5 Février. — Paris. Clôture du registre d'inscription our le concours de l'internat de l'hospice de Brévannes, à l'Assistance publique.

5 PÉVRIER - Paris. Clôture du registre d'inscription et dernier délai pour le dépôt des mémoires pour les concours de médaille d'or (médecine, chirurgie, accouchements). 7 FÉVRIER — Paris, Assistance publique, Ouverture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux

10 AU 12 PÉVRIER. — Inscriptions pour l'examen de première anuée nouveau régime à la Faculté de médeciue de Paris

II FÉVRIER.—Paris. Clinique ophtalmologique. Confé-rence de M. le D'CANTONNET: Ophtalmoscope à lumière verte

12 FÉVRIER. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin stagiaire de l'Asistance médi-eale en Indo-Chine.





#### L'ANATOMIE SUR 1 F Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET 2º édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.



当PRIX de cette installation 980㎡ Ch. LOREAU, 3610 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

#### VARIÉTÉS LA PRÉTENDUE "HÉRÉDITÉ PAR CONTRASTE" des cas

#### Par le D<sup>‡</sup> E. APERT,

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

Mon collègue M. MERKLEN a récemment fait paraître ici même une très intéressante étude sur ce qu'il a appelé l'hérédité par contraste ou par opposition. Il dénomme ainsi les cas dans lesquels « les attributs physiques ou psychiques des descendants se présentent avec des caractères inverses à ceux des attributs correspondants des ascendants ». Il en cite des cas historiques: Octavie, intelligente et vertueuse, fille du stupide empereur Claude et de Messaline ; Louis le Débonnaire, issu de Charlemague ; Louis XI, issu de Charles VII: Charles VIII, issu de Louis XI: Louis XIII. de Henri IV ; il emprunte de nombreux et intéressants exemples à la Bible, à la vie des Saints, aux œuvres littéraires, etc. Aussi son article est-il des plus agréables à lire, et tout à fait pittoresque. Je crois pourtant qu'il va à l'inverse de la vérité, et je voudrais le réfuter avec des arguments malheureusement moins amusants, mais, ie pense, plus solides. Je crains que mon article soit moins joliment littéraire que le sien, mais, en revanche, il sera, j'espère, complètement démonstratif.

Pour étudier les problèmes relatifs à l'hérédité. il ne suffit pas de réunir, en les choisissant, un certain nombre de faits offrant telle ou telle particularité, et de les considérer à part, sans se soucier de ce qui se passe dans le reste de la population dont les sujets font partie. Il a fallu des méthodes plus ardues, mais aussi plus concluantes. pour établir les lois de l'hérédité. Car on peut dire qu'elles sont aujourd'hui établies avec une certitude scientifique aussi grande que celle des lois physiques ou chimiques. On ne le sait pas assez; on a trop tendance à croire que l'hérédité est chose incertaine, fuvante, changeante, susceptible de se manifester tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Il n'en est rien. Les lois de l'hérédité ont été bien établies par deux méthodes, méthode statistique, méthode expérimentale d'observation directe, dont les résultats se recoupent de telle facon que l'une vérifie l'autre : et comme cette vérification s'est toujours réalisée, on peut dire que rien n'est mieux établi que ces lois,

GALTON-et PEARSON ont employé la méthode statistique. Elle n'a de précision que quand elle porte sur de grands nombres. Pour de très nombreux caractères physiques, psychiques, pathologiques, etc., chacum choisi parmi les plus facilement discernables ou mesurables, et relevé dans des milliers de familles, ils ont établi qu'un caractère observé chezuu sujetes retrouvedans la moitié des cas dans ses ascendants de première génération, dans le quart des cas dans ceux de deuxième génération, dans le huitième des cas dans ceux de troisème génération, dans le seizième des cas dans ceux de quatrième génération,... dans le 1:2ª des cas dans ceux de nº génération. Et comme il y a 2,4,8,50... 2ª ascendants de 1º°, 2°, 3°,4°,... nº génération, chacun d'eux me transmet au descendant considéré que la partie des caractères dece descendant qui correspond à la fraction 1:2ª.

Cette loi mathématique, vous le voyez, est plus ardue à exposer que la narration de récits historiques ou littéraires, mais combien plus précise.

Par l'observation directe, Mixibit, arrive à des résultats identiques, à cec près qu'ils ne s'appliquent qu'à certains caractères particuliers dits mendeliens, iormant des unités héréditaires non influencées par les circonstances accessiores. Dans les études statistiques, comme ces dernières agissent en sens divers qui s'équilibrent quand on a affaire à de grands nombres, la loi prend une plus grande génératié et s'applique, non seulement aux caractères dit mendeliens, mais à tous les caractères susceptibles d'être suivis d'une gépération à l'autre. Pelle est la seule différence entre la loi de Galton-Pearson et la loi de Mendel, qui, à cela près, sont complètement i dentiques.

A la lumière de ces lois, il est facilement explicable qu'on puisse de temps en temps observer des faits paradoxaux, comme ceux qu'a accumulés M. MERKLEN.

Un sujet donné hérite, d'après les lois de l'hérédité, de son père pour un quart de l'ensemble de ses caractères, de sa mère pour l'autre quart, pour un seizième de chacun de ses quatre grands-parents, pour un soixante-quatrième de chacun de ses huit arrière-grands-parents, etc., en sorte qu'il n'y a pas à s'étonner qu'un père avare engendre parfois un fils prodigue, mais alors on retrouvera la prodigalité soit chez quelqu'un des ascendants du père, soit dans la lignée maternelle. Il en résulte qu'on ne pourrait parler de paradoxe héréditaire que si les lignées avaient été étudiées sur l'ensemble des ascendants pendant quelques générations ; au delà de trois ou quatre générations, les chances de transmission devieunent si petites qu'elles sont négligeables.

Quand done il existe un «contraste » ou une «opposition» eutre le pêtre et le fils, ce u'est pasque le caractère paternel se soit inversé en passant du père au fils, c'est que, pour ce caractère douné, le sujet n'a pas hérité de son père, mais d'un autre de ses ascendants, mère, ou grandparent, ou peut-être même arrière-grand-parent.

Quand on considère, non plus le père seul, ou seulement le père et la mère comme dans le cas HYPNOSE
---SÉDATION
NERVEUSE

# VERONIDIA

SOLUTION
OU
COMPRIMÉS
Établissements
Albert BUISSON
157, rue de Sèvres

CURE SYNERGIQUE

# UROPHILE

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INDEFENSIVE DES

#### · ÉTATS LITHIASIQUES •

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

#### ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE D'EMPLOI

Une cuillerée à soupe dans la mailnée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane.

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, 15 :: PARIS

#### MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THÉÏNOL

= OXYQUINO-THEINE =

Calmant de la Douleur

Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérèbrales

Mode d'emplot : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS

L. B. A.

L'ABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.
Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606

914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

PASTILLES MIRATON
Constipation
CHATELGUYON 8

SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

CUn Grain assure effet laxatif

S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### VARIÉTÉS (Suite)

de Claude et Messaline engendrant Oetavie, mais bien l'ensemble des descendants, on verra que l'hérédité n'est jamais inverse. Expérimentalement, dans les races pures dont les sujets sont unis uniquement entre eux, la transmission héréditaire reste toujours constante et fièle. La diversité dans les ascendants prouve seulement qu'une diversité semblable existit dans les ascendants, et qu'on a affaire, non à une race pure, mais à une race mélangée, en ee qui concerne le caractère héréditaire envisagé.

Ce qui a été tout à fait bien et complètement établi dans les races animales et végétales, où l'observation directe prolongée est faeile, peut l'être aussi dans l'espèce humaine, mais avec beaueoup plus de peine pour la récolte et le récolement de renseignements suffisamment nombreux, Dans les laboratoires eugéniques d'Amérique et d'Angleterre, Galton, Pearson, Davenport et leurs élèves ont fait ees travaux pour de nombreux earaetères héréditaires. On peut eiter comme modèle du genre l'enquête sur la transmission de la eouleur de la peau dans la deseendance des unions mixtes de blanes et de noirs poursuivie par M11e Danielson, et publiée par Davenport, et surtout les enquêtes du laboratoire eugénique de Londres sur la transmission des diverses aptitudes intellectuelles, physiologiques, ou pathologiques.

Des résultats importants ont été établis par ees enquêtes et méritent d'être comus, ear ils permettent d'envisager sous des aspects nouveaux de nombreux problèmes médieaux, pédagogiques, sociaux, législatifs.

Eu partieulier, l'énorme importance de l'hérédité dans le déterminisme de la façon d'être de ehaeun de nous, de sa façon de penser, de sa façon de se comporter vis-à-vis des circonstances de la vie, est mise en pleine lumière. Cette importance a toujours été admise par tous les esprits observateurs, médeeins ou non, mais le résultat de nos observations journalières superficielles portait en outre à eroire que les eireonstances ambiantes n'étaient pas sans jouer, à côté de l'hérédité, un rôle important. Els bien, quand on poursuit avec méthode des enquêtes uniquement basées sur l'accumulation de faits mesurables, dans l'appréciation desquels aueun élément d'appréciation subjective n'intervient, on est étonné de voir qu'éducation, habitudes aeguises, profession, influences ambiantes queleonques, ne comptent pas au regard des influences héréditaires. Cela résulte très elairement de l'enquête qui a été poursuivie par M. Gœring sur 3 000 eriminels anglais, enquête dont M. PAPILLAULT nous a communiqué les résultats à la Société

française d'eugénique. Le erime se montre en eorrélation étroite avec les tares mentales héréditaires, tandis qu'il n'est qu'en corrélation lointaine ou nulle avec les différentes influences du milieu extérieur, seolarité, éducation familiale, et... je vais me faire lapider, aleoolisme. Quand nous attribuous, d'après notre observation journelière, une importance particulière à telle ou telle influence du milieu ambiant, e'est le plus souvent que nous y sommes conduits parce que cette influence, tombant immédiatement sous nos sens, nous frappe beaucoup plus que de lointaines influences héréditaires. Pour éliminer cette cause d'erreur dans les observations, il faut se borner à enregistrer simplement et objectivement les faits patents et on arrive alors avec stupéfaction aux résultats ei-dessus mentionnés.

Une contre-épreuve d'une importance inégalable a été fournie par la guerre récente. Parmi les influences ambiantes susceptibles d'agir avec intensité sur le psychisme humain, quelle plus puissante pourrait-on rêver que l'atroce guerre réeente si longtemps prolongée? Assurément, une telle secousse doit avoir favorisé à l'extrême les désordres mentaux; nous en sommes tous persuadés, et nous sommes tous prêts à apporter à l'appui eertains faits venus à notre eonnaissance d'aliénation mentale provoquée par la guerre. Eh bien! si l'on se reporte aux statistiques d'entrées dans les asiles d'aliénés, on voit que le nombre des eas d'aliénation mentale n'a subi au cours et à la suite de la guerre que d'insignifiantes variations : l'augmentation constatée dans les asiles de la Seine est compensée par la diminution dans les asiles de province, et l'une et l'autre s'expliquent tout naturellement par l'affluence vers la capitale d'un excès de population. Done, dans le eas actuel, l'impression que nous avons tous, que la guerre a engendré de nombreux eas d'aliénation mentale, répond à une illusion · eette illusion est provoquée par ee fait que nous attribuons volontiers des eonséquences importantes aux faits qui nous frappent le plus vivement, et aussi paree que les événements de guerre ont orienté d'une façon particulière certains délires qui, saus eux, auraient pris une autre forme mais ne seraient pas moins survenus.

Douc, les événements les plus extraordinaires, les secusses les plus angoissantes, les chagrins, les pertes multipliées des êtres les plus chers, qui ont frappé à coups redoublés tant de personnes pendant ees aunées terribles, n'ont pas augmenté la proportion des eas d'aliénation mennale. Il est done permis de dire que les influences accidentelles n'agissent que comme cause oceasionnelle, provocatrice, et que la seule et unique



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

#### FARINES MALTÉES JAMMET

ARIS 1036. - CERRMAL JURE - ONGEUSE - MILINE - GRAMERIUSE - AVENUSE, ETC.

CERRÍ LES JAMIET Pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantillons sur demande, M° JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS



#### IODO BENZO METHYL FORMINE = ANTISEPSIE INTERNÈ

Airce que .

1º Cristofus vinquement le politic volópopament bit, mais ur commenço molto de melluna ampapaquis organique vingolabit, samo réactor dracte my génétale.

2º Chule rapile de la elempetative d'aud de depositione de la commencia del la commencia de la commencia del la commencia

2°. Chuke rapide de la températive dans les Septicionies. 3°. Son action synergitique se voule dans les cas les plus vouies et les plus subelles

RHUMATISMES Deformant, chranques, gonocace TUBERCULOSE pulmonave, ganglionave, osse

IUBERCULUSE pulmonare, ganglonaire, casaise agrecifique SEPTICEMIES Lieurespuncial, biningia cardiaspinal, luspo SYPHILIS nucleus West griphicologia agrecifique — 4° 5th est employie Sand sout set Repetucus specifique — 4° 5th est employie Sand sout set Repetucus Deputs 1498

aboratoires CORTIAL 125, r. de Turenne, PARIS AMPOULES



#### L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIOUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. Un volume in-16 de 119 pages. Broché....

2 4-



#### LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES
est une conception

#### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

#### relevement des ploses abdominale

BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (I'')
Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

#### VARIÉTÉS (Suite)

cause de l'aliénation mentale, comme de la criminalité, c'est l'hérédité.

Allons-nous conclure de là à l'inutilité de toutes les mesures de préservation sociale, d'éducation, d'amélioration des conditions physiques et morales de la population? Nullement. M. PAPIL-LAULT, dans la même conférence sur les conséquences psycho-sociales de la guerre, où il nous a révélé le fait précédent, nous en a divulgué un autre qui met en lumière comment il faut agir dans la prévention de la criminalité. Les statistiques judiciaires montrent que, pendant la guerre, la criminalité juvénile a notablement augmenté-Dans bien des cas, il ne s'agissait pas de jeunes vagabonds ou de ce qu'on a appelé les criminels. nés. Pas du tout. Il s'agissait d'enfants de douze à dix-huit ans qui, toute la semaine, remplacaient vaillamment à l'usine ou au champ le père absent-Mais le dimanche ils voulaient aussi faire comme faisait, pensaient-ils, le père, aller au cabaret, boire, faire du bruit, des farces, des bons coups. Puis ils se réunissaient en bandes, obéissant à l'instinct grégaire qui sommeille dans l'homme, et passaient des bons coups aux mauvais coups, selon l'instinct pillard non moins naturel à l'homme primitif. C'est que l'enfant a besoin d'être

retent dans ses mauvais instincts par la craitte du père, de même que le père est retent par la crainte du gendarme, du juge, et des conséquences diverses de ses actes antisociaux. En effet, quand les pères ont été revenus, après la démobilisation, la criminalité juvénile n'a pas tardé à régresser vers le taux antérieur.

Qu'en faut-il conclure au point de vue pratique? Les tendances pernicieuses dues à l'hérédité peuvent être combattues par la crainte du châtiment. Plus ces tendances sont accentuées, plus il y a besoin que la crainte des conséquences soit intense, et plus par conséquent le châtiment prévu doit être redouté. Or, actuellement, toute notre législation repose sur une conception inverse. Elle excuse, comme partiellement irresponsable, l'individu chez qui on peut plus facilement mettre en relief les tendances vicieuses congénitales et l'hérédité défectueuse. C'est, au contraire, celui-ilà qui aurait besoin d'être le plus protégé contre luimême, et c'est celui-ilà qui sait qu'il sera plus on moins excusé!

Notre législation actuelle repose sur l'îdée de culpabilité et de châtiment. Or, cela ne veut obsojument rien dire. Nul n'est coupable des tendances qu'il apporte héréditairement. La législation

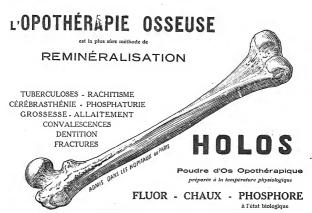

Dose : Une pelite mesure (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût) Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8°)



#### PRIMESOL BIMESOL TRIMESOL INFECTIONS

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NÉOPLASMES

#### MÉSOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM MANIFESTATIONS ARTHRITIQUES

#### BOUES RADIO-ACTIVES SALPINGITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES MÉTRITES ULCÉRATIONS PERTES,ETC

#### DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

#### LABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÈTÉ DÉNERGIE

BUREAUX ; 127, rue du Faubourg Saint-Honoré, à PARIS

A. PLEDEI, pharmacien chimiste (faculté de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seine)

#### VARIÉTÉS (Suite)

pénale doit au contraire reposer sur l'idée de prophylaxie des crimes et délits. Il faut renoncer à l'idée de doser une peine selon une culpabilité elle-même indosable et incertaine, mais infliger des peines dont l'appréhension doit équilibrer, et au delà, la tendance aux manifestations délictueuses, telle qu'elle existe plus ou mons prononcée du fait de la transmission héréditaire des instincts et tendances.

Quand les notions sur l'hérédité seront mieux conuues, on obtiendra plus facilement qu'on en tienne compte d ns l'éducation, dans la législation et aussi dans la pratique médicale. Voilà pourquoi il importe de relever à toute occasion les erreurs concernant les lois de la transmission hé-éditaire.

Hu somme, non seulement l'hérédité par contraste n'existe pas, mais même on peut dire dans un certain sens que l'hérédité est toujours similaire et jamais dissemblable. On peut dire des apritudes héréditaires quelconques ce que RICORD disait de la vérole : s La plus belle fille du monde ne peut transmettre que ce qu'elle a. » On peut parler d'hérédité dissemblable ou d'hérédité de transformation quand on voit un goutteux engendrer un migraiueux ou un eczémateux. Mais cela ne veut pas dire que le goutteux ait transmis autre chose que la tendance qu'il a à une mauvaise élaboration de certains élémeuts circulant dans son sang. Si cette tendance se manifeste autrement chez son fils, c'est que celui-ci, outre l'hérédité pateruelle dont il n'hérite que pour un quart, cumule l'hérédité maternelle pour le même taux, et des fractions plus petites d'hérédité des grandsparents, des arrière-grands-parents, etc. La combinaison de ces diverses influences hérédiaires aboutit chez l'eufant à un autre résultat que chez le père, mais cela n'empêche pas qu'il a hérité de son père ce qu'avait son père et non quelque chose de dissemblable.

On peut néanmoins conserver le nom d'hérédité dissemblable ou de transformation pour désigner ces combinaisons héréditaires. Quant à la dénomination paradoxale d'hérédité par contraste, elle ne saurait être couservée, ses deux termes étant contradictoires. Les faits rapportés par M. Mær. KLEN restent curieux comme exemples d'exception apparente aux lois de l'hérédité, apparente, mais mullement réelle.

#### L'ACCIDENT

Vous avez raison, cher ami. C'est évident. Toutes les manifestations extérieures de la douleur humaine sont infiniment respectables. Accordez-moi toutefois qu'en cette matière bien des gens ne savent pas garder la mesure. Ainsi, tenez, un exemple :

Hier matin j'allais voir un de mes malades, là-bas, près de l'Observatoire. Au moment de tirer la sonnette, dans le grand silence de l'escalier. j'entends un cri affreux qui partait de l'étage au-dessus : un cri de femme, aigu, prolongé, un hurlement de bête qu'on égorge : un ah-ah! si poignant, si désespéré que j'en eus le frisson ; et puis des mots entrecoupés : «Oh! mon Dieu! Quelle horreur! Quel malheur! Viens, viens vite... mais viens donc !... » Des pas pressés, des portes qui battent; maintenant, aux gémissements féminius se mêlent des imprécations viriles: «Oh! oh! c'est affreux, c'est, horrible! Malheureux enfant !... » Et je comprenais que derrière ces murs un drame venait soudain de se dérouler. Quelque absurde accident sans doute : l'infortune s'abattant sur une famille avec son cortège d'épouvantes : de pauvres parents au désespoir, terrassés devant l'écroulement subit de leur humble bonheur domestique. Qu'y avait-il? On pouvait tout supposer. L'enfant était-il tombé

dans une bassine d'eau bouillante? S'était-il approché du feu, et famhati-il comme une torche? Peut-être en tombant dans un carreau s'était-il tranché une artère? Et j'imaginais un pauvre petit corps se tordant dans les fammes; une pauvre petite chose inerte dans une mare de sang.

J'ai l'horreur des accidents. J'évite autant que possible d'y jouer mon rôle professionnel quand je n'y suis pas directement convié. Dans la rue, si je vois des badauds s'écraser le uez à la vitrime d'un pharmacien, je préfère prendre discrètement le large. Mais vraiment, là, devant cette douleur que je deviunias immense, à deux pas de moi, que faire? Ma présence dans l'escalier u'était-elle pas providentielle? Le secours que je pouvais apporter ne serait-il pas éficace? Je pris mon parti; en deux bonds je fus à l'étage supérieur; on continuait de crier, le tiral la sonnette.

La porte s'ouvrit : un homme, la figure bouleversée, les cheveux dépeignés, les habits en désordre, m'interrogeait du regard.

à Monsieur, lui dis-je, excusez-moi. Je suis médecin, je montais l'escalier; les cris que j'entends me font craindre que quelque grave accident ne soit survenu à votre enfant. Puis-je vous être utile?—Ohl pas du tout, docteur, me répondit-il. C'est mou petit qui vieut de faire ses besoins sur le tapis du salon. »

#### PREMIÈRE COMMUNICATION:

MALGRE le succès toujours croissant de notre hypnotique, le DIAL, auquel fit suite le DIDIAL, hypno-analgésique, nous avons cru utile — nous inspirant d'ailleurs en cela des directives qui nous furent données par un grand nombre de médecins des hôpitaux — de créer une troisième préparation issue de la malonylurée, et qui, apportant aux propriétés soporifiques de la substance fondamentale des modalités d'action nouvelles, permettrait d'en étendre davantage les indications. C'est ainsi que nous avons été conduits à une préparation nouvelle, qui, mettant aux mains du clinicien un troisième élément pharmacodynamique, lui permet d'instaurer, avec les deux autres,

une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas pathologiques où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

## La DIALACÉTINE Ciba

(Diallylmalonylurée — allyl-paracétaminophénol)

constituée par l'association de la diallymalonylurée (Dial) avec l'éther allylique du paracétaminophénol, est tout à la fois un hypno-analgésique, in antiéréthique et un antispasmodique; elle possède en outre une action antipyrétique.

Ce nouveau corps (qui ne contient aucun dérivé morphinique) est donc appelé à rendre de grands services :

a) Comme SÉDATIF-antipyrétique, au cours des affections fébriles, pour calmer l'agitation ou le délire, atténuer les sensations pénibles ou douloureuses du fébricitant;

b) Comme ANTISPASMODIQUE et ANTIÉRÉTHIQUE, dans l'ÉPILEPSIE, l'HYSTÉRIE, les Névroses fonctionnelles de la puberté, de la menstruation, de la grossesse et de la ménopause ; dans les vomissements nerveux, le mal de mer, les Névroses cardiaques, et enfin comme anaphrodisiaque; 7

CollComme SEDATIF-analgésique, dans les diverses algies, sciatiques, migraine, névralgies, aévrites, lumbago, zona, etc.

DOSES: La posologie de la DIALACÉTINE varie entre 1 et 3 comprimés de 0 gr. 35 par 24 heures.

Échantillons et Littérature :

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, 1, place Morand - LYON

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

QUI DOIT PAYER LES HONORAIRES?

Les tribunaux ont à juger souveat, depuis quelque temps, des procès qui mettent aux prises un médecin qui voudrait se faire payer, et le client qui désire échapper à cette responsabilité en la reportant sur des tiers, dont l'intention n'est, pas de se substituer au débtieur direct.

Le médecin qui n'a pu se faire payer poursuit d'abord son client, qui est le seul débiteur direct des honoraires, même quand il n'a pas appelé le médecin, même quand c'est un passant qui a pris cette initiative, comme dans les accidents de la rue, par exemple.

Mais dans ce cas, si le médecin se trouve en face d'un insolvable, il est plus économique de mettre en cause l'auteur de l'accident qui devra payer les frais si sa responsabilité est recomue, surtout quand c'est lui qui est allé chercher le médecin, car il existe alors une présomption contre lui; c'est pour diminuer sa responsabilité qu'il a fait le nécessaire afin d'amoindrir la gravité des conséquences de l'accident.

En dehors des cas d'accident de la rue ou des accidents du travail pour lesquels le patron est tenu de payer les frais médicaux, les conflits judiciaires maissent la plupart du temps à propos des personnes qui sont venues chercher le médecin, qui l'ont fait appeler et qui ont requis ses soins, mais qui, au jour du paiement, ne sesoucient plus d'en être ressonsables.



Devant la sixième chambre du tribunal, un anédecia poursuivait demièrement une chanteuse qui vivait irrégulièrement avec un riche Moscovite. Ce dernier, effrayé d'une crise subite d'appendicite, avait appelé un médecin, celui-ci avait soigné la malade et, quand il avait demandé le prix de ses soins, la chanteuse renvoya le médecin chez le Moscovite qui, brouillé depuis peu avec son amie, refusa de naver, d'où procès.

Le Russe a été condamné, et le tribunal s'est appuyé, pour l'obliger à payer, sur les principes qui sont établis maintenant en jurisprudence. Il appartient aux juges d'apprécier selon les circonstances l'intention des parties: celui qui appelle le médecin s'engage tacitement à garantir le paiement de ses honoraires, c'est à l'ui que le médecin fait conflance et il est naturel que ce



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES
PHOSPHATEE CAFÉMÉE

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une efficacité sanségale dans l'artériosciérose, la
préscherce l'albuminurie l'hy.

FHOSPHATÉE
L'adjuvant le plus str des cures
de déchieraration, le remédie les codémes
comme est la digitale pour le
cardiaque.
... Ces cachets sont en forme de co

res Le médicament de choix des cle cardiopathies, fait disparante les cedémes et la dyspnée, renle force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

en boites de 24. — Prix : 5

PRODUIT FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

soit « à son compte » qu'il porte les frais occasionnés par les soins donnés à un autre. Dans cette espèce, la présomption était renforcée par ce fait que c'était son médecin ordinaire que le Russe avait fait appeler: il importait donc peu qu'il ait soigné son client habituel ou qu'il ait, à sa demande, soigné un tiers.

Diverses circonstances de fait peuvent se présenter, qui justifient une double présomption pur engagement tacite de celui qui appelle le médecin, un crédit accordé par le médecin declui-ci et non au malade. Il a été jugé notamment qu'il y a lieu de condamner au paiement celui qui fait venir le médecin, quand le malade ne comaaît pas le médecin, quand le malade habite chez l'intermédiaire, quand le médechi giorant le malade en connaît que connaît que celui qui l'appelle.



En dehors de ces circonstances de fait qui impliquent une obligation tacitement consentie, il est des situations qui engagent certaines personnes à payer les honomires des médecins. Toutes les fois qu'un médecin se trouve en face d'une personne qui est tenue envers le malade de l'obligation alimentaire, celle-ci doit être rendue responsable du paiement des honomires.

En effet, le Code civil oblige les parents à nourrirleurs enfants et les enfants doivent des aliments à leurs ascendants ; cette obligation s'étend aux gendres et belles-filles, et les tribunaux comprennent les frais médicaux dans l'obligation dimentaire. Dans tous ess cas, il suffit donc d'établir la parenté ou l'alliance pour que, sans autre preuve, les tiers soumis à l'obligation alimentaire soient rendus responsables (Cour d'Aix, 2 juin 1904; Gaz. Trib., 9 juin 1904). Il importe de noter ici que l'obligation des parents envers leurs enfants s'exerce sur le père et sur la mère, quel que soit l'âge des enfants, si bien que le médecin peut poursuivre l'un ou l'autre (Cour de cass., 6 avril 1894. Sirey, 94-1-416).

Il en est de même entre les époux qui « se doivent mutuellement secours et assistance » tant que le mariage subsiste.

Il estarrivé que des femmes mariées, poursuivies par des médecins en paiement d'honoraires dus pour une maladie du mari, ont opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de leur régime matrimonial ; elles répondaient qu'étant séparées de biens, ou judiciairement ou par contrat, elles n'étaient pas responsables des dettes contractées par leur mari.

En effet, sous ce régime, la situration de la femme est entièrement distincte de celle du mari et il n'y a entre eux aucune communauté qui soit responsable des dettes de l'un ou de l'autre. Mais les tribunaux n'ont pas admis cette théorie; enfet, l'obligation de chacun des époux envers l'autre née de l'article 212 du Code civil a pour effet de ne pas cantonner l'obligation de payer les soins médicaux sur la tête de l'un ou de l'autre des époux, mais de rendre chacun d'eux directement responsable du paiement des frais nécessités par la maladie de l'un et de l'autre époux.

Les tribunaux ont donc condamné la femme séparée de biens à payer le médecin du mari. Certains tribunaux sont même allés plus loin et, en cas de séparation de corps, ils ont condamné le mari à payer les frais médicaux dus par la femme, parce que la séparation de corps n'entraîne pas la dissolution du mariage.

> Adrien Peytel, Avocat à la Cour d'appel.

#### Technique Thérapeutique Médicale

PAR

le Docteur MILIAN

Médecin de l'hôpital Saint-Lonis.

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR RÉNON

Quand le nouveau professeur de pathologie médicale, interne de Dieulafoy à l'hôpital Necker, préparait sa remarquable thèse sur la pseudo-tuberculose aspergillaire, on pouvait certes prévoir qu'il serait un jour un de nos meilleurs cliniciens, mais, si quelqu'un avait parlé alors dans le service de son avenir dans l'enseignement, il eût fait apparaître sur toutes les lèvres un sourire sceptique. Rénou bégayait, et il ne semblait pas que jaunais il pût avoir l'ambitionir d'enseigner.

Mais le jeune interne avait une volonté de fer. Il disparut un jour et, pendant quelques mois, on ne le revit plus.

En circonstance semblable, or raconte que Démosible s'exerça à parler la bouche pleine de cailloux, devant la mer en furie. Rénon avait cherché un procédé plus moderne. Il s'était mis entre les mains du merveilleux récducateur de la parole qu'est le D'Chervin, et, quand il revint au milieu de ses camarades, on fut surprisé de la trouver guéri.

Si bien guéri qu'il put aborder immédiatement les concours et y remporter de rapides succès. En 1897, il était médecin des hôpitaux, en 1901 il arrivait le premier à l'agrégation de médecine.

Dès lors, sa carrière était toute tracée, et le vote de la Faculté qui lui a attribué une chaire n'en a été que la conclusion prévue et légitime.

L'œuvre scientifique de Kénon est très diverse. Il ne s'est désintéressé d'aucune branche de la cliniqu; , et les hasards de l'observation l'ont amené à publier, sur les sujets les plus différents, des mémoires remarquables, mais il s'est intéressé surtout à la tuberculose et aux questions de thérapeutique

Il est tout naturel que, parmi ces dernières, il ait étudié avec une attention partieulière celle du traitement de la tubrerulose. Il est impossible de résumer, et même d'énumérer les nombreux mémoires, articles et notes consacrés par M. Rénon à la tuber-culinothérapie, à la sérothérapie antituberculieuse, au pneumothorax artificiel, à la chimiothérapie de la tuberculose, et spécialement au traitement de cette maladie par les terres rares. Toutes les publications de Rénon témoignent d'un don d'observation précise et patiente, d'un esprit ouvert à tion précise et patiente, d'un esprit ouvert à

toutes les idées nouvelles, averti des lois de la biologie et de la physiologie, qu'il a soin de prendre pour guide dans l'organisation de ses expériences,

Dans le domaine de la thérapeutique générale, Rénon a le mérite d'avoir, le premier en France, expérimenté l'aspirine; il a étudié la radiumthérapie de la leucémie myéloïde, et la médication radifère interne; il a enfin publié plusieurs notes importantes sur l'opothérapie hyponhysaire.

M. Rénon n'a pas limité à la clinique et à la théra-



(Cliché Walery.) Le Professeur Rénon.

peutique le champ de son activité. Il s'est intéressé aux questions d'hygiène sociale, et en particulier à la lutte contre la tuberculose; il a publié, il y a quelque quinze ans, un intéressant volume sur les maladies nopulaires.

J'ajoute que M. Rénon a été vice-président de la Société de biologie, président de la Société de théra peutique, et honoré de nombreux prix de l'Académie de médecine, de l'Académie des sciences, et de l'Académie des sciences morales et politiques.

Dans ses relations avec ses confrères, le Dr Rénon est l'Ionnue le plus accueillant, le plus aimable, le plus obligeant qui se puisse voir. Tous ceux qui ont eu l'occasion d'entrer en relations avec lui se sont réiouis de son succès.

LINOSSIER.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 20 décembre 1920.

a. La fin d'une voyante. ¿b. Accès d'aphonie et de tremblement d'aspect Jacksonien chez un alcoolique aigu. ¿c. Coexistence de deux délires (persécution, érotomanie). — MM. de Chéramanavier et BROUSSEAU. — Une femme de quarante-înuit ans présente actuellement des idées de grandeur avec interprétations rétrospectives (haute origine, etc.), desidées de persécution qui paraissent secondaires et une vague processivité. Elle vit isolée et socialement déchue. L'intérêt du cas réside eu ce qu'autrefois (il y a vingt-quatre ans), elle a été un voyante célèbre. Elle présentait alors un automatisme mental intermittent d'origine complexe (états d'exate, ététhisme verbo-moteur, auto-sugeschon hysté

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLEPHONE 114

#### DE MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique MONCOUR

par jour.

MONCOUR Maluffles du Pole Hypopepsie Diabète par anhépatie

En sphérulines En sphérulines en doses de 12 pr. desired 0 pr. 186 En suppositoires De 4 à 16 sphérulines

dostes à 30 clar. doses d 3 pr. De 4 h 16 aphérulines p. jour De 1 h 4 auppositoires —

Extraît hépatlaus

MONCOUR Diabète par hyperhépatie En sphérulines dosées d 20 clar.

En suppositoires dosés d d ar. De 2 à 10 sphérulines p. je De 1 à 2 suppositoires — Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déllorent que sur prescription médicale.

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

En uphérulines dosées à 25 cipr. De 1 & 4 sphérulis par jour

TÉLÉPHONE 114 Extrait Intestinal

MONCOUR Constipation Enterite muco-membraneuse

érulines dosces d 30 ctor.

2 à 6 ophérations par jour.

### Dane tousies casoù vous ordonniez l'Uno reprine, mescrivez Urotropine Française Antisentique Interne Parfait

Comprimes dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour) Ethantilions gratuits : 18. Boulevard Saint-Mortin

SIROP BRAHMA CONTRE IS TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

MODE DEMPLOI: Enfants, au-dessus de 7 ans sculement, de 3 à 4 cuillerées à café. G. COULLOUX, Pharmacien de la cla 35, Rue Briconnes, TOURS (Indire-et-Loire) Dépôt : PIOTET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

### PRODUITS ORGANIQUES DE

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus, de Corps thyroide, etc.

DOSE : Ces diverses capsules s'administrent d la dose de 2 d 6 par jour. Pharmacie ViGIER, 42, boul. Bonne Nouvelle, PARIS

EUPNÉIOUE ARTIN-MAZADE



## Antihhlogistine

#### chaleur durable Glycéroplasme minéral à

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 04 48 heures se détache facilement).

l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites. Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 4re classe, 116, nue de la Convention, PARIS (15%). Ad. Telég. ANTIPHI.O-PARIS.

**OPOTHÉRAPIES** HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES}= \$ Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Collques hépatiques, \* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME DIABÈTE ARTHRITISME DYSHÉPATIQUE EMIE FAMILIALE CHOLEMIE SCROFULE TUBERCULOSE et junticiable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE

DISPIPALES & EXTERNITES & HYPERCHLORHYDRIE

COLITE MUCO-MEMBRANEUSE

CONSTIPATION & HÉMORROIDES & PITUITE

MIGRAINE — CYNALCIES — ENTEROPTOSE

NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DEFINATIONS AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÊMIE GRAVIDIQUE FIEVRE TYPHOIDE ++ HÉPATITES et CIRRHOSES

PILULES et SOLUTION

MÉD. D'OR 1913 ET PALMA 1914

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Cette médication essentiellement clinique, ins-Cette médication sessutialement clinique, inservant les constitutes de la constitute de la

Le traîtement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pm die à la duse habituelle d'une cuillerée dessert quo ou de 2 PILULES écuivalentes.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

rique, influence du milieu, émulation). Le don qu'elle possédait jadis n'existe plus ou ne reparaît que très rarement.

Coexistence de deux délites (persécution, évotomanie). Uns feume de cinquante-deux aus, persécutée depuis luit ou neuf ans au moins, fait depuis environ trois ans un syndrome évotomaniaque caractérisé. Des déés de persécution issues de ce syndrome se mélient aux idées de persécution anciennes (suivie, nailée). Interné à la suite de coups donnés à des agents (interprétation de persécutée). Nombreuses interprétations optimistes on pessimistes (évotomanie). Nombreux veyages à Londres, à la poursuite de son adorateur supposé (le roi d'Ameletzer).

Dans un cas d'affaiblissement intellectuel — paralysé générale probable (avec idées de richesse, misserie, expansivité, rire et pleurs spasmodiques) — on a observé à plusieurs reprises des crises soudaines de dyslalie, amenant rapidement une aphonie presque complète associée à des contractions cloniques de l'hémiface droite; d'urée deux minutes euviron, apparence de crise jacksonieme. Ce phénomène n'a été observé qu'épisodiquement dans l'essace d'une semaine.

Pétopulle et Métohame. — M.M. M.RACIE. BRANDE et BORIZI, présentent un homme de quarant-e-deux ans, à hérédité névropathique chargée, déséquilibré constitutionnel, et ayant, depuis l'arifance, dés obsessions génitibles. Púsicaires fois condamné pour attentat aux mours commis sur des petitées filles, il affecte, en outre, di Rétichisme pour les pantalons d'erifants. Deux fois, il a été arrêté pour vol de ces objets. Les diverses pénalités subles n'out été suivies d'aucue amfloration.

Les auteurs pensent que l'on peut diviser les malades de ce genre (déséquillités, dégénérés et obsédés à perversions génitales) en deux groupes : ceux qui sont intimidables et que la prison suifit à retenir. Ceux-ci relèvent des tribunaux et une condamnation peut avoir souvent un effet saluteire. Les autres, son intémidables s, recomnencent dès leur sortie de prison. Leur place est à l'osile, Il ne faut pas oublier qu'ils se réclameront, suivant les circonstances, tantôt du médecin aliéniste pour être traités en irresponsables, tantôt des tribunaux pour obtenir leur sortie de l'asile.

Délire d'infrance psychique serminé par la guérison.

M. H. BRATIONI EMPORTE l'Observation d'une femmes
internée à l'âge de trente-deux ains, et ayant présenté un
édème d'influence avec hailucinations psychiques, troubles
psycho-moteune et visuels; es troubles éllementaires out
totalement disparu. Chez cette malode, syphilitique probable, le faquide céphalo-rachidien est indeumed l'hyperlyimphocytose. L'auteurs erattach e au diagnostic du délire
d'influence psychique s'automatic

Le traitement des états psychopathiques par les ponctions lembaires. - M. Paul Courbon (asile de Stephansfeld) rapporte l'observation d'un écuyer de quarantesix ans, désarçonné en septembre 1917 par un cheval ombrageux. Pas de trace immédiate de commotion. A pu remonter immédiatement en selle. Mais au bout de vingt-quatre heures, apparition de maux de tête et d'un état subdélirant qui dure trois ou quatre jours, puis disparaît complètement. Huit mois plus tard, réapparition des mêmes phénomènes, troubles mentaux avec dépression ou excitation, qui uccessitent l'évacuation et l'internement. Hypertension du liquide céphalo-rachidien, atteignant 510 à l'appareil de Claude; stasc papillaire bilatérale énorme. Ou pratique trois rachicentèses évacuatrices à trois jours d'intervalle, puis, l'état ne se modifiant pas, on fait exécuter une trépanation décompressive à la régiou occipito-pariétale gauche. Amélioration progressive suivie de guérison complète.

Démence précoce familiale; contribution à la recherche de l'étiologie de la démence précoce. — M. le . D' VERNEUT desile de Marc'uite) apporte sept observations indiquant la nécessité de la prédisposition pour l'apparition de la démence précoce. Il siguale les tares nerveuses, l'âge, avancé et l'alcoolisme des ascendants.



FERMENTS LACTIQUES 6

60 fois plus actif

EXTRAITS BILLAIRE

que les ferments lactiques souls

# DÉSINFECTION INTESTINALE LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rus Rennequin, PARIS

BESSON

## TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE — et SÉROTHÉRAPIQUE —

7º édition

3 volumes in-8 avec figures noires et coloriées.

Tome I. - Technique générale. .

IR fr

RICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURÈSE

#### LÉGISLATION et JURISPRUDENCE PHARMACEUTIQUES

Par E.-H. PERREAU Professeur à la Faculté de Droit de Toule

la Faculté de Droit de Toulouse

ACIDE THYMINIQUE

UROTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

Littèrature et Echantillons, LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram, PARES

#### NOUVELLES

Syndicat médical de Paris. - Le Syudicat médical de Paris a tenu ses assises annuelles en décembre, sous la présidence du Dr Chapon, assisté de MM. Berruyer, d'Ayrenx, Delapchier, Roulland et de Speville, au petit amphithéâtre de la Faculté de médecine.

Dans un éloquent discours, le président a protesté contre les paroles injustes à l'égard du corps médical prouoncées à Nancy par M. Maginot : les médecins sont les mercantis des blessés de guerre.

S'occupant de la malhenreuse question des certificats préférentiels de lait, le S. M. P. a voté l'ordre du jour suivent:

« Le \$ ndicat médical de Paris déplore que les administrations compétentes aient trop différé de prendre les mesures de restriction de la consommation du lait frais, soit dans les établissements de plaisir, soit dans la fabrication de comestibles de luxe, et qu'elles se soient ainsi laissé acculer au rationnement en lait de la population parisiennne ;

Constate que, pour masquer leur négligence, elles n'ont pas hésité à chercher à rejeter l'odieux des mesures prises sur le Corps médical d'abord en osant l'accuser de faire des certificats de complaisance, pais en lui imposant la vexation du contrôle de ses certificats, limitant ainsi arbitrairement les droits que les médecins tiennent de leurs études et de la conscience professionuelle.

Le Syndicat médical de Paris, réuni dans son Assemblée générale du 12 décembre 1920,

Regrette que quelques médecins aient accepté de contrôler les certificats pérférentiels de lait délivrés nar leurs confrères et donne mandat à son bureau de faire toutes démarches près des Pouvoirs publics pour obtenir de l'administration la suppression de cette mesure qui porte atteinte à l'une des prérogatives du Corps médical tout entier.

Si ses efforts restaient sans effet, il y anrait lien de

porter la question devaut le Conseil d'Etat, pour abus de ponyoir.

Le Dr Lapointe a résumé nu très intéressant rapport tendant à empêcher l'entrée à l'hôpital des malades ais(s. Il préconise les mesures suivantes :

1º Les malades non inscrits sur la liste d'assistance de leur arrondissement qui se présenteront à l'hôpital pour y obtenir une consultation on être traités dans les services de l'hôpital à titre gratuit, devrout signer une demande d'admission à l'assistance médicale et gratuite. La demande comportera, en cas de refus, l'engagement de payer les frais de consultation, de traitement, de séjour, de salle d'opération, etc. Toute persoune qui aurait recours à des manœuvres frauduleuses (fanx état civil, faux .certificat) sera poursuivie conformément aux lois.

2º Les malades aisés, recus par raison d'humanité on de force majeure, pajeront les frais médicaux auxquels s'ajouteront les frais de séjour ou de salle d'opération. Il en sera de même des malades pourvus des ressources d'autrui (accidentés du travail, blessés de guerre).

3º Il sera créé, par la Ville de Paris, avec l'aide de l'Etat, sans le concours de l'Assistance publique, des maisons de santé du genre de la Maison Dubois où tons les médecins ou chirurgiens auront accès comme dans les maisons de santé ordinaires. Ces maisons de santé ne feront ancun bénéfice commercial : leur tarif minimum pour frais de séjour en chambre commune et pour frais de salfe d'opération sera le même que dans les hôpitaux, Les malades paieront des honoraires fixés par tractatious libres avec le médecin ou chirurgien traitant.

Le Dr d'Ayrenx a lu un très important rapport sur l'assurance invalidité-maladie (loi Grinda-Pinard) qui doit modifier considérablement l'exercice de la médecine en France, rapport sur lequel nous aurous l'occasiou de

L'importance du mouvement médical et de la néces-



VIENT DE PARAITRE :

#### Villa de repos Le Coteau

UES ET NEURASTHÉNIQUES DIGESTIFS, ANÉMIE, E, CURE D'AIR, DE SOLETI DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE. Renseignements à la gérante

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble

## PRECIS DE BACTÉRIOLOGIE

PAR LES DOCTEURS DOPTER SACQUÉPÉE

Professeurs à l'Ecole du Val-de-Grâce

Deuxième édition

TOME I. - 1 volume in-8 de 450 pages avec figures noires et coloriées 25 fr.

Le Tome II paraîtra en février 1921

Bibliothèque du Doctorat en médecine GILBERT et FOURNIER

## ANTIDIARRHÉIQUE

## GÉLOTANIN

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Tolegh, FLEURUS 13-07

Adultes : Cachers de Officianin : Une bolle
Par Just de da à caches de Ogr. 10 a pracie
Nourrisone Chande in Ogr. 10 a pracie
Nourrisone Chande | Fraquet de Cotanto.
Une bolte - Par proi 1 de à 6 pracielle de Que. B
ditierrathe le lait ou Taileant hebital
PAS D'INTOLÉRANCE

#### APPAREILS ANTIPTOSIQUES



Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE

non gonflée

### DEBUT DU GONFLEMENT

Montre ses trois partites : deux portes inférieures et latérales 1 et 2 et une poche supérieure et nédiane,



## PELOTE · entièrement gonflèe

La poche 3 se gonflant après réplétion des poches inferieures, soulère et maintient en position normale le gros intestin et l'estomac.

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

#### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS-VIII

TÉL.: WAGRAM 67-56





#### NOUVELLES (Suite)

sité pour les médecins de s'unir pour la défense de leurs ntérêts professionnels n'échappera à personne, et, nous voulous l'espèrer, la grande masse des médecins parisiens voudra adhèrer à l'uu des deux groupements syndicaux de la région parisienne.

Malson de santé de Saint-Etienne-dn-Ronvray. — Un poste d'interne en médécine est vacant à la Maison de santé départementale (Section des feumus), à Saint-Etienne-du-Ronvray (Seine-Inférieure).

Couditious d'admissibilité : r2 inscriptions au moins

avec notes des états de services.

Avantages : nourriture, logement, chanfiage, éclairage, blanchissage, plus traitement argent aumel de 3 200 à 3 600 francs porté à 4 000 francs pour l'interne-docteur après trois ans de services. A ce traitement argent vieut s'ajouter une indemnité apéciale annuelle de 400 francs.

Adresser les demandes au directeur de la Maison de santé départementale de Saint-Ritienue-du-Ronvray (Seine-Inférieure).

Société de stomatologie de Parls (fondée eu 1888). — Le burean pour 1921 est ainsi constitué :

Président: M. Fargin-Fayolle; vice-présidents: MM. Béllard et Jules Besson; secrétaire général: M. Constaing; secrétaires annuels: MM. Régis et Berehertrésorier: M. Herpiu; bibliothécaire: M. Bloch.

Société fraçaise d'esgénique. — Le burenu de la Société se trouve ainsi constitut pour 1921: Président: M. Edmond Perrier; vice-présidents: M. le professeur Pinard, M. le professeur Charles Richet, M. le Pr Apert; serviaire général: M. le Processes Schreiber, 4 avenue de Malakoff, Paris (XVIP); trésorier-archiviste: M. Lucieu March, or, ouni d'Orsav, Paris (XVIP)

Congrés d'hygiène scolaire.—Le III° Congrès d'hygiène scolaire de langue frauquise se tieudra du 1st au 3 avril 1921, à la Peault de nudecien de Paris, sons la présidence d'houneur de M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et de M. le ministre de l'Hygiène sociale.

Programme. — Vendredi, 1º avril, à o h. 3o, dans le grand amphithéfur de la Feachté, séance solemelle d'ouverture, sous la présidence de M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. A 1º heurez Organisation de l'inspection médicale des écoles en France, Rapporteur : M. Dufestel. A 15 heures: Discussion du rapport. Lecture des travaux relatifs an uneus suiet.

Sanucil, z avril, à 10 heures: n) Organisation hygienique et pédagogique des écoles de plein air. Rapporteurs: M³º Chauvean et M. Génévier; b) Cauthies scolaires. Rapporteurs: MM. Granjux et R. Gaultier. A 15 heures: Discussion des rapports et des communications inscrites à l'ordre du jour.

Dimanche, 3 avril, à 9 heures: Education hygichique de l'enfant à l'école. Mis Munié et M. Chauvois. Discussion des rapports et communications inscrites à l'ordre du jour. À 20 henres: Banquet par souscription.

Envoyer les adhésions avec le montant de la cotisation (20 fr.), à M. Leclerc, 69, rue de Rivoli, Paris (1\*\*). Service de santé de la marine. — Est pronu: au grade de médeciu de 1\*e classe, M. Gavois, médeciu de

2º classe. '
M. Nollet, médeciu en chef de 1re classe, est admis
à faire valoir ses droits à la retraite.

M. le médecin eu chef de 2° classe Hervé est désigné pour remplir les fonctions de président de la Commission spéciale de réforme du port de Toulou.

M. le médecin principal Chauvin est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire du Couseil de santé du port de Toulon.

Sont nommés à l'emploi de médecins de 2º classe auxiliaires MM. Charrier, Duga, Guillerm, Jabin-Diedoguon, Laffitte, Lapierre, Bouquet.

Clinique d'accouchements Baudeloeque. — Cours compléneutaire de pratique obstétricale. Cours réservé aux docteurs en médicine français et étrangers et aux écudiants ayant terminé leur scolarité, sous la direction de M. I.évy-Solal, professeur agrégé, acconcheur des hôpitaux; Marcel Pinard, médecin des hôpitaux; Claise, le de chinique; Mortsson-Lecombe et Sellet, chefs de clinique; aloris par de la chique; Mortsson-Lecombe et Sellet, chefs de clinique adjo'nts. Durée: deux senaines, le matin et l'après-midi, dur 7 février au 10 février 10 al.

Droit d'inscription : 100 francs.

Clinique gynécologique (Hovriat, Bacca), Cours de perfectionnement. — M. le D' Douay, chef des travanx operatoires, M. le D' Holay, chef de clinique, M. le D' Mossé, chef de clinique adjoint, ferout un conra perfectionnement à la clinique gynécologique du 14 au 26 février. Les leçons auront lieu tons les jours, le diunance excepté, de ry à 19 heures. Les déves seront exercés à l'examen gynécologique. Il sera délivré un certificat d'assiduité à la fin du cours. Le droit d'userription est de 100 frantes. S'inserire au secrétariaf de la Faculté de 100 frantes. S'inserire au secrétariaf de la Faculté (guidets 2) les jeudis et samedis de midi à 3 heures.

Conférences de bactériologio elinique avec travaux pratiques (ASPIRITIGEATRE D'ANATOMIS, M. P. SERILLARV, M. P. SERILLARV, M. P. ENDER, C. A. C. SERILLARV, M. P. SERILLARV, C. A. C. SERILLARV, C. SE

Cours de médocine opératoire générale. — M. le D' Robert Govuersièren, prosecteur, commencera le 1 jévrier à 2 heures à l'amphithétire d'austomie des hôpitaux, un cours de médocine opératoire générale et le contiuuera les jours suivants à la même heure. Ce cours est gratuit pour les internes et externes. Droit d'inscription : 100 francs. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Mouliu, le huulé et le veadrei de 2 à 4 heures.

Laboratoire départemental du Chor. — Un concoms est ouvert à la préfecture du Cher pour la nomination de chef du laboratoire départemental d'hygiène, agricole et vétérinaire oui vient d'être créé.

Les candidats à cet emploi devront être Français on naturalisés Français, âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 31 mars prochaîn et pourvus an moins de l'un des diplôtues suivants: docteur en médecine, pharmacion, ingénieur agronome, vétérinaire, licencié és sciences physiques on naturelles.

Leur demande, rédigée sur timbre, devra être adressée au préfet du Cher avant le 15 février 1921 et être accompaguée des documents suivants: 1º acte de naissance;



## Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 1 à 2 contre Myxoedème, 2 à 8 contre Obésité, Goître, etc. - PARIS, 3, Boul St-Martin.





Litterature et Echantilions : La 2. Piace du Théfitre-F bir\*: A CÉDARD, Plantm. de 18 al

## IN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences



1 Table pliante avec curette sous le siète et porte-cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet 1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-50 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 toute vitrée avec 2 tablettes glaces Jahouret à élévation pour opérateur
 Cuvețe cristal montée sur tige

PRIX de cette installation 9801° Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII'

## TUBERCULOSE : LYMPHATISME . ANÉMIE . TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

CROISSANCE . RACHITISME

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR-LA

#### PULMONAIRE - OSSEUSE TUBERCULOSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABÈTE

TRICALCINE PURE EN MPRINTS, CHANGETS, BY CACHETY TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE .

#### NOUVELLES (Suite)

2º extrait du casier judiciaire ; 3º exposé de leurs titres, travaux, services, publications, etc.

Ne peuweut prendre part aux épreuves que les caudidats agréés par le préfet qui les en avisera au moius dix jours avant la date du concours. Les épreuves auront lieu le jendi 17 mars 1921, à 8 heures, à l'Ecole de médecine de Clermont-Fernat ; elles comporterout : une épreuve sur útres (coefficient : 15); des épreuves pratiques (co-fficient : 30 ; des épreuves orales (coefficient : 50 ; des

Le programme du coucours comprend des épreuves pratiques et des épreuves orales de chimie agricole et d'ingiène et hectérisles le hungies et a (Maissiere

d'hygiène et bactériologie humaine et vétérinaire. Le traitement de début attaché à la fonctiou est de 15 000 francs par an

These de la Faculté de metecine de Paris. — 19 Janvir. — Nº TASSERIE, Contribution à l'étude de la tudice cui autorie. — 19 de TASSERIE, Contribution à l'étude de la symphyse pleurale. — M. Faul Présisors, Nosologie des travailleurs du cuivre. — M. GAUGER, Austhésie indolore du tijumeau. — M. Mautrice BOUCHET, A recons d'une ce d'interpéteire. La l'Euroside du partie de l'autorie de l'autorie

A propos d'un cas d'imperfection de l'escophage.

20 Januler. — M. Disanywecken, Vaccouchement
prématuré. — M. Jacques Gutillou, Contribution à
l'étude du drainage dans les opératious gynécologiques.—
M. JIVANOVINCH, Étude aur la douleur dans les affections
du relu. — M. André LORAIN, Le reflux vésico-urétral et
la dilatation des uretères. — M. RONIGAND, Cure marine
sur la côte basque, — M. Marcel Kuss, la Vaccinothérapie
des annexites. — M. ROVIJANZ, Contribution à l'étude
des abcès sons-phréniques. — M. Paul Allor, La
forme broncho-phinonaire des sarcomes du poujuon.

— M. Jacques Firstra, Contribution à l'étude des
cornes tuberculeuses pulmonaires par affections des
voies respiratoires supérieures. — M. Ch. BAUDOIN,
Des troubles moteurs dans le zoua.

26 Janvier. — M. Emile Caille, La glycosurie provoquée. — M. I. Lobry, De la fréquence des hémoptysies tuberculeuses chez les aortiques. — M. Barbanneau La sacullastion douloureuse de la 5º lombaire.

27 Janvier. — M. Hamon, Contribution à l'étude des ascendants des tuberculeux. — M. MACQUERON, Sur quelques particularités cliniques de la fêvre typhe fde. — M. CHESNAIS, Du traitement de la syphilis des femmes enceintes. — M. Caston LAURENY, Les ulcères de l'estoninac. — M. Daban, Traitement opératoire des pleurésies purulentes aiguês non tuberculeuses. — M. SROUIN, Fréquence de la tuberculose chez les inanitiés.

Avis. — Docteur spécialiste des maladies de l'appareil digestif, grande pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique ou même paramédicale. S'adresser au bureau du journal A. F. C.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

29 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr Gilbert : Leçon clinique à 10 h. 45. 29 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le Pr ACHARD; Leçon cliuique à 10 heures. 29 JANVIER. — Paris. Faculté de médecine de Paris, à 5 heures. Cours d'hydrologie, créuothérapie. MM. Linos-

5 heares. Cours a hydrologie, creatinerapie. MM. IANOSsiur, Moi,inéry et Monsseaux. 31 Janvier. — Paris. Hôpital Necker, 10 h. 45. M. le

Dr SICARD: Sciérose en plaques et syndrome cérébelleux. 31 JANVIER. — Paris. Réuniou du syndicat des médecins des stations thermales et c'inuatiques, à 5 heures, chez M. le Pr Robin.

31 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P<sup>t</sup> GILBERT: Leçou de thérapeutique appliquée, à 10 h. 45.

rer Février. — Paris. Clinique oto-rhiuo-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le Pr Sellleau, 10 h.; Leçon clinique.

Leçon clinique.

1° PÉVRIER. — Paris. Ouverture du registre d'iuscription pour les concours de médaille d'or (médecine, chirur-

gie, acconchements), à l'Assistance publique. 2 Février. — Paris. Société végétarienne de France, mairie du VIº arrondissement, à 20 h. 30. Conférence de M. Génisser: L'immeuse valeur des fruits oléagiueux.

2 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Liënnec, 11 heures. M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE: Polynévrites et syndrome de Korsakoff.

4 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Neeker. Service de M. le D' Brouardel, à 10 h. 45. M. Jacques Renard : Diagnostic des ictères.

4 FÉVRIER. — Faculté de médecine, 17 heures. M. Linossiar, Technique des cures hydrominérales.

5 FÉVRIER. — Faculté de médecine, 15 heures. Professeur Carrot, climatothérapie. Caractères et indications des diverses climats.

5 FÉVRIER. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat de l'hospice de Brévannes, à l'Assistance publique.

5 PÉVRIER. — Paris. Clôture du registre d'inscriptiou et de de la commenta de la commenta de ménoires pour le concours de médaille d'or (médecine, chirurgie, acconchements).
7 PÉVRIER. — Paris. Assistance publique. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien

des hőpitaux.

10 AU 12 FÉVRIER. — Inscriptiou pour l'examen de première année nouveau régime à la Faculté de médecine

de Paris.

11 PÉVRIER. — Paris. Clinique ophtalmologique. Conférence de M. le D' CANTONNET: Ophtalmoscope à lumière

12 FÉVRIER. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin stagiaire de l'Assistance médicale en Indo-Chine.

12 PÉVRIER. — Paris. C'ôture du registre d'inscription pour les postes de médeciu stagiaire de l'Assistance médicale en Indo-Chine.

12 Février. — Paris. Société végétarieune marine du VIº arrondissement à 8 h. 30 dusoir. Conférence de M. le Dr Ch. Ed. Lévy: Pour vivre vieux en restaut jeunes. 14 Février. — Paris. Concours de l'inspection du tra-

15 FÉVRIER. — Bourges. Dernier délai d'inscription à la préfecture de Bourges pour le concours de chef du laboratoire départemental du Cher.

17 au 19 Pévrier. — Paris, Faculté de médeccine de Paris. Inscription pour l'examen de 2° année nouveau régime.

roméine MONTAGU

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.=0,01) SIROP (0.01) TOUX EMPHYSÈME ASTHME

49, Squipped de Port-Royel, PARIS

## (Bi-Bromure de Codéine) GOUTTES (\$\zeta = 0,00 SIROP (0.03)

GOUTTES (% = 0,0 SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.04) TOUX RETROUGH INSOMNIES SCIATIQUE,

🚉, Beulsvard de Port-Royal, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Les diagnostics biologiques en clientèle, par Noel FIESSINGER, 2º édition. 1 vol. in-8 de 319 pages avec

figures (Maloine, et fils, à Paris).

De plus en plus les recherches de laboratoire de viennent le complément indispensable de l'examen clinique. Il est difficile, ou plutôt il est impossible d'imposer à un malade de ville la dépense d'un examen aussi complet que celui auquel il serait soumis dans un hôpital. Si un praticien veut étudier sérieusement un de ses clients, il est obligé de faire lui-même les réactions cliniques ou chimiques les plus indispensables au diagnostic. Le peut-il sans un stage dans des laboratoires spéciaux, et avec la seule éducation acquise anx travaux pratiques de la Paculté? Qui, répond M. Piessinger, et il lui fournit un mannel, où toutes les manipulations sont indiquées avec une précision qui permet à un ignorant soigneux de les aborder sans apprentissage. Pour chaque essai quatre paragraphes: ce qu'il faut ; ce qu'il faut faire ; ce qu'il faut voir ; ce qu'il faut dire. Pas de phrases inutiles, pas de discussion, pas d'explications théoriques. L'essentiel seulement, mais l'essentiel minutieusement exposé.

L'auteur a très habilement réalisé son plan. L'ouvrage est très clair, et les méthodes exposées sont simplifiées autant qu'il est possible, sans nuire à leur exactitude. M. Fiessinger se fait peut-être quelques illusions, quand il expose au praticien ignorant la recherche des réactions de défense d'Abderhalden. Il est des opérations chimiques qui nécessitent un « tour de main » indescriptible, et qui ne saurait s'enseigner dans la plus claire des « instructions ». Le médecin inexpérimenté fera mieux de ne s'y pas risquer. Heureusement il en est beaucoup qu'avec un bon guide - et le livre de M. Fiessinger en sera un excellent - il peut mener à bien. Il est à souhaiter que la génération qui s'élève soit plus familiarisée que la précédente avec les recherches de laboratoire. On apprend plus vite, en somme, à diagnostiquer une tuberculose par la recherche-du bacille de Koch que par l'auscultation. .

G. Linossier.

#### Études cliniques sur l'insuffisance surrénale, par

E. SERGENT 1920, I vol. in-8 (Maloine, et fils, à Paris) . Ce livre est la réunion de tous les travaux de l'auteur sur la question. Ces travaux ne sont pas reproduits an hasard, mais groupés en catégories, rassemblant les faits de même ordre-

Ce livre est divisé en quatre parties :

Dans la première partie, sont réunis les documents qui . out pour objet de définir l'insuffisance surrénale et de fixer sa place dans la pathologie des glandes surrénales.

Dans la deuxième partie, les mémoires et articles divers qui étudient les caractères cliniques de l'insuffisance surrénale et précisent les signes qui permettent d'en poser le diagnostic.

Dans la troisième partie figurent les publications qui visent à établir le rôle de l'insuffisance surrénale en pathologie, en se basant sur les considérations anatomo-pathologiques et étiologiques qui en tracent la pathogénie.

Enfin, dans la quatrième partie, en manière de conclusions, viennent prendre place les travaux sur les applications pratiques et thérapentiques des notions établies dans les parties précédentes.

Livre indispensable à tous ceux que la question intéresse.

Derrière les étoiles ..., par Désiré Aubry, 1920. 1 vol. in-80 (Société d'Edition et de Propagande de Coutances).

Un livre de foi enthousiaste, écrit à la gloire des étatsmajors médicaux et principalement du médecin-iuspecteur général Mignon « dont ne faillirent ni la science. ni le dévouement à l'égard surtout de ceux qui n'avaient plus comme suprême consolation du sacrifice de leur vie que l'affectueuse vigilance du médecin militaire ».

La lecture de ce livre fournit l'occasion de revivre les principaux épisodes de la guerre mondiale que les fautes répétées des gouvernements alliés rerdireut si longue et si menrtrière.

A. M.



#### VARIÉTÉS

L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES SUR LA NATURE ET LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES RADIATIONS

#### DE COURTE LONGUEUR D'ONDE

#### Par R. FERROUX et G. RICHARD.

Vingt-cinq ans à peine ont passé depuis la découverte des rayons X et de la radio-activité; et le chapitre de la physique qui s'ouvrait avec l'apparition des radiations nouvelles s'est saus cesse agrandi jusqu'à constituer une des mines les plus riches qu'il ait été donné à l'activité des chercheurs d'exploiter; cela, non seulement si l'on considère les applications remarquables qu'on devait en tirer, mais aussi et surtout au point de vue des horizons nouveaux que ces radiations allaient ouvrir à la physique aflaient ouvrir à la physique.

C'est en décembre 1895 que Ræntgen découvrait fortuitement la fluorescence du platino-cyanure de baryum au voisinage des tubes de Crookse en activité; quelques mois plus tard, Becquerel découvrait l'émission spontanée par les minerais d'urane de radiations pouvant impressionner la plaque photographique de travers du papier noir.

La découverte des effets biologiques des rayons du Roentgen et des rayons du radium devait rendre plus passionnante encore l'étude de ces radiations; tant il est vrai que de tout temps le médecin a senti a nécessité de ne négliger aucum noven, fit-il empirique, pour lutter contre la souffrance; bien avant de savoir ce qu'étaient les radiations nouvelles, on les utilisait déjà comme moyen d'investigation et de diagnostic, on les essayait comme acent thérapeutique.

Avant de résumer les connaissances que nous avons aujourd'hui sur les rayons X et sur les rayons y, nous ferons une revue rapide des radiations antérieurement connues.

L'énergie rayonnante en général. Période, fréquence, longueur d'onde. Les diverses radiations qui nous intéressent (hertziennes, infra-rouges, lumineuses, ultra-violettes, X et γ) consistent en des vibrations de nature électromagnétique, périodiques, transversales, ondulations transmises par l'intermédiaire d'un milieu hypothétique particulier remplissant non seulement les espaces cosmiques. mais la matière elle-même. Ce milieu, l'éther, aurait une densité infiniment petite et une élasticité parfaite qui lui permettraient de transmettre ces vibrations sans les absorber. L'ébranlement initial prend naissance dans la matière, dans la molécule matérielle ou dans l'atome, et se transmet à l'éther comme les mouvements d'un corns sonore se transmettent à l'air environnant, Ces vibrations périodiques se propagent toutes avec la même vitesse de 300 000 kilomètres à la seconde.

chiffre déterminé pour la première fois expérimentalement pour la lumière.

De même que, dans le domaine de l'acoustique, les sons diffèrent les uns des autres par leur période, c'est-à-dire par le temps qui s'écoule entre deux vibrations consécutives du corps vibrant ou (ce qui revient au même) par la durée d'une vibration complète, de même les diverses radiations qui constituent l'énergie rayonnante diffèrent entre elles par leur période, ou encore par leur fréquence, c'est-à-dire par le nombre de vibrations qui se produisent en une seconde. Il est facile de voir qu'il existe entre ces deux facteurs, période et fréquence, une relation simple ; la période (temps, exprimé en secondes ou fractions de seconde entre deux vibrations consécutives) est l'inverse de la fréquence (nombre de vibrations par seconde) ; leur produit est égal à I. On exprime la même chose sous deux manières différentes quand on dit qu'une vibration ou radiation est de fréquence N = 50 000 ou que sa période est

 $T = \frac{I}{N} = \frac{I}{50 \text{ ooo}}$  de seconde. Mais ce n'est, en général, ni par sa période ni par sa fréquence que

general, in par sa periode in par sa irequence que l'on caractérise une radiation particulière: c'est par sa longueur d'onde. La longueur d'onde d'une radiation est l'espace que parcourt cette vibration pendant la durée d'une période; c'est donc une longueur, tandis que la période est un temps.

Les longueurs d'onde qui varient dans des proportions considérables, suivant la nature des radiations considérées, s'expriment: en mètres, en centimètres, en millimètres, en microns (x), en angströms (2).

Une image simple rendra bien aux yeux de tous la signification de ce mot: longueur d'onde. Observons un homme et un petit enfant qui marchent côte à côte en se donnant la main; ils vont tous deux à la même vitesse, mais tandis que l'homme ralentit le rythme de sa marche parce que l'enfant ne pourrait le suivre, son jeune compagnon fait aller ses petites jambes aussi vite que possible pour ne pas se laisser distancer: nous dirons que l'homme a une grande longueur d'onde; l'enfant une petite longueur d'onde; leurs périodes de marche différent en ordre invense; elle est, pour chacum d'eux, le temps qui s'écoule entre deux contacts consécutifs d'un même pied avec le sol, prériode brève pour l'enfant, longue pour l'Ibomme.

(1) Le micron = 
$$\mu = \frac{1}{1000}$$
 de millimètre =  $\frac{1}{10000}$  de centimètre =  $\frac{1}{10000}$  centimètres =  $10^{-4}$  centimètres.

(2) 
$$I_r'Angström = A$$
.  $\Rightarrow \frac{I}{100000} de \mu = \frac{I}{10000000000} de centimètre  $\Rightarrow \frac{I}{10^8}$  centimètre  $\Rightarrow 10^{-8}$  centimètres.$ 

## Lipoïdes H.I.

LIPO-PHOSPHATIDES DE TOUS LES ORGANES

Chaque lipoïde constitue, en même temps, un aliment et un excitant spécifiques de l'organe correspondant.

#### ANDROCRINOL Lipoïde testic

ADRENOL CORTEX Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

CEREBROCRINOL Lipoïde du cerveau

HEMOCRINOL
Lipoïde des globules rouges

#### GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

(Hypoooaries, aménorrhées, dysménorrhées, obésités de la ménopause, etc.).

AFATYL
Médication iodée
sensibilisée
Association d'iode
et de lingide thyroidien

#### NÉPHROCRINOL Lipoïde du rein

GYNOLUTEOL Lypoïde du corps jaune de l'ovaire

THYROL A
Lypoïde du corps thyroïde

ETC., ETC.

hyroidien Lipoïdes de tous autres organes

(Enoci échantillons et bibliographie sur demande)

Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION et Cie — V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie 54, Faubourg St-Honoré, PARIS — Téi, Eiys, 35.64 et 38.45.



NOUVEAU TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES

DERMATOSES

<sup>ENT</sup> ECZÉMA<sup>l</sup> Furonculose Acné-urticaire

## SULFODERMOL RAMBAUD

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

#### CACHETS ET PÂTE

Hyposulfites benzoinés (1 aux 3 repas)

Composés soufrés { sur voite plantaire

Action efficace

Quand arsenicaux, pommades etc, ont échoué, prescrire: Sulfodermol (cachets & pâte)

Echantillons . Litter " F ... LABORATOIRE RAMBAUD , 12, Rue Beautreillis . Tel: Archives 43-98

#### VARIÉTÉS (Suite)

Enfin, le pied gauche de l'enfant prend plus fréquemment contact avec le sol, sa fréquence est plus grande.

On a remarqué depuis quelque temps que les lois qui rendent compte de ces phénomènes de rayonnement sont plus simples quand on fait intervenir la fréquence pour caractériser chaque radiation, et l'importance prise par la théorie des quanta de Planck-Reinstein a fait ressortir le rôle capital de ce facteur. Il est donc indispensable d'avoir présents à l'esprit les rapports de ces facteurs primordiaux: fréquence d'une part, période et longueur d'onde (qui lui sont inversement proportionnelles) d'autre part.

Radiations lumineuses. - Ce sont les plus anciennement connues et étudiées. Pour en expliquer la nature. NEWTON formula sa théorie de l'émission : chaque corps lumineux émet des proiectiles infiniment petits se propageant en ligne droite avec une très grande vitesse; ces particules sont animées d'un mouvement de rotation sur elles-mêmes, mouvement plus ou moins rapide, suivant la sensation monochromatique qu'elles donnent. Avant lui cependant, au début du xviie siècle, Huyghens avait émis l'hypothèse des ondulations, mais elle était passée inaperçue à cause de l'autorité de NEWTON. Peu à peu l'impossibilité d'expliquer dans l'hypothèse de l'émission des phénomènes nouveaux (interférences, diffraction, polarisation) démolissait la théorie de Newton, tandis que Young et Fresnel surtout contribuaient à asseoir l'hypothèse des ondulations qui, elle, rendait remarquablement bien compte de ces nouveaux phénomènes (1). La lumière blanche qui nous vient du soleil est, comme on le sait, la superposition de radiations monochromatiques, chacune de ces radiations ayant une longueur d'onde déterminée. L'analyse d'une lumière complexe peut se faire par le prisme (spectre de réfraction) ou par le réseau (spectre de diffraction). On a déterminé les lonqueurs d'onde des diverses radiations lumineuses visibles ; ces longueurs d'onde vont en décroissant du rouge vers le violet de  $\lambda = 0 \mu$ , 8 à  $\lambda = 0 \mu$ , 4

On sait que les radiations lumineuses à grandes longueurs d'onde ont principalement des propriétés qalorifiques; que ces propriétés vont en diminuant rapidement avec la longueur d'onde, tandis qu'apparaissent, quand on se rapproche du bleu et du violet, les propriétés chimiques.

Radiations infra-rouges. — Elles précèdent dans le spectre solaire les radiations rouges. On

 Il existe, d'ailleurs, comme nons le verrons plus loin, des radiations d'émission, qui consistent en des flux de particules matérielles électrisées. peut les mettre en évidence avec le bolomètre ou la pile thermo-électrique. En faisant appel à des sources plus riches en infra-rouge que la lumière solaire (corps noirs, chauds, bec Auer, arc électrique), on a pu explorer cette région de l'infrarouge extrêmement loin du côté des grandes longueurs d'onde et aller jusqu'à \(\lambda = 350 \mu = omm,35 (Rubens, lumière du bec Auer). Pour étudier ces radiations infra-rouges, on se sert du prisme (en flint, en quartz, en fluorine, suivant la région à étudier et l'absorbabilité des rayons correspondants dans ces substances), ou des réseaux de réflexion (plans ou concaves), les réseaux de transmission étant rapidement trop absorbants. Enfin, quoique privé presque totalement d'action chimique, l'infra-rouge peut être photographié soit en employant les plaques ordinaires, grâce à certains artifices, soit en utilisant des plaques spéciales.

Radiations électriques. - Elles occupent, en deçà de l'infra-rouge, une des extrémités de la gamme des rayons. Elles sont engendrées par la décharge oscillante d'un condensateur dans un circuit comprenant un self. Obtenus pour la première fois par Hertz en 1886, ces ébranlements périodiques de l'éther ont une fréquence qui dépend des caractéristiques électriques du circuit dans lequel ils prennent naissance. Leur longueur d'onde varie de omm,3 (minimum obtenu par Lebedew) à des milliers de mètres (longueurs d'ondes utilisées aujourd'hui couramment en T. S. F.). Signalons une contradiction apparente au sujet de ces ondes : les courants qui leur donnent naissance sont, si on les compare aux autres formes du courant électrique connues, des courants de très haute fréquence, mais, considérés en tant qu'ondes propagées et énergie rayonnante, ce sont les radiations dont la fréquence est la plus faible. On ne connaît pas de rôle biologique aux radiations électriques ; elles n'ont pas d'application thérapeutique.

Radiations ultra-violettes.— Il en existe dans le spectre solaire et elles font suite à la région violette visible. On peut les mettre eu évidence soit à l'aide de la plaque photographique, soit à l'aide d'un écran de platino-cyanure de baryum; mais pour explorer assez loin l'ultra-violet, il faut s'adresser à des sources plus riches en faibles longueurs d'onde et prendre des précautions pour éviter l'absorption de ces radiations par le verre, par la gélatine, par l'air infeme.

On s'adresse à des sources artificielles qui, en outre des radiations ultra-violettes, émettent une lumière visible se cantonnant dans le violet, le bleu et le vert. Nous citerons comme sources d'ultra-violet, outre les sources froides (vers lui-



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ! LES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ochure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromeenil, PAR

NAME OF THE PARTY LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. INSUFFISANCES

HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE et SCROFULE jasticiables de l'Hufle de Foie de Morae DYSPEPSIES HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES Névroses et Psychoses Dyshépatiques PILEPSIE — NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES

ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE INTOXIOATIONS DERMATOSES par DYSHÉPATIE : DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES

EPH EPSIE .

MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 191: et PALMA DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915 ons de GAND 1913

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE

associées à la médication CHOLAGOGUE

PILULES et SOLUTION

EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES Dépôt Général, Échantillons, Litté LABORATOIRE de la PANBILINE . ANNONAY (Ardèche) France

DEMATORES LIVE a HIFT-HOTOTOMUS

Acade, Francesche and Darky channels

CONGESTIONS DU FOLE

HEAPTHESE T GIRANOES

Glossles, Fabrith, sept channels

CONGESTIONS DU FOLE

HEAPTHESE T GIRANOES

Glossles, Fabrith, Spillines, sto.

Live and the properties of the properties of the properties of the similarity of the simila

VALORENESSES La PANBILINE, traitement total aladies du FOIE et des VOIES

des maladies du FOIE et des VO BILIAIRES, combine synergie EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE

EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

Se prépare aussi en PILULES.

POSOLOGIE Une à quatre cuillerées à d

de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède.— Demi-dose pour les Enfants.

Aginant ser le tractus digestif, avant tout par le rétablissement de la biligentes normale, la médication eserce, en outre, blen que ne renfermant aucune côngue à dup purgatives un même laxuire, unesceion directe sur la motificité et la séretión de l'intestina qu'elle numbra e l'état physiologique dans les expériences de parisants que des produits blue consun et d'expount a tourn mécompte, el écondois le articulares de l'appear de l'entre mécompte, el combine harmonissement substance de plustion spécialiste excellentes qu'elle compète et cônt elle accept l'efficacié par amorchaion susception. Elle permet afinit au métech de trovere d'emblée, sans tétonoment et sur estal soccessific, d'une cultière à descript de que partie de l'appear à tour méter de l'appear à tour de l'appear à l'a

A la dose moyenne d'une cuillerée à dessert de dix rammes par jour, ou de 2 PLULES équivalentes, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ.

#### TONIQUE DU DIURÉTIQUE PUISSANT

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT PHARMACIENS DE 1" CLASSE Membres de la Société de Chimie Biologique de France

Docteur de l'Université, Licencié ès Sciences Chimiques, Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur 285, Avenue Jean-Jaurés – LYON

ASTHME COFUR REINS ARTERIOSC'EROSE ANGINE DE POITRINE etc <u>XIR EUPNEIQUE</u>

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remede vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. -2 à 4 cuillerees à calé par jour. LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE TART-RAPHAEL (VAB)

#### VARIÉTÉS (Suite)

sants, sulfures alcalins préalablement irradiés par la lumière violette ou ultra-violette, etc.), les arcs électriques avec charbons à âme métallique ou dans lesquels on place des métaux ou des sels métalliques, les étincelles de haute tension dans l'air, la décharge électrique dans les gaz ou vapeurs raréfiées (tubes de Plucker, lampes à vapeur de mercure, lampe Uviol à enveloppe de verre, lampe de Kromayer à chemise de quartz fondu).

Dans l'étude de ces rayons, on évite l'emploi de substances qui absorbent trop l'ultra-violet. Jusqu'à la longueur d'onde λ = 0 μ.36 on pourra utiliser un prisme de flint auguel il faudra substituer ensuite du quartz, puis de la fluorine pour aller jusqu'à λ = 0 μ,13. Pour explorer plus loin, il faudra opérer dans le vide et faire appel aux réseaux métalliques de réflexion. C'est ainsi que SCHUMANN, puis LYMAN sont parvenus à \( \lambda = 0 \text{ u.I} \) environ. Tout dernièrement enfin, MILLIKAN a atteint la longueur d'onde à = 0 u.02 en opérant dans le vide et en prenant comme source l'étincelle chaude (1 millimètre de long et 150 000 volts de différence de potentiel) et comme appareil dispersif un réseau de réflexion. Donc, plus courte est la longueur d'onde des rayons ultra-violets étudiés, plus grande est leur absorbabilité. Parmi

les propriétés principales de ces radiations, nous signalerons en outre leurs propriétés chimiques (photographie), leur pouvoir d'exciter la fluorescence et la phosphorescence de certains corps (sulfure de calcium, sulfure de ziuc, platinocyanure de baryum), leur action ionisante, leur action photo-électrique.

Rayons X. - Les rayons X naissent de tout obstacle matériel exposé au bombardement d'un flux rapide d'électrons. Ces électrons (rayonnement corpusculaire chargé d'électricité négative) sont extrêmement petits ; leur masse est environ 1/1800 de la masse de l'atome d'hydrogène, et ils sont animés d'une vitesse plus ou moins grande. Par l'arrêt brusque de ces électrons, il se produit sur le corps bombardé (anticathode) une transformation de leur énergie dont une partie apparaît sous forme de chaleur et une partie sous la forme d'un ravonnement nouveau, invisible et doué de propriétés spéciales : c'est le rayonnement X. Le dégagement de chaleur se traduit par l'élévation parfois considérable de la température de l'anticathode, qui peut être portée au rouge blanc ; et. pour une anticathode donnée, elle dépend (ainsi que l'énergie X qui prend naissance) du nombre de projectiles qui atteignent l'anticathode en une seconde (c'est-à-dire de l'intensité du flux d'élec-



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE

PURE PURE

Le médicament régulateur par

L'adiuvant le plus súr des cures

texcellence, d'une efficacité sans

de déchoruration, le reméde le

cardiopathies, fait disparaitre

gale dans l'artériosétéres, la plus hérôque pour le brightique

préselérose, l'albuminurie, l'hy
comme est la digitale pour le

force la systole, régularise le

comme est la digitale pour le

force la systole, régularise le

- Ces cachets sont en forme de cœur et se

CAFÉINÉE cardiopathies, fait disparaître les œdemes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS =

Sédatif. Analgésique. Hypnotique. Hypocrinique.

## 

#### Association Scopolamine-Morphine

en Ampoules pour Injections hypodermiques

Sa Composition: Chaque ampoule de un centimètre cube contient: 0,006 Chlorh, de Morphine

0,0002 Bromh. de Scopolamine

Phénomènes douloureux: Ses Indications:

Coliques hépatiques, néphrétiques.

Cancers douloureux, Crises tabétiques. Spasmes et Insomnies.

Anesthésie chirurgicale. Acconchements.

Ses Doses:

≫≪

1 à 2 ampoules en injections sous-cutanées par 24 heures chez l'adulte

LITTERATURE SUR DEMANDE ⋑≪

### Établissements Albert BUISSON

157. Rue de Sèvres. -- PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

trons) et de la vitesse que possèdent ces électrons. Pour obtenir des rayons X, il faut donc :

1º Produire des électrons :

2º Animer ces électrons d'une grande vitesse et les diriger sur un obstacle convenable.

L'expérience apprend que :

A vitesse égale, plus ces électrons sont nombreux, plus grande est la quantité de rayons X produits ;

A nombre égal d'électrons, si la vitesse de ceuxci est faible, les rayons X produits sont peu pénétrants (rayons mous). Si, au contraire, la vitesse des électrons est grande, les rayons X produits sont très pénétrants (rayons X durs). Les rayons mous ont une longueur d'onde plus grande que les ravons durs.

Daux procédés généraux permettent d'obtenir des rayons X:

#### 1º Procédé des ampoules dites à gaz raréfié ou à afflux cathodique.

Dans cesampoules, le champ électrique puissant créé par la différence de potentiel aux bornes du tube produit les électrons par fragmentation en ions positifs et négatifs des molécules neutres du gaz raréfié de l'ampoule, et communique ensuite aux électrons ainsi produits la vitesse qu'ils doivent posséder pour donner naissance aux rayons X quand ils frappent l'anticathode.

#### 2º Procédé Coolidge ou des tubes à émission purement électronique.

Les électrons sont ici produits dans le tube par un organe spécial contenu dans la cathode (filament de tungstène porté à l'incandescence par un courant électrique de basse tension auxiliaire, effet Edison-Richardson). Le vide a été poussé aussi loin que possible dans le tube, et le champ électrique créé par la différence de potentiel aux bornes du tube ne sert qu'à donner de la vitesse aux électrons et à les diriger sur l'anticathode.

Propriétés des rayons X. Procédés d'étude. — Comme les rayons ultra-violets, ils provoquent la fluorescence et la phosphorescence de certains corps, impressionnent la plaque photographique, ionisent les gaz qu'ils traversent et déchargent les corps électrisés; ils provoquent certaines actions chimiques (exemple, platinocyanure de baryum, effet Villard) ; ils ne sont pas déviés par l'aimant. Les rayons X ont, en outre, la propriété de traverser les corps opaques à la lumière ordinaire ; la transparence des éléments aux rayons X est à peu près inversement proportionnelle à leurs poids atomiques. Pendant longtemps on n'était arrivé à mettre en évidence ni réflexion, ni réfraction de ces rayons. De cela, entre autres explications, celle-ci était donnée (Gouy); Pour obtenir la réflexion d'un rayon de na-

ture ondulatoire, périodique, tombant sur un obstacle, ce dernier ne doit présenter aucune aspérité de dimensions comparables à la longueur d'onde des rayons incidents. Il suffisait donc que les rayons X aient une longueur d'onde notablement inférieure à celles des radiations jusqu'ici connues, pour expliquer qu'ils ne présentent pas de réflexion régulière avec les miroirs habituels. C'est bien, en effet, ce qui fut établi peu après. On sait maintenant que les rayons X peuvent interférer, subir la réflexion, la polarisation comme les rayons lumineux. Pour la première fois en 1912, Von Laue, Friedrich et Knipping, en dirigeant sur un cristal un faisceau étroit de rayons X; obtenaient, après la traversée du cristal, sur une plaque photographique, un certain nombre de taches régulières et régulièrement disposées par rapport à la tache centrale donnée par le prolongement rectiligne du faisceau incident.

Cette expérience fut reprise, étudiée, modifiée par divers physiciens, en particulier par les frères Bragg et De Broglie. Cela permit d'apporter des arguments décisifs sur la nature des rayons X et introduisit en technique physique une méthode précieuse d'analyse des rayons X et y.

Cette méthode est basée sur une théorie de la constitution des cristaux, datant de 1850 environ et due à Bravais. D'après cette théorie, les molécules d'un cristal ne sont pas distribuées d'une manière quelconque, mais elles se trouvent placées aux points d'intersection de trois systèmes de plans, parallèles et équidistants entre eux dans un même système. Ces systèmes de plans forment ainsi un assemblage réticulaire dans lequel les trois constantes de l'assemblage, c'est-à-dire les côtés d'un parallélipipède élémentaire délimité par six plans voisins (deux appartenant à chaque système), sont de l'ordre de grandeur de l'angström (10−6 cm.). Cette répartition particulière des molécules détermine dans le cristal un grand nombre de directions de plans de plus grande densité, fonctionnant comme plans réfléchissants, et tels qu'à chacune de ces directions correspond un nombre très grand de plans analogues, tous parallèles entre eux et équidistants les uns des autres. Tous ces plans sont autant de miroirs qui réfléchiront, en accord avec les lois connues de la réflexion régulière, l'énergie X qu'ils reçoivent. Si donc on envoie, sous un angle déterminé par rapport à un tel système de plans réfléchissants, un faisceau X complexe, chacun de ces plans réfléchira dans la direction conjuguée une partie de l'énergie incidente, l'autre partie continuant son chemin en ligne droite, soit pour subir la réflexion un peu plus loin, soit pour ressortir du cristal. Tous ces faisceaux réfléchis dans la direction con-

## DIGITALINE CRISTÉ PETIT - MIALHE





#### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

### TIRAZINE

litrosalicylate



Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE sjoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analéséques et autisoptiques de l'Acidés salicyjque.

Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.;

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, FURAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques.

Présentée sous daux formes { Compilée desir le par le traisement produced. | Li UTIESATURE ET CEMENTILUSS | Compilée dossis à 0, 25 pour le veyence. | Li UTIESATURE ET CEMENTILUSS | COMPILÉE DE LI DESPONTION DE MR. LES DOCTURES.

L. DURAND: Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).



#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suiles de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales — douleurs — :: parésies — reliquats inflammatoires — arthrites — péritonites. ::

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

#### VARIÉTÉS (Suite)

juguée de la direction incidente se superposent, mais comme chacune de ces ondes a conservé dans la réflexion qu'elle a subie sa nature périodique, elles vont interférer comme le ferait la lumière ordinaire, et le résultat sera, dans la direction considérée, le renforcement par addition d'une longueur d'onde déterminée, l'extinction des autres.

On voit donc que par le jeu simultané de réflexion et d'interférence le cristal fonctionne comme un miroir qui, dans une position déterminée, choisit dans le faisceau complexe incident une radiation monochromatique et la réfléchit à l'exclusion des autres. Si on fait tourner le cristal d'une façon continue par rapport au faisceau incident, la longueur d'onde ainsi favorisée variera d'une façon continue dans la gamme des radiations X. Si on reçoit les faisceaux réfléchis sur une plaque photographique, on obtiendra uu véritable spectre de rayons X. Ou bien on pourra recevoir le faisceau réfléchi dans une chambre d'ionisation ; et si l'ensemble des appareils (collimateur avec fente pour limiter le faisceau à étudier, cristal, chambre d'ionisation) est monté-sur un même bâti reproduisant sensiblement le dispositif d'un goniomètre, on aura réalisé un véritable spectromètre pour rayons X.

On conçoit que cette méthode extremement intéressante permette soit d'étudier un faisceau complexe de rayons X, soit, inversement, d'étudier la distribution des éléments moléculaires d'un cristal.

Une autre méthode d'analyse d'un faisceau complexe de rayons X est à signaler ; elle est basée sur l'absorption des rayons par des écrans métalliques. L'absorption par la matière d'une radiation homogène, monochromatique, suit une loi exponentielle, c'est-à-dire que quand l'épaisseur de l'écran augmente en progression arithmétique, la portion de rayonnement transmis diminue en progression géométrique. Un faisceau complexe, superposition de rayons homogènes, sera absorbé suivant une loi complexe (somme d'exponentielles). On mesurera l'intensité du faisceau à étudier sans interposition, puis avec interposition d'épaisseurs croissantes d'un métal ; on obtiendra, en exprimant les résultats par un graphique, une courbe donnant l'intensité transmise sous chaque épaisseur de filtre. On tire de cette courbe des résultats intéressants.

Étendue du spectre X. — Comme nous l'avons vu, la dureté des rayons émis par une ampouleest fonction dela vitesse des électrons excitateurs, et cette vitesse croît avec la différence de



### L'ÉLIXIR

de

## VIRGINIE

porte toujours la signature de garantie

## NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS:** 

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

potentiel aux bornes de l'ampoule. Dans une ampoule, les électrons n'ont pas tous la même vitesse, donc les rayons X produits sont hétérogènes.

Les rayons les plus pénétrants que l'on ait obtenus l'ont été sous la tension de 245 000 volts par DESSAUER. Leur longueur d'onde est de 0,057 Angströms. Il existe dans l'emission des ravons - du radium du radium C en particulier, des rayons dont la longueur d'onde est supérieure à ce chiffre. La jonction du spectre X et du spectre y est donc très nettement réalisée : il existe même un chevauchement. Les ampoules utilisées couramment entre 10 000 et 120 000 volts donnent des rayons X dont la longueur d'onde est comprise entre 1,5 A. et 0,12 A. Enfin, du côté des grandes fongueurs d'onde, des chercheurs, encore actuellement au travail, font progresser chaque jour le domaine X. Sous des tensions aux bornes de l'ampoule de 120 et même 60 volts ils ont obtenu des rayons X ultra-mous dont la longueur d'onde est de 100 A. et même 175 A., c'est-à-dire 0 u., 0175. L'étude de ces radiations ultra-molles exige des dispositifs expérimentaux compliqués, car ces radiations doivent être produites et étudiées dans le vide, de même que l'ultra-violet extrême. Quoi qu'il en soit, la jonction de l'ultra-violet

Quoi qu'il en soit, la jonction de l'ultra-violet extrême (0\(\mu,\cdot2\)) et des rayons X très mous (0\(\mu,\cdot1\),0275) est sur le point d'être réalisée, si ce n'est chose faite à l'heure actuelle.

Absorption des rayons X. — Quand un faisceau de rayons X rencontre un obstacle matériel, uité plaritie du rayonnémient est absorbée. Nous avoins vur que si la radiation incidenté est homogène est sile corps: absorbant l'est aussi, l'absorption suit une loi exponentielle. Toutes les substantes ne se comportent pas de même vis-a-vis des diverses qualités de rayons: certains métaux, coinme l'attiminium et le magnésium; sont frès transparents aux rayons duris et absorbent fortement les rayons mous ; d'autres; commie l'argent, l'étain, le plomb, ont un pouvoir absorbant qui varie peu avec la dureté des rayons.

Rayons secondaires. — L'obstacle matériel, irradié par les rayons X, devient la source d'une émission complexe de rayons qui comprend:

ro Des rayons corpusculaires constitués par des électrons animés de grande vitesse, arrachés au corps irradié;

2º Des rayons X diffusés qui prédominent lorsque l'obstacle irradié est formé d'éléments légers. Ils ont tous les caractères des rayons incidents et comme eux sont hétérogènes. En outre, ces rayons sont en partie polarisés;

3º Des rayons X dits de fluorescence

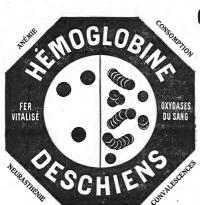

## OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malaides

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris,



## PRIMESOL BIMESOL TRIMESOL INFECTIONS

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NÉOPLASMES

## MÉSOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM TOUTES
MANIFESTATIONS
ARTHRITIQUES

## BOUES RADIO-ACTIVES SALPINGITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES MÉTRITES ULCÉRATIONS PERTES,ETC

## DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

## LABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE

BUREAUX: 127, rue du Faubourg Saint-Honoré, à PARIS

A. PLEDEL, pharmacién chimiste (faculte de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seire)

#### VARIÉTÉS (Suite)

(Bakkla). Ils sont très homogènes; parfois on peut mettre en évidence deux faisceaux de fluorescence distincts, de dureté d'fférente (séries 'K et L). Mais ce rayonnement de fluorescence ou rayonnement caractéristique n'apparaît que si feaisceau incident est assez dur ou, plus exactement, si son pouvoir de pénétration est supérieur à une certaine limite. Le pouvoir de pénétration du rayonnement de fluorescence est inférieur à celui du rayonnement incident qui lui donne naissance.

Spectre d'émission d'une anticathode. La nature de l'anticathode influe non seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité des rayons X qu'elle émet sous l'excitation d'un bombardement électronique. Toutes choses égales d'ailleurs, une anticathode dense (platine, tungstène) donne des rayons X plus durs qu'une anticathode légère (aluminium). L'étude des spectres d'émission des anticathodes a permis de constater que cesspectres se modèlent sur un type uniforme, et on y reconnaît la superposition de :

1º Un spectre continu comparable à la lumière blanche émise par un corps incandescent, et qui débute du côté des courtes longueurs d'onde par des rayons dont la fréquence dépend de l'énergie des rayons cathodiques excitateurs;

2º Quelques raies intenses formant le spectre caractéristique homogène de l'antitathode considérée. Mais ces raies n'apparaissent qu'à la condition qu'on mette en jeu une énergie de rayons cathodiques excitateurs suffisante, c'est-d-dire à condition que la tension aux bornes du tube soit suffisamment élevée. Cela constitue un deuxième procédé d'obtention des radiations caractéristiques d'un métal, puisque nous avons vu plus haut (BARELA) qu'on peut les obtenir en excitant le métal avec des rayons X de dureté supérieur à celle des rayons caractéristiques en question.

Rayonnement dos substances radio-actives.

— Rayons y. — Ces rayons sont insensibles à l'action d'un champ flectrique et d'un champ magnétique. Ils ne sont pas électrisés. Quelques-uns possèdent un pouvoir de pénétration énorme. Ils sont de même nature que les rayons X, mais pour certains d'entre eux (rayons y du nadium C ou du thorium D), les ondes électromagnétiques qui les constituent ont une fréquence beaucoup plus grande encore que celle des rayons X (donc, leur longueur d'onde est plus petite encore).

Ces rayons ont été étidiés par les mêmes procédés que les rayons X (absorption, diffraction par les cristaux). Du côté des très hautes fréquences (c'est-à-dire des très courtes longueurs d'onde), on ra pas pu mesurer, à l'aide de la réflexion cristalline, de longueur d'onde inférieur à 0,071 A; rais, de mesures d'absorption, on a pu déduire (RUTHERFORD) que dans les rayons y du radium C il existait des radiations dont la longueur d'onde est d'environ 0,007 A. D'aussi petites longueurs d'onde n'ont pu être mesurées directement à l'aide des cristaux, parce que la structure réticulaire de ceux-ci est trop grossière. Ces radiations, extrêmement pénétrantes, traversent plus de 22 centimetres de plomb

Des recherches récentes conduisent à considérer les rayons y des substances radio-actives comme étant les rayons X caractéristiques des éléments qui les émettent. Le mécanisme de la production des rayons y paraît analogue à celui de la production des rayons X. Chaque fois qu'un radioélément émet des rayons B (électrons) animés d'une vitesse suffisante, ces rayons β sont accompagnés de rayons γ. Les rayons γ se présentent donc comme des rayons X émis par les atomes radio-actifs lourds sous l'action excitatrice de leur propre bombardement électronique §. Dans cette transformation d'énergie, le poids atomique élevé du corps radiant et la grande vitesse des électrons (rayons B) expliquent la haute fréquence des ondes électromagnétiques émises et leur énorme pouvoir de pénétration. On aperçoit les directions qui s'ouvrent à la recherche de rayons X de plus en plus voisins des rayons y du radium.

Les rayons a. — Ici nous abandonnous les rayons a sont des rayons corpusculaires; ils sont un véritable bombardement de particules chargées d'électricité positive. Ils sont émis avec une vitesse caractéristique de l'élément qui les émet. Cette vitesse est de l'ordre de 1/52 à 1/30 de la vitesse de la lumière. Ces particules a sont des adoncs d'hélim électrissi. L'afflux cathodique et les rayons canaux de Goldstein de l'ampoule de Crookes sont de nature analogue aux rayons a. Nous retrouvous donc ici la théorie de l'émission. Ce rayonnement est dévié par l'aimant (Becque-cel) et par le courant électrique (Rutherford).

Les rayons §. — Ils sont aussi de nature corpusculaire; ce sont des électrons animés de vitesses très grandes, variables (même dans l'émission d'un élément particulier) et comprises entre 30/100 et 90/100 de la vitesse de la lumière. Ces corpuscules sont chargés d'électricité négative (Jean PERREN). Les électrons sont d'une extraordinaire petitesse; on les considère comme environ 1800 fois plus petits que l'atome d'hydrogène. Ils sont déviés par les aimants et les courants électriques, mais en sens inverse des rayons se, beaucoup plus petits et plus rapides que ces derniers, ils ont un pouvoir de pénétration beaucoup plus grand. Si ces électrons frappent un obstacle, lis donnent naissance à des rayons X oy y ; inver,

## BACILLOSES

## **SUBAIGUES & CHRONIQUES**

Sulfates de terres rares

(NÉODYME — PRASÉODYME — SAMARIUM)

CHIMIQUÉMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

## PELOSPANINES

HHAOΣ: terre; ΣΗΑΝΙΟΣ: rare.

Pélospanine A

DEUX CENTICUBES
(deux centigr. de Sulfates actifs par c. c.)

INTRAVEINEUSE

Pélospanine B

QUATRE CENTICUBES
(deux centigr. de Sulfates actifs par c. c.)

INTRAVEINEUSE

Pélospanine C

DEUX CENTICUBES

injections hypodermiques
ou ANTRA-MUSCULAIRES.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul de l'Hôpital, PARIS (5')

#### VARIETÉS (Suite)

sement, les rayons X et γ frappant un comps opaque donnent naissance à des rayons β, qui forment une partie du rayonnement secondaire.

Les radiations et la matière. L'atome. -Nous venons de parcourir rapidement toute la gamme des radiations qui appartiennent à l'énergie ravonnante et nous avons montré la variation continue des propriétés de ces radiations en sonction d'une variable indépendante qui peut être, arbitrairement, soit la longueur d'onde, soit la fréquence. Dans cette suite ininterrompue de vibrations que représente le tableau suivant et qui s'étend des radiations électriques extrêmes. dont la longueur d'onde dépasse le kilomètre, jusqu'aux rayons y les plus pénétrants que l'on connaisse dont la longueur d'onde atteint à peine le milliardième de millimètre, un seul espace est resté jusqu'ici inexploré : il est situé entre les plus petites radiations électriques obtenues  $(\lambda = 3 \text{ mm.})$  et l'infra-rouge extrême  $(\lambda = 0 \text{ mm.})$  35.

| RADIATIONS.             | ÉTENDUE.        | LONGUEURS<br>D'ONDE.         |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|
| Radiations électriques. | + de 22 octaves | 5 000 m.<br>3 mm.            |
| Infra-rouge.            | 8,5 octaves     | 350 μ = 0**,35<br>0μ,8       |
| Spectre visible         |                 | ομ,4                         |
| Ultra-violet            | 4,25 octaves    | оµ,02 = 200 А.               |
| Rayons X                | 11,5 octaves    | ομ,0175 = 175 A.<br>0,071 A, |
| Rayons γ                | 3,25 octaves.   | 0,057 A.<br>0,007 A.         |

Deux radiations à l'octave l'une de l'autre ont des fréquences qui sont dans le rapport de 1 à 2.

Toutes es vibrations prennent naissance dans la matière. Dans l'impossibilité où nous somme encore de disséquer l'atome, de pénétrer le secret de cet infinment petit, ne pouvons-nous pas utiliser, pour nous éclairer, la connaissance chaque jour plus parfaite de ces radiations qui sont la manifestation extérieure de ce qui se passe mystérieusement dans le sein de l'édifice atomique?

Pendant des siècles on a pressenti que la matière n'est point continue, qu'elle n'est que l'assemblage d'éléments infiniment petits. Ces éléments indivisibles et invariables, ce sont les atomes.

DALTON le premier, en formulant sa théorie atomique, montra que cetté conception de l'atome était une base scientifique indispensable pour expliquer les lois des combinaisons chimiques des le cléments entre eux, et il put déterminer les poids eléments entre eux, et il put déterminer les poids

relatifs des atomes d'un grand nombre de corps simples. Bientôt la détermination des poids atomiques d'un nombre d'éléments chaque jour plus grand, en même temps que l'étude de leurs propriétés physiques et chimiques allaient permettre d'apercevoir une loi nouvelle : la répétition périodique decertaines propriétés de ces corps préalablement rangés dans l'ordre croissant des poids atomiques ; ce fut l'œuvre de MENDÉLEEF. Avant d'aborder la structure interne de l'atome, un classement commençait à dégrossir le travail, en faisant apparaître, à intervalles périodiques, la ressemblance des corps simples, à mesure que le poids atomique augmente, c'est-à-dire à mesure que l'édifice afomique se complique. On ne connaissait encore ni les rayons X ni les radioéléments ; c'est la découverte par M. et Mme Curie de la radio-activité, c'est la déconverte des rayons X, c'est l'étude des radiations de faible longueur d'onde qui allaient apporter des fondements neuveaux à l'hypothèse atomique.

L'apparition des dichrons, particules extrémement petites chargées d'électriciténégative, toutes identiques entre elles, quel que soit le corps qui les émette, projetées par la matière pendant une foule de phénomènes (tubes à gaz traversés par le courant, rayonnement des corps radio-actifs, filaments métalliques incandecents, métaux portés au rouge, ou frappés par la lumiète ultraviolette, réactic ns chimiques, etc...) conduisait à considérer l'électron comme constituant de l'attenue et à concevoir que cet atome, quoique électriquement neutre, est formé par un ensemble d'éléments électrisés, les uns positivement, les autres mégativement.

Actuellement on admet que l'atome est constitué par un noyau central, électrisé positivement, et qui représente la preque totalité de la masse atomique; autour de ce noyau sont répartis, sur certain nombre d'électrons. Au moment de l'émission ou de l'absorption d'une radiation par la matière, il se préduit, au sein de l'atome, une vibratien dont la fréquence est en rapport étroit avec celle de la radiation considérée, et l'on comprend que plus cette vibration sera rapide, plus l'élément qui la subit devra être solidement lié au cœur de l'atome.

D'autre part, les actions qu'un ateme exerce sur un autre atème voirin dépendront des positions des électrons, et principalement des électrons de la ceinture extérieure. Parmi ces actions sont celles qui sont en rapport avec les afinités chimiques et certains phénomènes physiques tels que cohésion, viscosité, tension superficielle, etc., Du fait qu'elles résident d'ans la condes super-

#### VARIÉTÉS (Suite)

ficielle, plus sujette à être modifiée, ces propriétés pourront ne pas être conservées intégralement par l'atome lorsqu'il entre en combinaison avec d'autres atomes. Par contre, les électrons profondes, solidement maintenus autour du noyau central, sont le support de propriétés que l'atome conserve d'une façon plus stable dans ses divers états.

Les radiations à fréquence relativement faible (les radiations déctriques) n'intéressent que la couche superficielle de l'atome; les divers corps ne montrent pas, à leur occasion, une individuatité très marquée. Les vibrations lumineuses, qui font ressortir des caractères plus spéciaux des divers corps, intéressent des régions déjà plus profondes de l'atome. Les spectres de rayons, X se montrent tout à fait indépendants des liaisons chimiques de l'atome; ces rayons dépendent donc de couches plus profondément situées dans l'édifice atomique. L'apparition des rayons y de fréquence extrême est en rapport avec des vibrations d'électrons plus voisins encord u centre del'atome.

Enfin, avec les phénomènes radio-actifs, nous assistons à des perturbations plus profondes de l'atome : telles la projection d'électrons et l'explosion du novau central positif. Ces phénomènes

sont spontanés, et il demeure au-dessus de notre pouvoir d'y apporter la moindre modification.

Le passage inverse d'un atome léger à un autre atome plus lourd consisterait en un accroissement du centre positif et une augmentation parallèle du nombre d'électrons; comme, d'autre part, on conçoit que le nombre d'électrons pouvant se trouver sur un même anneau dépende de la distribution de la charge positive à l'intérieur de l'atome, il s'ensuit que, lorsque le nombre d'électrons situés sur une même couche atteint une valeur critique, une nouvelle couche plus superficielle apparaît. Cela explique que les propriétes climiques et certaines propriétés physiques de l'atome varient périodiquement en passant d'un atome aux atomes plus compliqués, comme le nombre des électrons de la ceinture périohérique.

Tout cela n'est évidemment pas encore sorti du domaine de l'hypothèse; mais, chaque jour, certaines suppositions se confirment, certaines précisions ápparaissent. Il ne semble donc pas téméraire de penser que l'on arrivera, dans un avenir peut-être prochain, à élucider définitivement le problème de la constitution de la matière: l'étude des radiations en aura permis la solution.



#### PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatis-

#### ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant.

DOSES: 10 à 50 grs. per jour dans Eau, Lait ou Tisane.

Chaque Fiscon porte une messure dost is contenu correspond à 10 grs. de Carbonate de Bismuth.

Ph. Lancouse, 71, Av Victor-Emmanuel III. Paris et toutes. Phin.

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré -- PARIS

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR NOBÉCOURT

J'ai dit, il y a quelques semaines, avec quel unanime repreta vait été accueillie la retraite du professeur Hutinel. Du moins, en quittant l'hôpital des Bufants-Malades, ce maître aimé et vénére à-t-il eu la joie de laisser son œuvre entre les mains de son d'êvre le plus cher, Pierre Nobécourt, son collaborateur depuis vingt-trois ans. Il y a peu de jours, colta-il mangurait son enseignement à la Chinique



Cliché Walery.)

uédicale infautile; uon sans émotion, il redisait les liens quil'unisseut à son maître et des applaudissements nourris saluaient le vivant et saississant portrait qu'il traçait du professeur Hutinel. La sympathie qui accueillait cette leçon inaugurale montrait assez que le public médical approuvait pleimement le choix de la Faculti.

C'est que peu de médecins ont comme lui l'ensemble des qualités nécessaires pour assure l'enséguement modernede la pédiatrie. Né àl'aris le 29 décembre 1871, externe eu 1893, linterne en 1893, docteur en 1894, agrèce en 1907, médecin des hôpitaux en 1908, P. Nobecourt a véeu depuis 1898 la plus grande partie de sa vie hospitalière et scientifique aux Enfants-Assistés, puis aux Enfants-Malades. Il y a poursuivi, près du professeur Hutinel, avec l'aide d'une série d'élèves, dont il excelle à stimuler le zèle au travail, un nombre considérable de recherches pour lesquelles son-éducation médicale générale l'avait particulièrement désigné.

Externe du professeur Bouchard, préparateur à son laboratoire près de M. Teissier et de M. Desgrez, il ya Donneheure, appris l'utilitédes recherches biologiques précises, la valeur des constatations chimiques, la nécessité des mesures en métecine, et ses travaux sur la physiologie des mourrison, sur l'élimination des sucres, sur la fréquence et les caractères de l'azotémie, sur la chlorurémie, etc., portent la marque de cette formation première.

Juteme du professeur Potain, puis de M. Vaquez, il s'est appliqué, près de ces maitres, à l'étude précès de la pathologie cardio-vasculaire et s'est familiarisé avec toutes les méthodes d'examen qui ont transformé nos connaissances. Il a pu apporter en pédiatrie cet esprit nouveau, étudier l'appareil cardio-vasculaire dans lux estér d'états morbides de l'enfance, notamment dans la scarlatine et dans les néphrites, et consacrer un important ouvrage aux «Cardiopathies de l'enfanthes de l'enfanthes

Près du professeur Widal, il a, au cours de son internat, pris le goût des recherches bactériologiques et commencé des études sur la fière typlagide et, les paratypholdes qu'il a poursuivies depuis, à maintes reprises. C'est en tant que bactériologiste qu'il a pu, au moment de sa thèse, éclairer l'étude des affections gastro-intestinales des nourrissons, préciser le rôle des colibacilles, des streptocoques et des associations strepto-colibacillaires dans la production de ces affections. Ce sont ces mêmes qualités qui lui ont permis récemment de faire d'intéressantes recherches sur les pneumocoques et les affections à pueumocoques chez les nourrissons.

Enfin, vivant avec le professeur Huthel, il a pénétré le screté de entreilleux seus chique, allé au goût des recherches biologiques les plus modernes, qui caractérise toute l'œuvrede son maître. Un grand nombre de travaux sur les maladies infantiles, notaminent sur la tuberculose, les maladies infectieuses, les méningites et les fections méningées, les purprarsa, sont marqués de ce double caractère clinique et biologique et ont largement contribué à préciser les notions actuelles sur ces divers sujor.

L'activité laborieuse de P. Nobécourt n'a comu aucune trêve et, pendant la guerre, il a pu, dans les ambulances du front dont il avait la direction, faire sur la pathologie infectieuse du soldat, si souvent comparable à celle de l'enfant, une série de suggestives remarques.

Hygieniste et thérapeute, îl u'a jamais oublié la nécessité des sanctions pratiques aux recherches médicales, et ses leçons sur u'l'Alimentation des nourrissons », réunics en volume, ses « Coussells pratiques d'hygiène infantile», onteu un succès métté. I'hygiène scolaire, I'hygiène sociale de l'enfance, la lutte contre la mortalité infantile ont de même été de sa part l'objet de leçons et d'études documentées qui mettent bien en lumière tous les problèmes qui se posent à l'heure présente et de l'heureuse solution desquels dépend, pour une large part, l'aventi du pays.

La clinique médicale infantile touche à tous les sujets. On voit, par cet aperçu, que le professeur Nobécourt est particulièrement bien préparé à les envisager dans son enseignement.

D'abord simple et facile, obligeant à tous, se dévouant sans cesse à ses malades et à ses élèves, ayant, de longue date, le goût de l'enseignement, il arrive aux Enfants-Malades à un moment où, par son effort, il contribuera largement aux progrès de la pédiatrie française.

P. LEREBOULLET.

## Physiothérapie

- La Riadioscopie olinique de l'Estemae normai et pathologique, par les D'\* CERNÉ, professeur à l'École de médecine de Rouen, et DELA-FORGE, chef-de-elinique à l'École de médecine de Rouen. 1908, 1 vol. in-16 de 96 pages, avec 21 figures. 2 fr. 50
- Les Courants de haute fréquence et la d'Arsonvalisation, par les D<sup>14</sup> Zim-MERIN et TURCHINI. 1910, 1 vol.-in-16 de 96 pages, avec fig. 2 fr. 50
- Radicthéraple et Photothéraple, par le D' Ie-R. Réonier. 1902, 1 vol. in-16 de 92 pages, avec 10 figures. 2 fr. 50

- memonio de Massago, avec appucations aux suites des biessures de guerre, par le D\* Somen. 2º édition, 1916, 1 vol. iu-18 de 72 pages, avec 37 planches. 2 fr. 50
- Mécanothéraple, Rééducation, Sports, Méthede de Bier, Hydrethéraple, par Frankin, Corneire de Cardenal, Constensour, Tesié, Dela-geneire, Pariser. 1909, 1 vol. in-8 de 404 pages, avec 114 fig. 9 ft. Mémento de Mécanothéraple avec applications aux suites des blessures
- de guerre, par le D' Sounn, thef du service de mécanothérapie au Maus. 1916, 1 vol. in-18 de 72 pages, avec 40 figures. . . . . 2 fr. 50 Vade-meoum de Riéducation physique et de Gymnastique rééducative,
- par le D' GUILBERT. 1966, 1 vol. in-16 de 120 pages, avec fig. 3 fr. 50 La Chalour et le Froid ea thérapoutique, par le D' DAUSEET. 1913, 1 vol' in-16 de 96 pages. 2 fr. 50

- Vado-meenm d'Electrodiag nootie ot de Radiediagnestie, par le D<sup>\*</sup> Abdré LUCAS, M. Borl et le D<sup>\*</sup> MALLET, chefs de service d'électrothéraple et de radioscopie au Val-de-Grace. 1916, 1 vol. in-8 avec fig. 3 fr. 50

- a vol. gr. iu-8 de 376 pages avec 72 figures et 20 pl. coloriées. 20 fr.
  La Cure solaire de la Tuberculose, par le D' MALGAT (de Nice), 1921, 2 vol.

### INSOMNIES

#### SEDATIF NERVEUX

Hypnotique DE Choix



ANTI-Spasmodique Anti-Algique

à base de

VERONAL SODIQUE

LIQ<u>UI</u>DE 1 à 4 cuillerées à café COMPRIMES
Deux d qualre

INTRAIT DE VALERIANE

AMPOULES Injections Sous Culones



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS
LABORATOIRE DE BIO CHIMIE APPUQUÉE
21, Rue Théodore de Bannille PARY
J. LEGRAND. Pharmacien



#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### Société de Thérapeutique Séance du 12 janvier 1921.

Le salteylate de soude, Impuretés, Délire salteylát, Posologie mayima. — MM, G. CAUSANDA E F. CILARIV signalent les impuretés et la toxicité du salteylate de goude, sa mellieure élimination si le sujet set soumas au régime végétarien, et cela grâce à la production de givecoolle. Ils out remarque que l'intolérance au métiliment est plus fréquente clore la fenune, plus grande chez l'homme après treute ans, et qu'il faut toujours compter avec l'idiosparcaise (délire et mors avec 9 gas par vingt-quatre heures. Ils distinguent cliniquement le délire salteylé de l'encophalopathie rhumatisment.

Dans certains cas grayes de rhumatisme articulaire, discontemploye in c. 22, 24 grammes, à condition de ne traiter ni des femmes, ni des enfants au-dessous de sept ans, ni des sujets qui-dessus de trente ans, et tonjours si les reins et le foie sont normans, ces doses étant données, non en une fois, mais en quatre ou six heures.

Six à auit heures après l'administration de la dosc totale, une aise analogue à celles qui sont provoquées par la méthode rasorienne se produit. Après trois jours, la guérison est complète.

Les sels organométalliques de M. A. Lumlère. — M. DE REV PAULHADE signale qu'ils peuvent être le point de départ de nombreuses recherches pharmacodynamiques.

Migraine et auto-hémothérapie. — M. CASTON DURAND Francisco de migraine, d'apparition tardive, à fallures graves, guéri par l'auto-hémothérapie (deux injections sous-cutanées de 10 centimètres cubes de sang total en guatre jours, une injection de 2 centim. cubes 4 semaines après et une quatrième injection après sept semaines).

Hoquet épidémique et aspirine. — M. PETCES (de Bordeaux) a traité et guéri avec r gramme d'aspirine des cas de hoquet épidémique. Il conclut de ces observations que la maladie est de nature rhumatismale.

Aérophagie accompagnatries. — M. G. Livvin montre we l'aérophagie paraissant domine le tableau clinique est accompagnatrice souvent d'une lésion organique méconnue, discrète dans ses autres mugliestations, parfois grave et modifiant le pronostic et le traitement. Il prouve ces dires par des observations de goitre plongeant, de sténose esophagienne et de lésion cardiaque. G. Luvers.

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS Séance du 14 janvier 1921.

Rapport du secrétaire général ; M. Paul BIONDIN. Discours du président sortant ; M. MOUCHET. Discours du président pour 1921 ; M. GASTOU.

Deux cas d'aughtylasté à l'acide borque. — M. Harzmentage, chez deux épleptiques ératés à l'acide porque, a phervé des accidents qu'il attribue, non à une simple intolérance médicamenteuse, mais à une sensibilisation secondaire et acquise de nature anaphylactique. Chez les deux aujets, les 3 gramimes d'acide borique par jour d'abord bien supportés, out à avaiset au bout de dix à douze jours une éruption : la médichion est suspendue. Deux mois plus tand, crupton genéralisée avec prunt intense de deux heures après ingestion d'un seul grammie d'acide-boriques' é'est donc h'un cas ser d'aniaphylastre. Quelques résultats obtenus avec le vacefin de Belbei. —
M. R. Dyurov rappelle que ce vacein est composé de cultures vieilles et chauffées de streptocoques, ataphylocoques et proyequiques: Il s'adresse, à foutes les 
infections à progêmes, avec ou saus suppuration. Aucuse 
aotion eur les septicionies, Dose maniable 1 « centiuetres 
cubes qui correspondent à 1 » millitarés de amécobes. 
Le trattement compreand trois injections à trois jours 
d'intervalle. Les injections sont souvent autuées d'une 
forte xéaction générale et locale. Injecté de boume heure, 
ce vaccin faite ne général avorte l'infection. Plus tard, 
il auxiliore toujours l'état général et zend Béstin, ce qui 
teint grave. Il a toujours une action sur la douleur.

Résultats élognés du tratement des 'tubecculoses externes par l'héliothéraple. — M. Cazin présente une série de documents photographiques relatifs aux résultats éloigués obtenus par le D' Rollier dans le tratiement des tuberculoses externes au moyen de l'héliothéraple, associée à la cure de travail manuel-Contratrement à ce que l'On a souvent préctand, les guérisons sont parfaitement durables. Dans la plupart des cas, il s'agit de malades arrivés à Leysin dans un état presque désapréc, et qui, partis guéris, ont été revus dix, douze et quinze ans plus tard, en parfait état, exerçant même des métiers particulèrement faiteants.

Tratument des philibites. — M. BLIND rappelle son travall de 1908 sur le traitement des philibites superficialiss par des injections paravelineuses d'argent colloidal. Il l'a employé avec un succès constant dans des philèttes infectieuses, typholdiques, pneumocociques, grippales, staphylococciques, problemiques, rubboliques, ou variqueuses; jamais il n'a vud accidents emboliques, la veine thrombosée étant facile à éviter. Dans les philbites profondes, il fant avoir recours aux injections intraveineuses de collargol au pil du coude, selon la methode de Broundel (1928). H. DOCLAUX.

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE ET D'HYGIENE TROPICALE

Sur le trattement du plan-bois et du granulome véndpien par le tartes atiblé. — M. HINSEY (de Cayenice) a traité suivant la méthode de l'Institut Osvaldo 'Cruz, de Rio de Jameiro, des cas de pian-bois et de grainlome ulcéreux des parties génitales avec des injections intraveineuses de tartre stiblé, il obtint des guérisons complètes dans ces deux affections. Le fait est surtout intéressant en ce qui concerne le granulome ulgéreux. Il étudie ce mode de traitement dans, la bilharaísos.

A propos des myesses. — M. MADALIAUS (de Rio de Rio de Jameiro) inoute, en s'apinyantaur les Bonnées citinques des lésions mycosiques, que les classifications actuelles he permettent pas de lès reiter les unes aux autres. Il propose de les nauges d'après l'aspect du pus et des grairs et en réunit les variétés cliniques, sous le nom de mycétoses, terme qui prend alors la même signification que ceux de 4 tuberculose, actionnyousé, pépoptrichisses. » L'étais actuel de la lèpre én Guyane. — M. Hixav (de Cayenne) montre que la Guyane est Ioin d'être è le toban des Biropéens », comme certains l'ont écrit. La lèpre, en particullér, existe dans une proportion qui s'est pes sighériere à celle des pays voisions. Elle parati peu

TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Soule Préparation permettant la Thérapoutique Arsenicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



GOUTTES 10 à 20 par jour dosées à 3 millig. (en deux fois)

AMPOULES 1 à 2 par jour - a 50 milli COMPRIMÉS 1 à 3 -

— à 25 millig. GRANUI ÉS

216 -- a 1 cention

spécifique et abortif de la



BRONCHITES ASTHME . TOUX GRIPPE GLOBULES on Dide LHELENINE DE KORAB çalme la lo ntes même incoercibles tarif l'expect cu ntes même incoercibles tarif l'expedicati ofminue la dyspine, prévient les demoglys Stérifise les pacciles de la tubercy ose et ne falique pas l'estorrac CHAPES TERUBOSCISLY PARIS

RÉCHOU Professeur agrégé à la Faculté de médeci re de Bordeaux.

GUIDE PRATIQUE de RADIOGRAPHIE

et de RADIOSCOPIE

1019. Un volume in-16...... 2 fr. 50



### à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTEÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

contagieuse, puisque, depuis vingt-deux ans, l'auteur n'en a constaté qu'un cas chez les Européens : ce cas concernait un médecin de la léproserie d'Acaronany. Après avoir réfuté la statistique du Dr Guillon, il étudic la répartition de la maladie selon les classes sociales. C'est la classe pauvre qui fournirait le contingent le plus grand : elle se contagionne à la maison et à l'école.

A Cayenne, le lépreux est libre : il tient boutique et colporte : des mesures s'imposent,

La Société nomme une commission chargée de rédiger un vœu conforme aux conclusions de M. Henry et de le présenter au ministre des Colonies

Un cas d'anémie pernicieuse bothriocéphalique. Expuislon du parasite. -- M. Segai, de Jérusalem, apporte l'observation d'une malade envoyée à l'hôpital avec le

diagnostic d'anémic palustre. La malade n'a jamais eu d'accès. L'examen du sang montre l'absence d'hématozoaires et d'éosinophiles. L'examen des selles décela le présence d'œufs de Bothriocophalus latus.

Après administration d'extrait de fougère mâle, la malade expulsa le parasite et progressivement l'état s'améliora

Emploi d'une armoire comme chambre de sulfuration pour la destruction des ectoparasites. -- M. NEVEUX indique un procédé pratique de désinfection par le soufre qui peut être utilisé partout et qu'il a employé avec succès en Serbie. Il consiste dans l'emploi d'un dispositif qui peut être placé dans une armoire quelconque et qui permetle dégagement des vapeurs sulfureuses comme dars une étuve ordinaire. RAYMOND NEVEU.

#### REVUE DES CONGRÈS

IIIº CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ ITALIENNE DE RADIOLOGIE MÉDICALE

Rome, du 28 au 30 octobre 1920,

A l'Institut d'électrothérapie et radiologie au Poli-A l'institut d'exectrothérapie et radiologie au l'éli-chinio de Roue, a en lieu le III Congrés national de radiologie, avec le concours de nombreux radiologies de toute l'Italia. La seience et l'industrie radiologiques italiennes ont pu s'affirmer par l'activité et l'importance et cela grâce à la savantre et cinaceorganisation du profes-seur Ghilarducci, lequel, dans son discours d'inauguration, a su revendiquer avec la plus grande énergie les mérites de la radiologie italienne. Une conférence du professeur Bertolotti, de Turin, sur la radioactivité dans la biologie et la chimie, a précédé

recrueition les rapports du congrès Le professeur le constituent de la constituent d

que l'on peut maintenant espérer.
Une centaine de communications du plus grand intérêt
ont été présentées dans cette réunion, démoutrant largement toute l'activité et la valeur scientifique de la radiologie italienne.

#### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

## HÉMOPLASE LUMIÈRE

CRYOGENINE LUMIÈRE Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

> Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

OPOZONES LUMIERE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

ALLOCAINE LUMIERE

Novocaïne de fabrication française. Aussi active que la cocaine. Sept fols moins toxique.

lèmes emplois et dosages que la cocaïne.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immunisation et traitement de la fièvre typho'ide

#### Granules do Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouven que 2 à 4 par jour donneut une diurées rapide, relèvent vite le cœur affatbil, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, GOÊMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Elfet immédiat, — innocuité, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on peut en faire En ces urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules pour forcer la diurese. triction, — on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon

å 0.0001

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teinlures sont infidèles, exiger la Signalure CATILLON Riz de l'Academie de Medecine pour "Strophantus et Strophantine", Medaille d'Or Expox. univ. 1900. 

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLEPHONE 114

En sphérulines

## MONCOUR

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extent de bile MONCOUR Collques hépatiques Lithiase ictère par rétention

De 2 & 6 sphérulines

par jour.

dosées à 10 e/gr.

Extrait rénal MONCOUR insuffisance rénale Albuminurle Néphrites, Urémie Fo enhéralines dosfes à 15 c/gr.

Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance **Fibromes** 

a dosés á 5 ejgr. En sphérulines dosées à 35 c/gr. à 4 bonhons par jour à 6 sphérulines -

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopnuse Neurasthénie féminine

En sphérulines dosées à 20 ctor De i à 3 sphérulines par jour.

Autres préparations MONCOUR

TÉLÉPHONE UA

Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine oudre surrénale : Thymus, etc., etc. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

4 & 16 sphérulines

par jour.

## Htophan-Cruet

en cachets dosés à 0.50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

## HONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### REVUE DES REVUES

L'image radiologique de l'aorte (DELHERM et THOYER ROAT, Journ, d'électrol, et de radiol, t. IV, n° 3).

Ils ont cherché à préciser, sur le cadavre, l'image de l'aorte préalablement rendue visible aux rayons X par l'injection d'une substance opaque. De tous les vaisseaux du médiastin postérieur, l'aorte seule; à l'état normal, est visible dans ses portions ascendante, horizontale, et initiale descendante ; la portion descendante proprement dite et les autres gros vaisseaux ne donnent que des images imprécises et discutables. La seule mesure du calibre de l'aorte en position antéro-postérienre estinsuffisante : la mensuration doit s'effectuer, le malade debout, dans la position oblique antérieure droite sous um angle de 25º à 30º au maximum ; à cette faible obliquité, les trois portious de la crosse sont en coïncidence et donnent l'image classique « en doigt de gant ». Cette mensuration doit être contrôlée par un deuxième examen, pratiqué en position oblique antérieure gauche,

examen, pranque en posuon conque anterieure gauche. L'ombre qui, en oblique antérieure droite, double fréquemment l'image de l'aorte ascendante, est l'ombre de la veine cave supérieure.

T. B.

Les suppurations de la parotide (D. Vernieuwe, Revue de laryngologie, no 21, 15 nov. 1919).

L'apport de huit observations nouvelles et de la bibliographie complète de la question ainsi que l'étude serrée des infections parotidiennes, nous montrent l'intérêt de ce travail.

Parotidites ourliennes, parotidites survenues au cours

de maladies infectieuses ou attribuables à des infections du tube digestif, parotidites en rapport avec les otites, paratidites soit suppurées par rétention, soit traumatiques sont tour à tour étudiées.

L'auteur s'attache à nous prouver par des faits cliniques que l'infection buccale est à la base de l'infection parotidienne:

Aussi le traitement doit-il être prophylactique et consister dans la tenue rigourense de l'hygiène buccale. Eur cas de suppuration menaçante, l'incision doit être précoce afin d'éviter la destruction du nerf facial, les complications pullébitiques et les fusées purulentes.

L'auteur rappelle enfin que le pronostic des suppurations de la parotide est toujours sérieux.

I. TARNHAUD.

L'emploi de l'ampoule Coolidge en radiothérapie (BECLERS et SOLOMON, Journ: de radiot, et d'électrol., 1920, n° 9).

Des deux types principairs d'ampoule Coolldge, le type Standard et le type radiateur ou Baby-Coolldge, ce demiérest, par éxcellene, l'ampoule du radio-falgaostic; mais cette ampoule ne peut être soumisé, sans inconveinents, à des tensions de plus de 60 onos voits et elle ne convietu pas à la radiothémpie probosale.

Le type Standard est un instrument précieux, en radiothérapie profonde, par la facilité du réglage et la constance du fonctionnement ; mais l'a vant surbout par le choix de l'appareil électrogène auquel il est relié. A cet égard, les bobines à isolant pâteux sont préférables aux anciens contacts tournants.

n B



## LA MÉTAIRIE Prés NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Treitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARES Pour tous renseignements. S'adresser au Médécin-Directeur: D' CALLET







GOUTTE GRAVELLE
ARTÉRIO-SCLÉROSE



Rehantillons et Littérature : B.

## Antiphlogistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Paeumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. TILLIER, Phéra de jre dass, 118, rue de la Cauventine, PARIS (15), M. 1844, ARIFERI

#### TECHNIQUE PRATIQUE

#### MATÉRIEL A HAUT POTENTIEL POUR RADIOTHÉRAPIE PROFONDE

La radiothérapie des régions profondes demande un rayonnement X de grande pénétration et de forte intensité. L'appareillage créé spécialement pour cet usage par les Établissements Gaiffe-Gallot et Pilon peut fournir cette intensité sous une tension correspondant à 40 centimètres d'étineelle équivalente, soit 200 000 volts.

Il est constitué par un transformateur Rochefort-Gaiffe type nº 3, alimenté par un interrupteur grand modèle type 1920. L'ensemble a été étudié en vue d'un fonctionnement prolongé à régime élevé. L'onde de sens inverse du transformateur est éliminée par un Kénotron dout le filament est alimenté par un transformateur à graud isolement.

Uu autre transformateur d'un type similaire alimente le filament eathodique de l'ampoule Coolidge standard utilisée comme source radiogène.

Un spintermètre, un milliampèremètre, les appareils de mesure et de commaude nécessaires complètent cette installation, montée tout entière sur un bâti en forme de meuble particulièrement étudié pour donner le minimum d'encombrement.

Le rhéostat de réglage est monté sur un bâti métallique mobile sur roulettes, qui peut être facilement déplacé au gré de l'opérateur.

L'appareil support d'ampoule est d'une conception entièrement nouvelle.

Tout a été étudié en vue d'une protection parfaite de l'opérateur et du patient, tant au point de vue du rayonnement qu'à celui de la haute tension utilisée,

L'ampoule Coolidge spéciale est eouteuue dans une cuve en plomb étanche de 6 millimètres d'épaisseur et remplie d'huile.

La haute tension arrive par des cheminées isolautes verticales

La fenêtre par où sort le faiseeau de rayons X est placée à la partie inférieure.

Cette cuve de plomb, d'un poids assez élevé, est maintenue sur un bâti qui peut se déplacer sur deux rails horizontaux à l'aide d'une chaîne actionnaut les galets de mulement.

L'ensemble rappelle l'aspect général d'un petit pont roulant industriel.

Le malade est placé sur une table métallique possédant un mouvement de translation perpeudiculaire à celui de l'ampoule. Des mouvements vertieaux et d'inclinaison en tous sens permettent de placer facilement et exactement le malade au poiut voulu.

Enfin, un treuil permet de sortir très aisément l'ampoule de l'huile et un petit miroir ineliné en assure la surveillance.

Le courant haute tension est trausmis par l'intermédiaire de gros tubes métalliques articulés, suspendus à la partie supérieure du pont, complétés par des conducteurs et des sorties de formes appropriées ; ils ont permis de réduire au minimum la production d'effluves, inévitables avce l'emploi des très hautes tensious.

De eette manière, la production d'ozone étant réduite à un minimum, il est possible d'employer pratiquement ce matériel dans des locaux de modestes dimeusious.

D'après la courte description qui précède, on peut sc

GOUTTE - GRAVELLE - DIABETE Régime des ARTHRITIQUES Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE des HÉPATIOUES

#### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIII.) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure DE LA

PRESSION ARTÉRIELLE ENREGISTREURS DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES our den ande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÉTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÈ S. G. D. G.

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE ez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE

### PARAFFINOLÉOL HAMEL

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS :

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

PRODUITS DE RÉGIME

CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes
Farines de légumes cuits
et de céréales
Légumes décortiques

Usine de NANTERRE (Seine).

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUÉ BLANC



Compensant.

1 Table pliante avec cuvelle seus le siège et parte cusses nicheles.

L'aveur injecteur à élévation complet.

1 Table à mistuments avec 2 glaces de 50-30.

1 Varine à linstruments de 47-62-78 foide vitre avec 2 tablettes glaces.

J'àbournt à élévation pour opérateur.

T'Curețte cristal mentle pur tige.

Ch. LOREAU. 3<sup>510</sup> Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII

## TUBERCULOSES Bronchites, Catarrhes, Grippes FMIII SION MARCHAIS Phosph

de 3 à 6 cuillerées à café dans lait, bouillon.

de 1 à 6 cuillerées à café et CICATRISE les lésions.

Bien tolèree — Par l'absorbée.

#### MENTON

"L'HERMITAGE"

MAISON DE CURE CLIMATIQUE

DE GALLOT — COUBARD

Convalescences, Tube digestif,
Etats asthéniques,
Maladies de la Nutrition

Contagieux exclus lures d'air et de soleil, Hydrothérapie, Régimes

Artério-Sciérose
Presciérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sciérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

## SUPPOSITOIRE PÉPET

CONSTIPATION Conn.: HENRY ROGIER, 19, Av. de Williers HEMORROIDES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## Sérum Névrosthénique FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube. 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacadylate de strychnine et o gr. 10 de diycérophosphate de soude.

Enool gratult d'échantillons à MM. les Docteurs.

Téléphone 682-16.

Marius FRAISSE, pharmacien
85, rue Mozart, PARIS

#### TECHNIQUE PRATIQUE (Suite)

re idre compte que ce matériel présente les avantages suivants, par rapport à ceux qui existent déjà :

- 1º Tension de 4º centimètres d'étincelle équivalente entre pointes (200 000 volts maximum) ;
  - 2º Intensité élevée:
  - 3 mA sous 40 centimètres d'étincelle équivalente; 8 mA sous 30 centimètres d'étincelle équivalente;
  - 15 mA sous 20 centimetres d'étincelle équivalente;
- 3º Fonctionnement ininterrompu sans échauffement, obtenu grâce aux perfectionnements de l'interrupteur :
- 4º Protection parfaite contre le rayonnement X, grâce à une épalsseur de 6 millimêtres de plomb entourant complètement l'ampoule; d'où absence de rayonnement X secondaire;

5º Protection électrique absolue: les conducteurs haute tension étant hors d'atteinte du malade et toutes les parties avoisinant malade ou opérateur étant à la terre;

6º L'ampoule entièrement enfermée dans l'huile est complètement à l'abri de l'humidité et des poussières; pas de nettoyage et les risques de casse réduits au minimum. Son refroidissement est très supérieur à celui d'une ampoule à air libre :

7º Production d'ozone inappréciable;

8º Facilité d'emploi : l'ampoule complètement enfermée dans une enceinte métallique relativement petite permet de faire des applications à une distance peauanticathode de 29 centimètres ;

9° La radiographie de haut en bas se fait très facilement avec ce dispositif à des intensités très élevées.

#### NOUVELLES

Médallies des épidémies. — Des médailles d'honneur des épidémies et des mentions honorables ont été décernées aux personues ci-après désignées :

nécs aux personues ci-après désignées :

Médailles d'or. — MM. les Dra Raybaud (de Marseille)
et Heckenroth (de Dakar).

Médailles de vermeil. — MM, les Drs Acar Adib (de Dakar) et Lebœuf (du Gabon).

Médailles d'argent. — MM. les Dru Odéyé (de Lesneven), Dhoste, des troupes coloniales ; Dufossé (de Pnom-penh), Castucil (de Dakar), Lamort (de Thiés), Sibenaler (de Dakar), Basque (de Saint-Louis), Lajoanio (de Dakar), Delbreil (de Zigintchor),

Médailles de Fornas. — MM. les D<sup>18</sup> Cuyot (de Chifeasuneilland), Petit (de Vern), Rialland (de Pont-Seorff, Derien (de Rohan), Morin (de Prais), Salvat (de Tananarive), Boyer de la Giroday (de Nossi-Be), Merlo (d'Ananarive), Boyer de la Giroday (de Nossi-Be), Merlo (d'Ananalava), Rabotomahanian (d'Antanahadinta), Rabenandrasana (de Feuoarivo), Rasafindrasaka (de Sainterdasamanheinia (de Mairinarivo), Rabonaldrasana (de Rufsque), Tagan (de N'Diourbel), Baus (de Dakar), Bonrepaux (de Rufsque), Tregan (de N'Diourbel), Baus (de Dakar), Diaw (de Saint-Louis), Diallo-Ibrahiua et Gueye (de Thiés), Lam-Malick et Nyasse (de Tivoouane), Ousman (du Baol-Occidenta), Diaw (de Tivoouane), Ousman

lu Baol-Occidental), Diaw (de Tivaouane).

MM. Périsson, interne provisoire à l'hôpital Laëunee;

Schwartz, externe à l'hôpital Cochin; Mordret, interne à l'hôpital Trousseau; Lebrun, interne à l'hôpital des Enfants-Malades; Blondin et Mile Schulmann, externes à l'hôpital des Enfants-Malades.

Mentions honorables. — M. le Dr Chicancard, interne à l'hôpital Saint-Joseph à Paris; M. de Pétriconi, étudiant en médecine à Sainte-Marie-Poggio.

Les Amis de l'Université. — La Société des Amis de l'Université de Paris dounera à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu, les jeudis, à 9 heures du soir, du 3 février au 28 avril, les conférences suivantes:

10 /évrier. — M. Eisenmann: Impressions d'Europe centrale (1919-1920).

17 février.—M. Tassily: Les gaz de combat (avec projections cinématographiques). 24 février.—M. Lejars: L'auatomie vivante (avec pro-

jections).

10 mars. — M. Basch : L'avenir du cinéma en tant

qu'art (avec projections).

19 mars. — M. Painlevé : La Chine moderne (avec pro-

jections).
7 avril. — M. Hémardinquer : Le rôle des physiciens

français peudant la guerre (avec projections).

14 avril. — M. Grimbert : Remèdes d'hier et d'aujour-

d'hui (avec projections). 21 avril — M. Lévy-Brühl : Le tour du monde d'un

21 april. — M. Levy-Bruni: Le tour du monde d'un universitaire en 1920 (avec projections).

#### POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

### RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

## NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE DE CONSERVATION PARFAITE

## STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc' P. LONGUET 50, rue des Lomberd

## APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet appareil, qui s'adapte instantament sur toute douille de lampe ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alternatif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus éminents aussi qualifé que les grands appareils, permet une utilisation des plus pratiques des courants de haute fréquence en: Dermatologie, Ordonian de Larg proposit, triologie, Cyrtoclogie et de plus tourants de l'aute fréquence en: Dermatologie, Ordonian de Larg proposit, triologie, Cyrtoclogie et de plus tourants permet également l'Auto-conduction ou D'Arsonvalisation, la Pulguration, de même que le traitment des affections des vois expiratories par l'Oçone. — Sa consommation est de 20 vancie et service de comme représent d'econtre l'a Sili 1/2. Extrême simplicit de maniement, absence sobole de tout despué de l'appareil de contre l'a Sili 1/2. Extrême simplicit de maniement, absence shoule de tout despué de l'appareil de contre l'appareil de l'appareil de

Prix: 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE

FOURNISSEUR de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL



## MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

MATH

LIPOIDES SPLENIQUES
ET BILIAIRES
CHOLESTÉRINE PURE
ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL. CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Lintrotum et Echemillem »

LABORATOIRE DE THÉRAPIE

BIO-CHIMIQUE

159. Avenue

de Wagram

#### NOUVELLES (Suite)

28 avril. — M. Marcel Labbé : L'éducation alimentaire de l'enfant.

Les étudiants peuvent retirer leurs cartes d'entrée

dans les secrétariats des Pacultés.

Les personnes qui désirent faire partie de la Société des Amis de l'Université peuvent s'adresser, pour tous renscignements, à M. Guyat, secrétaire de l'Académie de Paris, à la Sorbonne.

Enselpmenent de la radiologie médicale. — Le D'  $B_{\rm e}^{\rm in}$  crizeu, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le dimanche 13 février, à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Antoine, dans l'amphithéâtre de la Clinique médicale de M. le professeur ClaripyRABD, et continuera les dimanches suivants, à la même heure, une série de  $\delta in$  conférences sur la radiothérapie des glandes endocrines et des glandes génitales.

Dimanche 13 février. — Les glandes à sécrétion interne et leur pathologie.

Dimanche 20 février. — La glande thyroïde et la radiothérapie.

Dimanche 27 février. — Le thymus et la radiothérapie.

Dimanche 27 fevrier. — Le thymus et la radiotherapie.

Dimanche 6 mars. — La glande pituitaire et la radiothérapie.

Dimanche 13 mars. — La glande pinéale, les glandes surrénales et la radiothérapie.

Dimanche 20 mars. — Les glandes génitales et la radiothérapie.

Esseignoment pratique d'oto-rhino-laryngologie (HOPTAL LANNNEC). — M. le D'BOURGROIS, avec la collaboration des De's Limmes, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, SOURDILLE, VERNET et TARNEAUD, assistants du service, fera un cours de laryngologie, trachio-rbouchoscopie. œsophagoscopie en 15 leçons à partir du 15 février. Les cours auront lieu trois fois par semaine. Le 15 mai s'ouvrira un cours d'otologie.

Clinique d'accouchement et de gynécologie Baudeloque (125, boulevard Port-Royal), — Cours public du dimanche pour les médecins praticiens. Exposé des questions à l'ordre du jour (accouchement, gynécologie pufriculture) tous les dimanches à 10 heures par M. le professeur Couvelaire, les Di<sup>4</sup> Le Lorier et Lévy-Solal, agrégés, et le Dr Levant, accoucheur des höpit-necher des homes de l'accoucheur des höpit-necher des höpit-nech

Première leçon. — Dimanche 6 février, à 10 heurcs, M. COUVELAIRE, Les causes de la mortinatalité; organisation médicale et sociale de la lutte contre la mortinatalité.

Hópital Trousseau. — MM. les Dr<sup>2</sup> H. Immarie, Imssé. ct Hallopeau feront alternativement le vendredi à 10 h. 30 une conférence clinique et thérapeutique. Jeudi et samedi, 10 heures, consultations de nourrissons. Jeudi à 9 h. 30, éthurgée osseument.

Situation critique des médecins à Budapest, — Un télégramme récent adressé au New-York Times rapporte que les médecins de Budapest traversent une criss tellement aigué que la plupart d'entre eux se voient obligés de vendre leurs instruments pour vivre, leurs cicieits ne pouvant payer les soins qui leur sont donnés. La situation s'est encore aggravée par la présence de nombreux médecins réfugiés.

Le choiéra en Turquie. — En dépit des mesures sanitaires prises par la Croix-Rouge américaine à Constantinople, le choiéra s'est déclaré à l'ouest de la ville, dans les camps de rélugiés russes de San Stefano.

Clinique des maladies cutan(co et syphilitiques. - Le



# SERENOL SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL
LITTÉRATURE & ÉCHANTILLOMS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE . 1894 AL MANDIA. PARIS



## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

## VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTE** 

#### RADIOGRAPHIE CHIRURGICALE

L. BOUCHACOURT Electro-radiologiste de la Maison municipale de Santé,

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. Préface de M. le Professeur BERGONIÉ

Pl. MAUCLAIRE

TRAVAUX ANNUELS DE L'HOPITAL D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE URINAIRE

Publiés sous la direction du Dr F. CATHELIN

Chirurgien en chef. 2º série un vol. gr. in-8 de 362 pages, avec 71 figures,

Un vol. in-16 (13.5 × 18), de 123 pages, avec 22 figures........................

GUIDE PRATIQUE POUR L'ANALYSE DES URINES

Par A. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie.

3º édition. Un vol. in-18 de 432 pages, avec 85 fig. et 6 planches coloriées.



#### NOUVELLES (Suite)

lundi 7 février 1921, commencera un cours de dermatologie et syphiligraphie fait par MM. Thibierge, Darier, Jeanselme, Hudelo, Milian et par M. Sabourand, chef du laboratoire municipal

Ce cours durera deux mois. Il aura lieu à l'amphithéâtre de la clinique, hôpital Saint-Louis, salle Henri-IV. M. Thibierge: Gale. Lichens et prurigo. Psoriasis.

Érythèmes et purpura. Dermites de cause externe. Syphilis au point de vue médico-légal. Valeur clinique

de la réaction de Bordet-Wassermann, M. Darier : Histologie de la peau. Anatomic patholo-

gique des dermatoses. Tumeurs de la peau. Nævi. Sarcoïdes. Tuberculides. Dyskératoses. Acanthosis nigricaus. M. le professeur Jeanselme : Traitementsde la syphilis.

Tuberculoses cutanées et lupus. Dermatologie exotique. M. Hudelo: Impétigo. Eethyma. Folliculites. Pyo-

coccies. Pyodermites. La syphilis à la période secondaire, M. Milian: Phtiriase, Herpès. Zona. Syphilis primaire. Syphilis viscérale. Parasyphilis. Syphilis héréditaire.

M. Sabouraud : Pitvriasis, Séborrhée, Pelade, Teignes,

Horaire des cours. - Lundi, 9 h. 30, M. Sabouraud. Lundi, 10 h. 30, M. Hudelo. Mardi, 9 h. 30, M. Darier. Mardi, 10 h. 30, M. Milian. Mercredi, 9 h. 30, M. Thibierge, Mercredi, 10 h. 30, M. Jeanselme, Jeudi, 9 h. 30, M. Sabouraud. Jeudi, 10 h. 30, M. Milian. Vendredi, 9 h. 30, M. Hudelo, Vendredi, 10 h. 30, M. Jeauselmc. Samedi, o h. 30, M. Darier, Samedi, 10 h. 30, M. Thibierge.

M. Gougerot, professeur agrégé, fera tous les dimanches, à 10 heures, des leçons sur les mycoses.

Vaccin de la fièvre jaune. - On annonce la découverte, Vaccin de la flevre jaune. — On annonce la decouverte, par M. Hideyo Noguchi, de l'Institut Rockfediler, d'un vaccin de la fièvre jaune. Les personnes partant pour les pays tropicaux seront vaccinese maintenant à l'hôpital de Broad Street avec du vaccin provenant de l'Institut. Les Etats de l'Amérique centrale sont tellement con-vaineus del efficacité du vaccin de M. Noguchi que les

personnes qui ont été vaccinées avec succès sont auto-risées à voyager sans détention quarautenaire.

Fondation Pierre-Budin (91 bis, rue Falguière). — Un cours de puériculture en 12 leçons, par M. Daunay, assistant de consultation à l'Institut de puériculture, a commencé le samedi 15 janvier à 4 h. 30. Il se conti-nuera les samedis suivants.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

5 PÉVRIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT : Leçon clinique, à ro h. 45. 5 FÉVRIER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital aujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique, à 10 heures.

5 Pévrier. — Paris. Faculté de médecine. r7 heures. Professeur Carnor: Climatothérapie. Caractères et indications des divers climats

5 FÉVRIER. - Paris. Clôture du registre d'inscription our le concours de l'internat de l'hospice de Brévaunes. à l'Assistance publique

5 FÉVRIER. - Paris. Clôture du registre d'inscription et dernier délai pour le dépôt des mémoires pour le concours de médaille d'or (médecine, chirurgie, accouchements). 5 FÉVRIER. — Paris. Hommage au Dr Dolférés, à

10 h. 30 du matiu à la clinique Tarnier.
6 Février. — Paris. Clinique Baudelocque, 10 heures.

Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49, Bool, de Port-Royal, PARIS

M. le professeur Couvez, AIRE : Les causes de la morti-natalité. - Paris. Assistance publique, Ouverture

7 FÉVRIER. — Paris. Assistance publique. Ouverture du registre d'iuscription pour le concours de chirurgien des hopitaux.

7 FEVRIER. - Paris. Hopital Necker, 10 h. 45, M. le Dr Sicard, leçon clinique sur les maladies nerveuses.

7 FÉVRIER. — Paris. Clinique Baudelocque, ouverture du cours de pratique obstétricale de M. le D' LÉVY-SOLAI., 9 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Laënnec, à 11 heures. M. le D' LAIGNEL-LAVASTINE: Myxodème, goitre exophtalmique, suite de rhumatisme articulaire aigu.

9 FÉVRIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

9 FÉVRIER. — Paris. Clinique médicale de l'HÖGLEUM. Ne professeur GIEBRET L'EONO de threspeutique pratique, à 10 h. 45 mir. Hôpital Seint-Louis à 9 h. 30. M. 10 T'ILIBRESS, le prurit. 10 FÉVRIER. — Paris. Hôpital de la Pitié à 9 h. 45. M. 10 MAUCHARE I. Les pieds bots che l'Adoction. 10 FÉVRIER. — Paris. Clinique oto-chino-laryngoloque. M. le professeur SERIEAU'. L'EONO Indique, à Gique. M. le professeur SERIEAU'. Epon Ginique, à

to beures

10 Février. — Paris. Sorbonne, 21 heures. Auis de 'Université: Conférence de M. Eisenmann; Impressions d'Europe centrale.

10 AU 12 FÉVRIER. — Inscription pour l'examen de remière aunée nouveau régime à la Faculté de médecine de Paris.

ri Février. — Paris. Clinique ophtalmalogique. Con-féreuce de M. le D' Cantonner: Ophtalmoscope à lumière verte.

IT FÉVRIER. — Paris. Faculté de médecine; 17 heures.
M. J.-Ch. Roux; Cures hydro-minérales dans les affections digestives. MM. MAZERAN et GARBAN : Description des statious.

11 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Necker, service de M. le D' BROUARDEL, 10 h. 45. M. CHOAY: Examen clinique des urines. 12 FÉVRIER. - Paris. Hôpital Saint-Louis à o h. 30.

12 PEWAIRE. — raris. roptus saint-tous a y n. 30.
M. le D'THIBERGE, La gas Société végétarienne (mairie
du VIº art.) à 20 h. 30. M. le D' Ch.-Eb. LEWY: Pour
vivre vieux en retaint jeunes.
12 PEWAIRE. — Paris. Peul terraritéente de mos les

M. le Dr Linossier: Cures hydrominérales dans les maladies de la nutrition. MM. COTTET et FRANÇON:

manades de la nutrition. M. COTTET et FRANÇON: Description des stations.

12 FEVRIER.— Paris. Cloture du registre d'inscription. pour les postes de médecin stagiaire de l'Assistance médicale en Indo-Chine.

13 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Saint-Antoine, à 10 h. M. le D' BÉCLÈRE: Ouverture des conférences sur la radiothérapie des glandes endocrines et des glandes génitales. 14 FÉVRIER. — Paris. Concours de l'inspection du

17 au 19 PÉVRIER. - Paris. Faculté de médecine de Paris. Inscription et consignation pour l'examen de 2º anuée nouveau régime. 21 FÉVRIER. - Montpellier. Coucours pour l'emploi de

suppléant de la chaire de physique et de la chaire de chimie à l'Ecole de médecine de Marseille.

Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire d'his-toire naturelle à l'Ecole de Marseille. 22 FÉVRIER. - Paris. Faculté de médecinc. Clôture du

registre d'inscription pour le 1er examen ancien régime. 24 au 25 Février. — Paris. Faculté de médeche. Clôture du registre d'inscription pour l'examen de 3º année nouveau régime.

25 PÉVRIER. - Amiens. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux d'Amiens.

## roméine MONTAGU

PR (12 == 0,81)

60, Bouleverd de Port-Royal, PR.R.S.

A MPOTITER 6.55

#### CHRONIQUE DES LIVRES

La radiumthérapie des fibromyomes utérins. Comparaison avec la radiothérapie et l'intervention chirurgicale, par Noomes (Rapport au Congrès Ass. fr. pour avanc. sciences de Strasbourg, juillet 1920. Villefranche, Imp. Deschiezaux, 1920.

M. Nogier a publié à part le remarquable rapport qu'il a fait à Strasbourg sur la radiumthérapie des fibromyomes utérins, et qu'ioppose ce mode de traitement au traitement radiothérapique magistralement étudié par Béelère (Congrès de Bruxelles, 1916).

La curiethérapie des fibromes est une découverte française (Oudia et Verchère, 1906; Chéron, Fable), qui se développe actuellement en Amérique, et dont les indications semblent de plus en plus nombreuses, en raison de la brièveté et de la béniguité du traitement : en effet, l'introduction d'un tube de radium ou d'émanauion autoure de son étu-diftre dans la cavité intra-utérine, après dilatation, et son maintien en place, pendant douze à quarante-buit heures suivant la grosseur du fibrome, est le seul traitement, en sorte que la femme peut vaquer à essoccupations et quitter la clinque après quelques jours. Les hémorragies sont promptement arrêtées, ce qui semble indique une action vasculaire locale, comme dans le traitement des angiomes : la fonction ovarienne étant conservée.

La statistique la plus récente et la plus impressionnante et celle de Reily (de Battimory (Surg., G.m. and Obster., oct. 1918): sur 210 cas de fibromes de toutes dimensions, 94 tumeurs ont disparu pratiquement; 64 ont diminate notablement. Semblent justiciables surtout de la curie-thérapie les fibromes moyens, les fibromes très hémorraques, les fibromyomes chez les jeunes femmes.

Par contre, les myomes sous-muqueux, les myomes nécrosés, ramollis ou calcifiés, les myomes très volumineux avec troubles de compression, les myomes avec tumeur des annexes ou salpingites doivent être réservés à la chirurel.

L'avantage de la curiethérapie sur la Röntgenthérapie est que : 7º al pean ne court aucun risque; 2º les organes voisins (ovaire, intestin, etc.) ne repoivent qu'un rayonnement atténué; 3º le traitement est rapide, expéditi (cliq à sept ) quys sans convalescence), alors que le traitement radiothérapique demande souvent plusieurs mois. La tuberculose génitale chez l'homme et chez la femme, par Xavier Dhiore, chirurgien des hôpitaux de Lyon, et André Challer, chef de clinique chirurgicale à la Faculté de Lyon. 1 vol. in-18 de 340 pages avec 34 feures (Doin édit., à Paris).

Ce volume de 340 pages, avec 34 figures dans le fexte, représente une très bonne étude d'ensemble de la localisation de la tuberculose sur les organes génitaux des deux sexes. C'est une excellente revue générale avec un index bibliographique des plus utiles à eux qui d'ésirent entreprendre des travaux sur le méme sujet. Tous les chapitres sont étudiés avec soin, et tout le monde, étudiants comme chirurgiens, lira ce petit volume avec intérêté.

Mœurs intimes du passé: usages et coutumes disparus (sissième série), par le docteur CABANÈS, 1 vol. in-16, 5 fr. 75 (Albin Michel, éditeur, Paris).

Le Dr Cabanès poursuit sa vaste enquête sur l'histoire . sociale, qui comprend déjà six volumes, traitant des sujets les plus variés. Cette sixième série offre un attrait particulier : elle est consacrée à des usages et coutumes disparus, tels que : le cérémonial de la saignée ; la naissance de l'enfant et le régime du nouveau-né, au moyen âge et à la Renaissance ; les visites à l'accouchée, qui ont tant exercé la malicieuse verve de nos pères ; et une très curieuse étude, bourrée d'anecdotes et de documents inconnus ou ignorés sur le fouet considéré comme instrument d'éducation, à l'école et au couvent, comme châtiment pénal, pour toute sorte de délits : de nombreuses gravures, dont certaines des plus suggestives, accompagnent le texte, toujours appuyé sur des références précises et qui font tant apprécier les ouvrages du Dr Cabanès

Dans cette publication le lecteur retrouvera les qualités qui ont assuré le succès de l'auteur; style élégant, lelair et facile, large documentation, riche illustration.

Non seulement, par ces qualités, le D' Cabanès a conquis le monde médical, mais encore a été conquise par lui une partie du grand public, de plus en plus attiré par la lecture des choses qui touchent à la médecine.

## SUPPOSITOIRES NUTRITIFS L.PACHAUT à la Peptone

Chaque Suppositoire pour Adultes représente 15 gr. de Viande et pour Enfants moitié moins. Ces Suppositoires renforcent d'une façon remarquable l'alimentation buccale et rempiacent les lavements nutritits Moss Burges : 2 per leur

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES et au Dépôt: Phis L, PACHAUT, 130, B's Haussmann, PARIS, Tél, Wassem 18-72

### MÉDICATION BROMURÉE

SELS CHIMIQUEMENT PURS

Bromure & Sodium, Bromure & Potassium En tubes de 0.50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

TOLÈRANGE PARFAITE
INALTÉRABILITÉ ABSOLUE
On dissout au moment de l'emploi.

Pnarmacie L. PACHAUT, 130, Boul Haussmann, PARIS

#### VARIÉTÉS

#### DES RAISONS DU CÉLIBAT CHEZ L'HOMME

Dans une société fondée sur le mariage, le célibat est une situation peu enviable et quiconque, parmi ces hors-la-loi, peut en sortir, doit se croire de fortes raisons pour se résigner à y demeurer.

A la fin d'une carrière déjà longue, le médeciu consulte avec fruit sa mémoire: à côté des facteurs morbides, qui sont une des données fondamentales de la question, il a été amené par son exercice journalier à regarder derrière le mur de la vie privée, à se créer en l'espèce une opinion avertie, d'après des cilcides brutaux et sans retouches.

#### J'ai vu beaucoup d'hymens, Aucun d'eux ne me tente.

O pessimisme du fabuliste! Certes tous fruits humains ont leur ver, mais il est pire de les tous jeter sur le fumier.

Et toi, Panurge, qui hésites devant les justes noces, décide-toi:

Tu n'en perdras pas un tour de ton sac, tu ne seras pas plus cocu qu'homme du monde — les célibataires le sont encore davantage — et si tu persistes à la vouloir mener joyeuse, souviens-soi qu'aux bourdeaux et mauvais lieux, o qu'après des servantes, hormis quelques jouvenceaux coquebins et quelques paillards d'habitude, la gent mariée tient toujours la première place.

Marie-toi, Panurge: que ton personnage effrouté ne représente plus devant la tradition, comme un paradigme symbolique, le célibataire timide et paisible.

Qu'ils sont nombreux les cercles de cet enfer du célibat : voici d'abord les ombres irritées de ceux qui furent des candidats sincères. Ils avaient on leur famille avait pour eux des appétits démesurés et firent des tentatives nombreuses, mais les années out fini par forclore leur ambitieuse recherche. Les types en sont légion, de toutes les castes, de tous les préjugées et de tous les milieux.

Une ironie supérieure dirige toutes choses, et le juge Bridoye avait raison qui décidait de ses arrêts au jeu des tales : en cette loterie, le plus indigne sujet, de corps, d'esprit ou de cœur, reçoit du sort une merveille de tendresse et de fidélité, alors que son voisin, en apparence doté de toutes les qualités, se retire « roupieux et maupiteux », dansun écnobitisme résigné . Le médecin est surpris également du peu d'importance des avautages physiques : ce sont, pour faire état d'un adage populaire, les plus vilains couvercles qui trouvent premiers leur toupin; au contraire, une beauté très affirmée, paradoxe darwinien, reste volontiers pour compte; distraite et sollicitée par des occasions trop faciles, il lui arrive d'être trop difficile pour fixer son choix. Elle est exposée à « mal tourner ».

Combien trainent leurs origines à la manière d'un boulet : il y a le déclassé par asceusion, et ce n'est pas impunément que le bâtard d'un c cuisinière ou le fils d'un gardien de prison s'élève au dessus des siens. Il en est sur qui la pratique de leur profession pèse de tout son poids : l'un est valet de chambre, l'autre voyage pour le commerce l'autre est marin. Ils renoncent à un foyer singualièrement précaire. Certains encore préparent des concours à lointaine échéance, avec ou sans succès, jusqu'en pleien maturité, sans compagne auprès d'eux, sauf une de ces « petites alliées » qu'ils rou-

gissent sur le tard de hausser à la dignité d'épouse. L'étiologie de métier affecte peu ou prou toute la population ouvrière.

Puis s'inscrivent les charges de famille : la maison paternelle est vide de son chef, le fils succède. Il travaille pour le passe et non pour l'avenir; une mère trop éprise recule parfois devaut l'énorme scarifice d'une séparation, même saus que les nécessités matérielles puissent apporter une excuse norale. Mais si le deuil vient à son heure normale le fils est étonné de se trouver dans la maison déserte : il est trop tard pour la remplir à son propre compte.

Il s'agit áilleurs de pourvoir aux besoius de grands-parents, d'oncles, de tantes, d'élever toute une lignée de frères, de sœurs, de neveux, les enfants naturels et non reconnus d'un frère, ceux même d'une maîtresse : les exemples se présentent en foule de cette vertu géuéreuse travaillant dans l'ombre, qui se cache et implore la discrétion.

Un désespoir exaspéré, la cruelle déception initiale d'une rupture, d'une perte prématurée ont pu amener un renoncement définitif : pour être rare, le fait se rencontre vérifié.

Les timides, les hésitants méritent une rubrique spéciale, mais de réels obstacles s'interposent parfois à la traverse et multiples sout les expectants, avec ou sans avancement d'hoirie: un veto familial s'oppose à l'union projetée, que l'on ne veut pas transgresser par sentiment ou par intérêt. Le mari est en position d'absence ou le divorce a été prononcé, vice rédibilitoire devant nombre de convicions intransigeantes: le pur mariage civil serait tenu pour un scandale, qui enlèverait à celui-ci sa clientèle et ses moyens d'existence, à celui-là l'estime des siens ou le frapperait counue d'infamie dans le milieu dont il est solidaire, Mazarin déclarait que le temps est un galant homme.

SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIQUE



ASSOCIATION

SCOPOL AMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sècres. - PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

## Atonhan-Cruet

en cacheta dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

TÉLEPHONE 114

## PRODUITS PHYSIOLOGIQUES 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

MONTCOURT

MONCOUR

TÉLÉPHONE 14

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsie

dosées à 0 gr. 125

snhérulines

MONCOUR Maiadles du Pole Diabète par anhépatie En sphérulines En suppositoires dosés d 8 gr.

Extrait hépatique

dosées d 30 elgr. en doses de 12 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour

Extrait pancréatique MONCOUR Diabète par hyperhépatie dosées à 20 eigr. En suppositoires dosés à 1 ar.

Affections intestinales Troubles dyspeptiques De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 h 4 sphérulines

MONCOUR Constipation dosées d 25 eler.

Patérite. nuco-membraneuse

Extrait intestinal

dosées à 30 ctar. De 2 h 6 sphérulines

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris . Elles ne se déligrent que sur prescription médicale.

L. B. A.

De 4 à 16 sphérulines

par jour.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 - NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'. 54. Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites, :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

Un couple n'ose a régulariser s alors que tout le monde croît aux liens matrimoniaux les plus génuins et les plus authentiques. Il est des problèmes insolubles : comment résoudre la bigamie morganatique de ce paterfamilias bifrons qui entretient un ménage à Bordeaux et un autre à Paris?

Il ne saurait être traité en cette place du célibat religieux, qui a son principe et sa raison en soi : mais les influences confessionnelles out leur répercussion à distance, ainsi que les formations éducatives ou les origines ethniques trop différentes.

En matière sociale, commme en matière biologique, les croisements d'espèces trop lointaines sont voués à l'insuccès reproducteur et ne permettent que des rapprochements sans lendemain,

. \*

Le concubinage figure aux torts et grieß du célibat : l'accusation offre seş réalités objectives à un observateur superficiel, mais un examen plus pénétrant recomaît, dans la majorité des cas, un fait secondaire plutôt que primaire, un résultante et non une cause. Tel qui se sait excul des voies légales se contente de cette solution imparfaite et beaucoup en arrivent à accepter au titre définitif ce qu'ils ont conservé longtemps comme un pis-aller temporaire d'attente.

Le stage, est long, que nos usages imposent avant l'établissement conjugal à une jeunesse ardente, entre vingt et trente ans : si d'aucuns, retenus par la timidité, la craînte, de solides principes moraux, s'abstiennent ou, comme Diogène, leur paume aidant, chantent solitaires et sans Lais l'hymne d'hymnée, la plupart choisissent entre le stupre de la prostituée, la liaison de la concubine et les relations illicites de l'adultère. L'homme de cœur, chez qui l'expansion affective est non moins impérieuse que l'organique, répugne — et son expérience prophylactique donne un avis conforme — aux approches de la fille de joie.

Chérubin ne manque pas d'être initié et mis au point par des caresses déjà seilles: sorti de son printemps, notre adolescent, clairvoyant et mûri, découvira aisément sur su route mainte femme meurtriepar la vie, veuve, divorcée, mal appareil-lée à un époux qui la délaisse, la méconnaît ou simplement ne lui agrée point. Elle se révélera, développera un charme imprévu à son contact et lui fera évidemment paraître bien insipide la fadeur prétentieuse de la jeune fille, dont il faut, au demeurant, accepter en bloc l'entourage rébarbatif.

Je consentirais à cette conclusion que les beaux romans d'amour ne se vivent qu'en dehors du mariage : ils sont privés de ce couronnement qu'est lamaternité, seule durable et définitive. Ils doivent être-brefs : il ne faut point que les fleurs soient caduques pour conserver intact le bouquet fané. Elvire a su mourir à temps et encore les indiscrètions de l'histoire nous avouent que deux modèles au moins ont inspiré le poète, lequel ne laissa point de mettre à profit ses amoureux sanglots pour sagement et utiliement convoler.

En fait, la majeure quantité de nos semblables court vulgairement à la matérielle, à travers, pour quelques favorisés, les plus médicores aventures sentimentales. Il vant mieux que la nature et les circonstances mettent une graude parcimonie à tolérer l'épanouissement de certaines sensibilités affinées et exquises, non tempérées par la dérivation collatérale de l'action, qui recueillent plus de souffrance que de jouissance; le reste se contente de la grissille sans rehaut des formules normales, avec le maximum probable de bonheur relatif, et la coutmen a consacré le mariage comme la moins insuffisante des garanties

Ces grandes amours apportent d'ordinaire un délai, rarement une suspension décisive dans le désir de se créer un intérieur et une postérité; la lassitude qui succède à ces paroxysmes est même bonne conseillère. S'il n'en va pas toujours ainsi, malheur à qui s'attarde : une page de Maupassant, dans Fort comme la mort, dépeint éloquemment ce vide qu'est alors la liberté du vieux garçon.

Assez fréquents sont les faux ménages d'artistes, d'écrivains ou de savants : les exigences mondaines, que redoute leur gaucherie, contrecarrent aussi sans cesse le chercheur laborieux, et Faguet appelait la femme un être chronophage. Ces exigences leur paraissent bonnes pour qui remplace l'effort consciencieux par la réclame et pour l'homme enfin arrivé », à cette période officielle dite des banquets, où il se produit lui-nême, mais ne produit plus guère que par procureur.

La grande ville permet à ces indépendants de laire front dans la vie publique, alors qu'un gynécée fermé, sans servitude de l'étiquette, en marge des conventions, les remet ensuite à des soins souvent excellents et pleins de confort, que rien ne vient détourner de leur fin égoiste : le secret professionnel nous empêche de dévoiler si c'est l'association d'une ancienne avarie avec une salpingite châtrée, où la société ne perd rien en somme.

Quant à la nature de ce ciment adhésif, interstitiel, si dur à disjoindre, c'est un agglomérat



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSÉ - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

CÉRÉÉÉES JÁMÚZET pour Décoctions - CAGO GRANVILLE - Gacao à l'Orgéose, etc., rechure et échantillors sur demande, mº JAMMET, 47, Ruc de Miromesnil, PARI



#### DRAPIER ET FILS

7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (I\*)

INSTRUMENTS de CHIRURGIE ·MOBILIER CHIRURGICAL BANDAGES — ORTHOPÉDIE

Nouteau rectoscope opérateur du D' BENSAUDE Nouteau rectoscope dilatateur du D' PAMBOUKIS

CYSTOSCOPES. URETROSCOPES

Envoi de la notice sur demande

#### **CURE SYNERGIQUE**

## UROPHILE

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

#### · ÉTATS LITHIASIOUES ·

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

#### ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

Une cullierée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane,

Echantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, 15 :: PARIS

## MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

## THÉÏNOL BAILLY

OXYOUINO-THEINE =

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emploi : 2 cuillerées à dessert par jour

Laboratoires A.BAILLY
15, Rue de Rome, PARIS

M. PERRIN et RICHARD

## LES ARYTHMIES

ES VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MEDECINS' Anemie Surmenage Neurasthenie Grippe Debilite Convalescences

variable d'attachement et de crainte réciproques, d'intérêts intriqués, de souvenirs accumulés, d'habitude et de paresse morale. L'aventure est célèbre d'un de nos brillants professeurs qui accepta de renier le passé et opta pour la respectabilité, mais ne tarda pas à préférer le suicide.

Avec les années, la compagne illégitime des premières luttes a perdu ses grâces juvéniles : étouffée et comprimée en milleu clos, pour ne s'être point ameuuisée dans sa pensée et son geste aux multiples contacts de. l'humanité, sa déchéance est totale. Elle reste, si elle n'est suppléée ou abandonnée, ou si l'union consentite à temps ne lui permet de s'adapter, l'éternelle maîtresse: une humble extraction l'a préparée à ce rôle effacé.

En revanche, c'est encore auprès de maris infidèles que sont intervenues la plupart des maîtresses illustres de notre époque, en tierce partie.

Chateaubriand était qualifié pour écrire :

« Il suffit de tenir bon dans la vie pour que les illégitimités deviennent des légitimités, »

Juliette Drouet recevait de Victor Hugo un portrait avec cette dédicace :

« Je t'aime. Cinquante ans d'amour, c'est le plus beau mariage. » Malgré une longue périégèse, voilà enquête bien incomplète.

Mille faits de passage relient ce célibat, volonaire en apparenc, des faibles, des imprudents ou des malchanceux à celui imposé par des contingences morbides ou des tares physiques, non accepté mais subi par de souffrantes et honteuses victimes, celui que je ne crains pas d'appeler le noble et douloueux célibat.

Je ferai bon marché, c'est le cas de parler ainsi, des difficultés, de la cherté de la vie, de la misère : on peut toujours associer deux misères. Mais je pénètre sur le solide terrain de la médecine.

Le public ne voit que les infirmités patentes : Triboulet le rachitique, qu'une femme aux goûts pervers

Aima pour sa laideur et sa difformité.

Il note l'idiot, le sourd-muet, toutes les malformations grossières de l'habitus extérieur : mais le médecin a un autre champ d'observation.

Ce fils de bonne famille est un syphilitique tenace, que des parents inconscients pressent et poussent au crime. Tous les jours notre mensonge «utrapélique» couvre cette cause, d'une fréquence insoupçonnée, de banalité en notre minis-





## SERUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

de 10° de Séram par

Sirop ... Comprimés

A)c*Perothérapie spécifique* des <u>ANÉMIES</u> (Carnot)

B) Tous autres emplois du Serum de Cheval : HEMORRAGIES (P.E.Weill) ANSEMENTS (R.Petit.)

> ANÉMIES CONVALESCENCES

Echantillong, Littérature 21 RUE D'AUMALE.PARIS

leurs il vivait de quelques cuillerées de bouillon et de purée ou de panade...

« Au bout de six jours de cet usage des eaux, Lagrave parvint au point de les boire plus aisément. Il souffrit moins, il commença à dormir et avoir des frissonnements moins fréquents. On le mit alors à la boisson des eaux coupées avec parties égales de lait (I); il buvait à peu près deux pintes de ce mélange par jour, sans compter qu'il faisait sa boisson ordinaire de l'eau minérale : il continuait à se laver très souvent la bouche avec l'eau de la Source Royale (2). On lui fit prendre des douches plus fortes que les premières ; on le mit à l'usage des bains tempérés ; il commença à se fortifier et à être sensiblement mieux.

« L'usage des frictions mercurielles avec les eaux de Barèges est très ordinaire. On craignit que, dans ce cas-ci, les frictions, qui avaient déjà manqué trois fois ce malade, ne le manquassent

(r) Dans une note à la Société d'hydrologie médicale de Paris, Jean Dufrénoy et moi-même avons démontré le pouvoir diastasique des barégines. Des malades ne pouvant supporter séparément ni le lait ni l'eau sulfurée toléraient parfaitement le mélange. Jean Moulaüs, dès 1685, donne comme déjà très ancienne cette méthode d'absorption de l'eau sulfurée. Christopher Meighan, en 1740, indique comment ce mélange devait être pris à jeun. Les Bordeu semblent s'être inspirés de la conduite de cet auteur.

(2) La Source Royale, ainsi nommée depuis la cure du jeune duc du Maine (source Tambour actuelle), a près de 45 degrés. encore. On crut pouvoir essayer, sur un grenadier du régiment de Bourbonnais, les dragées antivénériennes que l'on essaye depuis quelque temps, à Paris, sur les gardes-françaises.

« Lagrave prit, à commencer du quatorzième jour de son arrivée à Barèges, pendant huit jours, le matin, une dragée continuant toujours l'usage du lait et des eaux pour toute nourriture. Les progrès en bien furent encore plus sensibles pendant ces huit jours, au bout desquels on lui fit prendre, chaque soir, une seconde dragée.

« Jusqu'ici les douches avaient fait peu transpirer. Les urines étaient demeurées assez claires. Le malade était constipé. Après deux jours d'usage à deux dragées par jour, les douches firent suer assez abondamment, les urines se chargèrent : le malade fut purgé deux à trois fois par vingtquatre heures, pendant huit jours ; il demanda à manger la soupe qu'on ne lui refusa point. Il but de l'eau minérale beaucoup plus aisément et plus abondamment qu'il n'avait pu faire encore ; il se baigna et doucha plus longtemps chaque fois. On augmenta jusqu'à cinq par jour le nombre des dragées. Enfin, tous les accidents diminuèrent sensiblement. Les exostoses disparurent, les douleurs cessèrent. l'ulcère du palais se cicatrisa : le malade avala et la boisson et les aliments solides; il prit des forces et de l'embonpoint.



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la présciérose, l'albuminurie, l'hycardiaque.

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise la diathèse urique les acides urinaires.

r. - Ces cachets sont en forme de cœur et se

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS

« Ce changement inattendu arriva dans deux mois de temps et il fut l'effet d'environ cent vingt douches tempérées, de soixante-dix bains tempérés, d'une grande quantité de boisson d'eau la plus chaude, d'un nombre infini de gargarismes de la même aeu et d'environ 1xo dragées.

« Lagrave avait-il la vérole à son arrivée à Barèges? Cette guérison est-elle due à thusage des enue, ou à celui des dragées? Ces deux remèdes n'ont-ils pas concouru pour le même objet? Voilà des problèmes importants que je me garderai de tenter de résoudre...

 Permettez-moi de joindre ici une fort singulière observation sur la même matière.

4 Un homme âgé d'environ cinquante-cinq ans eut la vérole à la suite d'une gonorrhée, de chancres et de bubons. Il fut mis, à deux reprises différentes. à l'usage des frictions par extinction.

4 Tous les accidents disparurent très bien la première fois, mais il resta un petit gonflement dans la cloison cartilagineuse des narines. C'est pour ce gonflement que les médecins de Montpellier firent administre les frictions, pour la seconde fois, huit mois après la première : ce gonflement, loin de diminuer, augmenta pendant le second traitement. Il suppura. La carie se manifesta, quelque temps après. Cette carie rongea tout l'intérieur des narines. Les os propres du nez se carièrent. Il se fit un trou entre les deux sourcils. Tout le nez paraissait ébranlé et prêt à tomber. L'ulcère gagnait le voile du palais. Dans cet état on décida un troisième traitement par les frictions. Dès la quatorzième, les accidents augmentèrent : la salivation survint. Mon frère (Théophile de Bordeu), appelé dans ce moment-là. fit suspendre les frictions, décida que le malade n'avait point la vérole ou que, s'il l'avait, ce n'était pas le moment de la traiter par le mercure. Il envoya le malade à Barèges : il le fit traiter sous ses yeux (en 1750) par des injections, des lavages, des bains et douches des eaux. Les accidents disparurent, les cicatricesse fermèrent, le nez reprit sa forme. Vous voyez, combien cette histoire a de rapport avec celle de Lagrave.

« J'ai l'honneur d'être, etc. Border, » Pour ceux d'entre nous qui avons entendu, à l'Hfotel-Dieu, l'exposé qui nous fut récemment fait au sujet des deux malades auxquelles nous avons fait allusion au début de ces notes, ne nous semble-t-il pas assister icé à la troisième période de l'évolution de la maladie que maintenant pour pouvone plus vité surface? P. Morradou.





tère : à son côté la tuberculose, dans ce jardin des supplices où le génie du mal dépasse de loin l'imagination chinoise, complique toutes ses formes et ses variétés. Cet adolescent floride a les testicules fistuliés comme une écumoire ou porte latente la carie de son ossature: combien sommes-nous qui détenions le secret?

Ce Falstaff, puissant gastronome, est un diabétique aux belles allures: mâle déficient — telum imbelle sine ictu — son aiguillette est toujours nouée; il est prédestiné d'autre part aux pires éventualités.

Cette pâleur élégante fera place dans six mois à celle de la mort subite : le cœur est touché dans ses œuvres vives.

Cette obésité congestive est une manière d'éponge imbibée d'alcool. Cette silhouette efféminée est celle d'un malade

Cette silhouette efféminée est celle d'un malade de l'esprit, d'un inverti sexuel, que le charme de l'éphébisme masculin est seul capable de solliciter.

Une double atteinte des épipidymes par la gonorniée, les séquelles des ourles ou une blessure de guerre, chez cet infortuné gaïllard, ont à jamais ébranché l'arbre généalogique.

Sur le thème d'une lourde hérédité cancéreuse, Larrey junior fit jadis profession publique d'abstention : maladies héréditaires, maladies familiales, ce serait la substance d'un épais volume et, parmi la clientèle qui attend à notre porte, il n'y a que l'embarras du choix.

Et pourtant, justement parce qu'ils se sentent diminués, tous rêvent d'une intimité paisible et douillette : le médecin, qui prévoit les désastres futurs, les arrête de toutes ses forces sur la pente où ils dévalent. Ses conseils ne sont point touiours obéis : ah! les beaux drames auxquels nous assistons: suicides, ruines, déshonneurs! Quelles confidences et quelles correspondances, enflammées ou désespérées! Une femme crie son droit naturel et légal à l'amour ou à la maternité; une seconde crache l'opprobre à la face de son conjoint contaminé, devant l'enfant promené dans son plâtre sur les sables de Berck ou caché à tous les regards dans une maison d'arriérés. Un paralytique général dilapide les biens communs, expose en public sa folie délictueuse : la cécité guette l'un, l'ataxie ou l'hémiplégie l'autre : j'en passe. Une fatalité antique frappe le coupable et sa progéniture.

Une législation à courtes vues, réduite aux expédients financiers, menace et comprime le célibataire: e'lle risque d'être aussi souvent injuste dans son application que dangereuse dans ses résultats.

Dr Vincint Nicior.

## LES GOMMES DU NEZ

Il y a quelques jours, à l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. le professeur Gilbert, nous étaient présentées deux malades atteintes de syphilis du nez. Le diagnostic différentiel, l'évolution de la maladie funent établis de la façon la plus brillante du monde.

Ces faits nous ent remis en mémoire les deux observations que nous demandons la permission de reproduire tout entières ici : elles appartiennent à l'évolution des idées médicales et, par bien des endroits, peuvent être superposées à celles oui nous furent décrites.

Nous les extrayons d'une lettre de François de Bordeu au Journal de médecine (mars 1760) (1).

« Le nommé Lagrave, grenadier au régiment de Bourbonnais, avait plusieurs exostoses véroliques aux bras et aux jambes. Ces exostoses avaient succédé à deux gonorrhées virulentes, accompagnées de chancres. Le malade fut mis à l'usage

(1) François de Borden, fils d'Antônie de Borden et frère de Théophile, comme eux médecin de Montpellier, fut l'un des collaborateurs du Journal de Bartjes et survivancier de son père et de son frère dans leur charge d'intendant des Enux de la vielle station pyrénéenne. des frictions mercurielles avec les précautions ordinaires : ce traitement n'ayant presque rien changé aux accidents véroliques, on en fit un second, de la même espèce et qui n'eut pas plus de succès. Enfin, le malade fru mis pour la troisième fois à l'usage des frictions avec plus de précautions encore qu'on n'en avait pris les deux premières. Pendant or troisième traitement, les chancres et la gonorrhée disparurent. Mais il survinit un ulcère au voile du palais : rieu ne put arrêter les progrès de cet ulcère qui caria les os du palais et ceux de l'intérieur des narines.

«Løgrave arriva à Barèges avec des douleurs très considérables aux articulations et à l'endroit des exostoses; le voile du palais et les piliers rongés ainsi que les amygdales, les os du palais tronés, de manière qu'en avalant les liquides, il était obligé de les rendre en partie par le nez. Il ne pouvait pas avaler les aliments solides; il paraissait être dans le dernier degré du marasme; il avait la fièvre lente avec plusietus frissonnements par jour; il ne dormait presque point.

«Le lendemaindeson arrivée à Barèges, Lagrave essaya de boire quelques verres d'eau dont il n'avalait que peu; il lava plusieurs fois sa bouche avec l'eau de la même source et il prit quelques légères douches sur la partie douloureuse: d'ajl. Traitement TUBERCULOSE

PULMONAIRE GANGLIONAIRE VISCÉRALE ET CUTANÉI

Par le



A BASE DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc, d'une solution à 2 % de sels,

COMMUNICATIONS :

Société Biologie : 1912, 29 Mai 1920.— Académie de Médecine : 2 Mars 1920. 6 Avril 1920, 15 Juin 1920.— Académie des Sciences : 14 Juin 1920.—
Thèse Biston.— Thèse S. Guerrejun 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



#### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

Enfin une ligue d'hygiène sociale, qui a déjà prouyé sa vitalité, vient d'être fondée à Madrid par le D' Marinoni.

En dehors de quelques études et des discussions dans les sociétés savantes sur les questions d'actualité (grippe, encéphalite, tuberculose, appendicite, utilisation de la radiologie en médecine et en chirurgie, tétanos), nous ne trouvons guère à signaler que les travaux de physiologie de Pi y Suñer (Congrès de Paris), une boutade fort bien étudiée sur l'eugénique (España médica) et le discours d'Amalio Gimeno qui est une mise au point remarquable des progrès accomplis par les sciences médicales dans les 50 dernières années et où les travaux français se voient réserver une large place. A la fin de son discours, le Dr Gimeno nous dit qu'en 1919, sous son ministère, pour la première fois fut inscrit au budget, pour le matériel scientifique, un crédit de 500 000 pesetas, qui en 1920 fut porté à 4 200 000 pesetas. L'Espagne sera donc toujours le pays des changements rapides et exagérés, ainsi que l'écrivait Juan Cortada, Il y a vingt ans, elle comptait un électrologue, le Dr Cicera, ct deux radiologues, les Drs Comas et Prio. Cette année, la Faculté de Madrid a créé la chaire de Radiologie qu'elle a confiée au Dr Calatayud, et auprès des installations que i'ai vues à Séville. Valence (Batllés), Madrid (Decref, Elzaguirre), celles de nos spécialistes paraissent de peu d'importance.

Les Facultés d'Espagne traversent une crise médicopolítique. La Faculté de Madrid a des chaires sans titulaire depuis dix aux ; les chaires vacautes sont nombreuses; celle d'Histoire de la médiceine a dé l'objet de lutinistère télles qu'aucum nom n'a pu être présenté, et le nimistère vient de nommer une commission chargée d'étudier quels inopens donneraient les plus grandes garanties de justice et d'équité pour la nomination des professeurs. Toutefois, le D' Peña a été élevé à la chaire d'Uzologie. Il appartient au groupe des jeunes qui veulent modifier les méthodes désuètes d'enseignement livresque.

La Société d'hygiène et la Société de dermatologie furent très actives et un certain nombre de séances de cette dernière furent occupées par la discussión' d'un rapport de J. de Azua et M.-F. Criado str la prostitution au point de vue sanitaire.

Au cours de cette année a disparu une des belles figures du corps médical, Manuel Tolosa Latour, qui a Consacré sa vie à l'éducation et à l'hygiène de l'enfant. Grand ami de la France, à tous les Congrés d'hygiène nous avons entendu sa parole sympathique; il apportait sans compter le concours de ses généreuses idées. Il donna sa vie à la protection de l'enfance, son temps et sa fortune au Sanatorium marin de Chipiona qu'il fonda avec le concours de sa dévouec comunance.

Nous ne saurions terminer cet article sans signaler l'exposition des caricatures de médecins et le succès remporté à l'exposition des Beaux-Arts de Madrid par le professeur Forns, dont les tableaux furent particulièrement remarqués.

Les médecins espaguols sont maintenant tout à la préparation du Congrès national de médecine, qui revêtira le caractère d'une grande manifestation hispano-américaine. Ce Congrès aura lieu à Séville et coîncidera avec l'exposition hispano-américaine et les fêtes du IV° centenaire de Magellau.

Enfin, en juin, se tiendra à Oporto la réunion hispanoportugaise de l'Association pour l'avancement des sciences.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

Séance du 15 janvier 1921.

Opération du ptosis. — M. Poul ARD présente un malade opéré par son procédé avec un excellent résultat.

La sérothéraple de la conjonctivite gonococcique (sérum du D° Stérian). — M. CONSTANTINISCO (de Bucarest) conclut d'un ensemble de 23 observations, déjà présentées à la Société d'ophtalmologie de Bucarest décembre 1910, que ce sérum pent être considérér comme spécifique de la conjonctivite gonococcique et de secomplications ; que la durée de l'affection se trouve réduite de huit à vingt jours ; que l'injection de sérum met à l'abri des complications cornéennes lorsqu'elle cest faite avant leur appartition est faite vant leur appartition.

Deux cas de conjonctivite gonocoocique graves traités par le sérum du D' Stérian. — M. DUPUV-DUTRAUTS présenie deux adultes traités par la sérothéraple seule pour conjonctivite purulente grave avec lésions connemes étendes. L'action thérapeutique a été reuarquable. Guérison de la conjonctivite (disparition du gouocoque) en cinq et huit Jours. Ensuite réparation régulière et rapide des ulcerations cornéennes.

M. MORAX rapporte plusieurs observations de conjonctivite blenuorragique guérie sans autre traitement que la sérothérapie, mais moins rapidement que dans le cas de M. Constantinesco. L'action thérapeutique de ce séruin n'est pas douteuse.

Note sur quolques yeux d'anencéphales. — Åt. Moxnaux a étudié les orbites, coupée en série, de trois auencéphales. La vésicule optique a suivi son développement et le globe oculaire est normalement constitué. Mais, en rapport avec l'arrêt de développement de l'encéphale, on constate les modifications suivantes. Les cel, lules ganglionnaires et les fibres optiques de la rétine font totalement défaut. La papille est remplacée par une large excavation ; le nerf optique, privé de fibres uerveuses, est réduit à un mince tractus coujoucití, névroglique et vageculaire.

Gécité verbale pure avec hémianopsie latérale homonyme gauche chez un gauche.— MM. J. BOLLAK et 2. HARYMANN présentent un malade atteiut de cécité verbale pure, sans troubles de la parole ui de l'écriture, et sans surdité verbale; il existe en outre un certain degré d'anmésie verbale, et une hémianopsie l'aférale homonyme gauche.

L'apparition simultanée de tous les troubles visuels et le fait que le malade est manifesteuent gaucher incitent les auteurs à penser qu'il s'agit d'une lésion unique de l'hémisphère droit.



DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Regles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

#### \_'HEMOPAUSINE crivez

Du Docteur BARRIER Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

#### CONSELLEZ L'HEMOPAUSINE

à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Dose par jour: Adultes: 2 h 3 ver. h liq. Enfants: 2 h 3 cuill. h dessert. Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère) Littérature — Échantillons sur demande

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES

#### AFFECTIONS

DES

#### VOIES DIGESTIVES

#### dans la première enfance

Par A .- B. MARFAN

Professeur à la Faculté de médecine de Paris. Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

2º édition. Un vol. in-18 (42×18,5), de 152 pages.. 6 fr.

Innocuité et tolérance absolu mime à baute 20 ntitoscinio COMMUNICATIONS ALA SOCIE MÉDICALE DES

#### 10DO BENZO METHYL FORMINE = ANTISEPSIE INTERNE Parce que :

- G. rist-plus uniquement lupeolutivoli proposment bit, mais une combination voltes les multiuse arphiepique organiques impetable. some risaction locale in gineriale.
   Chute rapide le la température lans lis Septicionies.
- 3° Don action synergitique, se virule Dans lei cas les plus variés et les plus rebelles: RHUMATISMES Déformant , chromaux, gonocoxique : «spécifique )
- TUBERCULOSE pulmonaire, gonglionaire, osseile especifique
  SEPTICÉMIES girus-purpuerale diningili extensionale Guero
  SYPHILIS motamonume tablés et myelotas especifique 4° Ble est employee Land tous les Hopitaua Depuis 1912

Laboratoires CORTIAL 125, r. de Turenne, PARIS AMPOULES

ACIDE THYMINIOUE

**HROTROPINE** 

LYSIDINE

*Diathese urioue* 

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL EN ESPAGNE

#### Par le Dr L. MATHÉ.

Aussitôt la paix signée, l'Allemagne organisa le plan de sa lutte scientifique, soutenue par l'action industrielle et commerciale sans. lesquelles toute propagande intellectuelle est stérile, et les savants allemands viment apporter au commis voyagen l'appui de la « Kalitur ».

Mais l'Espagnol n'est point de ceux qui se laissent duper, et ses regards se tournèrent vers la France meurtrie et glorieuse.

Dès qu'on peut passer les frontières sans trop d'emuis, voici le Dr Eleizegui, reprenant les voyages médicaux qu'il avait inaugurés avant la guerre avec tant de succès'; puis c'est Turro, le fondateur avec Turrell de l'école française de Catalogne et de l'hôpital de l'Alianza, accompagnant à diverses reprises les membres les plus infinents de cette Faculté annexe de l'Université de France ; c'est, de chaque région d'Espagne, des médecins veuant isolément ou par groupes, de Valence, de Galice, de Santander, Burgos, Madrid, Gérone, etc., suivre les cours, visiter tout ce qui a trait à la médecine de guerre et terminer leur séjour par un pieux pèlerinage aux champs héroïques de Verdun et aux cités martyres. La science française a donc bien conservé son influence et son rayonnement chez nos frères latins et ce nous est un grand plaisir de voir se réaliser, grâce à l'esprit large et ouvert du doyen de la Faculté, ce que, avec Dartigues, uous avions vouln entreprendre avant la guerre, l'Intercambio de professores.

L'illustre doyen de Barcelone, Martinez Vargas, qui en manque jamals l'occasion de témoigner sa sympathie à la France, surtout dans les jours d'angoisse, et comme Emilio Castelar il peut dire: « En los dias de desgracia fui su leal amigo», don Andrés, dis-je, donna l'exemple et une conférence à la Facultió, puis Preixasa, Peset, Ply Soifier qui, dil-cun, nous vaistera hientòt, et récemment Recasens, le doyen de Madrid. Cette anmée, la Facultié de Paris renda à ses collègies d'Espagne la politesse qu'ils lui firent et les professeurs Roger, Chaurlard, Widal, Paquez, J.-L. Faure et Daval, officiellement pressentis, auraient accepté. Ils montreront la simplicité et la clarit du gelies cientifique français et prouverout par leur déplacement officiel l'estime en l'aquelle nous tenons nos amis d'an del die Styriefes.

Question professionnelle et médecine sociale, tels sont les deux problèmes qui absorbent toute l'activité médicale en Espagne au coms de cette année. Stimulée par les abus, la mauvaise foi et l'arbitraire, la solidarité professionnelle s'est réveillée, aumontré sa force et a réussi à vaincre la routine. Le regretté Dr Ed. Vidal a exposé il l'an demire, avec sa profonde comaissance dacs choses d'Espagne, la genéee des gréves partielles de médecins et la réunion générale des « Colegios de médice» à Madrid, où la solidarité professionnelle interprovinciale s'affinm ai hantement.

C'était la litte pour la dignité de la profession contre le servilisme politique, contre l'exploitation par l'Etat et les Sociétés de bieufaisance et contre les charlatans de tous ordres, le plus odieux des charlatanismes étant, suivant l'expression de Guardia, «celui qui emprunte les façons de la charité et de la philanthropie ». Cette aumée les colegios de médicos , au cours de la récuinon générale de Valence, ent countitué une assemblée et une Félderation des Golgeios. Dans chique province out été organisés des syndicats médicaus qui fout curve tuile pour que les médicais obtiennent les avantages matérials et moraux auxquels ils out droit, le respect des suggements et le respect de la personne.

Les résultats obtenus sont déjà très appréciables, l'autorité morale des syndicats s'affirme chaque jour et leur action embrasse toute la péninsule.

Les médecins s'occupent aussi de créer à Madrid une maison des médecins, vaste palais (il est prévu 2 millions de pesetas), dont l'organisation correspondra à celle d'un grand « cercle médical » (Voy. nº du 25 déc. 1020).

A la médecine « curative », a fait place la médecine « préventive ». Aussi la prophylaxie et l'organisation de la médecine sociale out-elles été à l'ordre du jour de la Semaine médicale de Pamplune et de la Semaine médicosociale de Sautander.

A Pamplune, le professeur Pittaluga exposa le programme de la commission pour la lutte contre le paludisme à Cacéres et le D<sup>r</sup> Murillo l'organisation sanitaire dans les villes.

Beaucoup plus importante fur la semaine de Santander. A la séance d'inauguration, le roi résuma le programme du Congrès et promonça cette phrase fort judicieuse, dont le conça médical espère la réalisation: Le ministre qui viendra présiden la ciditare de son trauma se doit par opporter un discours, mais un décret qui sanctionne vos décisions.

Puissent-elles comprendre ces paroles du roi, les Chambres qui n'ont pas encore sanctiomé, depuis un an, le projet de loi sur la prophylarie publique des sualadies inigetieuses. Martiu Salazar exprima officiellement la necessité de voter cette loi ainsi que celle sur l'assainis-sement des logements dans les villes et la protection des formes enceintes.

Le D' Saruchinga parla de la lutte contre les ituadis ed de la nécessité d'une codification des règlements d'hygiène publique. Le grand pédiatre Martinez Vargas s'occupa de l'hygiène infantile, de l'eugenique, de l'hygiène avant, pendant et après la conception et de la lutte contre la mortdité infantile. Ce fut ensuité le professeur Marsinon qui représenta le rèle considérable du méderiu praticien dans la prophylaxie des maladies contagleuses, dont la pierre augulière est le diaposité précos permettant la mise en œuvre rapide des moyens d'en prévenir l'extension.

L'enseignement de l'hygiène sociale n'existe pas et, à on croire le D'Bardaji, ou en est eucre à recommander aux enfauts de se laver au moins tous les deux on trois mois ; est le rôle social du médecin de faire l'éducation du peuple en matère d'hygiène. Signalons aussi le discours du D' Sarabia i l'action médico-sociale du médecin sur le développement de l'enfance.

Les médecins espagnols ne se contentent pas des thécies, ils out réalisé une expérience qu'ancun pays n'a encore tentée, la vaccination antituberculeaus prévenitre volontaire de toute la population d'une ville. De lenr plén gré, les habitants d'Alori act d'Alberique se sont soumis à la vaccination de Perran. Nous suivrons cette expérience pour en douver les résultats.



DOSAGE: I. Correspond & lobe posterieur d'hypophyse de bœuf
Sub Demande speciale: Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 155 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( PERSONNER

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



## ALGOL Granulé DAL

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aigu ou chronique. etc.

## Therapeutique Cacodylique Intensive et Indolore

## YTO:SERI AUX CACODYLATES ALCALINS

Une injection intra-musculaire tous les deux jours

5 CENTI CUBES

Guissant Stimulant de l'Hématopoièse et de la Phadocutose

GRIPPE TUBERCULOSE DALLIDISME NÉODI ASME

NEURASTHENIE

Contre toute altération du Sang Contre les maladies infectieuses

Contre les cachexies de toute origine

Echantillons gratuits surdemande

Laboratoires CORBIÈRE & LIONNET

Telegr. Pantuto Paris

97 Rue Desrenaudes · PARIS Teleph Wagram 37-64

CENTI.

CUBES

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

#### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE Séance du 17 janvier 1921,

Séqueltes psychiques de la guerre. — M. Henri COLIN présente un malade, ancien soldat, blessé en 1915, commotionné en 1916, dont l'état (apatite, tie respiratoire, etc.) n'est pas amélioré après deux ans. Pris d'abord pour un simulateur, il a été réformé définitivement à 100 p. 100.

M. Colin insiste sur la durée de la maladie, et sur le traitement.

MM. Dupré, Juquelier, Legrain, Marchand, et d'autres, font ressortir les difficultés du diagnostie et la valeur respective des divers traitements.

Tension artérielle et effort mental. — MM. Toutouss et Takoovit. Aon étudié systématiquement les modifications de la tension artérielle dans le travail intellectuel. La courbe obtenué se superpose à celle que fournit l'étude paralléle de l'effort physique (au dynauographe Ch. Henry) chez les normaux et les malades. Il y a correspondance des réactions tensionnelles.

Manie intermittente et délire systématisé chronique.

M. CAPGRAS présente une malade ayant cu, depuis 1907,
huit accès d'excitation maniaque avec idées délirantes.
Hin 1914, délire interprétatif d'influence, qui n'a pas

empêché, sous le sceau du secret, l'exercice parfait, pendant cinq ans, de la fonction d'institutrice.

Éruption zostérionne chez un paralytique général. — Observation, par MM. BOUYER et LEMAUX, d'un cas d'éruption zostérienne de la fesse droite, éruption qui n'est, topographiquement, ni radiculaire ni névritique; persistance de l'exacération du réflex crutillen droit

Cette observation fait songer de nouveau à l'ancienne théorie médullaire du zona, proposée par Brissaud, et contestée aujourd'hui.

Etats comittaux mnésiques. — Un malade de trentesix ans présenté par M. de Clérambaula: non buveur, attaques vers l'âge de dix-luit ans, délires mnésiques depuis vingt-trois ans, symptômes divers utilisables pour le diarnostie de ces états atvoiques.

Délire enséphaltique aigu avec dermité pellagrolle.—
M. Braussart présente le cas suivant; imbécile avec héliotropisue, atteint d'un drythèue véséculo-squameux des mains, de la face et du cou, exposés au soleil. Huit jours après : diarriche, puis défire aigu avec enséphalite (hoquet, ptosis, agitation psychomotrice). Réactions nerveuses trop brutales et trop graves pour permèttre de songer à la pellagre.

DUPONT

## APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.







Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

#### PELOTE non gonflee

Montre ses trois perties : deux poches inférieures et latérales 1 et 2 et une poche 3 supérieure et médiane,

#### DÉBUT DU GONFLEMENT

Les poches 'inférieures' se gonflent les premières : [grâce fă l'obliquité de leur grand axe, clles s'insinuent entre les deux branches des angles coliques et déterminent un mouvement d'ascension du côlon [transversa et subséquement 'de

#### PELOTE entièrement genflès

La poche 3 se gonflant après réplétion des poches inférieures, soulève et maintient en position normale le

### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS-VIIIº

TÉL. : WAGRAM 67-56



TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE . TUBERCULOSE

## TRICALCINE

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

EE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONI

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

SE VEND :
TRICALCINE PURE
FOURSE, COMPRINTS, SELVINES, ET CACERTS
TRICALCINE CHOCOLATÉE
Préparée spécialement pour les Echans
TRICALCINE

TRICALCIN

RACHITISME

CPOISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES





Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

\*\*Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En facons de 1gr. (Froulut cristallise).— En facons de 1gr. (Solution au 11000).

## SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions atables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques. olulion à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration.

Solulion à 2 % | Anesthésie régionale.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Photen, 24, Rue Jean Goujon, PARIS (89).

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR REVNÉS

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône a doté l'Ecole de médecine de Marseille d'une chaire de pathologie chirurgicale générale. C'est le Dr Reynes qui a été désigné par le ministre de l'Instruction publique pour occuper cette nouvelle chaire.

M. Henry Reynès, chirurgien en chef des hôpitaux de Marseille, était jusqu'ici (depuis 1903) professeur suppléant de chirurgie et d'obstétrique à l'Ecole de médecine. Il a été interne des hôpitaux de Marseille et chef de clinique à Marseille et à Montpellier.

Le professeur Henry Reynès s'est admirablement

comporté pendant la guerre, remplaçant le professeur Délanglade tué en Alsace, se dépensant sans arrêt dans les divers hôpitaux ou ambulances qu'il dirigea, se révélant en outre comme brillant chirurgiengde guerre.

Il a reçu la croix de la Légion d'honneur et la croix

de guerre.

Le professeur Reyne's s'intéresse activement et depuis longtemps aux questions professionnelles. Récemment il prenait l'intitative a'un congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hópitaux civils de France, lequel congrès l'a nommé par acclamation président de cette nouvelle association professionnelle.

DURAND.

#### NOUVELLES

Décisions des syndicats médicaux. — Dans son assemblée générale de décembre dernier, l'Ution des syndicats médicaux a pris certaines résolutious qu'il est intéressant de reproduire.

D'abord, à propos des grèves, elle a déclaré repousser tonte intrusion des syndicats médicaux, dans les grèves; a ce considérant que le syndicatisme médical doit se cantonner strictement dans le domaine économique et professionnel, sans se désintéresser pour cela, de l'étude des contrats collectifs.

Au point de vue de l'organisation syndicale, l'assemblée générale a pensé qu'il convensit, logiquement, de laisser aux syndicats médicaux la défense exclusive des intécêts professionnels. En conséquence, il a été décidé d'lavriter : rèles sociétés d'assistance de mutualité à centraliser et organiser en commun tout ce qui concerne les courres de secours, d'assurance et d'assistance; 2º les Sociétés scientifiques à renvoyer aux syndicats l'étude des questions professionnelles.

Ainsi l'Association générale des médecins de France, dont le but statutaire consiste à donner aide et .protection aux membres des sociétés agréées, est invitée à rester dans son rôle de société de secours mutuels et à ne pas s'occuper de la défense çue sintérêts professionnels. Renseignement de la fin: l'Union des syndicts médi-

caux a un budget prévisionnel pour 1921 de 150 000 francs de 1ccettes, de 143 550 francs de dépenses. K. L'Union des syndicats médicaux et la loi sur les pensions. — En décembre 1920, l'Union des syndicats médicaux avait voté en assemblée générale les couclusions suivantes.

s'il e propositions précédentes [tanf établi d'accord avec les syndicats) ne sont pas acceptées, on si ancun accord n'est intervenu avant le 1st février, dès cette date, c'est-à-dire à partir du 1st février jozz, les médecins ne devront plus faire crédit à l'Etat et refuseront de reconnaître l'Etat. Ils traiteront les bénéficiaires de la ci comme des malades ordinaires. Ils recevront directement leurs honoraires de ces malades à qui ils remettront un reçu. Les malades pourront alors s'adresser àl'Etat apur obtenir le remboursement auquel lis out froit.

L'assemblée générale approuve le conseil de l'Union et la délégation médicale l'Elle donne mandat au Conseil d'expliquer\_aux bénéficiaires de la loi la décision prise et de faire toute la propagande nécessaire pour que la décision soit exécutée.

Dans le cas où la situation du malade ne lui permettrait pas d'honorer le médecin, le malade recevra néanmoins les soins médicaux. Son nom sera communiqué au syndicat médical local aux fins d'enquête.

En aucun cas les médecins n'accepteront de soigner un bénéficiaire de la loi des pensions aux frais et au tarif de l'Assistance médicale gratuite; et celui-ci ne pourra être



#### MENTON

"L'HERMITAGE"

MAISON DE CURE CLIMATIQUE

D' GALLOT — COUBARD

Convalescences, Tube digestif,
Etats asthéniques,
Maladies de la Nutrition

Contagieux exclus

Cures d'air et de soleil.







et à la Société de Bloigie (Séance du 17 Février 1977).

terature et Bekantillons : Laboratoire d'Endocrinologie,
2. Placo du Théâtro-Français, Paris
CÉDARD, Plasm, de 1901. anglein interne des Hés, de Paris

#### NOUVEAU

## TRAITE de MEDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

A. GILBERT

P. CARNOT

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE MÉDECIN DE L'HOPITAL BEAUJON Avec la collaboration de MM.

Achard, Ambard, Aubertin, Auché, Airigenet, Babonanist, Baizer, Barbler, Barth, L. Bernerd, Bözzargen, Bölnet, Boulloche, P. Carnet, Castex, Chauffard, P. Cialese, Claude, Courmont, Caster, Chauser, Ch

TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN EVOLUTION.

Le fascicule VII, Maladies vénériennes, par le D. Balzen, a reparu en 4920 avec un nombre de pages double et de nom-Le fascicule XXI, Maladies des reins, par les D's Jeanselme, Chauffard, Aubard et Leoemen, a reparu, complètement Le fascicle XVIII, Malades du cœur, par le P Vaçoza, paralt en février.

2 Le fascicle XXII, Malades du cœur, par le P Vaçoza, paralt en février.

Le fascicule XXX, Malades du cœur, par le P Vaçoza, paralt en février.

Le fascicule XXX, Malades de la plèvre, nar les l'o M. Luns, Gallalas, Balzas et Maneraiss, paraltra en mere.

Les fascicules IV, III, X, XX, XX, XX, XXX eXXX sent en cour de réimpression.

Les fascicules XXXII, XXXVI paraîtront très prochainement.

C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque. Maladies microbiennes en général, et linage (272 pages, 75 figures noires et coloriées)
 Fièbres fraphiese, 8º tinage (285 pages, 68 figures)
 Fièbre s'pholde, 8º tinage (312 pages, 32 figures)
 Fièbre s'pholde, 8º tinage (312 pages, 32 figures)
 Maladies parasitaires communes à l'Tomme et aux Animaux (Luberculose, morve, charbon,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures) .     |                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages    | s, 20 figures) 4                                   |      |
| ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 29 figure  | s) 9                                               |      |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maladies vénériennes, 10° tirage revu et augme       | nté (330 pages, 20 figures)                        |      |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8e tirage (1      | 64 pages, 18 figures)                              |      |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphtérie, 7º tirage  | (172 pages, 6 figures)                             | э    |
| IO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Streptococcie, Staphylocoscie, Pneumococcie, Mén     | ringococcie, Gonococcie, Aérobioses, Colibacil-    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lose, etc. 6º tinage                                 |                                                    | D    |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Intoxications, 3º tirage (352 pages, 6 figures)      | 7                                                  |      |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité), | 46 tirage (378 pages, 15 figures) 8                |      |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cancer (662 pages, 114 figures) 14 »                 | 26. Maladies du Sang.                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maladies de la Peau, 3º tir. (560p., 200 fig.) 16 »  | 27. Maladies du Nez et du Larynx, 3º tir           | age  |
| 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies de la Bouche, du Pharynx, etc., 46 tirage   | (277 pages, 65 figures) 6                          |      |
| -5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (284 pages, avec figures) 6 »                        | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º tir  | age  |
| т6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies del'Estomac (688p. avec 91 fig.). 14 »      | (180 pages, 109 figures) 6                         |      |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,        | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.          |      |
| -/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 figures) 10 s                                     | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).               |      |
| r8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6 >         | 30. Maladies des Plèvres et du Médiastin.          |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maladies du Foie et de la Rate.                      | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas       |                                                    |      |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 t rage (352 pages, avec 60 figures).              | 32. Maladies de l'Encéphale.                       |      |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies des Reins. 2º tirage 25                     | 33. Maladies mentales.                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 34. Maladies de la Moelle épinière (839 pas        | ges, |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage     |                                                    | ,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (464 pages, 67 figures) 9 *                          | 35. Maladies des Méninges. (382 pag., 49 fig.). 9  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maladies du Cœur.                                    | 36. Maladies des Nerfs périphériques.              | ,    |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage        | 37. Névroses.                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (480 pages, 63 figures) 9 »                          |                                                    |      |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maladies des Veines et des Lymphatiques              | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) 17       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (169 p., 32 fig.) 5 •                                | 40. Mal. du Corps thyroïde et des Capsules surrêna |      |
| Ta Manuaga Turist de 1611-15 et 1 Million de |                                                      |                                                    |      |

Le Nouseau Traité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage l'angue qui ait paru et lasciule.

Le Nouseau Traité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage l'angue qui ait paru et lasciule est de la premier ouvrage l'angue qui ait paru et lasciule savant, le guide journalier du praticien. Le succès considérable qui a couvelli écute innovation a obligé les détieurs à faire meiux encore ; aussi chaique nouveux lasciule est-il en progrès sur les préédents par sequalités pratiques, sa mise au point exacte de la science actuelle est aussi par son illustration toujours plus développée. Le Médecine perpétud du XX s'étécle; aussi, grêde à la haute compétence des Collaborateurs, suivant l'énorme mouvement sépentique actuel, le Nouveau Traité de médecine est perpétuellement mis au courant. A chaque tirage les fascioules sont revus en tenant compte des deriniers progrès scientifiques.

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se veud également cartonné avec une augmentation de 7 francs par fascicule.

#### NOUVELLES (Suite)

envoyé à l'hôpital que sur la demande, ou après avis du médecin traitant. »

C'est l'exécution de ces décisions qui a été annoncée par a grande presse. Il y a lieu d'attendre les suites. K.

Concours de médecin des hôpitaux militaires, chirugien des hôpitaux militaires, pharmaeine, chimisie du service de santé militaire. — Les concours institués par le décret du 15 júni 1920 pour l'obtention des titres de médecin des hôpitaux militaires, chirurgien des hôpitaux militaires, pharmaeine chimiste du service de santé militaire s'ouvriront à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, les a novembre 2014. À luit heures.

Les épreuves complémentaires du concours prescrites par les articles 3 et 4 du déserté du 15 juin 1909 pour l'obtention du titre de spécialiste des hôpitaux militaires auront lieu après que la liste définitive de nomination de médécins et chirurgiens des hôpitaux militaires aura paru au Journal officiel et à une date qui scra fixée par le ministre de la Owerre.

Le nombre des titulaires à admettre à la suite de ces divers concours sera arrêté d'après le nombre des candidats et la valeur des concours.

Les instructions relatives à ces concours paraîtront incessamment au Bulletin officiel du ministère de la Guerre.

Les officiers du corps de santé militaire, qui désireront y preudre part (médecins et pharmaciens-majors de 2º classe, médecins et pharmaciens-majors de 2º classe ayant au moins deux ans de grade au 1º jauvier 1921. Le transitoriement pour les conocurs de 1921 médecius et pharmaciens principaux de 2º classe), devront faire par-enir leur demande, revêtue des avis hiérarchiques, au ministre de la Ouerre (direction de service de sauté, 1º bureau, personnel), pour le 1º actebra 1921 au pius tard. Ils stipulcront dans leur demande s'ils désirents eprésenter aux épreuves complémentaires de, «spécialités», en indiquant la spécialité choix.

Les caudidats aux concours pour l'emploi de professeur agrégé de l'école d'application du service de santé (médecine ou chirurgle), qui auralieule 1 d' décembre 1921, pourront, s'ils le désirent, se présenter au concours de médecin ou de chirurgien des hôpitaux militaires, et devront adresser une demande distintet à cet effet.

Institut Ramon y Cajal. — Un institut de biologie auquel on a donné le uom du célèbre histologiste espagnol vient d'être fondé à Madrid. Il comprend quatre divisions: histologie, neurologie, physiologie, pathologie comparée.

histologie, neurologie, physiologie, pathologie comparée.

Médaille d'honneur des épidémies. — Médaille d'or. —

M. Piquet, à Constantine.

Médaille d'argent. — MM. Guédy Rahmin, à Sétif (Constantine); Grosdemange, à Hillil (Oran); Kebir Mohamed, à Kalaa (Oran).

Mohamed, à Kalaa (Oran).

Médaille de bronze. — MM. Laquière, à Alger ; Sahraoui

rrée. IA GESTATION (20 juin au 13 juillet), par MM. Vignes,
Lelièvre, Le Lorier, Lévy-Solal et Marcel Pinard. Droit
d'inscription : 100 francs.

étif | 4 COURS DE PUÉRICULTURE, par MM. Paquy, Marcel

Pinard, Ombredanne (1° au 18 juiu). Droit d'inscription : 100 francs.

Ciinique médicaie de l'Hôtel-Dieu (M. le Pr GII,-

BERT, professeur; M. le Dr VILLARET, professeur

agrégé). -- Cours de perfectionnement sur les notions

récentes sur les maiadies du foje, des vojes bijiaires et du pan-

créas. - Cé cours commencera le lundi 21 mars à o heures

et comprendra trois lecons chaque jour jusqu'au 2 avril.

Girons, Jomier, Dumont, Coury, Brin, Guilleminot,

sentations de malades, de pièces et de préparations micro-

scopiques. Il portera plus spécialement sur l'exameu

elinique au lit du malade et sur les procédés-récents de

Des sommaires détaillés résumant chaque leçon seront

distribués à chaque élève. Un certificat sera délivré à

l'issue du cours. Le droit de laboratoire est de 150 francs.

les étudiants immatriculés à la Faculté. Les bulletins de

versement seront délivrés au secrétariat de la Faculté

(guichet nº 3), les jeudis et samedis de midi à 3 heures.

OBSTÉTRICALE avec mauœuvres sur le mannequin, réservé

aux docteurs et aux étudiants avant fini leur scolarité.

par MM, Lévy-Solal, professeur agrégé, accoucheur des

hôpitaux; Vigues, accoucheur des hôpitaux; Cleisz,

1re série (7 au 19 février); 2º série (21 mars au

II, Enseignement de perfectionnement : Cours DU

DIMANCHE POUR LES PRATICIENS, à 10 heures du matin,

du 6 février au 29 mai, par MM. Couvelaire, professeur ;

Le Lorier, Lévy-Solal, agrégés ; Levant, accoucheur des

COURS SPÉCIAUX RÉSERVÉS AUX MÉDECINS FRANÇAIS

10 EXERCICES CLINIQUES, par MM. Convelaire ct Lévy-

2º COURS D'OPÉRATIONS OBSTÉTRICALES, par MM. Lévy-

3º COURS SUR LA PHYSIOLOGIE ET LA PATHOLOGIE DE

Solal et Levant (20 juin au 13 juillet, à 14 heures), pour

Solal. - Ire série (1er au 18 juin) ; 2º série (20 juin au

hôpitaux. Questions obstétricales à l'ordre du jour.

de Port-Royal). — Professcur: A. COUVELAIRE.

I. Enseignement du 1et degré: Cours de pratique

Morisson-Lacombe, Sellet, chefs de clinique.

2 avril) ; 3º série (12 au 24 septembre).

ET ÉTRANGERS (1er juin au 13 juillet).

13 juillet). Droit d'inscription : 150 francs.

20 élèves. Droit d'inscription : 100 francs.

Ciinique d'accouchements Baudelocque (225, boulevard

Sont admis les doeteurs frauçais et étrangers aiusi que

Durey, Dausset, Okinczye, Lippmaun.

thérapeutique.

Les leçons serout faites par MM. Mauriee Villeret, Bénard, Deval, Herseher, Chabrol, Paul Descomps, Saint

Ce cours sera illustré de planches, de projections, de pré-

5° COURS DE GYNÉCOLOGIE, par MM. Levant et Eudes (1° au 18 juin). Droit d'inscription : 100 francs.

## **Lodéine** MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.=0,0

ben Ismael, à Zemmora (Oran)

TOUX EMPHYSEME

49, Sellerard de Port-Royal, PARIS

## Bromeine Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = SIROP (0.03)

TOUX nerves INSOMNIES SCIATIONS NEVRITES

68, Beulevard de Port-Royal, PARIS.

**-** 98 -

#### NOUVELLES (Suite)

S'inscrire au secrétariat de la l'aculté (guichet nº 3), les jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. le chef de clinique de la clinique Baudelocque.

Thàses de la Faculté de médecine de Paris. — 1° féorier.

M. TARTROU, Contribution à l'étude de l'action de l'éther en injections intramusculaires. — M. QUEVROU, L'examen radiologique dans les opérations de vissage du col fémoral. — M. Pierre RICHARD, Les spirochètes de la bouche. — M. Léon CHÉROU. Les ostéties typhiques.

bouche. — M. Léon Chirkovi, Les ostétiets typhiques.

3 férriar. — M. Girdin, Contribution à l'étude des
troubles oculaires. — M. Pirria, Sir les symptémes
d'hyperthyroldie dans le gotire. —
M. Charles Blanc, L'encéphalite épidémique à Dijon. —
Mime VAN GRIERTRUVDEN, Contribution à l'étude de
l'étude de l'hirudine sur les accidents anaphylactiques.
4 furier. — M. TRUCO, Traitement de la paralysie du
delbride. — M. TSUCAUX. L'ostéosynthèse dans les

fractures fermées et récentes du genou. — M. LAVIGNE, Causes de la mort du fortus pendant la gestation. MEMENTO CHRONOLOSIQUE

A 14 PAVRIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : Leçon clinique à

12 PEVRIBR. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Realijon. M. le professeur ACHARD: Leçon clinique à neures.

12 au 26 PÉVRIER. — Paris. Assistance publique. Inscription pour le concours de l'internat en pharmaciedes

hôpitaux de Paris.

12 Février. — Paris. Hôpital Saint-Louis, à 9 h. 30.

M. le Dr Thibierge : La gale.

12 FÉVRIER. — Paris. Société végétarienne (mairie du VIº arr.) à 20 h. 30. M. le Dr Cn.-Ed. Levy: Pour vivre vieux en restant jeunes.

12 FÉVRIER. — Paris. Faculté de médecine, 17 heures. M. le D' Linossier: Cures hydrominérales dans les maladies de la nutrition. MM. COTTET et FRANÇON: Description des stations.

12 PÉVRIER. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour les postes de médecin stagiaire de l'Assistance médicale en Indo-Chine.

13 PÉVRIER. — Paris. Hôpital Saint-Antoine, à 10 h. M. le D' BÉCLÈRE: Ouverture des conférences sur la radiothérapie des glandes endocrines et des glandes génitales-14 FÉVRIER. — Paris. Concours de l'inspection du travail

14 Privrier. — Paris. Clinique gynécologique (hópital Broca). Ouverture du cours de perfectionnement de MM. DOUAY HALLER et Mossé à 17 heures.

14 l'évrier. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux à 2 heures. Cours de médecine opératoire générale de M. le Dr GOUVERNEUR.

15 PÉVRIER.—Bourges. Dernier délai d'inscription à la préfecture de Bourges pour le concours de chef du laboratoire départemental du Cher.

15 Février. — Paris. Hôpital Laëunec. Cours d'otorhino-laryngologie de MM. Bourgeois, Lemée, Sourdille, Vernet et Tarneaud.

16 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Saint-Louis, à 9 h. 30. M. le D' THIBIERGE : La gale et son traitement.

16 FÉVRIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Leçon de thérapeutique appliquée, à 10 h. 45.

16 FÉVRIER. — Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. M. le Dr Laignel-Lavastine: Exhibitionnisme sentimental et besoin de direction.

17 PÉVRIER. — Paris. Sorbonne. Amis de l'Université, 9 heures. M. Tassilly: Les gaz de combat.

17 FÉVRIER. — Paris. Clinique oto-rhino-larygologique (hôpital Lariboisière). M. le professeur SEBILEAU:

Leçon clinique à 10 heures.

17 au 19 FÉVRIER. — Paris. Faculté de médecine de Paris. Inscription et consignation pour l'examen de

18 PÉVRIKR. — Paris. Hôpital Laënnec, 10 h. 45.

M. la Dr Giroux: Le pouls lent permanent.

21 FÉVRIER. — Montpellier. Concours pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École

suppleant des chaires de physique et de chimie à l'École de médecine de Marseille. Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire d'his-

toirc naturelle à l'École de Marscille.

22 FÉVRIER, — Paris. Faculté de médecine. Clôture du

registre d'inscription pour le 1<sup>er</sup> examen ancien régime.

24 au 25 Février. — Paris. Faculté de médecine.
Clôture du registre d'inscription pour l'examen de

25 FÉVRIER. — Amiens. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux d'Amiens.

#### CHRONIQUE

Précis des maladies des dents et de la bouche, par le D\*A. Porr, directeur de l'École dentaire de Lyon. 1 vol. in-8 avec 415 figures dans le texte. Collection Testut (Gaston Doin, éditeur, Paris).

Comme le dit fort bien l'auteur dans sa préface, «les étudiants y puiseront des connaissances nécessaires pour leurs examens et plus tard, surtout s'ils s'installent à la campagné, pour leur pratique privée.

« Les futeurs stomatologistes y trouveront des notions suffisantes pour leur faire comprendre et aimer l'art dentaire et pour leur permettre d'aborder avec fruit la lecture des traités soéciaux plus longs et plus détaillés.

« Enfin, tous les lecteurs pourront apprécier le rôle important que le prothésiste peut et doit remplir avant, pendant et après les opérations de chirurgie maxillofaciale. »

La collaboration entre les chirurgiens et les prothésistes doit devenir de plus en plus étroite.

#### DES LIVRES

3º année nouveau régime.

Le programme que s'est proposé M. Pont a été parfaitement rempli ; le Précis qu'il a rédigé est concis, clair; il rendra les plus grands services aux étudiants et aux praticiens.

ALBERT MOUCHET.

Manuel pratique sur les pensions militaires des victimes de la grande guerre, par le capitaine FLUTET. 1919, un vol. in-8, broché (chex Henri Charles-Lavauxelle, éditeur, Paris).

Il s'agit d'une ouvrage complet concernant l'application de la loi sur les pensions d'infirmités. Les médecins y trouveront un guide-barème des invali-

dités avec un tableau synoptique: ce qui les intéressera tout spécialement, en ce qui concerne la loisur les pensions militaires, et, par extension, en ce qui concerne l'évaluation des incapacités consécutives aux actidents du travail.

## ROLE SCIENTIFIQUE DU PHARMACIEN DES HOPITAUX (1)

Par le D<sup>r</sup> Maro TI<sup>\*</sup>FENEAU

Professeur agrégé à la Faculté de médecine,
Pharmacien de l'hôpital Bouckaut.

Quelque importantes que soient les fonctions purement professionnelles des pharmaciens des hôpitaux et quelque grandes que soient leurs responsabilités à cet égard, il est indiscutable que ces fonctions ne sauraient se limiter à la

stricte direction et surveillance du service phar-

maceutique.

Un rôle-scientifique très divers leur est imparti, rôle qu'aucun règlement et qu'aucune sanction ne sauraient rendre obligatoire, mais dont ceux qui en assument la charge doivent pouvoir puiser dans leur propre conscience les principales directives et savoir se contenter, pour leur récompense, tout à la fois de l'estime de leurs collègues et de la satisfaction du devoir accombli.

Suivant les domaines dans lesquels il s'exerce, ce rôle revêt des aspects multiples. Tantôt il consiste à renseigner le personnel médical sur les questions les plus diverses concernant la chimie et la pharmacie dans leurs applications à la pathologie ou la thérapeutique, tantôt il consiste à donner aux jeunes internes placés immédiatement sous la direction du pharmacien en chef l'éducation et la culture scientifique dont ils ont besoin. Enfin, en dehors de ces deux rôles informateur et éducateur, qui exigent de lui tout à la fois érudition et dévouement, le pharmacien des hôpitaux doit s'efforcer, aussi bien dans son propre intérêt que dans l'intérêt national, de contribuer par ses recherches et celles de ses élèves au progrès de toutes les sciences qui se rattachent à la médecine et à la pharmacie.

Lorsqu'il a ainsi consciencieusement rempil tout son rôle scientifique, le pharmacien des hôpitaux devient un véritable savant, et, s'il n'a pas tous les attributs matériels et honorifiques du professeur d'université, il peut, comme ce dernier, préteudre à tous les avantages moraux qui, dans les nations civilisées, sont conférés à ceux qui cultivent et honorent la science.

Dans les lignes qui vont suivre, nous essaierons de montrer comment le pharmacieu peut remplir son rôle scientifique sous chacun des trois aspects que nous venons d'envisager, et nous examinerons, pour terminer, quels sont les moyens dont il

(1) Nous extrayons cet article du livre du Ceutenire de l'Internat en pharmacie, récemment paru. Étant donnce l'Impotance de plus en plus grande que prennent en clinique les analyses pathologiques, la question de la collaboration que les pharmaciens des hópitaux peuvent apporter aux services médicaux présente un intérêt tont particulor. dispose ou dont il devrait disposer pour le parfait accomplissement de sa tâche.

COLLABORATION MÉDICALE. - Ce n'est pas en vain que nos divers concours, depuis celui de l'internat en pharmacie jusqu'au concours de Th pharmacien des hôpitaux, contiennent, à côté d'une partie professionnelle fondamentale, lines partie théorique des plus importantes. C'est précisément grâce à la culture générale qui est exigée dans tous ces concours que le pharmacien des hôpitaux peut, sur les terrains les plus divers apporter au corps médical une aide très précieuse. Ou'il s'agisse de chimie physiologique ou pathologique, de pharmacologie chimique ou physiologique, voire même de bactériologie ou d'hygiène, nos collègues sont à même de donner sur des sujets nombreux et variés un avis des plus éclairés.

Toutefois, pour remplir ce rôle avec succès pendant toute la durée de sa carrière, le pharmacien ne saurait se contenter d'en rester aux notions acquises à l'époque plus ou moins éloignée de ses concours : il lui faut sans cesse se tenir au courant des progrès des sciences médicales et pharmaceutiques. C'est tout à la fois par la lecture des journaux et des revues scientifiques ainsi que par la fréquentation des sociétés savantes qu'il y parvient. Les pharmaciens des hôpitaux ont, en effet; des représentants dans la plupart des grandes sociétés scientifiques se rattachant à leur spécialité : Académie des sciences, Académie de médecine, Société de pharmacie, Société chimique, Société de biologie, Société de thérapeutique, Société de chimie biologique, etc.

Il n'est pas une découverte nouvelle dont ils ne soient ainsi les premiers témoins et pas une controverse sensationnelle dans laquelle ils n'interviennent.

Ainsi, par ses lectures, par son activité scientifique et par sa vigilance, le pharmacien des hôpitaux est en mesure d'acquérir et de conserver cette grande érudition qui, auprès du médecin, fait de lui un auxiliaire précieux et toujours apprécié.

\*\*

ÉDUCATION SCHENTIFIQUE DES INTERNIS, —
Plus que le professeur de Faculté qui ne peut
suivre facilement chacun de ses trop nombreux
éleves, le pharmacien des hôpitaux, se trouvant
en contact quotidien avec ses internes, peut jouer
un rôle éducateur des plus importants.
De même, qu'au point de vue profession-

REMINÉRALISATION RECALCIFICATION BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ



CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON

CENTI

CUBES

## Thérapeutique Cacodylique Intensive et Indolore



AUX CACODYLATES ALCALINS Une injection intra musculaire tous les deux jours

CENTI. CUBES

Suissant Stimulant de l'Hématopoïèse et de la Ghagocytose

GRIPPE Tuberculose PALUDISME NÉOPLASME.

Contre toute altération du Sang Contre les maladies infectieuses Contre les cachexies de toute origine

NEURASTHÉNIE CONVALESCENCES

Echantillons aratuits surdemande

Laboratoires CORBIÈRE & LIONNET

Telegr. Gantuto Garis 27. Rue Desrendudes · PARIS Teleph Wagram 37:64

Téléphone : Élysées 36-64

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



#### APPAREIL PHOTOTHERMIOUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites, :-!

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

nel il doit leur apprendre à aimer leur profession, de même, au point de vue scientifique, il doit leur apprendre à aimer la science.

Pour cela, point besoin de grands discours, ni de phrases pompeuses; de simples causeries, des conversations cordiales, des explications claires et fréquemment répétées jusqu'à ce qu'elles soient comprises et retenues; en un mot, tout ce qui peut rendre la science attrayante et captivante. Que de jeunes gens remplis de bonne volonté se sont détournés des sciences à cause de l'aspect peu engageant on de l'abord rébarbatif de ceux qui étaient appelés à les leur enseigner!

A cette tâche d'ordre général, s'en ajoutent d'autres d'ordre plus particulier. Le pharmacien doit, dans les limites de temps dont il dispose, s'intéresser aux études de ses internes, les guider dans le choix de leurs livres, suivre leurs progrès en les interrogeant familièrement de temps en teimps, et enfin les faire profiter très largement et avec la plus grande sollicitude de tout son savoir.

Qu'on n'aille point en conclure que le pharmacien a pour devoir de s'imposer ainsi une tâche de répétiteur ou de professeur ; ce n'est nullement son rôle, et, au surplus, son temps et ses forces n'y suffiraient pas.

Ce qu'il doit surtout s'efforcer de faire, au cours de son action éducative, c'est de montrer, par ses questions et ses conseils, qu'il ne lui est pas indifférent que ses internes travaillent on ne travaillent point, et de leur témoigner ainsi combien il est soucieux de les voir progresser et atteindre leur but. C'est donc là une réelle action morale qu'il s'agit d'exercer dans le domaine scientifique.

Toutefois il est certaines branches où le pharmacien doit donner d'une facon régulière à ses internes un véritable enseignement; c'est pour ce qui concerne la pratique hospitalière : d'une part, les particularités de la préparation et de la posologie de certains médicaments anciens ou nouveaux, voire même leurs principaux effets thérapeutiques ou pharmacodynamiques, d'autre part les techniques et la signification pathologique des analyses biologiques. Dans cette voie, la tâche du pharmacien est d'autant plus indispensable qu'il s'agit d'enseignements qui ne peuvent pas toujours être complètement donnés dans notre École de pharmacie, ou qui ne le sont parfois que dans les années d'études ultérieures du jeune interne débutant.

Enfin le rôle du pharmacien doit encore s'exercer dans une voie plus élevée. Il lui incombe de chercher à éveiller chez ses internes le goût de la recherche scientifique et de leur en faciliter les moyens. Tantôt il les associera à ses propres travaux, en ayant soin de leur accorder la part de collaboration à laquelle ils auront droit; tantôt il leur fera exécuter, sous sa direction, des recherches personnelles qu'ils pourront publier sous leur nom et dont ils pourront même, le plus souvent, faire l'objet d'une thèse.

Sans doute les internes ne disposent pas toujours de tont le temps qu'exigent les recherches de laboratoire. Le service hospitalier, toujours de plus en plus chargé, leur absorbe toutes leurs matinées, et trois ou quatre après-midi sur six sont prises par les travaux pratiques et les cours de l'Ecole de pharmacie. On conçoit que, dans esc conditions, le rendement du travail de laborntoire ne puisse pas être très fructueux et que la tâche du pharmacien en soit rendue souvent beaucoup plus ardue et même parfois ingrate.

Peu importe, malgré tous ces empéchements, il est toujours possible pour les internies laborieux de trouver un certain nombre d'heures pendant lesquelles ils pourront travailler sous la direction de leur chef et, sans aucun doute, par leur régularité et leur assiduité aux heures convenues, par leur séjour prolongé dans le même hôpital, par leur ardeur au travail, enfin par leurs efforts continus pour s'intéresser au côté théorique et expérimental de leurs recherches, ils parviendront certainement à progresser dans leurs travaux et à compenser toutes les peines que leur chef aura prises à les dirireer.

Bientôt le pharmacien se sera crée ainsi de véritables collaborateurs et bientôt il lui sera possible de confier à ces jeunes gens un sujet personnel.

Hâtons-nous d'ajouter ici qu'au point de vue hospitaller, cette fréquentation du laboratoire du pharmacien en chef par les internes offre de grands avantages, puisqu'elle assure dans l'hôpital même et au voisinage immédiat de la pharmacie un service de garde constant dont les malades ne peuvent que tirer le plus grand profit en

\* \*

RECHERCHES SCINNTIPIQUIS. — Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, la recherche scientifique constitue la partie la plus importante du rôle scientifique du pharmacien des hôpitaux. Plus que partout ailleurs, c'est surtout dans ce domaine que sa personnalité et son originalité pourront tout particulièrement se manifester.

Il nous paraît à peine nécessaire de souligner ici quel profit il en résulte pour la science française et quel éclat il en rejaillit sur le corps des pharmaciens des hôpitaux et sur la profession pharmaceutique tout entière.

Un point cependant paraît mériter de retenir notre attention.



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CEREMALTIME - ORGEOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

ÚÉRÉ!ÆES JAMÁZET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

ochure et échantillons sur demande, mª JAMMIET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS



### VALEROBROMINE LEGRAND

SÉDATIF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux ; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

CALME

rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

UNUNE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. MASULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule.

ORMÉTÉS 0,125 de bromovalérianate de gaïacol par dragée.

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS
Détait : toutes Pharmacles

### INSOMNIES

### SEDATIF NERVEUX

DE CHOIX



ANTI-Spasmodique Anti-Algique

à base de VERONAL SODIQUE EXTRAIT DE JUSQUIAME

LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à café COMPRIMÉS

Deux à quatre

AMPOULES

fé <u>Deux à quatre</u> Injections Sous Culances

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS



LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE :
21, Rue Théodore de Banville : PARY/
J. LEGRAND, Pharmacien

Dans quelle voie convient-il que ces recherches soient orientées? Toutes les branches sont-elles également de notre ressort, et, d'une façon générale, la science pure ne doit-elle pas être exclue dans des établissements où il s'agit, avant tout, de soigner les malades?

On peut répondre catégoriquement à l'une et à l'autre de ces deux questions.

Sans doute il ne serait pas admissible que les laboratoires mis à la disposition des pharmaciens des hôpitaux par l'Administration puissent être consacrés à des recherches concernant des sciences comme l'astronomie, la mécanique, la paléontologie qui jusqu'à présent sont étrangères à la médecine et à la pharmacie; mais, en dehors de ces cas très nets, il est évident qu'il faut laisser au pharmacien toute latitude pour orienter ses recherches personnelles dans les directions qui lui sont particulièrement chères, car c'est là seulement qu'il développera le plus sa personnalité. A plus forte raison, n'y a-t-il pas lieu d'écarter les recherches de science pure. Plus que jamais nous savons combien celles-ci sont indispensables aux progrès des sciences appliquées, et il n'est pas possible d'établir une démarcation très nette enfre les unes et les autres.

Cependant le pharmacien ne devra pas oublier les applications des sciences pures et notamment leurs applications à la médecine et à la thérapeutique. A cet égard il devra se tenir en contact fréquent avec le milieu hospitalier dans lequel il

En principe, si aucun sujet spécial ne l'attire, les sciences qu'il devra surtout cultiver sont de préférence celles qui se rattachent immédiatement à la médecine: la chimie pathologique, la bactériologie et la thérapentique dans leurs nombreuses branches. Mais si ses dispositions on ses aptitudes l'orientent vers des voies moins immédiatement médicales et pharmaceutiques, il doit savoir, quand l'occasion se présente, aiguiller ses recherches vers leurs applications à l'art de guérir.

Ainsi, pour nous résumér, si quelques branches plus spécialement médicales et pharmaceutiques doivent tout particulièrement attirer l'attention du pharmacien des hôpitaux, il faut laisser à ce dernier le soin d'orienter ses recherches comme bon lui semble, suivant son tempérament et ses aptitudes, et ne jamais l'écarter de toute spéculation théorique, la science pure étant toujours étroitement liée aux sciences appliquées.

\*...

MOVENS DE TRAVAIL. — Le pharmacien des hôpitaux ne peut remplir tout son rôle scientifique qu'à condițion d'avoir à sa disposițion un laboratoire bien doté comme matériel et comme crédits et d'être secondé par un personnel approprié

Examinons successivement chacun de ces divers points.

\* \*

LANDRATCHES. — Les laboratoires actuellement mis à la dispocition des pharmaciens des hôpitaux sont de dimensions très diverses. Si quelques-uns, une dizaine au maximum, sont suffisamment spacieux pour permettre au pharmacien de travailler avec plusieurs internes, la plupart des autres laboratoires sont très exigus et ne permettent pas d'y travailler à plusieurs.

Sans doute, dans quelques hôpitaux, il existe un laboratoire annexe pour les internes, mais il y a lieu de ne pas confondre ces deux organismes qui doivent coexister sans fusionner. Le laboratoire des internes est destiné aux analyses de chimie pathologique; il est spécialement organisé pour la pratique des analyses courantes et les divers apparells ou réactifs y restent à demeure pour réaliser les mêmes opérations.

Le laboratoire du pharmacien, tout en étant affecté à quelques analyses cliniques spéciales, est surtout organisé pour la recherche scientifique.

Alinsi l'existence d'un laboratoire d'internes ne sauràit compenser l'exiguité du laboratoire du chef de service. C'est d'ailleurs ce qui a été parfaitement compris par l'Administration, et les nouveaux hòpitaux possèdent tous, à côté d'un laboratoire spacieux pour le pharmacien, un laboratoire d'internes bien aménagé.

\* \*

MATÉRIEL. — Le matériel de fonds, fixe ou mobile, du laboratoire du pharmacien est en général à peine suffisant, et cependant il semble bien qu'il n'y aurait pas de grosses dépenses à prévoir pour le compléter.

En dehors des installations de pharmacies nouvelles ou des mutations de pharmaciesa qui impliquent des crédits spéciaux pour l'agencement des laboratoires, il conviendrait de pouvoir, en temps normal, améliorer et compléter le matériel existant.

Il y aurait lieu à cet égard de se mettre d'accord sur les chapitres du budget auxquels le pharmacien pourrait, le cas échéant, faire rentrer ses demandes de matériel supplémentaire.

Quant au matériel accessoire courant, et notamment la verrerie, il pourrait toujours être fourni. POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

#### RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

## NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

## Lincides

LIPO-PHOSPHATIDES DE TOUS LES ORGANES

ménopause, etc.).

Chaque lipoïde constitue, en même temps, un aliment et un excitant spécifiques de l'organe correspondant, GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire (Hypocoarles, amé norrhées, dysménor-rhées, obésités de la

#### ANDROCRINOL Lipoïde testic

ADRENOL CORTEX

Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales CEREBROCRINOL

Lipoïde du cerveau

HEMOCRINOL

Lipoïde des globules rouges

AMPOULES INJECTABLES ou PILULES

AFATYL Médication iodée Association d'iode et de lipoide thyroidien

NÉPHROCRINOL Lipoïde du rein

GYNOLUTEOL Lypoïde du corps jaune de l'ovaire

THYROL A

Lypoïde du corps thyroïde

ETC., ETC. Lipoïdes de tous autres organes

(Envol échantillons et bibliographie sur demande)

Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION et Cie - V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie 54, Faubourg St-Honoré, PARIS - Téi. Eiys. 85-64 et 36-45.



## A SANGLE OBLI

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES est une conception

#### **ABSOLUMENT NOUVELLE**

du relevement des ptoses abdominales

BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41. Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (I\*) Téléphone : Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

en quantité suffisante par le magasin central ou par l'économat si les crédits anciennement accordés étaient modifiés proportionnellement à l'élévation

actuelle des prix.

Il en est de même pour les produits chimiques
pour lesquels il faut espérer que la Pharmacie
centrale pourna continuer à nous fournir, comme
par le passé, tous les réactis et les solvants qui
sont indispensables au fonctionnement d'un laboratoire.

En ce qui concerne les crédits de laboratoire affectés à chaque hôpital, il y aurait lieu de rechercher s'il n'y a pas avantage à disposer d'un crédit fixe ou tout au moins à obtenir que la part réservée aux laboratoiges du pharmacien et des internes en pharmacie ne soit pas inférieure à celles accordées aux autres chefs de service.

LIVRES. — Il est évident que les pharmaciens des hôpitaux ne sauraient exiger de l'Administration de leur fournir tous les livres qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur rôle scientifique, mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne leur rôle professionnel. A cet égard, il est indispensable que nos pharmacies possèdent, à côté du Codex, des formulaires généraux et certains formulaires de médicaments nouveaux; de même nos laboratories doivent être dotés des principaux livres ou manuels necessaires à outres les analyses natholorjoues.

Ces livres n'ont rien à voir comme sujet et comme destination avec ceux de la bibliothèque des internes. Les livres demandés par les internes sont surtout des manuels d'enseignement didactique permettant à ces jeunes gens de poursuivre leurs études théoriques tout en restant à l'hôpital; ces livres sont conservés dans un local dépendant de la salle de garde.

Les livres destinés au laboratoire de pharmacie sont, au contraire, des manuels de pratique analytique qui doivent toujours reste au laboratoire et qui contiennent les formules et les modes opératoires de toutes les méthodes utilisées dans l'analyse pathologique.

Il importe donc que l'Administration ne refuse pas, comme cela est parfois arrivé, l'achat de livres aussi indispensables.

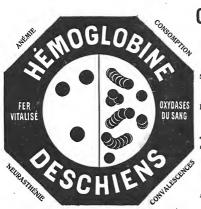

## OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE

employé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris Traitement **TUBERCULOSE** 

Par le



ORGANIQUES OF préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperlencocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels.

: 2 Mars 1920,6 Avril 1920,15 Juin 1920.— Académie des Sciences : 14 Juin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



PERSONNEL. — En ce qui concerne le personnel des laboratoires de pharmacie, les nécessités du rôle scientifique du pharmacien s'accordent avec lés nécessités de son rôle professionnel.

Pour assurer le bon fonctionnement et le plein rendement de nos laboratoires, il est indispensable qu'il y existe un intense moniteur chargé de maintenir l'organisation matérielle du laboratoire, de ses réactifs et de surveiller les manipulations des internes, enfin d'effecture les analyses plus déliniternes, enfin d'effecture les analyses plus délicates que pourraient exceptionnellement demander les médecins.

D'autre part, la présence d'un garçon de labonatoire spécial, infirmier ou, infirmière, présenterait de grands avantages, soit pour l'entretien du matériel et des locaux, soit même pour servir d'aide dans certaines opérations de dosages en série comme en demandent souvent les services médicaux.

#### VARIATIONS SUR LA DIÉTÉTIQUE

La coutume des repas en commun.

Je me souvieus des jours bénis — sans doute parce qu'ils s'estompent déjà dans la brume des temps révolus — où, immatriculés sur ses registres, nous ne suivions pas les cours de la Faculté.

Bien que cela ne tînt qu'une place restreinte parmi nos préoccupations quotidiennes, il fallait songer à se nourrir.

J'avais repéré, non loin de l'Ecole des Beaux-Arts, un petit restaurant où fréquentaient surtout des peintres et des sculpteurs. L'on y déjeunait à prix fixe, pour treize sous, et, il me semble, assez bien.

A ce prix nous avions une belle nappe en marbre blanc qu'un habile garçon, revêtu d'un tablier bleu, lessivait avec dextérité d'un coup rapide de « casimir ».

Outre le pain, candide comme la probité, l'on avait droit à un plat de viande, garni de légumes, à un fromage, un caráon de vin rouge et un café. On ne donnait pas de pourboire.

Un jour, je me plantai dans les mandibules, en mastiquant des lentilles, qui ne devaient pas être.



## Le Diurétique rénal par excellence

## SANTHEOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sur des Cures de Déchloruration

PURE PHOSPHATÉE C
Le médicament régulateur par L'adjuvant le plus súr des cures Le médic excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le remède le cardiopath

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des
de le cardiopathies, fait disparaître
lique les oedemes et la dyspare, renir le force la systole, régularise le

Le traitement rationnel de l'ar thritisme et de ses manifesta tions; jugule les crises, enray la diathèse urique, solubilis les acides urinaires.

isic. | cardiaque. | cours du sang. | les acides urinaires. | les acides urinaires. | les acides urinaires. | les acides urinaires. | SES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. — Prix : 5 fr

PRODUIT FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS



## PRIMESOL BIMESOL TRIMESOL INFECTIONS

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NÉOPLASMES

## MÉSOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM TOUTES
MANIFESTATIONS
ARTHRITIQUES

## BOUES RADIO-ACTIVES METRITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES MÉTRITES ULCÉRATIONS PERTES,ETC

## DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

## LABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ DENERGIE

BUREAUX : 127, rue du Faubourg Saint-Honoré, à PARIS

A. PLEDEI, pharmacien chimiste (faculté de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seine)

#### VARIÉTÉS (Suite)

décortiquées, un clou de tapissier : ça, c'était le supplément !

Un bruit joyeux de grosse vaisselle et de conversations juvénilement animées, empêchait fort la vache enragée que le pontife du lieu sacrifiait chaque jour sur l'autel des étudiants peu fortunés.

Le patron de l'établissement se ruinerait viteaujourd'hui, à ce régime, surtout s'il maintenait les clous. La métallurgie traverse une crise! N'importe! C'était charmant.

Je pensais à ces choses, non sans quelque mélancolie, en dînant l'autre soir dans une de ces maisons réputées où l'on donne, pour beaucoup d'argent, à manger des mets raffinés mais non excellents. Les clous sont, à la vérité, remplacés par un orchestre : c'est plus cher.

Je songeais aussi, en observant autour de moi, à cet humoriste qui, récemment, relatait une des dernières atrocités bolcheviks : Par ordre exprès. des chirurgiens désignés enlèvent aux victimes choisies tout le tube digestif pour le réajuster ensuite' à l'envers. Pouah!

En considérant à la dérobée certains des convives, j'étais bien obligé de me dire qu'il y a des bouches qui ne sont guère plus agréables à regarder dans l'exercice de leurs fonctions que bien d'autres choses. Assurément, si ceux-là viennent à roter, ce n'est pas moi qui leur dirai : « Dieu vous ayde!» Il y a tout de même quelque agrément à voir travailler ces gueules -le mot est académique - ces gueules de cannibales. C'est que l'on comprend immédiatement qu'elles ne sont point de chez nous. Paris était jadis un caravansérail; ce n'est plus qu'une auberge! et quelle patron, vient saluer le client et, toque blanche auberge!

A ma droite, un monsieur au teint fortement basané, s'enfourne en riboulant des yeux féroces, et avec une cuiller - une cuiller ! - un horrible mélange d'épinards, de sauce à l'huile et de poisson! En face... Mais pourquoi vous donner la nausée? C'est bien assez de moi-même.

En somme, vous êtes-vous demandé pourquoi l'on se réunit pour manger en commun? Cela n'est déjà pas si joli, même quand on se trouve entre gens de bonne compaguie!

Te comprends que c'est plus commode; mais, enfin, ce n'est pas toujours obligatoire.

Avez-vous remarqué que nous n'avons guère fait de progrès depuis l'époque des cavernes où tout le clan se réunissait autour du gibier abattu pour le dépecer avec les dents et les ongles?

Dans toutes les occasions où il est de mise de

s'esbaudir : noces, baptêmes, enterrements, il y a l'inévitable festin. Lisez les enseignes de la banlieue : « Repas de noces et de sociétés ! »

Je sais que j'exagère ; vous le voyez du reste! bien d'entendre les meuglements désespérés de Toutefois, il y a bien quelque chose à dire. Pourquoi, mon Dieu, ne peut-on se réjouir avec des amis autrement qu'assis en rond autour d'une table garnie de victuailles?

Il y a bien des plaisirs plus délicats.

Même les affaires, paraît-il, se traitent le plus souvent devant le rôti!

Ah! il faut manger pour vivre; en ces temps que nous subissons, ce n'est pas une petite chose.

Assurément, je ne suis point ennemi de la bonne chère et l'Art de la gueule, comme on écrivait au Dix-huitième, est essentiellement français, . Il s'allie d'ailleurs parfaitement avec la bonne tenue. la vieille politesse, française aussi, d'universelle réputation. Il faut croire que des siècles sont nécessaires pour en arriver là, et la horde de barbares que nous hospitalisons si généreusement n'a point encore, probablement, suffisamment pris de leçons.

Puissent ces élucubrations légèrement — légèrement seulement - paradoxales ne vous avoir point coupé l'appétit et déterminé chez vous cette anorexie dont je n'ai jamais pu parler sans rire parce que, depuis mes premières études anatomiques, elle m'a toujours fait penser, je ne sais pourquoi, à cette ligne ano-rectale qui passe par l'extrémité supérieure des colonnes de Morgagni!

Il existe encore, pour quelque temps, en province, de ces braves « hostelleries » où le chef, le en tête, s'informer s'il est satisfait.

Respectous ces maisons honnêtes.

Un maréchal de France fit présenter les armes à l'antique Clos-Vougeot, bien supérieur aux eaux minérales artificielles, gazéifiées et autres « Carclas » pour estomacs américains, qui sont de mode.

Lorsque nous reverrons les temps heureux où il sera possible de prendre des vacances, où les autos ne seront point réservées aux seuls milliardaires, puissiez-vous rencontrer, en quelqu'une de ces archaïques rôtisseries, la sympathique figure d'un bon gourmand - pareil à celui qui sourit de sa goutte sur les calendriers de Vittel - et dont la face joyeuse et rubiconde vous mette en appétit. C'est la grâce que je vous souhaite.

Dr F.-M. Grangée. Médecin consultant à Aix-les-Bains,



#### DAUSSE



1834

86° Année

1920



#### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Senecon, etc.

#### INTRAITS

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

#### COLLOBIASES

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, ETC.

#### FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

#### PAVÉRON

Opium injectable Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

#### NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

a) Par voie hypodermique : SÉRIES PROGRESSIVES

Seize dosages différents de Strychnine, de un à dix milligrammes par vingt-quatre ampoules.

b) Par voie gastrique: SOLUTIONS COMPOSÉES TITRÉES DE STRYCHNINE

Gouttes Arsénosthéniques. Gouttes Phosphosténiques.

#### SCLERAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

Spécimens et Littérature à MM. les Docteurs







#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### LES PATENTES DU MÉDECIN

On sait que la loi du ret juillet 1917, qui a établi l'impôt sur le revenu, a supprimé en même temps le principal de la patente et les centimes additionnels affectés à l'État. Elle a, au contraire, laissé subsister les centimes additionnels établis au profit des départements et des communes.

Quels sont les médecins qui sont soumis au paiement de ces centimes additionnels? Quelle est la base de la cotisation? Telles sont les questions que nous posent quelques lecteurs.

Tout d'abord il est un principe fondamental en matière de patente: le titre de docteur en médiecine ne suffit pas à soumettre le tituliaire à la cotisation. Le médecin n'est patenté que s'il exerce l'art de guérir; en dehors de l'exercice réel de la profession, pas de patente.

Il faut assimiler à celui qui n'exerce pas la médecine, celui qui ne soigne des malades que par accident et à l'occasion, sans qu'on puisse établir qu'il en fait son métier habituel. Ainsi M. Georges Clemenceau, M. Abel Deval, directeur de théâtres, ne sont pas sommis à la patente, même si, se trouvant par hasard auprès d'un blessé ils! examinent et ordonnent un tratement.

Reste la question des philanthropes, de ceux qui soignent les malades par charité, sans retirer de leur profession une rémunération quelconque: ceux-là devraient évidemment être libérés de toute patente, mais il leur sera parfois difficile d'établir qu'ils ne reçoivent aucun honoraire:

c'est là une question de preuve à administrer. Enfin ne doivent pas la contribution des pétentes les médecins qui n'exercent la médecine que comme fonctionnaires, sans recevoir du malade aucune rémunération, mais qui sont payés exclusivement par l'administration publique à laquellé ils sont attachés. Ce ne sont en réalité que des fonctionnaires appointés affectés à un service médical et non des contribuables dépendant d'une profession libérale.

Depuis la loi du 15 juillet 1880, la patente comporte un droit proportionnel. Le droit est calculé sur la valeur locative de l'habitation et des locaux servant à l'exercice de la profession médicale; elle est due à partir du premier jour du mois où commence l'exercice de la profession.

On entend par valeur locative, soit le montant du loyer annuel pour les locataires, soit l'estimation de la valeur locative pour les propriétaires.



#### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



#### SCURÉNALINE

(Adrenaline synthetiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extracif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHONE" avec le soin minuteux dont il entent faire la caractéristique de sa marque, est toujoure idontique à cile-même ; la garantic très sérieuse de sa régularité d'accion lui permet de se prêter à une possologie rigourouse.

Solution an 1/1000 | Fincons de 10 et 20 c.c. | LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS de la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (2)



#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

De la généralité des termes de la loi sont nées de sérieuses difficultés : des médecins habitanavec des parents ont essayé de diviser entre eux et leur famille le montant de la valeur locative des locaux d'habitation, disant que seuls les lieux affectés à leur résidence personnelle et à l'exercice de leur profession devaient être soumis à la patente.

Ces prétentions sont difficiles à soutenir et l'administration a presque toujours considéré l'ensemble des locaux sans consentir à une distinction, sauf quand celle-ci résultait non seulement des actes, mais de la séparation des lieux.

Si le médecin a plusieurs cabinets de consultation dans plusieurs villes, il paie sur tous ces loyers et sur les locaux qui servent pour l'attente des clients, pour les examens ou pour les opérations

Si plusieurs médecins exercent ensemble l'art médical dans les mêmes lieux, chacun doit le montant de la patente calculé sur l'ensemble de la valeur locative des lieux, sans que l'administration admette la division entre eux du montant total du loyer: ils doivent autant de droits de patente qu'ils sont de médecins exerçant la médecine.

Une seule exception est admise au cas où les deux\_médecins habitant ensemble sont mariés: le fisc admet alors que le mari et la femme qui exercent tous deux la profession médicale ne sont soumis qu'à un seul droit de patente.

Le montant du droit professionel est du quincieme de la valeur locative; il est porté à un douzième à Paris pour une valeur locative de plus de 4 000 francs; dans les villes de plus de 200 000 habitants pour une valeur locative de plus de 2 700 francs; dans les villes de 100 000 habitants pour une valeur locative de plus de 2 400 francs;

En cas de décès du médecin, la patente cesse du jour du décès; en cas de cessation de l'exercice de la profession, les droits sont dus pour tonte l'année en cours, même si le médecin a cédé son cabinet en s'interdisant de continuer à exercer la médecine.

Dans toute cette législation fiscale qui paraît draconienne, on ne trouve une disposition bienveillante que pour les médecins qui n'exercent que dans les villes d'eau et les stations balnéaires ou thermales. Ceux-ci, en vertu de la loi du ro avril 1905, ne sont imposés que pour l'habitation qu'ils occupent pendant la saison, même si cette maison ne constitue pas leur habitation habituelle et principale, à la condition qu'ils ne se ivrent pas ailleurs à l'exercice de la médecine.

- Adrien Peytel, Avocat à la Cour d'appel.

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE "PANELLE VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques. COMPOSITION: Chaque cullerte à soupe | Your of tier directement assimilable. POSOLOGIE: | APPLITATES Deuts cultiques de composition : Chaque cullerte à soupe | Your of tier directement assimilable. POSOLOGIE: | APPLITATES Deuts cultiques de composition : Chaque cullerte à soupe | Your of tier directement assimilable. Posologie : | APPLITATES Deuts cultiques de composition : Chaque cullerte à soupe | Your of tier directement assimilable. Posologie : | APPLITATES Deuts cultiques de la froid.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

#### NOUVEAU RÉGLEMENT DU CONCOURS DE L'INTERNAT POUR 1921

ARTICLE PREMIER. — Sont revisés ainsi qu'il suit les articles ci-après du règlement général sur le Service de

articles ci-après du règlement général sur le Service de santé, savoir :

- ART. 170. — Tout interne provisoire qui, désigné pour

Ast. 170. — Tout interne provisoire qui, designe pour assurer un remplacement, refuse, hors le cas de maladie dûment justifiée, d'occuper le poste qui lui est assigné est rayé de la liste des internes provisoires.

ART. 247. — Les élèves externes reçus au concours ont seuls le droit de se présenter pour les places d'interne en

Ils ne peuvent se présenter à ce concours que quatre fois ; toutefois, eeux qui ont aecompli une année au mois de service militaire effectif, en vertu des lois du 21 mars 1995 ou du 7 août 1913, peuvent être admis à prendre part à cinq concours.

Les candidats au eoncours de l'internat en médecine ne sont inscrits à ee concours que sur le vu des pièces suivantes :

· 1º Un certificat constatant leurs services eu qualité d'externe depuis le 1èr mars précédent sans interruption ;

2º Des certificats délivrés par les chefs de service et par les directeurs des établissements dans lesquels ils ont été attachés eu qualité d'externe et attestant leur exactitude, leur subordination et leur boune conduite;

3º Un certificat de scolarité délivré par la Faculté de médecine, constatant qu'ils sont munis de onze inscriptions au moins.

Les candidats désignés pour prendre part aux épreuves définitives doivent en outre présenter avant le 1 er octobre les pièces complémentaires suivantes :

1º Un second certificat délivré par les chefs de service et par les directeurs des établissements dans lesquels ils out été attachés en qualité d'externe, attestant qu'ils out rempil leurs fonctions avec exactitude, zèle et subordination, depuis le 1º juillet préedent.

2º Un certificat délivré par la Faculté de médeeine établissant qu'ils sont munis de leur douzième inscription.

ART. 248. — La nomination aux places vaeantes d'interne en médecine fait l'objet d'un concours à deux degrés.

Les candidats sont appelés à subir dans les premiers jours du mois de juillet une première épreuve, dite de sélection, et qui a pour objet de restreindre le nombre des compétiteurs au concours définitif.

Le jury de l'épreuve de sélection se compose de six membres dont trois médecins, deux chiruigiens et un accoucheur, ce derniet pouvant être remplacé par un otorhino-laryngologiste ou un ophtalmologiste, tirés au sort parmilies membres du corps médical des hôpitaux nommés au cours de la rémultième et de l'antérôentitième année.

Les dispositions de l'article 196 relatives à la récusation pour cause de parenté ou d'alliance ne sont pas applicables aux membres de ce jury.

Les juges de l'épreuve de sélection ne peuvent faire partie du jury des épreuves définitives. Il en sera de même de tout membre du corps médical qui, désigné pour faire partie de ce premier jury, se sera récusé, que l que soit le moit jinvoqué.

Le jury des épreuves définitives se compose de dou zemembres dont six médecins, cinq chirurgiens et un accoucheur, tirés au sort parmi les médecins, les chirurgiens et les accoueheurs chefs de service des hôpitaux et hospices, en exercice et honoraires, et parmi les médecins chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux. Peuvent siéger dans le jury un aliéniste au lieu et place d'un médecin et un ophtalmologiste ou un oto-rhino-laryngologiste, au lieu et place d'un chirurgien

On metra en conséquence, dans l'urne, en même temps que les noms des médecins chefs de service et des médecins des hôpitaux, les noms des médecins chefs de service des quartiers d'aliénés de Bicêtre et de la Salpétrière, en exercice et honoraires, et eux des médecins adjoints de ces quartiers, et, en même temps que les noms des chirurgéens chefs de service et des chirurgiens des hôpitaux, les noms des ophitalmologistes et des dot-chino-laryngologistes chefs de service et des ophitalmologistes et des oto-rhino-laryngoolgistes des hôpitaux.

ART. 249. — Les épreuves du concours de l'internat sont réglées ainsi qu'il suit :

EPRIUVE DE SÉLECTION. — Une composition écrit anonyme pour laquelle il est accorde une heure. — Le sujet de la composition consiste eu un questionnaire portant sur six sujets d'anatomie d'un earactère élémentaire. Les questions sont réparties en deux séries de trois ja première série a pour programme: l'ostéologie, l'arthrologie, la myologie, les vaisseaux et nerfs périphériques, les organes des sens ; la seconde porte sur la splanchnologie, le système nerveux central et l'appareil gientio-urinaire.

Les candidats rédigent sur deux copies séparées les réponses aux deux séries de questions. Les copies ne sont pas signées; sur chacune d'elles le candidat inscrit ses nom et prénoms à l'angle supérieur de la première page. Il remet personnellement ses deux copies à l'un des bureaux constitués par un des membres du jury assisté d'un représentant de l'administration, en la forme déterminée d'après l'avis du conseil de su veillance en date du 1er février 1006.

Le jury se divise en deux sections pour juger les deux séries de copies, selon une notation de o à 15 pour chacure d'alles

L'une des sections, composée d'un médeein, d'un ehirurgien et d'un accoucheur ou d'un spécialiste, juge les questions de la première série. L'autre section, composée de deux médeeius et d'un chirurgien, note les copies de la seconde série.

Dans les deux sections, la lecture des copies est faite devant le jury par l'un de ses membres. Les séauces du jury ne sont pas publiques.

Une fois la notation terminée, les deux sections du jury se réunissent et elles procèdent à la désignation des candidats admis à prendre part au concours définitif de l'internat. Le classement s'établit d'après la somme des points obtemus par les deux copies revêtues du même numéro d'ordre. Les résultats de cette épreuve, indiqués en points, ne devant pas compter dans le concours définitif, doivent rester lignorés.

Le nombre des candidats appelés à participer au concours définitif est égal au quadruple de celui des places d'internes à pourvoir.

Les internes provisoires en exercice sont dispensés de l'épreuve de sélection, à condition qu'ils ne se soient jamais récusés à l'occasion des remplacements pour lesquels ils ont pu être désignés. Il est, en conséquence

## SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

#### La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

#### ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On, Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

retranché du nombre des candidats à retenir par l'épreuve de sélection, celui des internes provisoires appelés à concompr

Toutefois, lorsque le nombre des candidats ayant obtenu le point limite pour l'admissibilité comporte un excédent par\_rapport à cette proportion, ceux-ci sont tous compris dans la liste des admissibles.

Avant de dévoiler les noms cachés sur les copies sélectionnées, ou fait disparaître les numéros d'ordre et la notation qui ont servi à la désignation des candidats. Ceux-ci sont classés et présentés par ordre alphabétique, sans qu'il soit possible de connaître le point obtenu par chaeun d'eux.

EPREUVES DÉFINITIVES. — 1º Trois épreuves écrites, anonymes :

2º Une ébreuve orale.

Les trois compositions écrites sont rédigées en trois séances. Celles-ci se succèdent à court intervalle de façon à être terminées, autant que possible, dans un laps maximum de trois fours.

Pour chacune des compositions, un heure et demie est attribuée aux candidats, dont une demi-heure pour la réflexion et une heure pour la rédaction. Aucune abréviation dans l'écriture n'est autorisée.

Au commencement de chaque séance, le choix des questions à proposer est arrêté par le jury réuni au complet. La première composition porte sur l'anatomie, la seconde sur la pathologie interne, la troisième sur la pathologie externe ou les acconchements.

Pour la première composition, le jury doit préciser si la question d'anatomie posée comporte l'histologie et la physiologie correspondantes.

Tout candidat n'ayant pas participé aux trois épreuves et remis trois copies, est éliminé du concours. Il en sera de même lorsqu'une des copies anra été notée zéro.

Le jury se divise en trois sections pour juger les trois ordres de compositions, savoir :

Pour la composition d'anatomie, un médecin et trois

chirurgiens;
Pour la composition de pathologie interne, quatre

médecins;
Pour la composition de pathologie externe ou d'accou-

cliement, deux chirurgiens, un médecin, un accoucheur.

Pour la première composition, il est proposé trois questions portant sur l'anatomie.

Pour la seconde, trois questions de pathologie interne. Pour la troisième, deux questions de pathologie externé et une d'accouchement.

Pour chacune d'elles, le sujet à traiter est tiré au sort, Après chaque épreuve, les copies sont rangées par ordre al phabétique.

A la fin de la troisième composition, les trois copies de

### STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc' P. LONGUET 50, rue des Lombards

## ESTOMAC — INTESTIN G A S T T C STORY OF THE STORY OF THE

#### LA MÉTAIRIE Près NYON (Ganton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN ÉTABLISSEMENT MÉDIGAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

ORMINE. Comprimés à 05°50 SYNONYMES: Héyaméthylens-Tetramine, Urotropine, étc. Is MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES. BILIAIRES at INTESTINALES

Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADRIAN et C'et depuis imité par les Allemands sous divers noms. Voir : Formulaire des Houveaux Remèdes 13º Edition, page 26.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

**ECZEMAS** 

**ULCERES PRURITS** 



PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, atiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus, de Corps thyroïde, etc.

DOSE: Ces diverses capsules s'administrent d la dose de 2 d 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

#### ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

RÉCHOU, Professeur agrégé à la Faculté de médeci :e

GUIDE PRATIQUE de

RADIOGRAPHIE ET DE RADIOSCOPIE

1919. Un volume in-16

#### PARAFFINOLEOL HAMEI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur Se fait sous trois formes: NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

1º Aromatise. Indications : 2º Sans arome Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

LITTERATURE ECHANTILLONS

35 Rue des Petits Champs

· PARIS ·

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

RATIONNEL TRAITEMENT

#### CONSTIPATIO

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### INTERÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

chaque candidat sont placées sous enveloppe commune et il est procédé à l'établissement de l'anonymat et au numérotage.

Dans chacune des sections, la lecture des copies anonymes est faite devant le jury par deux internes en exercice en séance non publique. Le maximum des points à attribuer à chaque copie est de 15.

Une fois la notation terminée dans les trois sections, le jury se réunit en vue de la désignation des candidats admis à subir l'épreuve orale. Le nombre des candidats à

retenir est égal au triple des places d'interne vacantes. Toutefois, lorsque le nombre des candidats ayant obtenu le point limite pour l'admissibilité comporte un excédent par rapport à cette proportion, œux-ci sont tous compris dans la liste des admissibles.

Les candidats appelés à subir l'épreuve finale sont désignés par ordre alphabétique. Le point obtenu par chacun d'eux pour les trois épreuves écrites doit demcurer inconnu jusqu'à la fin du concours.

EPREUVE ORALE. — Pour juger l'épreuve orale, le jury se reconstitue par la réunion de ses trois sections.

L'épreuve orale consiste dans l'exposé de deux sujets portant, l'un sur la pathologie interne et l'autre sur la pathologie externe ou les accouchements.

Il est accordé dix minutes à chaque candidat pour développer, après dix minutes de réflexion, l'ensemble des deux questions qui lui sont échues. La notation de cette épreuve se fait de o à 20,

Après la dernière séance d'épreuve orale, le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite. La notation tenue cachée sur les copies est dévollée et les points obtenus dans les épreuves écrites et à l'épreuve orale sont additionnés.

Au cas où le point le plus élevé est acquis par plusieurs eandidats, ceux-ci sont appelés à subir devant le jury une épreuve orale supplémentaire.

Les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à concourir, à condition que leurs dossiers soient transmis par leurs légations respectives, à l'administration de l'Assistance publique, par l'intermédiaire de M. le ministre des Affaires étrangères et avec son assentiment. Ceux d'entre ux qui subissent avec succès les épreuves sont admis en sumombre. Ils prement rang toutefois, dans le classement général par ordre de mérite et sont anouélé à choisir leur service suivant ce rans.

ART. 278. — Compléter ainsi le paragraphe 2 :

« Le nombre des candidats qui peuvent être nommés internes provisoires est, au plus, égal au nombre des places d'internes titulaires mises au concours. Il pourra être inférieur si le jury considère que le nombre des candidats suffisamment instruits n'atteint pas ce chiffre. «

ART. 2. — Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 247 exigeant des candidats la production d'un certificat de scolarité délivré par la Faculté de médecine,



#### CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon 300 m. d'altitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurathéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies dutube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médécoin directeur à Écully (fhône) Notice sur demande

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

## FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX of SUR
DOSE MOYENNE: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

TUBERCULOSES
Bronobitos, Catarrinos, Grippos
I'EMULSION MARCHAIS PhotoboGains is TOUX, minu (APPETIT
dans kall, Goldino, Bent Golfreye-Port) Aboytoko.

## Danatous les cas où vous ordonniez l'Uno y no prince preserivez l Uroformine Urofropine Française

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Estantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin



ANÉMIE - CHLOROSE - CACHEXIE PALUDÉENNE I FER ET ARSENIC

INJECTION INDOLORE Chaque ampoule contient, une Injection par jour.

Caco de magnésie 0.05 Glycéro de soude 0.05 Sulf. de strychnine /2 mill. Fer colloïdal 0.01

Sérum physiologique 6 1c.c Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5. rue Ballu-PARIS.

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

OTT OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, + Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE EMIE FAMILIALE CHOLEMIE SCROFULE TUBERCULOSE et justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE

DYSPEPSIES AT EXTENSITIES AT HYPERCHLORRITORIE FOR COLUMN AUGO MEMBRANEUSE CONSTIPATION AT HEMORROIDES APPLITUTE MIGRAINE — GYVALGIES — ENTEROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES NEWROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXEMIE GRAPIPIQUE FIEVRE TYPHOIDE HEPATITES et CIRRHOSES

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

En vente dans toutes les pharma PILULES et SOLUTION

MÉD, D'OR GAND 1913 FT

PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrétion et sur l'exerction, combine l'opothéraple et les cholagogues, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et des

ante interapeutque compiente, en queque so tre specifique, des maladies du FOIE et des cies VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. En solution d'absorption facile, inalitérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrièresoût, ne contenant ni sucre, ni alcool, ou en PILULES (50 par bolte). Une à quatres euillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: demi-dose.

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la dose habitacilé d'une cuillerée à dessert quotidiennement on de 2 PLULES équivalentes.

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

## ltonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

constatant qu'ils sont munis de 11 inscriptions au moins auquel les candidats peuvent être autorisés à se présenter; pour être admis à prendre part à l'épreuve de sélectionet de 12 inscriptions pour être admis à prendre part aux épreuves définitives, ne seront pas opposées aux élèves reçus externes avant le concours de l'internat en médecine à ouvrir en 1921. La disposition du même article limitant le nombre des concours d'internat en médecine

ne sera pas opposée aux élèves qui ont déjà pris part à ce concours. Ils pourrout, en conséqueuce, être admis à concourir, comme précédemment, pendant les huit années qui suivent la prise de leur première inscription de médecine s'ils remplissent d'autre part les conditions exigées par le présent règlement.

#### REVUE DES REVUES

La fossette endolymphatique (Georges Portmann, (de Bordeaux), Revue de laryngologie, d'otologie et

de rhinologie, tome XI., nº 24, 31 décembre 1919). De recherches entreprises sur soixante-dix rochers, it conclut que cet aqueduc aboutit sur la face postérieure ... de l'os à l'angle supéro-interne d'une dépression nettement délimitée, recevant à l'état frais le sac endolymphatique et qu'il appelle ; la fossette endolymphatique.

Située au niveau de la moitié inférieure de cette face, la fossette endolymphatique est placée entre : la gouttière sinusale en dehors, le trou déchiré postérieur en bas, le conduit auditif interne et la fossa subarcuata en dedans

Malgré ses variétés morphologiques, elle présente en général une forme triangulaire à angle droit supérieur et iuterne. Cet angle très accusé et auquel aboutit l'aqueduc du vestibule est quelquefois recouvert par une petite écaille osseuse, ne dépassant pas 3 millimètres d'épaisseur.

La fossette endolymphatique, régulièrement excavée, possède un fond lisse dout l'aspect tranche nettement avec les parties environnantes presque toujours rugueuses. Sa profondeur varie de 1 à 3mm,5.

L'auteur fait suivre sa description anatomique d'une étude des rapports de la fossette avec les organes voisins et en particulier avec les cavités de l'oreille interne. Il résulte de ces recherches que la fossette eudolympha-

tique compte parmi les particularités de la face postérieure du recher les plus dignes d'attirer l'attention de l'oto-rhino-laryngologiste qui, dans certaines interventions, doit avoir présente à l'esprit l'étendue de ses rapports autérieurs.

Forme ascitique du kyste hydatique du foie. (A. ROBIN, M.-P. WEII, et H. BITH, Ann. de méd., 1920, nº 2).

Ces auteurs ont observé une ascite considérable et récidivante chez une femme atteinte d'un kyste hydatique du foie. La malade, âgée de vingt-trois ans, avait été atteinte progressivement de phénomènes dyspeptiques, de douleurs dans la région hépatique, et d'une augmentation de volume de l'abdomen. Le foie était augmenté de volume, mais il fonctionnait normalement. comme le prouvaient l'absence de glycosurie alimentaire, les résultats négatifs de l'épreuve de Roch, et ceux de l'ingestion de peptone. La réaction de déviation visà-vis du liquide hydatique, recherchée par Weinberg, était positive; l'éosinophilie atteignait le taux de 20 p. 100, La laparotomie confirma le diagnostic de kyste hydatique du foie.

Bien qu'il y eût une réaction péritonéale intense et généralisée, l'ascite ne semble pas avoir été cousécutive cette réaction, laquelle ne détermine ordinairement, au cours de l'évolution des kystes hydatiques du foie. qu'un épanchement péritonéal léger et localisé à la région périhépatique. Les ascites abondantes, à reproduction rapide et incessante, observées au cours de l'échinococcose hépatique, semblent devoir être attribuées à une obstruction mécanique ou inflammatoire de la veine cave inférieure ou, plus souvent peut-être, du système porte.



#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES MONTCOURT TÉLEPHONE HA TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait de bile Extrait rénai Autres préparations MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Myxædème, Obésité Aménorrbée Extrait Coliques hépatiques insuffisance rénaic Arrêt de Croissance Dysménorrhée Muscle lisse Lithinse Albuminurie Fibromes Ménopause Fytrait. ictère par rétention Néphrites, Urémie Neurasthénie féminis Muscle strié dosés à 5 ejgr. trulines dostes d 10 e/gr Moelle asseuse En sphérulines dosées à 15 ele Myocardine dosées d 20 c/m dosées à 35 clar oudre surrénale 2 à 6 sobéruli A 16 sphiruline ons par jo Thymus, etc., etc. par je Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déligrent que sur prescription médicale .

#### . 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 - 2008 -

## SEL HUNT

ACTION SURE

La Sul de Hunt visilies l'Alexilin-Typ, - pécisiment datpit à la Thérapeutique Gastrique. Malgré in surprenante efficacité, il ne confine în opium, ni codéina, ni costine, ni substancte tosque ou alcaloidique quelconque; dans las crises douloureuses de l'hyperchoconque; dans las crises douloureuses de l'hyperchocerte de l'aleximité de l'hyperchocerte d'aleximité l'aleximité de l'hyperchocerte d'aleximité d'aleximité

EMPLOI AISÉ

Envoi gratuit d'échantillons de

SEL de

à MM. les Docteurs pour leurs ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sei de Hunt est "fréabt", est-beller qu'il se délité dan l'ess en donnant, spris sgitation suffisante, une dilution homogène de peudres impolpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en asure l'action uniforme (panseaul calmar) sur la muqueuse somacile. Capendaut, pour des troubles légers de la Digention en nécessitant que de fabbles de la Digention par de la Company de la comp

INNOCUITÉ ABSOLUE

Essais Cliniques

DÉPOT GÉNÉRAL DU

EL DE HUN'

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers. Paris (16°)

(88888888888888888888888888888888

## =Dialy1

Dissolvant urique puissant. Anti-Uricémique très efficace.
(Ni Texicité générale, ni Toxicité vénale)

SEI DÉFINI [C"H" O"A: LIBo], créé par le Laboratoire AIPH. BRUNOT el sa propriété exclusive.

#### DIATHÈSE URIQUE

= ARTHRITISME = RHUMATISME - GOUTTE

=== GRAVELLE =

Dialyl

Soluble dans l'em (Granulé effervescent) "Cures d'eau dialylée"

DIATHÈSE

URIQUE

Nombreuses
Observations Médicales
favorables

Échantillons pou

Essais Cliniques :

LABORATOIRE ALPH- BRUNOT

Dialvl

ANS TOUTES LES PHARMACIES

Dialyl

Dose moyenne:

2 à 3 mesures par jout

(Chaque mesure dans un serre d'eau)

DIATHÈSE

URIQUE

#### NOUVELLES

Union des médecins arméniens à Paris. - Sous le titre de l'Union des Médecins asméniens & Paris vient de se fonder une Société qui réunit les médecins, dentistes,

pharmaciens et vétérinaires arméniens. Cette Société, entre autres, a pour but d'établir des relations entre les Sociétés médicales françaises et les Sociétés médicales arméniennes de l'Arménie et des

autres pays. Au Dr Cololiais, le sympathique président de la nouvelle Société, nous adressons nos meilleurs compli-

ments et nos meilleurs souhaits. Académie de médecine. Commission des eaux minérates. - Out obtenu :

M. Ray Durand-Fardel (Vichy), la médaille d'or ;

MM. Bardet (Paris), Mallat (Vichy), rappel de médaille d'or

- M. Molinéry (Luchon), médaille de vermeil :
- M. Pelon (Luchon), rappel de médaille de vermeil ;
- M. Berthier (Amélie-les-Bains), médaille d'argent ; M. Censier (Bagnolles-de-l'Orne), rappel de médaille d'argent;

MM. M. Mallat (Paris), Dufrénoy (Paris), Vincent (Challes), Sérane (Saint-Nectaire), une médaille de bronze.

Les grandes colonies françaises demandent des médecins. - Des docteurs en médecine, pourvus du diplôme d'études eoloniales, sont demandés pour servir dans nos possessions de l'Afrique occidentale française ; des contrats leur assurent une situation pécuniaire de début de 25 000 à 26 000 fr. environ par an, soit ; 20 000 fr. de

solde, 1 500 à 2 000 fr. d'entrée en campagne, 3 000 à 5 000 fr. d'indemnités diverses.

> Les autres grandes colonies, Indo-Chine, Madagascar, Afrique équatoriale française feront très prochainement appel aux médecins civils européens dans des conditions analogues.

Les termes de ces contrats et les formalités à accomplir feront à bref délai l'objet d'avis officiels.

Société médicale d'éducation physique et de sport. -La Société médicale d'éducation physique et de sport, dout M. le Pr Langlois a bien vonlu [accepter la présidence, a tenn sa réunion constitutive le 17 janvier.

Le Conseil d'administration a été constitué de la façon snivante:

Président : M. le professeur Langlois.

Vice-présidents : MM. les Dr. Boigev et Heckel.

Secrétaire général : Dr A. Richard ; trésorier : Dr Pierre Minella

Archiviste : Dr Garrelon.

Membres: MM. les Dr. Belliu du Coteau, Cornet, J. Dedet, Dufestel, P.-H. Lucas-Championnière, Mme Houdré, « La prochaine réunion aura lieu le lundi 21 février.

Pour tous renseignements, écrire à M, le Dr André Richard, 53, avenue Trudaiue, Paris, 9e.

Ecole de médeoine de Clermont-Ferrand. - Des concours seront ouverts, le 4 juillet 1921, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Toulouse :

1º Pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand :

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE des ARTHRITIQUES Régime

- CONGESTION DU FOIE des

#### Maison G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIII-) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE INSTRUMENTS

DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER

OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.

Appareils pour la Mesure

DF LA PRESSION ARTÉRIELLE

ENREGISTREURS

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

## SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THERAPIE BIO CHIMIQUE . 150, Ar. 60 Wagner, PARIS

ACIDE THYMINIQUE

UROTROPINE

EYSIDINE

Littersture et Echonillone . LASORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram, PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE CHOIL

Literature et Echantillons; LABORATOIRE DE THERAPIE BIO.CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram, "AR

#### NOUVELLES (Suite)

'2º Pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à ladite Ecole;

macie et matière médicale à ladite Ecole; 3° Pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à ladite Ecole.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant la date d'ouverture desdits concours.

Ecole de médecine de Nantes. — Des concours s'ouvriront, le 25 avril 1921, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris:

1º Pour l'emploi de professeur suppléant de pathologie
et de clinique médicales à l'Ecole de plein exercice de
médecine et de pharmacie de Nantes:

médecine et de pharmacie de Nantes;

2º Pour l'emploi de professeur suppléant de médecine
expérimentale, physiologic et bactériologie à ladite Ecole,

expérimentale, physiologic et bactériologie à ladite Ecole.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant
l'ouverture desdits concours.

L'assistance médicale aux colonies. — Tous les grands problèmes qui touchent à la vitalité d'un pays se tiennent et sont inséparables les uns des autres. C'est dinsi que l'état de la production nationale est en rapport direct avec celui de la natalité comme avec celui de la santé publique. C'est ainsi que la production coloniale, dont on escompte plus que juansis l'aide précleuse pour parvenir à réduire l'importation des produits étrangers, se trouve liée, intimement, à l'état démographique et santiaire de nos colonies.

Or, ce n'est pas seulement la natalité métropolitaine qui diminue. Il en est de même pour la coloniale et dans des proportions non moins effrayantes. En outre, la mottalité augmente parmi les populations indigênes, qui, par faute d'hygiène et par insuffisance de soins, sony décimées par les endémics et les épidémics.

Il y a donc toute une organisation à créer pour faire bedeficier les indigètes d'une assistance médicale complète, stable, efficace. C'est ce qu'a bien compris M. Albert Sarraut, ministre des Colonies, grand connaisseur, en faisant dresser par une commission compétente, c'est-à-dire composée de médecins, de savants et d'administrateurs coloniaux, un vértiable plan de campages assistaire, à fixer, à suivre et à poursuivre défaitivement; plan de campagnes assez soujel pour s'adapter parti-culièrement à la caractéristique c'ilmatologique et pathologique de chaque colonie. Un des traits fondamentaux de la réforme consiste dans la formation d'un personuel médical fixe, composé de médecins coloniaux, suffisamment rétribués pour qu'ils s'attachent à leurs fonctions et pour assurer un revrutement permanent,

D'autre part, le plan de campagne prévoit la création de formations sanitaires, de maternités, d'hôpitaux, de dispensaires, de laboratoires.

Souhaitons que les Chambres françaises adoptent le plus tôt possible tout ce que reclame l'assistance médicale à laquelle ont droit les indigènes. La réforme demandée par notre ministre des Colonies est de première riegence, et elle mérite, ans contestation, un tour de faveur sur les projets grandioses et på et là discutables de réorganisation des höpfatux de France. DURAND,

Le nombre des médeeins en Angleterre. — La Grande-Bretagne compte 37 795 médecins praticiens. A ce nombre il faut ajouter 6.000 dentistes, 10.000 plarmaciens, 30.000 infirmières diplômées et 44 160 sages-femmes.

Ces 127 955 membres pourvoient aux obligations que réclame le Service de santé du pays. Dans ce total ne sont pas compris les masseurs, les infirmiers privés, ni les milliers d'aides qui donnent leur concours au écomité d'aide volontaire s, à la Croix-Rouge ou à d'autres œuvres similaires. Tous ces différents, groupes sont organisés en sociétés particulières, qui défendent et renrésentent les intréris de claeun d'eux.

Les docteurs seuls ont formé plus de 200 corporations suivant leurs différentes spécialités ou suivant les soins qu'ils sont appelés à donner.

Association pour l'extension des études pastoriennes.— On sait que, faute de crédits suffisants, le fonctionnement des laboratoires et la vie matérielle de ceux qui y travaillent sont devenus impossibles. En particulier, les recherches microbiologiques désintéressées sont sur le point d'être abandonnées. Pour remédier à cette cries, quelques personnalités généreuses ont, au moyen de bourses et de subventions aux laboratoires, entrepris la fondation d'une Association ayant pour objet de recruter des savants poursuivant les études pastoriennes. Une place importante sera faite aux internes et anciens internes des hôptitaux.

Le Comité de l'Association pour l'extension des études pastoriennes est présidé par la comtesse Albert de Mun, assistée de la comtesse Machior de Poliguac, de Mare André Lindet et A.-R. Larrive, directrice-fondarice de l'Association des jeunes filles de France (Croix-Rouge). Le trésorier est le comte Melchior de Poliguac, et le siège social de l'association se trouve rue de l'Université, 2.

Les exploitants de sources thermales, quels qu'ils solent, patent la taxe d'affaires. — M. Cazals, député, ayant demandé à M. le ninistre des Pinances si l'hospice de Pamiers, propriétaire des bains d'Ussat, utilisant les revenus dont il bénéficie de cehef et qu'il affecte aux soins des hospitulisés, est astreint à payer la taxe sur le diffre d'affaires au même titre et dans les mêmes conditions qu'un négociant ou qu'un industriel, a reçu la réponse suivante :

\*Les exploitants de sources d'eaux minérales, avec on sans établissements thermaux, sont aesujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (V. liste des coefficients publiés au Journal officiel du 18 mars 190, p. 4263, no 3.5 et 50). Îl en resulte qu'ils sont redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires (loi du 25 juin 1930, art. 59). La circonstance que l'exploitation appartient à un hospice et que ce dernièr en affecte les bénéfices à un but charitable ne saurait autoriser une exonération qui n'est pas prononcée par la loi. » (Journal off., 23 novembre 1920.)

Examen de bibliothécaire. — Par arrêté en date du 29 décembre 1920, une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire dans les bibliothèques des universités s'ouvrira à Paris, le 4 juillet 1921, à la Sorbonne.

Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat des diverses académies entre le 23 mai et le 4 juin 1921. En s'inscrivant, ils déposeront les pièces énumérées dans l'arrêté du 20 décembre 1893.

Ils doivent être âgés de moins de trente ans au 1st janvier 1922. Toutefois, cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services antérieurs, civils ou militaires, ouvrant des droits à la retraite.

#### Granules do Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles pro-que 2 à 4 par jour donnent une d'urèse rapide, relèvent vite le cœur affaibit, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, EDÉMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, — innocuité, — ni intolérance ni vacoconstriction, — on peut en faire En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules pour forcer la diuress - on peut en faire un ueage continu,

GRANULES de Catillon

å 0.0001

TONIQUE DU CŒUR

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Etix de l'ésadémie de Médecine pour "Étrophantus et Étrophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900. SBASSASSIONNA DAGGOOD SE PARIS, S, Boulevard St-Martin et Phelis. Daggood Daggood Coo



## Intehhloaistine

Glycéroplasme minéral chaleur durable

> (S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès. Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Eghantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 4rc classe, 116, rue de la Convention, PARIS (45°). Ad. 7èléq. ANTIPHIO-PARIS.

#### CONSTIPATION

#### TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1º Extrait total des GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secretions glandulaires de cet organe.

2° Extrait biliaire DÉPIGMENTÉ qui reqularise la sécrétion de

la bile



1'à 6 comprimés avant chaque repas

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Banville, PARIS. J.LEGRAND, Pharmacien

rehydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique.

#### NOUVELLES (Suite)

La liste des candidats et leurs dossiers scront adressés pour le 8 juin au ministère par les recteurs.

Les candidats serout informés par l'intermédiaire des recteurs, au moins quinze jours avant l'ouverture des épreuves, qu'ils sout admis à se présenter.

Ecole nationale vétérinaire de Lyon. — Le 14 mars prochaiu s'ouvriront à l'École nationale vétérinaire de Lyon quatre concours pour la nomination à cinq emplois de chef de travaux stagiaire vacants dans les Écoles untionales vétérinaires de Lyon et de Toulous.

Les caudidats devront adresser leur demande sur timbre au ministère de l'Agriculture (direction des services sanitaires et scientifiques et de la répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogue, à Paris) vingt jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture du concours.

Cette deunande devra être accompagnée des pièces suivantes ; 1º acte de naissance du candidat, et s'il y a lieu, certificat attestaut qu'il possède la qualité de Prançais ; 2º diplôme délivré par l'une des Ecoles nationales vétérinaires de Prance ; 3º extrait évent du casier judiciaire ; 4º certificat établissant que le candidat est libéré du service militaire, on, s'il apparient encore à l'armée, pièce l'autorisant à se présenter au concours ; 5º notice exposant sommairement ses services, ses recherches, titres, diplômes, telle qu'elle est prévuier d'eseus et produite en deux exemplaires pour pouvoir être communiquée aux membres du jury avant l'ouverture du concours.

Cours de chirurgie opératoire (AMPETERÉATRE N'ANA-TOMIE DES HÔPITAUX; M. le professeur SEBILAU, directeur). — Il sera ouvert à l'amphithéâtre d'anatonie des hôpitaux, sous la direction de M. le professeur Pierre SEBILAU, et à dater du 9 mars 1921, une série de chirurgie opératoire régionale.

L'ordre des cours sera le suivaut :

Du 9 mars au 20 mars. — Opérations portant sur le tube digestif, le foie et les voies biliaires, par M. le D' André Bergeren, prosecteur.

Du 4 avril au 15 avril. — Opérations sur les voies uriuaires, par M. le D' Robert Gouverneure, prosecteur. Du 18 avril au 29 avril. — Opérations sur l'appareil génital de la femme, par MM. A. Bergerer et R. Gou-Verrniur, prosecteurs.

Du 2 mai au 13 mai. — Opératious sur l'appareil otorhino-laryngologique, par MM. les D<sup>s</sup> Léon DUNOUR-MENTEL, René MINGEVILLE et Flavieu BONNET, chefs de chinque.

Droits d'inscription: 150 francs. Se faire inscrire 17, rue du Fer-à-Moulin.

Conférences pratiques d'ophtalmologie. — M. A. CANTONNER, ophtalmologiste des hôpitaux, commencera à l'hôpital Cochiu, le 24 février à 14 h. 30, et continuerà les samedis, mardis, lepudis suivants une série de dix conférences pratiques d'ophtalmologie à l'usage des praticiens exerqunt la médeche générale. Ces conférencessout gratuites S'insertire d'avance.

Le jeudi 21 avril, à 10 h. 30, Rééducation des strabiques, en quatre leçons.

Cours complémentaire d'histologie, hématologie et bacétiologie appliquées à la spuécologie (Chilque gynécologique, hôpital Broca). — M. le D' Champy, agrégé, commencera ce cours le 1st mars à 9 heures du matin et le continuera tous les matins jusqu'au 12 mars. S'inscrire au scercitariat de la Faculté les jeudis et samedis de midi à 3 heures. Droit d'inscription : 100 francs.

Ginique des maladles des oreilles, du nezet de la gorge.

— Dans le service oto-rhino-laryngologique de l'hôjital
Saint-Joseph, dirigé par M. Georges Laurens, un cours
élémentaire en dix leçous, à l'usage des médecins et des
étudiauts, conunence le lundi 21 février, le matin, à
8 h. 45. Il sera terminé le 5 mars.

Ce cours, fait par M. Hubert, assistant du service, portera sur les notions de spécialités iudispensables aux médecins; il sera esseutiellement pratique et aura surtout eu vue le diagnostie et le traitement.

S'iuscrire dans le service de laryngologie de l'hôpital Saiut-Joseph, I, rue Pierre-Larousse, le matin à 10 heures.

Les examens de laboratoire dans la pratique médicale, (CLINGUE MÉDICAIR, DA L'HOPTAIN, SAINY-ANTOINE), — Des cours de biologie appliquée avec exercices pratiques auront lieu le maint à o heures et le soir à 3 heures dans l'amplithéâtre de la cilidque, du 1º au 10 avril, sous la direction de M. le P? CIATIPEARD et de M. NOS PINSSINDER, agrégé, avec la collaboration de MM. TROISER et GRIGAUY, chefs de laboratoire, BRODIN et HUBRE, chefs de cilidque.

Le droit d'inscription est de 150 francs. S'inscrire au secrétariat de la Faculté.

Thèses de la Facuité de médecine de Paris. - 10 février. M. Lavaux, Contribution à l'étude des arséno-mereuriaux. - M. Ardillier, Contribution à l'étude du liquide céphalo-rachidieu chez les syphilitiques. - M. RABREAU. Contribution à l'étude d'une forme sare de lupus. -M. Destouches, De l'eau et de quelques substances qui augmentent l'hydraphite. - M. Basset, Contribution à l'étude clinique des endocardites latentes. -M. TRISTAN, Contributiou à l'étude de la grippe. - M. Henri Stiassnie, Etude sur l'éruption cutanée provoquée chcz l'homme. - M. Prévor, La néphrite atrophique chronique de l'adolescent avec infantilisme. -M. Legay, Signes pleuro-pulmonaires des hernies. -M. LOUBIERE, Cure radicale des hernies inguinales. -M. GAUTHIÈR, Etude des fractures de la branche horizontale de la mâchoire inférieure. - M. Anderson. Réactions néoplastiques provoquées par les helminthes - M. LAEMMER, Contribution à l'histoire de la peste eu France au XVIIe siècle.

16 février. — M. Robert I.AGARDE, Contribution à l'étude de l'évolution des gressons osseux après transplantation. — M. BRILIATS, Quelques faits et quelques théories récents relatifs à l'épilepsie. — M. BUCHARD,

#### Dragées ... **H**ecquet

au Sesqui-Bromure de Fer CHLORO-ANÉMIS (4 2 6 par jour) NERVOSISME MNRAGE, 49, Boul. de Port-Boyal, PARIS

#### STOMEING MONTAGU

(Bi-Browner dé Codéine)

GOUTTES  $\alpha_c = 0$ SIROP (0,00)PILULES (0,00)AMPONILES aus

TOUX PROBLES INSOMNIES SCIATIOUE NEVELTES

#### NOUVELLES (Suite)

Contribution à l'étude clinique de la pyonéphrose. — M. Topous-Kham, Technique histologique du tissu osseux.

37 Jévrier. — M. Pierre VALLERY-RADOT, Dysthyrodiles familiales héréditaires. — M. TOGMANN, Considérations sur Phistoire de l'affection outienne en général. — M. VASLIN, Quelques formes de dermo-épidermités microblennes. — M. D'OLYVERA, Contribution à l'étude des amputations du pied. — M. BEZEZCEX, Le processus histologique de l'oblitéctaion du canal artéfel. — M. CHARUNYTHE, Des procédés d'autoplastic orbitaire.

M. CHARPENTIER, Des procédés d'autoplastie orbitaire.
M. TZANCOFF, Contribution à l'étude du traitement des hémoptysies tuberculeuses.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

- 19 Février. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M, le P GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45.
- 19 FÉVRIER. Paris. Faculté de médecine de Paris. Inscription et consignation pour l'examen de 2° année nouveau régime (dernier jour).
- 19 FÉVRIER. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr ACHARD: Leçon clinique à 10 heures.
- 19 Février. Paris. Hôpital Saint-Louis. 10 h. 30. M. le D' Thibierge : Le prurigo.
- 21 PÉVRIER. Paris. Hôpital Laënnec. M. le Dr Si-CARD, à 10 h. 45. Leçon clinique sur les maladies nerveuses.
- 21 FÉVRIER..— Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 2 heures. Conférences de bactériologie clinique de M. le Dr FAROY
- 21 FÉVRIER. Montpellier. Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de physique et de la chaire de
- chimie à l'Ecole de médecine de Marseille.

  Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire
- d'histoire naturelle à l'Ecole de Marseille.

  21 PÉVRIER. Paris. Hôpital Saint-Joseph. Ouverture du cours élémentaire d'oto-rhino-laryngologie de
- ture du cours élémentaire d'oto-rhino-laryngologie de M. le D' Georges LAURENS, à 8 lt. 45. 21 PÉVRIER. — Paris. Réunion de la Société médicale
- d'éducation physique et de sport. S'adresser à M. le D' RICHARD, 53, avenue Trudaine. 21 FÉVRIER. — Paris. Ministère de l'Agriculture. Clô-
- ture du registre d'inscription pour les concours de chefs des travaux des Ecoles vétérinaires. 21 Février. — Paris, Réunion de la Société d'hydro-
- 21 PÉVRIER. Paris. Réunion de la Société d'hydrologie médicale à 4 heures, 12, rue de Scine.
- 21 PÉVRIER. Paris. Préfecture de la Seine. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de l'internat des asiles d'aliénés de la Seine.
- 22 FÉVRIER. Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour le 1<sup>cr</sup> examen ancien régime.
  23 FÉVRIER. Paris. Hôpital Laënnec, M. le Dr LAI-
- 23 FEVRIER. Paris. Hôpital Laënnec. M. le D' Lai-GNEL-LaVastine, à 11 heures : Poliomyclites ; mystique hallucinée.
- 23 P\u00e4VRIER. Paris. Soci\u00e9\u00e4v\u00e9g\u00e4tarienne (mairi\u00e9 du VI\u00e9 arr.), \u00e0 8 h. 30. M. le D\u00e4 BUTAUD : Les cons\u00e9quences pratiques du v\u00e9\u00e9tarisme int\u00e9gral.
- 23 FAVRIER. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P. GILBERT : Leçon de thérapeutique appliquée à 10 h. 45.
- 24 FÉVRIER. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). M. le Pr Sebileau; Leçon clinique à 10 heures.

- 24 FÉVRIER. Paris. Sorbonne. Amis de l'Université, à 9 henres M le Pr LEJARS : L'anatomie vivante.
- 24 au 25 Février. Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour l'examen de 3° année nouveau régime.
- 24 FÉVRIER. Paris. Hôpital de la Pitié, 9 h. 45. M. le D' MAUCLAIRE: Articulations ballantes.
- 24 FÉVRIER. Paris. Hôpital Cochin, à 14 h. 30. M. le D' Cantonner: Ouverture des Conférences pratiques d'ophtalmologie.
- 25 FÉVRIER. Amiens. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux d'Amiens.
- 25 FÉVRIER. Paris. Hôpital Necker. Service de M. le Dr Brouardel, à 10 h. 45. M. J. Renard: La ponction lombaire en clinique.
- 25 FÉVRIER. Paris. Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. M. le D<sup>†</sup> MONTHUS : Tuberculose intraoculaire.
- 26 FÉVRIER. Paris. Hôtel-Dieu. Clinique médicale, M. le Pr GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique.
- 26 PÉVRIER Paris. Hôpital Beaujon. Clinique médicale. M. le Pr ACHARD, à 10 heures : Leçon clinique.
- 26 Février. Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris.
- 26 FÉVRIER. Paris Chez M. le Pr Robin, 18, rue Beaujon, à 5 heures, réunion du Syndicat des médecins des stations thermales et climatiques.
- 26 FÉVRIER. Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour l'examen de 4° année, nouveau régime.
- regime.

  28 FÉVRIER. Paris. Faculté de médecine. Inscription pour l'examen de 5° année, nouveau régime.
- 1<sup>er</sup> MARS. Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour l'examen de 5<sup>e</sup> année, nouveau régime.
- rer Mars. Paris. Préfecture de la Seine. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat des Asiles d'aliénés de la Seine.
- 1<sup>er</sup> MARS. Paris. Clinique gynécologique de l'hôpital Broca, à 9 lœures. Cours d'histologie, hématologie, bactériologie appliquées à la gynécologie par M. le Dr CHAMPY.
- 2 MARS. Paris. Société végétarienne (mairie du VIº arr.). A 8 h. 30 du soir, M. le Dr Ch.-Ed. Lévy: Le problème de la viande.
- 3 MARS. Gronoble. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médecine de Grenoble.
- 3 MARS. Poitiers. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médecine de Poitiers.
- 3 Mars. Caen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de pathologieexterne à l'Ecole de médecine de Caen.
- Clôture du registre d'inscription pour le concours de, suppléant de la chaire de physique et de la chaire de chimie à l'Ecole de médecine de Caen.
- 4 MARS. Alger. Gouvernement général d'Algérie Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Bône, Oran, Constantine.

#### VARIÉTÉS

#### L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA NATALITÉ

PAS

ie Dr A. MAGELSSEN (de Christiania, Norvège)

Dans les études innombrables sur la décroissance de la natalité, on a mis en cause les mœures et les faits économiques. On a étudié le problème de la natalité sous presque tous les rapports, sauf sous celui qui, peut-être, tient la clef de cette angoissante question. Je veux parler de la relation des faits biologiques, dont la natalité est un, avec les forces de l'univers et plus particulièrement avec les phénomènes météorologiques.

La science moderne, avec toute sa merveilleuse précision et sa clarté, ne semble pas pouvoir nous guider ici. Pour découvrir les lois de l'univers, ainsi qu'elles se reflètent dans les êtres vivants, in e faut pas un microscope, mais un macroscope. Seul un verre rapetissant, en effet, nous permet de rassembler les manifestations de la vie pour constater ce qu'on pourrait appeler le « rythme de l'univers », ce flux et reflux ininterrompu de tous les phénomènes biologiques, complètement indépendant de la volonté, qui maintient l'ordre dans l'univers.

Tout être vivant, plante, animal ou être humain, porte l'empreinte de ces oscillations constantes, quoique très souvent irrégulières, dans son développement, sa croissance, dans la santé comme dans la mortalité et la natalité. Ce rythme est la soupape de sîreté de l'univers, et ses manifestations ne devraient causer aucune appréhension. Son arrêt, seul, serait cause d'anxiété. Et au lieu de rendre la population d'un pays, seule responsable des phénomènes d'ordre biologique, mieux vaudrait étudier les rapports de ces derniers avec les forces de l'univers.

Mais celui qui veut poursuivre ces recherches souffrita d'abord d'un manque de documents. Des forces cosmiques, nous n'avons guère comme documents que les observations météorologiques, et celles-ci en bien petit nombre. Mais néanmoins les recherches faites sur ces bases démontrent la relation étroite entre les conditions atmosphériques et les phénomènes biologiques.

La température a été observée et enregistrée plus longtemps qu'aucun autre facteur météorologique. Mais il est évident qu'il n'est pas le seul à avoir une influence. L'humidite, par exemple, en a une presque auxis grande. Cependant, l'imfluence de la température sur la vie des plantes et des animaux paraît a priori plus considérable que celle de toute autre considération climatérion climatérion climatérion comment.

Dans cet article, il n'est guère possible que d'exposer très brièvement certaines conclusions de recherches faites pendant une vingtaine d'année s sur la relation de la température et la natalité.

D'abord, ce n'est évidemment pas la température moyenne, ou bien la normale, qui influe le plus sur l'organisme humain, mais les températures extrêmes. Ensuite, la température n'exerce pas 'une influence immédiate sur l'organisme, comme l'éclair ou les gaz asphyxiants. Quoique les variations de température puissent avoir ungul répercussion immédiate sur le corps hungén (coups de soleil, refroidissements, etc.), les que des forces de chaleur ou de froid s'ajoutent in tement pendant des périodes considérables souvent ne sont décelables qu'après plusières souvent ne sont décelables qu'après plusières

Il est de toute évidence que l'influence de la température sur l'organisme ne cesse pas avec le dernier jour de l'année. Les transformations dans les glandes et les cellules, visibles ou latentes, continuent et s'accentuent si la température de l'année suivante est comparable à celle de la première année, tandis que des conditions différentes de la deuxième année peuvent neutraliser les effets de la première. Certaines parties de l'organisme (organes sécréteurs, glandes, tissus nerveux, etc.), sont plus sensibles que d'autres à certaines influences climatériques. S'étendant sur une période de plusieurs années, les effets de la température peuvent modifier la vitalité de toute une génération. Et en ce qui concerne les naissances, celles-ci dépendent forcément, dans une certaine mesure, des conditions climatériques subjes par les parents.

subies par les parents.

Pour comparer utilement les phénomènes biologiques et météorologiques (la température et la natalité, en l'espèce, quoique le même principe s'appique aux études sur la maladie, la mort, les épidémies, etc., comme je l'ai démontré dans d'autres études), il faut trouver une méthode qui permette de synthétiser, en quelque sorte, les valeurs de plusieurs années, de périodes plus ou moins longues. Celle que nous pouvons désigner sous le nom de méthode des additions successives nous a donné des résultats très concluants (r).

On peut ainsi constater mathématiquement que l'excédent de chaleur ou de froid se reporte pen-

(z) La méthode dite des additions successées se rapporte à toute étude sur la relation des forces météonologiques. Le point décêpart des culeuls n'est pas la valeur absolue de la température moyenne de chaque année, mais Véant entre cette température moyenne de chaque année, mais Véant entre cette température moyenne et la sommale de toutes les comments de la contra les contra

## *IODURES SOUFFRON*

CHIMIOUEMENT PURS



## EXTRAITS INJECTABLES CHOAY

#### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: 150 Correspond à le lobe postérieur d'ilypophyse de bœuf

#### SURRÉNAL

DDSAGE: 1ºº Correspond à 0º10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY à L'EXTRAIT (PÉRIGNER

ABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS

25

#### ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme algu ou chronique, etc.

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

## Atophan:Cruet

en cachets dosés à 0,60 cg. (8 à 8 par 24 heures)

aans

Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

Artério-Sciárose
Presciérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sciérose, Goutte
Saturnisme

#### MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Bohantillone : VIAL, 4, Piaco de la Croix-Rousse, LYON

#### VARIÉTÉS (Suite)

dant des périodes plus ou moins longues et que son influence sur l'organisme se prolonge proportionnellement.

Pour déterminer le facteur de la température qui influe le plus sur la natalité, il y a lieu de décomposer la température de l'année en ses différents éléments, chacun d'eux étant comparé successivement à la courbe de natalité que l'on étudie. On rapproche cette dernière de la courbe des températures annuelles, puis de la courbe des températures des mois d'été, de celle des mois d'hiver, de celle des quatre saisons de l'année et de celle des mois les plus chauds, ensuite de celle des mois les plus froids, et finalement de celle de chaque mois de l'année. Ensuite on se sert de chacune de ces données pour la comparer aux courbes résultant des valeurs de la natalité, calculée pour des périodes de une à six années, d'après la méthode des additions successives.

Il est évident que l'avenir seul permettra de décider d'une façon absolue quels sont les mois qui, dans chaque localité, semblent influer le plus sur la natalité, et si l'effet est dû à la température ou à d'autres facteurs atmosphériques, combinés, peut-être, lavec des particularités locales. Mais, pour le moment, les investigations minutieuses faites depuis ces vingt dernières années semblent prouver que la température la plus froide de l'année, combinée avec une petite fraction de la température d'été, détermine le nombre des naissances. Celles-ci semblent augmenter ou décroître selon que l'excédent de chaleur, par rapport à la température normale de la localité étudiée, augmente ou décroît. Dans les pays froids, la température movenne de l'année, ou du mois le plus froid de

on obtient ainsi une colonne verticale des écarts d'une année et une courbe annuelle de ces mêmes écarts,

Pour calculer les valeurs des écarts pour l'ensemble de deux aunées, on additionne simplement les valeurs de 1810 à celles de 1811, par exemple, celles de 1811 à celles de 1812, celles de 1812 à celles de 1813, et l'on construit la courbe correspondante aux écarts de deux années. On inscrit dans une troisième eolonne la valent des écarts pour l'ensemble des trois années 1810, 1811, 1812, puis de 1811, 1812, 1813, puis de 1812, 1813 1814, etc., et on trace la courbe. On continue ainsi pour des périodes de quatre, cinq, six années. On voit ainsi, par le tableau. que l'importance de l'écart de la température réelle et de la normale se traduit, après cinq ans, par le chiffre 10, c'est-àdire que pendant les cinq ans de 1810 à 1815, la population a reçu une quantité de chaleur 10 fois supérieure à la normale. A mesure que la température baisse de 1817 à 1818, l'excédent de chaleur diminue, ainsi qu'il résulte de l'examen du tableau. La température de 1819 rétablit l'excédent de chaleur quant aux colonnes de 1 et 2 ans, mais on constate un déficit dans les colonnes de 5 à 6 ans jusqu'en 1822.

On voit ainsi que l'excédent de chaleur ou de froid se reporte pendant des périoles plus ou moins longues. Son influence sur l'organisme se prolonge, donc redui-ci subit, par exemple, en 1816, l'effet du grand froid de 1814, quodque la température de 1816 set au-clessus de la normale, et en 1824 l'effet de la chaleur de 1821 et de 1823, quoique, en l'aunée 1824, a température soit inférieure à la normale. l'ammée, ajoutée à la valeur de la température mois d'été, semble décider la natalité. Pour Stockholm, par exemple, la courbe de la natalité reproduit presque celle obtenue en combinant la valeur de la température de janvier avec celle du mois de juillet. Pour Berlin, la meilleure relation entre les deux courbes s'obtient en prenant comme base la température moyenne de l'année et en y ajoutant celle du mois de juillet.

En ce qui concerne Paris, la courbe des six mois d'hiver présente une ressemblance plus grande avec celle de la natalité, que celle des mois d'été, et parmi les six mois d'hiver, octobre, novembre, décembre semblent avoir le plus d'influence. Il semblerait, par conséquent, que si un excédent de chaleur est rapporté sur ces trois mois, ou s'ils sont plus chauds que normalement, il y aura plus de naissances que dans le cas contraire. En étudiant les courbes et les tableaux de la température, on constate que les extrêmes de chaleur ou de froid subis par l'organisme, graduellement, sont beaucoup plus importants que l'on ne penserait, passant de 30 au-dessus de zéro à 37 audessous. On comprend facilement que les effets d'écarts aussi accentués doivent être notables. Il semble, en outre, que la température d'une période de cinq ans se manifeste presque mathéma-



Courbes de température et de natalité à Paris (fig. 1).

tiquement dans les naissances d'une période correspondante de trois ans (fig. 1).

Il n'y a pas analogie complète entre les courbes de la natalité et celles de la température à Paris. Ceci peut s'expliquer de diverses façons. D'abord la population de Paris est formée en grande partie d'étrangers n'ayant pas encore suffissamment subi l'empreinte du climat de Paris. Ensuite la température n'est pas le seul facteur météorologique qui influe sur l'organisme. Ensuite, l'imperfection des méthodes de recherches peut y contribuer.

En étudiant les courbes, on voit que jusqu'en 1892, il y a une relation presque mathématique entre les deux phénomènes. De 1892 à 1910, il y a, au contraire, une assez grande divergence. C'est précisément cette période qui est le plus sévèrement jugée par les moralistes. Mais les mœurs

Neurasthénie Opemies

APPORT STIMULANT INTÉGRAL à toute diététique

déficiente par Sss Cetelesas musculeires Sas Oxydasas nématiquas

MINISTRATION & BUREAUX : 26. Av. ds l'Observatoire

PARIS

Sonvalescence Tuberculose.

ACTION TONINUTRITIVE

par Son Complexus minérel SA RICHESSE EN BASES HEXONIQUES

ACTION ANTITOXIQUE PAR L'ABONDANCE DE SES

CARDIOHÉPATOMUSCULAIRES

GENTILLY (Seine)

.....

Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même; la garantie très sérieuse de sa réquiarité d'action lui permet de se prêter à une posologie riquireuse.

Solution au 1/1000 | Fiacons de 10 et 30 c.c.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)

#### Innocuité et tolézance absolue meme a haute Dose COMMUNICATIONS A LA SOCT MÉDICALE DES HOPITAUX DE PARIS, MARS 1919 - MAI

#### IODO BENZO METHYL FORMINE = ANTISEPSIE INTERNE

Parce que :

1º a n'est plus unia 2. Chuk rapid de la tempirative Uns les Deptiones.

2. Chuk rapid de la tempirative Uns les Deptiones.

RHIMATISMES Diformant, chroniques, gonocociquei espécifiques TUBERCULOSE pulmonaire, ganglionaire, ossouse

SYPHILIS notamment tabés et myelikis.

4° Elle est employée Land tous les Hopitaux Depuis 1912

aboratoires CORTIAL 125, r. de Turenne, PARIS

#### VARIETES (Suite)

sont-elles vraiment responsablés, de cette décroissance de natalité? Pourquoi l'anlogie constatée de 1800 à 1891 entre la température et la natalité cessemit-elle brusquement en 1892? Ne semit-il pas plus logique de penser que l'empreinte de la forte décroissance de température observée depuis 1820 jusqu'en 1891 se fait encore sentir sur l'organisme?

Évidemment, l'avenir seul permettra de trou' ver une explication entièrement satisfaisante des relations bio-météréologiques. Une période d'une



Courbes comparées des températures et des naissances dans trois villes : Paris, Berlin, Stockholm (fig. 2).

centaine d'années est naturellement trop courte pour en déterminer les lois essentielles. Mais a priori il semblerait que la courbe de la natalité qui correspond à la période de 1820 à 1970 o'olt étre considérée comme une branche descendante, d'une courbe plus étendue, embrassant toute une série de siècles.

Le facteur météorologique, dont l'influence est déterminante, ne continuera pas éternellement à décroître. D'après les lois du rythme de l'univers, il croîtra inévitablement de nouveau et avec lui la fécondité de la nopulation. Je me suls efforcé d'étudier les courbes de la natalité du plus grand nombre de villes possibles, et surtout des villes où la natalité est croissante. Hest presque impossible de trouver les documents nécessaires; je n'ai pu en réunir assez que pour les trois capitales: Stockholm, Paris, Berlin (fig. 2).

Sì l'on néglige les vingt demières années de toutes ces courbes, on voit que dans les trois villes, les courbes s'harmonisent dans leurs grandes lignes. Al a température la plus élevée correspond la natalité a plus élevée, à une température decroisante une natalité décroissante, et à une température ascendante une natalité également ascendante. De 1820 à 1890, il y a relation étroite et très marquée entre la température et la natalité. Si dans les vingt demières années les courbes divergent, il ne faudrait pas en déduire que cette relation réxiste plus, mais que nous n'avons pas encore réuni assez de documents, et que le secret de cette divergence sera révélé dans l'aventé de serve de cette divergence sera révélé dans l'aventé dans l'

Il ne faut pas oublier que le fond de la nature humaine reste invariable, malgré les doctrines malthusiennes qui, pratiquées depuis des siècles, ne sauraient être la cause des contradictions observées depuis une vingtaine d'années. De même, il serait extraordinaire que leurs effets se ressemblent à un tel point dans les trois capitales.

Les courbes établissent que l'on pourra, à mesure que les méthodes de recherche se perfectivement, calculer d'unefaçon presquemathématique la répercussion des facteurs météoulogiques sur l'organisme humain; qu'il faut admettre que les maissances, comme je l'ai déjà démontré pour les maladies, la mortalité, les épidémies, etc., sont fortement influencées dans tous les pays par les conditions atmosphériques.

Il est évidemment impossible, dans un article aussi court, d'exposer tous les détails de notre méthode de recherche ou tous les faits qui prouvent l'exactituee de notre thèse. Ce résumé doit être considéré simplement comme un aperçu provisoire qui pourrait stimuler les chercheurs dans l'étude de ces grandes lois bio-météorologiques, dont on n'a pas tenu suffisamment compte jusqu'ici.

## VITAMINA

#### & ses VITAMINES

#### substances ferments indispensables à la vie

"Toute la physiologie de l'alimentation, telle qu'on l'enseignait il y a vingt ans, meme il y a dix ans, est à revoir. Ĉette infâme guerre a bien montré que nos conceptions sur la ration alimentaire minimale étaient erronées, abusives. Les graisses ont dans notre alimentation un rôle qu'on ne soupçonnaît pas. Outre les graisses, il y a les élements nutritifs, bien mystérieux encore, qu'on a appelé des "VITAMINES" avant de les connaître. La cuisson à laquelle nous soumettons presque tous nos aliments, n'est-elle pas une méthode anti-physiologique, contraîre à une saine alimentation ? Nous sommes, dans l'immense Nature, les seuls êtres vivants qui font cuire, et par conséquent détériorent, peut-être. les objets de leur alimentation. Ne serait-il pas opportun de revenir, partiellement au moins, à la cuisine que pratiquaient nos premiers pères, les hommes de la pierre taillée ou de la pierre polie ? Existe-t-il un parasitisme anormal, une symbiose normale, favorable à l'évolution de notre organisme?"

Extraît du discours du Professeur Charl RICHET, Membre de l'Institu — Congrès de Physiologi Juillet 1920

#### VITAMINA

est le premier, le ssul aliment biologiquement complet employé par les Médecins contre toutes les meledies de cerence et d'aviteminose.

SPÉCIFIQUE DE LA CROISSANCE DE L'ENFANT ALIMENT DE CHOIX DE LA FEMME ENCÉINTE SPÉCIFIQUE DES INSUFFISANCES NERVEUSES ALIMENT DE CHOIX DES ASTHÉNIQUES

"VITAMINA" rétablit l'action métabolique par son action

i'— Sur le système nerveux;

2' — Sur l'énergle électronique : 3' — Sur les glandes à sécrétion interne ; 4' — Sur les ferments et les diastases.

"VITAMINA", riche en sucre de canne, exempte de cocao, ne saurait être confondu avec le banal déjeuner du matin,

En comprimés.... Fr. 4 la boîte { Impôl non En poudre ..., Fr. 8 — { compris

Envol sur simple demande Littérature et échantillon: Institut Physiologique de la Croix Blanche Laboratoires et Usine à Vaucresson (Seine-et-Oise) E. TESTU, Phermaolen

#### VARIÉTÉS (Suite)

#### LA PREMIÈRE UNIVERSITÉ

De la Grèce antique d'où nous viennent toute science et toute beauté, est sortie la première Université, la première Ecole de médecine. Elle prit naissance dans la Haute-Thessalie, sur les pentes du Pélion. Elle eut pour fondateur, pour premier instructeur le Centaure Chiron, être sine guiler, moitié homme, moitié cheval, issu des amours de Saturne et de la nymphe Philyre. Tous les héros qui ont immortalisé la Grèce, tous ceux que les poètes ont chantés et dont l'art a fixé les images sous mille formes différentes, lui doivent jeur illustration.

Le Centaure Chiron possédait la science universelle. La musique, la magie, la divination, l'astronomie, la médecine u'avaieut point de secrets pour lui. Il dispensait son enseignement sur de nombreux élèves, dont un seul, Esculape, égala le maître. Tous lui gardèrent la plus grande reconnaissance, lui témoignèrent la plus pro-fonde vénération. Les dieux lui avaient donné le privilège de l'immortalité, mais il resta soume à la misère et à la douleur. Par inadvertance, ayant été blessé par un de ses élèves, Hercule, au moyen d'une fâche trempée dans le sang de

l'hydre de Lerne, il fut affreusement torturé, sans que ses tourments lui ôtassent le principe de la vie, Il supplia Jupiter de le délivrer d'une existence désormais odieuse. Le mattre des dieux y consentit, et le plaça aux cieux, dans la bande zodiacale, dont il forme un des douze signes: le Sacittaire.

Dans un poème, la Mort du Centaure, de Ronchard a superbement buriné le caractère du Centaure Chiron. Je ne saurais mieux faire que de citer ici ces beaux vers:

Bacore un jour de plus levé sur l'univers! Que j'en ai vu depuis que mes peux sont ouverts! Que d'aurores depuis cette joyeuse aurore, On ma course à travers l'ait Pillant et sonore Vint révelller l'écho dormant dans ces vallons! Les jours, comme aujourd'hui, ne me semblaient pas Eltouné de moi-même et de mon être étrange, [longs. De l'homme et du cheyal, mysérietux mélange.

Curieux d'încounu, l'âme de désits pleine, J'embrassais d'un regard, j'aspirais d'une haleine El l'air et la lumifere, et la terre, et le ciel. Tout était liberté, joic, amour, lait et miel. Cette immortalité, qui maintenant me pèse, Je la portais susperbe, avec un cour plein d'aise, El, sur la terre en fleurs, sous les cieux éclatants, Libre, je m'emparais de l'espace et du temps.



Dose : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût) Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Dooteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8\*)

#### ELIXIR DE VIRGI NYRDAHL

HAMAMELIS et CAPSICUM

Remède Classique contre :

Accidents de la Ménopause (Congestions et Hémorragies), Varices.

Varicocèles.

ÉCHANTILLON: Produits NYRDAHL 20. Rue de La Rochefoucauld PARIS

Un verre Hémorroïdes. à liqueur après Phlébites.





#### APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G. France 'et Étranger SULVA

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE non gonflée

DÉBUT DU GONFLEMENT

Les poches inférieures se gonfient les premières : grâce à l'obliquité de leur grand axe, elles s'insinuent Montro ses trois par-ties : deux poches in-férieures et latérales colliques et déterminent un mouve-ment d'ascension du côlon transi et 2 et une poche a

PELOTE entièrement panflès

oche 3 se gonflant après réplétion des poches inférieures, soulève et maintien en position normale le or intestin

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

#### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (80)

' TÉL. : WAGRAM 67-56

M. PERRIN et RICHARD

#### LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Jn volume in-16...... 3 fr. 50

#### LES LIPOÏDES

dans l'infection et dans l'immunité

Par le D' G. LINOSSIER Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

#### VARIÉTÉS (Suite)

Un jour, je rencontrai Pholoë sur la cime
On m'avait emporté mon vertige sublime.
Superbe, le front haut, ses longs cheveux épars,
Les seins au vent, le cile itati dans ses regards.
On cât dit, à la voir dans sa grâce ingénue,
Une fille du ciel, une cenfant de la nue,
On la divinité sauvage du vieux mont.
Moîtié femme, moîtié cavale, son beau front
Rayonant dans l'air pur de humière et de gloire;
lit son pied frémissant creusait la terre noire.
Que je la trouval belle I Elle me regarda...

A mon désir muet son âme fut séduite ; Et tous deux, emportés par une même fulte, Nous allâmes cacher dans les bois nos amours...

Achille fut un des élèves préférés de Chiron C'est grâce au Centaure qu'il devint le plus vail. lant des hommes ; car il fut nourri de la moelle des ours, des lions et des sangliers. Chiron l'instruisit dans l'art de guérir, l'initia aux mystères des sciences, et lui apprit à faire vibrer sous ses doigts agiles les cordes de la lyre. Il lui inculqua, en même temps, la pratique, plus difficile encore, de la vertu. Malgré qu'il fût, avant tout, un guerrier d'une rare violence, Achille n'oublia pas les leçons médicales recueillies près de son précepteur. Ayant, dans un combat, frappé Télèphe d'un coup de lance, il guérit la plaie avec un emplâtre formé de la rouille de ce fer homicide. Il faut se rappeler que les pointes de lance, à cette époque, étaient de bronze, Cette rouille, à base de vert-de-gris, bénéficiait de la valeur antiseptique des sels de cuivre. Au siège de Troie, Euripyle ayant été blessé, Achille ferma la blessure au moyen d'une racine amère qui paraît être Achillea millefolium, ou millefeuille.

Esculape nous touche de plus près, car il ne vieu de la médecine, et resta médecin toute sa vie. Il naquit des amours d'Apollon et de la nymphe Coronis. Coronis était fiancée à Ischys, fils du roi Elate. Apollon ne put supporter l'idée que son amante connaîtrait d'autres caresses que les siennes. Il la tua, et pratiquant sur son cadavre une merveilleuse opération césarienne, il en retira le jeune Esculape. L'enfant, confié à un pâtre, nourri par une chèvre, fut ensuite donnié au Centaure Chiron, considéré comme le seul digne d'élever le fils d'un dieu, demi-dieu luimême.

Le petit Asclépios apprit ainsi de son précepteur es propriétés bienfaisantes des plantes, l'art de guérir les blessures, les fornules par l'esquelles on adoucit ou détruit les maladies. Le disciple devint rapidement plus habile que le maître. Non content de guérir des maux sur lesquels on n'avait plus d'espoir, il s'avisa de ressusciter des morts. Une femme venait d'être décollée: il rajusta la tête, et la suppliciée s'enfuit d'un pas ferme. Il rappela à la vie Glaucus, fils de Minos, Hippolyte, fils de Thésée, Tyndarée, Capanée, d'autres encore. Il avait enchaîné la mort.

Une telle audace apparut à Jupiter criminelle. Tant de choses, tant de gens vivent de la mort! Ce serait apporter un trouble immense dans les Etats et dans les familles, que de paralyser la loi la plus rigoureuse de la nature. Et si, de nos jours. un médecin se permettait d'imiter Esculape, le monde entier es soulèverait contre lui Il verrait la haine, l'intérêt, l'ambition se liguer contre sa personne. Il lui faudnit disparaître devant cette meute de pessions qui vivent de la mort, qui trouvent, dans la mort, la satisfaction de leurs appétits.

On le fit bien voir à Asclépios. Jupiter le foudroya et l'envoya chez Hadès. Il en fut retiré par Apollon, chassé de l'Olympe, contraiut de rester sur la terre à mener la vie misérable d'un vulgaire médecin.

Esculape avait eu deux fils, Machaon et Podalyre. Il les mit, comme il avait été mis lui-même, à l'école du Centaure Chiron. Ils furent les créateurs du corps de santé militaire. A ce titre, ils prirent part au siège de Troie. Machaon guérit Ménélas, blessé par une flèche. Il se distingua dans la cure de la gangrène de Philoctète, gangrène qui durait depuis dix ans, exhalant une telle odeur que Philoctète avait été abandonné sur une grève de l'île de Lemnos. Podalyre inventa la saignée Maniées par lui, les eaux du fleuve Altène guérissaient toutes les maladies. Il trouva la fortune dans un brillant mariage. La fille de Damithe. roi de la Chersonèse, s'était luxé l'épaule. Nul rebouteur n'avait pu en opérer la réduction. Podalyre vint, saigna la malade, remit le membre en place et épousa sa cliente. Il a eu, depuis, quelques imitateurs

Hercule s'honore aussi d'avoir été l'élève du Centaure Chiron. Il s'inquiéta pare'llement de thérapeutique. C'est pourquoi on l'invoquait. dans ce sens, en Sicile et à Vetton, en Béotie. Il découvrit deux plantes médicinales: Teucryum chamaphiys, ou germandrée, qui possède des propriétés toni-stomachiques, et Hyosyamus albus, ou jusquiaune, autispasmodique.

Tous les élèves du Centaure Chiron se signalèrent untiples manières, suivant leurs aptitudes personnelles, et la nature de l'enseignement vers lequel ils se sentirent plus particulièrement attirés. J'en retiendrai encore deux autres : Cocythe, qui rappela à la vie Adonis, cruellement blessé par un sanglier, parce que cette blessure et cette guérison furent, en Grèce, le point de départ de cérémonies religieusses extrêmement remarquables; Jealaméde, parce qu'il ajouta cina lettres à l'alpha-



#### Grippe,

Pneumonie
et toutes affections
fébriles.

Toujours traitées avec succès, dans leurs formes asthéniques surtout, par le

#### PHYTINATE de QUININE,

dont on connaît l'activité, la bonne tolérance, les effets toniques et reconstituants.

Quin. 57 0/0 & Phosph. 12 0/0,

Laboratoires Ciba
O. ROLLAND
1, place Morand
LYON

Notre éther glycéro-garacolique soluble

LE RÉSYL

Antiseptique pulmonaire cicatrisant Sirop, Comprimés, Ampoules

#### VARIÉTÉS (Suite)

bet grec, inventa les poids et les mesures, les dés, les échecs, détermina la durée de l'année solaire, ce qui lui fit rendre des honneurs divins, dans l'Eubée.

Toutes ces légendes, d'abord transmises par la tradition orale, puis colportées de dèmes en dèmes par les aèdes, ancêtres de nos troubadours, fixée, ensuite par les poètes, reproduites dans les cérémonies religieuses, devenues la base de l'éducation chez tous les peuples méditerranéens, toutes ces légendes traduisent l'admiration respectueuse et profonde de l'antiquité pour les hommes de et profonde de l'antiquité pour les hommes de

science, et plus particulièrement pour les médecins. 'Un médecin, dit Homère, équivaut à un grand nombre d'hommes, « Homère n'était qu'un écho; il reflétait la reconnaissance populaire qui avait placé au nombre des dieux Apollon, père de la Médecine, Esculape, son fils, anthropomorphisation de la Médecine, et l'étrange centaure Chiron, instructeur des héros dont la mémoire vénérée à débordé la Grèce, pour servir d'exemples à toutes les nations civilisées.

Dr Mousson-Lanauze.

#### LA MÉDECINE AU THÉATRE

#### "LE CADUCÉE"

Pièce en quatre actes

On vient de représenter au théâtre de la Renaissance, pour la première fois et en répétition générale, une œuvre dont, avant la guerre, on avait beaucoup jasé. On devait censément la jouer au théâtre de l'Odéon; mais la pièce s'envola vers celui du Vaudeville où, après bien des hésitations, des papotages, des consultations variées, on finit par l'abandonner. La crainte c'irectréale public l'avait emporté.

Cette œuvre est d'une texture entièrement médicale. Le fond dramatique est tiré de la chirurgie, de la mauvaise chirurgie. L'auteur est un médecin.

Il a beau se cacher derrière le nom banal d'André Pascal, il ne trompe personne sur sa véritable identité. On dit partout que son nom puissant résonne très loin, qu'il est richement porté et cela très aimablement, ajoute-t-on.

Le personnage principal de la pièce est un chirurgien d'un talent très étendu et capable de tout. On le nomme Revard. Mais il s'agit, là aussi,



## Le Diurétique rénal par excellence

## SANTHEOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hydropisie.

PHOSPHATEE

L'adjuvant le plus sûr des cures
de déchloruration, le remède le
plus héroïque pour le brightique
comme est la digitale pour le

cures Le médicament de choix ède le cardiopathies, fait dispara htique les œdémes et la dyspace, s force la systole, régularise cours du sang. LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye
la diathèse urique, solubilise
les acides urinaires.

DSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. — Prix : 5

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAL

#### LA MÉDECINE AU THÉATRE (Suite)

parait-il, d'un simple nom de théâtre appliqué à un grand opérateur qui a vécu récllement, qui a fait beaucoup parler de lui, dans tous les sens et sur tous les tons. On va même jusqu'à expliquer tout bonnement par sa mort prématuré? Tabsence de ce scandaleque Le Caducée risquait d'occasionner durant la vie du héros. Mais que ne dié on pasl

L'action dramatique se déroule en quatre actes. Le chirurgien Revard, de réel talent, mais ambitieux sans conscience, passionné de réclame, de luxe, de bluff, tombe facilement dans la torture des besoins effrénés d'argent et non moins vite dans les mains d'un usurier. Celui-ci lui avance de grosses sommes. Mais la première et grosse échéance approche. Revard n'a pas les moyens de ui faire accueil. Il s'effraire, Que faire?...

Voilà qu'une rabatteuse de clients et surtout de clientes, une mâtressé a lui, découvre une riche Américaine, grande névrosée qui se croit malade et dont la confiance est captée par Revard, à tel point qu'elle se sent prise d'une secrète affection pour cet homme. Elle n'a aucun mal, rien «à enlever», mais Revard l'opère tout de même et sans hésiter, car il y a la forte somme à toucher d'avance, la somme libératrice pour lui : 60 000 france.

L'opérée meurt. Sa famille porte plainte. Le chirurgien, affolé, se suicide.

Tel est le drame en raccourci. Ce canevas simple a donné lieu, de la part de l'auteur, à des développements empreints d'une finesse d'observation 
remarquable, à des scènes d'un réalisme impressionnant. Les deux premiers actes trainent peut-être 
nongueur, mais les deux autres où, à la clinique, 
le drame se poursuit avec une logique rapide et 
et sans détours, retiennent l'émotion sans discontinuer. C'est du pur « Grand Guignol», avec 
exte différence qu'à ce dernier théâtre les habituées 
paraissent impassibles, tandis qu'à la Renafasance 
une spectatrice s'est livrée à sa crise de nerfs, 
quand elle a vu le chirurgien Revard en finir avec 
la vie, en s'enfoncant l'entement une iniection de

toxines microbiennes, ayant ensuite le courage; agité par le réveil de la conscience et par les affres de la mort, de décrire les effets physiologiques du sérum dont il s'est fait la victime.

Des personnages de contraste accentuent les professeur Godfroy qui, froidement, suggère l'idéc de suicide. C'est le acsistant Gavelin qui, indigné de la conduite de Revard envers M<sup>me</sup> Vatson, l'Américaine que le chirurgien a laissée mourir sans s'être inquiété d'elle après l'avoir opérée sans raison, invective vertement son epatron » et se sépare de lui avec fracas. C'est le D' Durieux, modeste praticien, qui a découvert un sérum que Revard voulait s'approprier.

Si l'on juge la pièce de M. André Pascal du point de vue médical, froidement et sans émotion. - car depuis l'avant-guerre on en a vu «d'autres». - on trouve que l'idée inspiratrice de son œuvre est une trouvaille heureuse. Il flétrit les scandales, les injustices, voire celles qu'il trouve dans le concours d'agrégation. C'est bien, mais il semble avoir exagéré en faisant opérer sciemment sans qu'il y ait la moindre raison d'intervenir. Ce type de criminel n'existe pas dans la réalité, où l'on peut trouver, si l'on veut, des Revards du même acabit que le personnage du Caducée, mais se distinguant de lui parce qu'ils trouveraient profit suffisant en appliquant leur amoralité à tous les cas de chirurgie, y compris les inopérables. Mais notre confrère André Pascal a sans aucun doute exagéré de parti pris. dans le but d'obtenir le plus grand effet dramatique. Il a pleinement réussi.

Quant à l'action moralisatrice que certains critiques ont attribuée à la pièce de M. Pascal, il semble bien que l'auteur ne l'ait pas recherchée particulièrement.

Il a pris un type de psychologie basse, comme il s'en trouve dans toutes les professions, sans qu'il y ait lieu de faire fustiger ces professions par le théâtre, et devant un public qui ne sait pas, ce public füt-il grand et très distingué. DURAND.



#### LA SIDÉROSE HÉPATIQUE

PATHOGÉNIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE

#### PAR

#### les P. A. GILBERT et H. SURMONT

Professeurs des Facultés de médecine de Paris et de Lille.

La pathogénie et la physiologie pathologique de la sidérose hépatique méritent d'être discutées soigneusement.

Tous les auteurs considèrent que la constatation histologique de granulations de pigment ocre dans le foie équivaut à la constatation chimique d'une quantité plus grande de fer dans l'organe. Or, il n'en est rien : elle a seulement la signification de l'apparition dans l'organe d'une forme de fer sensible aux réactifs de Perls et de Quincke, alors qu'à l'état normal tout le fer du foie est engagé dans des combinaisons organiques qui lui font perdre la propriété de réagir aux révélateurs du fer minéral. A l'appui de cette assertion, disons que Roque, Chalier et Nové-Tosserand (1), dosant le fer du foie chez vingt-huit malades, en ont trouvé chez quatorze d'entre eux une quantité normale (5 fois) ou exagérée (9 fois), et chez les quatorze autres une quantité inférieure à la normale. Or chez ces quatorze derniers sujets ils ont relevé six cas de sidérose dont l'une forte (obs. II) et l'autre très belle (obs. XII), pour employer leurs expressions. Ces constatations, qui sont très significatives, ne semblent pas les avoir impressionnés autant que nous-mêmes. Il reste cependant vrai, souvent, que le fer du foie est augmenté dans la sidérose hépatique (neuf fois sur dix-huit d'après les dosages des mêmes auteurs).

En somme, daus la sidérose, que la quantité de fer du foie soit inférieure, égale ou supérieure aux physiologique, il se passe un phénomène analogue à celui que l'on constate dans la stéatose, c'est-à-dire l'apparition du fer sous une forme sensible aux réactifs du fer minéral alors qu'à l'état physiologique le fer est tout entier dissimulé daus la cellule sous la forme de combinaisons organiques qui le lient, semble-t-il, aux mito-chondries. C'est ce phénomène qu'il s'agit d'expliquer.



Une première constatation s'impose; s'il n'existe pas dans le foie, à l'état physiologique, de fer décelable par les réactions de Perls et de Quincke, il suffit, pour en faire apparaître, de faire ingérer dus animal sain ou de lui injecter dans les veines des sels de fer, non seulement à dose toxique, mais aussi à dose thérapeutique. Selon la quantité utilisée, la réaction se présente soit sous la forme de coloration diffuse des cellules, soit sous celle de précipités granuleux, et elle dure plus ou moins longtemps. Il ne peut, dans ces canditions, être question d'une dégénérescence cellulaire hépatique, d'autant que le métal se retrouve aussi dans la râte, la moelle osseuse, les muscles.

Si, au lieu d'utiliser des sels de fer, on injecte dans le péritoine des animaux du sang en nature ou défibriné, on provoque également une sidérose hépatique notable, mais les cellules pigmentées sont, cette fois, de préférence les cellules macrophagiques de l'organe. Les hémorragies pathologiques chez l'homme (ascite hémorragique, ecchymoses traumatiques, purpura) produisent le même résultat. Les hémorragies gastriques ou duodénales ou les ingestions d'hématine ou d'hémoglobine s'accompagnent également de l'apparition au niveau de la muqueuse digestive puis du foie des réactions du fer minéral, par conséquent d'une transformation du fer organique contenu dans les hématies. Nous voilà donc en possession de cette notion nette que la sidérose peut se produire dans un foie normal et sous deux formes histologiques, la surcharge parenchymateuse et la surcharge macrophagique qui pourront exister séparément ou simultanément d'après les enseignements histologiques.

On comprend dès lors que les poisons hémoplysants puissent en pathologie expérimentale et les maladies hémolysantes en pathologie humaine s'accompagner de sidérose hépatique, indépendamment des l'ésions qu'elles pourront déterminer par ailleurs au niveau des divers organes et appareils.

Dans les trois groupes d'agents sidérogènes que nous avons passés en revue plus haut, sels de fer, sang et dérivés hémoglobiniques, agents hémolysants, les éléments parenchymateux ou macrophagiques du foie reçoivent nettement du dehors les composés ferrugineux anormaux dont ils vont se charger. Si la cellule est saine dans les deux premiers groupes, elle ne l'est pas toujours dans le troisième, car la plupart des poisons hémolysants, surtout à dose élevée, déterminent des dégénérescences de la cellule hépatique; cependant, dans un cas comme dans l'autre, la cellule trabéculaire peut donner les réactions chimiques du fer et ceci nous amène à examiner de plus près la question des rapports existant entre l'état histologique de la cellule hépatique et la sidérose.

G. ROQUE, J. CHALIER, L. NOVÉ-JOSSERAND, Hémolyse sidérosique (némosidérose viscérale) (Journ. de physiologie et de pathologie générale, 1913).

Nº 9. - 26 Février 1921

Sur ce point, les opinions des auteurs semblent partagées, les uns croyant que les cellules hépatiques dégénérées ne peuvent plus se pigmenter; les autres estimant le contraire.

Au point de vue macroscopique, si nois nous reportons aux faits, nous voyons le foie sidérosique tantôt et le plus souvent hypertrophique, 
tantôt normal ou atrophique, mais cela n'est pas 
une constatation dont on puisse titre argument, 
car dans un foie hypertrophié toutes les cellules 
parenchymateuses ne sont pas en état d'hypertrophie et même un certain nombre d'entre elles 
peuvent avoir subi des lésions dégénératives 
variées; seul l'examen histologique peut nous 
renseigner.

Or l'examen histologique montre de façon non douteuse que si certaines cellules parenchymateuses sidérosiques sont atteintes d'atrophie simple, ou beaucoup plus rarement en état de surcharge graisseuse simple (Roque, Chalier et Nové-Iosserand ont insisté sur la constatation possible de granulations ferrugineuses dans la petite portion du protoplasma qui persiste dans un certain nombre de cellules adipeuses), en revanche elles sont incomparablement plus souvent normales. Au reste, il est reconnu par la plupart des auteurs que lorsqu'il existe des dégénérescences cellulaires dans un foie pigmenté, les cellules dégénérées échappent complètement ou à peu près à la pigmentation; ainsi dans l'anémie pernicieuse progressive où il y a souvent au centre du lobule un grand nombre de cellules en état de dégénérescence graisseuse, les cellules pigmentées sont à la périphérie; dans l'atrophie jaune aiguë du foie, il n'y a pas de sidérose (Duvernay) (1); dans un cas de Letulle, cancer massif du foie, dans un cas de Brault, adénome, dans un cas de Gilbert, hépatite nodulaire, les cellules malades étaient indemnes d'infiltration pigmentaire. Ce sont des faits sur lesquels Gilbert, Castaigne. Lereboullet ont particulièrement insisté. que Quincke a mis en valeur depuis de longues années et qui restent vrais dans la très grande majorité des cas.

Quant à la surcharge pigmentaire des cellules macrophagiques du foie ou des leucocytes transportés dans le foie (foie paludéen, Kelsch et Kiener; diabète bronzé, Jeanselme et Papillon), tout le monde la considère comme la conséquence d'une activité vitale de ces éléments... De sorte qu'en fin de compte il faut bien admettre que la

 Louis Duvernay, De l'hémosidérose viscérale et des cirrhoses pigmentaires. Thèse de Lyon, 1905-1906, nº 5.

pigmentation sidérosique des cellules hépatiques coincide le plus souvent avec la conservation des réactions histologiques normales de la cellule et du noyau, qu'elle est une surcharge pigmentaire et que ce n'est que de façon rare qu'elle coincide avec l'atrophie simple ou la stéatose de la cellule; encore dans ce demier cas est-il probable qu'il s'agit aussi de surcharge graisseuse et non de dégénérescence.

La confirmation de cette notion que la sidérose hépatique est llée à un état normal des cellules dans la très grande majorité des cas a été fournie par les recherches physiologiques de Cilbert, Castaigne et Lereboullet qui ont montré que le plus souvent les foies sidérosiques sont en état d'hyperhépatie. Il en est ainsi plus particulièrement dans l'anémie pernicieuse progressive (Gilbert et Gamier).

Demandons-nous maintenant d'où vient le pigment ferrugineux dans le foie. Disons de suite que la question peut être considérée comme résolue pour le pigment inclus dans les éléments macrophagiques, où il est évidenment un élément d'apport; la question se restreint donc à la cellule hépatique proprement dite. Pour elle, deux hypothèses sont possibles : ou le pigment ferrugineux provient de la rupture des liaisons normales du fer dans la cellule, principalement avec la nucléine et les mitochondries, ou il est un fer d'apport.

La première hypothèse ne peut s'appliquer à une série de faits : car elle n'expliquerait ni l'augmentation de la quantité de fer du foie dans la moitié des cas alors que nous savons que la quantité de fer du foie est indépendante des conditions physiologiques telles que l'alimentation, ni la prédilection du pigment pour les cellules saines ou hypertrophiées, ni l'absence de lésions nucléaires ou protoplasmiques importantes dans les cas où la surcharge pigmentaire a coïncidé avec une surcharge graisseuse de la cellule ; il n'en est pas de même pour la seconde hypothèse, qui, outre qu'elle s'appuie indirectement sur les constatations précédentes; se démontre par la possibilité expérimentale de créer la sidérose hépatique par les injections de sels de fer, d'hémoglobine ou de substances hémolysantes, par les expériences qui montrent le rôle important du foie dans la fixation des sels de fer en circulation (50 p. 100 d'une solution neutre de tartrate ferrico-potassique se retrouve dans le foie trois heures après une injection intraveineuse; 10 p. 100 a été éliminé, il n'en reste plus dans le sang : Jacobi). par les enseignements de la clinique qui nous montre la siderose hépatique en rapport surtout avec les maladies hémolysantes. Concluons done que dans la sidérose le fer hépatique est souvent un fer d'apport et, avec Castaigne (1), expliquons par apport, c'est-à-dire par les propriétés excitantes dont le fer est doué visà-vvs de la cellule hépatique, l'hyperhépatie réalisée dans ces conditions.

Sous quelles formes se fait ce transport du fer sidérogène au foie?

1º Sous celle de grains pigmentaires, soit, ce qui est rare, libres dans le courant veineux où ils sont captés par les macrophages, soit charriés par la veine splénique jusqu'au foie dans les phagocytes pigmentés (foie paludéen).

2º Sous la forme d'hémoglobine dissoute surtout dans le sang porte ; on peut supposer qu'il en est ainsi dans tous les cas où la sidérose s'accompagne de polycholie ou d'ictère par hyperhémopse, ou encore de fragilité globulaire, même sans hémoglobinémie constatable dans le sang de la circulation générale.

3º Sous la forme enfin d'une solution ferrugineuse dans le plasma, solution qui seule nous paraît expliquer les colorations sidérosiques diffuses sans granulations que les réactifs de Quincke et de Perls montrent si fréquentes dans les foies pathologiques et qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher de celles que l'on constate après les ingestions et les injections de sels de fer (pharmaco-sidérose).

D'où viennent l'hémoglobine et le fer soluble? Parfois de la circulation générale: injections expérimentales, hémorragies séreuses ou sous-cutanées, fièvre typhoïde et autres pyrexies, néphrite chronique ; parfois de l'intestin : gastro-entérite des enfants, entérocolites aiguës et chroniques; beaucoup plus souvent de la rate dont la fonction hémolysante s'affirme de jour en jour et dont on voit ou on soupconne le rôle à cet égard non seulement dans les leucémies, les anémies pernicieuses et le paludisme, mais dans nombre d'autres cas : diabète, congestions hépatiques, cirrhose, affections dans lesquelles, sinon l'évolution morbide totale, au moins la réaction pigmentaire hépatique doit être considérée comme d'origine splénique. Ce fait nous semble mis hors de conteste par les recherches méthodiques de Roque, Chalier et Nové-Josserand qui ont vu que, quand il y a sidérose, la rate est toujours prise, qu'il y a des sidéroses exclusivement spléniques comme cela se

(1) Manuel des maladies du foie et des voies biliaires, Paris; Masson et C¹º, 1910, p. 277. voit en particulier dans certains cas de tuberculose pulmonaire, que quand les sidéroses deviennent polyviscérales elles sont d'abord splénohépatiques et qu'elles ne débordent qu'ultérieurement dans les autres organes.

Pour Rôque, Chalier et Nové-Josscrand, la sidérose est toujours d'origine hémolytique, ce qui serait une confirmation d'une opinion déjà émise en particulier par Castaigne (loc. cit., p. 275), qui, sur 12 cas de sidérose, aurrait toujours trouvé la résistance globulaire très diminuée, et antérieurement par Quincke, d'où le terme d'hémosidérose proposé par lui. Toutefois Quincke admet que le fer peut provenir parfois d'autres organes que le sung, et chez les malades qui out absorbé du fer il ne faut pas oublier la pharmaco-sidérose (Naunyn, cité par Quincke in Nothangel's Practies) (2).

Pour nous, nous crovons que la sidérose provient le plus souvent d'une transformation de l'hémoglobine, que le globule ait été fragilisé (par exemple ictère par hyperhémolyse) ou non fragilisé (par exemple paludisme le plus souvent); mais nous pensons aussi qu'elle peut provenir d'une transformation du fer des autres tissus ou du fer médicamenteux. Elle peut provenir, en somme, soit du fer minéral, soit de tout fer qui se trouve dans l'économie sous une forme différente de celle sous laquelle il existe comme constituant normal des tissus, soit qu'il y ait été introduit sous cette forme, soit que l'action des processus qui se passent dans l'intimité des tissus (hémolyse, phagocytose) ait amené les composés ferrugineux organiques à l'état de désintégration nécessaire. Or nous savons que le foie est avec la rate et la moelle des os un lieu de prédilection pour le dépôt du fer dans l'organisme, soit que cela tienne à sa fouction antitoxique (Lambling) (3). et l'on sait que les sels de fer sont toxiques à dose relativement peu élevée (Kobert), soit que cela tienne à son rôle général dans l'élimination des métaux lourds. Il est donc tout naturel que le foie arrête une partie du fer désassimilé qui traverse l'organisme.

Quelle est la destinée du fer minéral ainsi déposé dans le foie? Les pathologistes admettent généralement qu'il est susceptible d'être utilisé par l'organisme pour la reconstitution de ses éléments ferrugineux et en particulier de l'hémoglobine; cela ne nous paraît nullement démontré. Socin, Bunge et ses élèves ont établi que le fer minéral ingéré n'est pas utilisable directement

<sup>(2)</sup> English edition edited with addition by Frederik A. PACKARD. W. B. Saunders and Co, Philadelphic et Londres, 1905, p. 82 et suiv.

<sup>(3)</sup> LAMBLING, Précis de biochimie, 1<sup>re</sup> édition, p. 412.

par l'économie, et rien ne prouve que la cellule hépatique se comporte autrement que la cellule intestinale dans les expériences d'ingestion de fer minéral. Le fait souvent invoqué de l'appauvrissement progressif en fer du foie du mammifère nouveau-né au profit de l'économie ne prouve rien, puisque ce fer du foie est à l'état organique. non à l'état de rubigine ou de composés voisins. Nous avons plus de tendance à croire que la rubigine est destinée à l'élimination progressive, mais celle-ci ne peut se faire qu'avec une extrême lenteur; la faiblesse normale de l'élimination quotidienne du fer montre en effet combien lentes sont ses mutations dans l'économie (1), fait confirmé par la leuteur de la disparition de la sidérose expérimentale qui demande des semaines : la sidérose pathologique peut de même être constatée longtemps après les accidents hémorragiques ou hémolytiques qui en sont la cause habituelle ou apparaître dans les eas où le processus hémolytique est très réduit, comme le soutiennent Roque, Chalier et Nové-Josserand; toutes ces constatations s'expliquent parfaitement par l'accumulation qui est la conséquence forcée d'une élimination très lente.

Si la rubigine est, comme nous le pensons, avant tout dans le foic un produit destiné à l'excrétion, on conçoit que, comme tous les produits d'excrétion, elle ait une action excito-sécrétoire sur la cellule parenellymateuse où elle se trouve, iei sur la cellule hépatique trabéculaire, et ainsi s'explique l'hyperhépatie qui coïncide souvent avec elle; nous comprendrons donc que les affections où elle est notable (anémie pernieicuse, diabète, cirrhoses) puissent de son fait prendre une allure clinique assez particulière pour justifier les descriptions des médecins français qui ont vu des syndromes méritant une place à part dans les eadres pathologiques, dans le diabète bronzé ou les eirrhoses hypertrophiques pigmentaires, alors que dans d'autres cas son apparition ne sera qu'un incident secondaire dans une évolution clinique conforme par ailleurs aux modalités pathologiques courantes.

Dans toute la discussion pathogénique qui précède, nous avons supposé que l'hémoglobine ou le fer minéral étaient apportés aux éléments trabéculaires et qu'il s'agissait en somme de surcharge et non de dégénérescence pignentaire; ces cas sont incontestablement les plus fréquents. Il nous reste à nous demander si la cellule héma-

(1) La quantité de fer contenue dans les matières fécales, qui représente la presque totalité de l'excrétion, n'est, chez l'adulte, que de ο<sup>17</sup>,ο2 à ο<sup>17</sup>,ο3 par vingt-quatre heures, d'après Lapique, cité par Lambhing, p. 433. tique peut produire du pigment ocre aux dépens du fer organique qu'elle contient, selon toute apparence lié aux mitochondries. Cette question se pose, tant au point de vue de l'histologie pathologique qu'au point de vue chimique, puisque certains foies sidérosiques ne contiennent qu'une quantité de fer normale ou inférieure à la normale; elle nous semble non résolue jusqu'à présent; il ne nous paraît pas démontré, par des faits positis, que la cellule hépatique puisse démoil re fer qu'elle contient à l'état de liaison organique au point de le rameuer à l'état de produit sensible aux réactifs du fer minéral, autrement dit qu'il existe une véritable dégénérescence pigmentaire de la cellule trabévoluire.

#### RESTAURATION DU POUCE PAR GREFFE DU GROS ORTEIL

Raymond GRÉGOIRE

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Chirurgien des hôpitaux.

L'insuffisance fonctionnelle qu'entraîne la perte du pouce a fait imaginer aux chirurgiens quantité de procédés de restauration.

Théoriquement, le pouce restauré, pour être utile, doit pouvoir être opposable; autrement dit, son extrémité libre doit pouvoir toucher l'extrémité libre de chacun des quatre autres doigts en extension.

Mais, en pratique, la mutilation porte souvent à la fois sur le pouce et sur tout ou partie des autres doigts. C'est une donnée qui doit entrer en ligne de compte dans le choix du procédé de restauration.

On peut rendre à la main mutilée un doigt opposable par deux méthodes : la libération du premier métacarpien ou la greffe d'un nouveau pouce.

Quand tous les doigts sont supprimés, on peut concevoir que la libération du premier métacarpien puisse produire une sorte de pince inhabile, mais utile, parce que les braneles en sont à peu près d'égale longueur. Ce procédé devient moirs bon, s'îl reste une partie des autres doigts. Il est mauvais et inesthétique, si les autres doigts sont intacts. En somme, les indicactions de la libération du premier métacarpien sont restreintes et, dans le plus grand nombre des cas, il faut lui préférer la greffe.

La greffe d'un nouveau pouce permet d'obtenir une opposition parfaite, une pince solide et d'autant plus habile qu'elle sera douée d'une plus grande mobilité. Enfin, l'idéal serait que le résultat esthétique fût satisfaisant. La méthode du lambeau de peau euroulé autour d'un fragment de tibia ou de côte fournit bien un nouveau doigt de longueur suffisante, mais il manque de mobilité, faute de phalanges, et il faut bien avouer qu'au point de vue esthétique, il laisse quelque peu à désire.

La transplantation du deuxième orteil, comme le conseille Nicoladini, ou celle d'un moignon d'index ou d'annulaire, comme le fit Luksh,

permettent d'espérer une certaine mobilité, mais, ici encore, ce pouce, d'une exiguïté ridicule, est, au point de vue esthétique, un médiocre résultat.

A mon avis, le procédé qui se rapproche le plus de la perfection est la transplantation du gros orteil. Le résultat obtenu par Payer, celui de Lambret, celui que nous rapportons ici en sont une preuve.

M... Maurice, âgé de quiuze ans, entre à l'hôpital pour écrasement du pouce de la main droite.

Le 7 mai 1920, le pouce droit a été pris dans un engrenage. Il est presque complètement arraché. Les tendons et les os sont à nu et en bouillie. La plaic saigne peu; elle est remplie de graisse et de caurbouis.

Transporté à Lariboisière, on lui fit un nettoyage et un pansement sec et on le renvoya à Bretonneau. A son arrivée, grosse perte de subs-

tauce dorsale et palmaire. Le métacarpien est pcu atteint, mais les phalanges sont détruites.

Régularisation : le métacarpieu ne peut être recouvert.

Lorsque la plaie bourgeouna francheueut, on décida de tenter la greffe du gros orteil droit, à la place de ce pouce droit arraché. Intervention le 14 juin.

1º La tête du métacarpien est mise à nu; préparation de la zone de suture sur le pouce.

2º Sur le premier métatarsien droit, iucision transversale, ouverture de l'articulation, résection de la tête du métatarsien; l'extrémité du métacarpien du pouce est insinuée à la place du métatarsieu, et l'incision dorsale du gros orteil suturée à la peau dorsale du métacarpien du pouce.

Immobilisation de la main, du bras, du pied et de la jambe dans un plâtre unique.

Le malade repose sur son lit eu décubitus dorsal. Un système de poulies et de contrepoids suspend le plâtre et facilite les déplacements dans le lit.

Le 23 juin, le pansement est eulevé pour la première fois, le plâtre échancré pour dégager complètement la racine du pouce et du gros orteil.

1º Petite incision de la peau de la face dorsale du gros

orteil droit. La lèvre externe est rapprochée et suturée à la peau du bord externe du moignon du pouce.

2º Petite iucision au uiveau de la commissure du gros orteil, dont la lèvre externe est rapprochée de la peau de la commissure du moignou du pouce.

1er juillet. — Un point de suture supplémentaire du côté palmaire; dégagement du lambeau dorsal presque jusqu'à la commissure. Deux points de suture.

8 juillet. — Le gros orteil est cutièrement détaché du pied et paraît vivre conveuablement.

Suture complète au uiveau du pied.



Transplantation du gros orteil droit à la place du pouce droit arraché (fig. 1).

Suture iucomplète au niveau du pouce.

17 juillet. — On retire les fils du pied.

Le malade quitte l'hôpital le 12 août. Rentre à l'hôpital le 27 septembre.

Le pouce est complètement cicatrisé, mais il a subi uu mouvement de rotatiou tel que l'ongle est dirigé vers la racine de l'iudex.

Intervention le 6 octobre. -- Greffes de tendous.

1º Recherche du loug exteuseur du pouce et du loug extenseur du gros orteil. Suture des deux teudons.

2º Section de la phalange du gros orteil, de façou à permettre une torsion d'un tiers de tour du doigt de dedans en dehors et d'arrière eu avant, pour mettre l'ongle en dehors.

3º Incision autérieure. Recherche et découverte du

loug fléchisseur du pouce et du fléchisseur du gros orteil. Mais les tendons trop eourts ue peuveut être suturés l'un à l'autre. On iuterpose une greffe de tendon mort, lougue de 4 à 5 centimètres.

4º Suture de la peau et immobilisation.

166

Pansements consécutifs. — Le premier a lieu le 8 octobre. La température est montée à 30°. Le malade se plaint beaucoup de la main. On enlève le plâtre. La main apparaît tuméfiée et enflammée.

Pausements journaliers à l'eaú bouillie aleoolisée. Il existe tout le long de la cicatriee une zouc de suppuratiou et une plaque de sphaeèle grisâtre au niveau de la face interne de la base du pouce.

La suppuration se calme en dix jours.

18 octobre. — La plaie a meilleur aspeet, mais le doigt a tendance à tourner eu dedans. Ou expose la plaie au la main mutilée ou celui du côté opposé? L'ambret utilisa ce dernier moyen; j'ai employé le premier. Il m'avait paru que la position à donner à l'opéré était moins pénible, mais je dois dire que la méthode de Lambret est mellleure, car un jeune s'accommode beaucoup micux qu'on ne pourrait le croire, de cette position contournée. D'un autre côté, quand on utilise l'orteil du même côté, l'ongle se trouve forcément tourné en avant et j'ai dû faire secondairement une ostéotomie de la première phalange, pour le tourner en arrière.

Le résultat obtenu par transplantation du gros orteil doit être envisagé au double

Agitant des lineach et secuant des chaines, Pleins de rus, fournillant de monstres, nois de haines Demandant air souffeent d'une bouche inter En peroie aux vents soufflant d'une bouche inter Mondes spectres que font héalter la persie Entre le bagin et le tornbeau; M. Modrico u (Outogréfie du Douce

Fac-similé de l'écriture de M... Maurice, a près restauration du pouce (fig. 2).

soleil; elle n'est recouverte daus la journée que par un voile; la nuit, pansement redressant le pouce et le tournant en dehors.

30 octobre. — Pansement tous les deux jours ; la plaie

est devenue beaucoup plus belle.

15 novembre. — La plaic est presque complètement cieatrisée, le malade écrit facilement avec la main droite,

dont il se sert presque normalement. 8 décembre. — Sort guéri du service. A l'inspection, on remarque le gros volume du pouce (le double du côté sain); le doigt reste sur uu plau anté-

(le double du côté sain); le doigt reste sur un plau autéricur à celui des autres doigts; il est en légère adduction. On peut le reinner librement au niveau de la base. L'articulation phalango-phalangienne est raidle. Le malade peut faire surtout des mouvemeuts d'oppo.

sition du ponce et de flexion sur le métacarpien.

L'exteusion du pouce est faible, mais nette; il écrit

bien et soulève des poids de 2 kilogrammes avec le pouce uniquement.

La greffe du gros orteil, pour remplacer un pouce, n'est cependant pas sans soulever quelques difficultés.

Il faut convenir, tout d'abord, que cette méhode ne peut être appliquée indifféremment à tous les âges. La position difficile qu'on doit faire prendre au malade, si elle est possible chez un individu jeune et souple, serait pénible, sinon intoférable, chez un lomme gros ou âge.

On peut encore se demander quel orteil il faut choisir. Faut-il prendre l'orteil du même côté que point de vue de la motilité et de la sensibilité.

La motilité du néo-pouce peut être parfaite, comme dans le cas que présentait récemment Lambret à la Société de chirurgie. Je n'ai pas eu un résultat aussi complet, car la deuxième phalange n'a que de très faibles mouvements de flexion et d'extension. Cependant, le malade est capable d'une grande précision et d'une grande délicatesse dans ses mouvements, comme le prouve son écriture, dont le fac-similé est reproduit ici. Il est aussi capable d'une certaine force, puisqu'il peut serrer et tenir, la paume en bas, un poids de 2 kilogrammes ou le porter horizontalement par l'anneau passé dans son pouce.

L'étude de la sensibilité de ce gros orteil grafié a permis quelques constatations, qui méritent d'être signalées. L'orteil resta toujours sensible et, dès qu'il fut détaché du pied, le blessé reporta dans son pouce les sensations taetiles de son transplant. Ceci pourrait servir à démontrer, si en "était déjà fait, l'indifférence des conducteurs sensitifs. La sensation au contact, à la douleur, au froid, a toujours été normale, mais il existe une anesthése presque absolue à la chaleur, si bien que le malade se brilla récemment sans s'en douter. Je ne saurais interpréter ce trouble sensitif et me contente de le signaler.

#### LE TRAITEMENT DE L'HÉMOPHILIE PAR LA PEPTONE WITTE UNE FAMILLE HÉMOPHILIQUE

de Bucarest

le D' A. RADOVICI Médecin des hôpitaux

S. IAGNOV Interne des hônitaux

Nous avons en l'occasion d'observer un malade, présentant une série de troubles, provoqués par l'état hémophilique de son sang et de reconstituer, par des informations précises, l'arbre de la famille en cinq générations. Un coup d'œil jeté sur le schéma ci-joint nous rend compte de la loi de transmissibilité de l'hémophilie aux membres mâles par les femmes, restées saines à ce point de vue. La religion mosaïque de cette famille, prescrivant la circoncision au septième jour après la naissance, faisait apparaître la tare hémophilique, dès cette occasion, très manifeste. Deux membres de cette famille sont morts, saignés à blanc par l'opération rituelle.

L'étude de la coagulation du sang hémophilique in vitro, seul ou associé avec diverses substances chimiques, extraits d'organes et sérums animaux, de même que l'observation des modifications survenues à la suite des injections de peptone Witte, nous a révélé des faits, que nous croyons utiles à relater, au double point de vue thérapeutique et pathogénique.

OBSERVATION. - M. J ..., âgé de treute-trois au 3, entré dans la section médicale de l'hôpital Colentina (médecin primaire Dr J. Urlatzeano) avec impotence fouctionnelle du membre inférieur gauche, cousécutive à un hématome de la cuisse. Ses parents sont morts, le père à la suite d'une affection de cœur, âgé de cinquanteueuf aus. la mère à soixante-dix ans, à la suite d'unc pneumonie. Ils n'ont jamais présenté de troubles dénotant l'hémophilie. La mère a eu quinze accouchements, tous à terme. Six frères sont morts dans l'enfance et l'adolescence, deux garçons et quatre fillettes. Les garcons étaient hémophiles. Les parents ont été avertis dès le huitième jour après la naissance, quand les garcons out été soumis à la circoncision rituelle. L'hémorragie n'a pas pu être arrêtée pendant dix jours par les moyens habituels : tanin, ergotine, adrénaline, etc. Il a encore trois sœurs et deux frères. Les sœurs sont indemnes au point de vue de l'hémophilie, les pertes meustruelles ue sont pas exagérées. La plus âgée (quarante-huit ans) a cu deux garcons et deux filles. L'hémophilie n'a atteiut que les garçons ; le premier est mort à l'âge d'un an, à la suite d'une infection. La circoncision a été snivie chez tous les deux d'une hémorragie durable, qu'on a cu grand'peine à arrêter. Le second a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, présentaut souvent des poussées d'arthrites (?) des genoux, qui n'étaient probablement que des épanchements et hématomes. La ponction des articulatious n'a jamais rendu que du sang. La chute de la première dentition a oceasionné des hémorragies plugivales répétées et rebelles. Il est mort avec phéno-

mènes de méningite, qu'un médecin a diagnostiqués d'hémorragic méuingée. Les deux filles sont indemnes; l'une d'elles a à son tour deux fillettes, pareillement saines. La deuxième sœur du patient a une fille mariée et úu fils (vingt ans) qui, par exception, n'a manifesté jusqu'à présent aucun signe d'hémophilie. La fille a cu deux enfants, une fillette morte à l'âge de six ans, qui n'a pas été hémophile, et un garçon de neuf ans, hémophile, ayant les genoux souvent gouffés par des hématomes, toujours pâle, malingre. La troisième sœur du patient (treutesept ans) a eu une fillette qui est morte à l'âge de huit ans et une fille saine, âgée de dix-huit ans. Le patient a deux frères. L'aîné, âgé de quarante-deux ans, a présenté dès sa naisance de grands troubles hémophiliques. La circoncision et la mue des dents out occasionné de grandes pertes de sang ; presque chaque mois ses genoux présentaient des épanchements sauguius. On lui a fait des ponctions répétées des articulations; il a été réformé de l'armée, toujours à cause de ces infirmités. A présent son état s'est amélioré, mais il porte toujours des bandages compressifs des genoux. L'autre frère du patient (quarante ans) est tout à fait sain ; il u'a présenté ni à la circoncision, ni ultérieurement, aucune

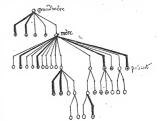

O Les membres malen par des tiges grossies

Sc téma d'une famille hémophilique.

hémorragie. Une fracture de l'humérus a été suivie chez lui de consolidation rapide.

L'état pathologique du sang de notre patient lui a été transmis par sa mère, car dans les ascendants de son père, on n'a trouvé aucun cas, Au contraire, sa mère a eu deux frères qui sont morts à la suite de la circoncision, par l'hémorragie consécutive. Elle a eu encore deux frères, judemnes de cet état.

Antécédents personnels. — Le patient nie toute maladie infectieuse et vénérienne. Dès les premiers jours jusqu'à présent, sa vie n'a été qu'une suite d'épisodes hémophiliques. La circoncision, les épistaxis répétées, la chute de la deutition de lait ont été des occasions de grandes hémorragies. A l'âge de huit ans, tombant d'une chaise, il a présenté une eutérorragie durant quinze jours. Le premier rapport sexuel, à l'âge de quinze ans, lui provoqua une hémarthrose du genou gauche, hématurie et épistaxis qui l'ont fait garder le lit pendant trois semaines. Depuis lors, le moindre traumatisme lui provoque une récidive de l'hémarthrose. A l'âge de vingt-deux ans, sautant d'un tramway, il présenta un grand hématomedn même genou. l'in 1914, à la suite d'une amygdalite, il présente de nouveau une exacerbation de l'hémarthrose, hématurie et hématémèses. Au mois de mai 1916, sous l'occupation allemande du pays, ayant une altercation, l'effort lui provoque un hématome de la cuisse droite et du genou gauche, le tenant alité pendant trois semaines. Après deux mois, un fanx pas dans la rue lui détermine un nouvel épanchement dans l'articulation du genou droit, qui disparaît après dix jours d'immobilisation. A ce moment, il a été considéré comme atteint d'un accès de rhumatisme aigu, et traité avec le salicylate de sonde. L'épisode actuel date du 4 janvier 1920, quand, montant un escalier, un faux pas lui détermine une flexion forcée du genou gauche. Deux jours après, les douleurs s'exagèrent dans la cuisse correspondante, qui commence à se gonfler. Le repos au lit n'empêche pas la cuisse de prendre des proportions exagérées. Les douleurs et l'impotence fonctionnelle du membre amènent le malade à l'hôpital.

Le 'malade, bien bâti, plutôt gras et d'apparence robuste, pèce yè kilogrammes, ne présente aucuue manifestation morbide des organes internes. Les dimensions et les bruits du cours ont normaux; le foien e dépasse pas les fausses obtes; la rate n'est pas perentable. L'examen des urines in 'adulque aucun élément anormal. La réaction Bondet-Wassermann dasangest négative. La cuisseguache, abrabac du membre entier; le moindre attouchement on nouvement provoque des douleurs insupportables. La consistance de la cuisse est dure tier, ligneuse, mais cette dureté est sons-aponéroridque; la peau et le tissu sons-cutané ne présentent aucune tenhe eccheronique.

Examen du sang: 14 400 000, globules rouges, 11 000 learcoytes, avec prélominance des monouucléaires. Hémoglobine, 70 p. 100. Nombreux hématoblastes. La coaqulation du sange ne gouttes sur lanne ne se produit qu'après deux heures. Le sang en éprouvette, pris à la veine du conde, coagule après cinq heures et à type de coagulation plasmatique (Gilbert-Weil). Le plasma se sépaire des hématies, de sorte qu'il apparaît deux caillots, l'un blanc et l'autre rouge.

Le diagnostic du trouble hémophilique préenté par notre malade n'a été rendu évident que par la démonstration du retard de coagulation du sang in viivo. Pour l'étude pathogénique de l'hémophilie, nous avons cherché à nous rendre compte de la modification que subit la coagulation du sang hémophilique par l'addition de diversubstances, réputées comme jouant un rôle dans l'acte de la coagulation. Le tableau suivant indique les substances employées et les résultats obtenus (Voy. tableau n° 1).

Il résulte donc que l'action la plus favorable sur la coagulation du sang hémophilique in vitro a été exercée par le sérum de mouton, de lapin et de cheval, par l'extrait de rate, le liquide pleural et la peptone Witte (solution 5 p. 100).

D'après Nolf et Herry, le retard de la coagu-

TABLEAU Nº I,

|                                              | ADDITIONNÉ DE :                  | COAGULATION.   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 3 cent. cubes sang                           |                                  | Après 5 h.     |
| 3 cent. cubes sang                           | V gouttes CaCl                   | Après 2 h.     |
| hémophilique 3 cent. cubes sang              | V gouttes CaCl                   | Après 5 min.   |
| hémophilique<br>3 cent. cubes sang<br>normal | V gouttes sérum                  | Après 30 min.  |
| 3 cent. cubes sérum<br>mouton                | hémophilique.<br>IV gouttes sang | Après 5 min.   |
| 3 cent. cubes sé-                            |                                  | Après 5 min.   |
| rum lapin<br>3 cent. cubes sé-               |                                  | Après 5 min.   |
| I cent. cube sang                            |                                  | Après 5 min.   |
| hémophilique<br>1 cent. cube plasma          |                                  | Après 1 h. 50' |
| hémophilique<br>1 ccut. cube sang            |                                  | Après 28 min.  |
| liémophilique<br>1 cent, cube plas-          |                                  | Après 37 min.  |
| ma hémophilíque.<br>I cent, cube plas-       |                                  | Après 20 min.  |
| ma hémophilíque.<br>3 ceut. cub. liquide     | II gouttes sang                  | Après 5 min.   |
| pleural<br>3 cent. cubes sang                |                                  | Après 5 min.   |
| hémophilique                                 | Witte 5 p. 100                   | 1              |

lation du sang dans l'hémophilie serait dû à l'insuffisancedufibrin-ferment (plasmase, thrombokinase ou thrombosine). La thromboise serait sécrétée par l'endothélium vasculaire, qui fait cet emploi parallèlement avec les leucocytes. L'injection de peptone détermine une réaction leucocytaire et endothéliale, et de cette manière fait augmenter la quantité de thrombosine du sang, accélérant ainsi la coagulabilité.

Encouragés par les récentes recherches et les résultats thérapeutiques obtemus avec la peptone Witte (1), nous avons traité notre malade par des injections sous-cutanées et intraveineuses de la solution à 5 p. 100 d'après la formule indiquée par Nolf et Herry (peptone Witte, 5 gr.; chlorure de sodium, o'ïs, oje aud istille, roo gr. à ébullition. Filtrer, stériliser à 120%. Le tableau suivant indique la série des injections pratiquées et le contrôle de la coagulation du sang exercé le même jour et les jours suivants (Voy. tableau nº 2).

La modification de la coagulation ne s'observair que pendant le jour même de l'injection; le lendemain l'état du sang était revenu. Les injections intraveineuses n'ont provoqué aucune modication de la coagulabilité. Nous avons pratiqué une série de six injections intraveineuses de 5 centimètres cubes de la même solution. Les trois premières injections ont été suivies de phénomènes hémoclasiques (fitssons, sueurs froides, fièvre 39°,

(1) Nobécourt et Tixier, Gaz. des hôp., janvier 1911.— P. Nobécourt, Paris médical, décembre 1919.

TABLEAU Nº 2

| 1920                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COAGULATION                                                                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14 mars.  15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 22 — 23 — 25 — 26 — 28-30 — 29-31 — | Injection sous-cutanée 5 cent cubes peptone 5 cent cubes peptone 5 cent cubes peptone 6 cent cubes peptone witte 5 p. 100.  Injection sous-cutanée 5 cent. cubes peptone Witte 5 p. 100.  Injection peptone Witte 5 p. 100. | 2 h. 1/2 h. | 5 h. 2 h. 5 h. 2 h. 5 h. 2 h. 5 h. 2 h. 5 h. 5 |

hypotension) qui ont duré pendant quatre a cinq heures. Les trois dernières piqüres n'ont provoqué aucune réaction. L'examen de la coagulabilité du sang pris le jour de l'injection et le jour suivant était le même que d'habitude, c'est-à-dire que le coagulum se formait sur lame après deux heures et dans l'éprouvette après cinq heures.

Après un séjour de deux mois, le malade demande à quitter l'hôpital. Son état général est beaucoup amélioré: localement, l'hématome a diminué de volume, le mouvement de la cuisse et la marche sont possibles, même sans canne-L'état de son sang au point de vue de la coagulabilité ne s'est pas modifié.

En résumé, le traitement avec la peptone Witte, chez notre malade avec hémophilie congénitale et familiale, n'a pas apporté le résultat curatif désiré. L'as injections sous-cutanées de peptone out réussi pourtant à diminuer le retard de coagulation du sang sur lame de deux heures à une demi-heure, et du sang pris à la veine de cinq à deux heures.

Cette accélération de la coagulation était temporaire, vu que, vingt-quatre heures après l'injection, la coagulation du sang se faisait comme auparavant (deux heures sur lame et cinq heures pour le sang pris à la veine).

La modification passagère de la coagulabilité sanguine par les injections de peptone Witte peut exercer une influence favorable sur les accidents locaux de l'hémophilie,

#### QUESTIONS DE PNEUMOTHORAX

Un procédé facile pour réaliser la surpression.

le D' R. HERVÉ

Directeur du Sanatorium des Pins.

L'une des causes qui rendent parfois inopérant le pneumothorax artificel est l'adhérence des deux feuilles pleuraux. Cette adhérence, créée par l'inflammation récente ou ancienne de la plèvre; présente tous les degrés de résistance et d'irréductibilité.

Dans les cas récents : pleurésie en évolution aiguë, la séparation des deux membranes se fait avec douleur, mais elle s'opère sous l'influence d'une injection d'azote en quantité limitée. Le malade, dès les premières bouffées du gaz, accuse une douleur assez vive. Le manomètre de l'appareil Küss, soumis aux fluctuations saccadées d'un rythme respiratoire exagéré, permet cependant de reconnaître que l'admission du gaz se fait en pression négative et, pour peu que l'opérateur persiste, à l'introduction pénible des premiers centimètres cubes succède une admission plus régulière. La douleur s'est apaisée, la plèvre est décollée, la compression se poursuivra efficace-

Il n'en est pas toujours ainsi et il arrive fréquemment, lorsque le sujet est porteur de symphyses anciennes, plus ou moins solidement fixées, que la poche initiale reste très limitée, circonscrite par un lacis d'adhérences qui semblent irréductibles et aui souvent le sont en effet.

Toutefois, il serait fâcheux de s'arrêter devant un premier échec. L'expérience nous montre sans doute qu'un poumon solidement adhérent aura peu de chances de se décoller suffisamment pour permettre une compression thérapeutique utile. Il nous est arrivé cependant, au cours de notre pratique déjà ancienne, de persister dans les tentatives de décollement et d'obtenir en fin de compte un résultat qui a parfois justifié notre persévérance. Les cas sont rares, où les pressions fortement positives ont pu sans danger, sans déchirement d'un lambeau pulmonaire, réaliser la compression souhaitée. Nous en avons quelquesuns dans notre statistique et nous voudrions exposer ici le procédé simple grâce auquel nous avons pu pratiquer cette intervention,

Point n'est besoin d'un autre appareil que l'appareil de Küss. Voici seulement comment il faudra modifier le dispositif:

Le début de l'intervention se fait comme dans

les cas classiques : introduction du trocart, peroration de la plèvre costale, rien n'est modifié. L'opérateur, grâce au jeu du manomètre, a pu constater qu'îl était bien en communication avec la poche pleurale, mais celle-ci n'a absorbé que quelques centimètres cubes de gaz : 50 à 75, et, quelle que soit la pression à laquelle est soumise cette poche, l'admission du gaz ne varie que de quelques centimètres cubes. Au maximum de tension du manomètre, c'est-à-dire vers 50 centimètres cubes, la quantité de gaz introduite n'aura pas sensiblement varié, à moins que celuici ne se soit diffusé sons la peau.

Avant l'intervention, le récipient du liquide compresseur devra être muni d'un bouchon en caoutchoue traversé par une tubulure en verre.



Appareil de Kuss modifié.

Il faut alors supprimer les communications entre l'appareil et la canalisation dirigée vers le thorax en fermant la pince placée en D. Fermer ensuite le robinet placé en H à l'extrémité de cette même canalisation. Cette conduite est divisée en deux branches au niveau du filtre G. La branche inférieure en relation avec le thorax sera reliée en N avec la branche de conduite qui . sert à l'alimentation du réservoir C. Ainsi est réalisé l'isolement du manomètre dont on ne peut plus se servir dans la suite. Bien entendu, il faut au préalable avoir fait le plein d'azote du récipient C. Il suffira alors, pour obtenir une pression positive supérieure à celle que pouvait donner l'appareil de Küssi de fixer sur la tubulure en verre que l'on aura au préalable adaptée par le moyen du bouchon B au flacon compresseur A, de fixer, dis-je, un tube de caoutchouc d'une longueur indéterminée et terminé par un entonnoir. Cet entonnoir ainsi mobile pourra être élevé à telle hauteur que l'on voudra.

En le remplissant d'un liquide de compression et en l'élevant successivement à 10, 20, 30, 50, 80 centimètres, etc., au-dessus du flacon A, on obtiendra dans la masse d'azote contenue en C une pression égale à celle obtenue primitivement par la pression du récipient A, et accrue de toute la hauteur qui sépare le liquide en A du liquide contenue en I. Si à ce moment, en ouvrant le robinet E; on établit une communication entre le récipient C et la canadisation GH, on aura réalisé dans la poche pleurale une surpression égale aux chiffres précités.

La pression sern à tout instant donnée par la hauteur d'élévation du récipient I, hauteur qu'îl est facile de repérer avec une échelle métrique. Mais l'opénteur devra procéder avec la plus extrême prudence à la compression ainsi pratiquée. Ce n'est que lentement qu'îl devra atteindre les chiffres cités plus haut, en élevant progressivement son récipient mobile. Il devra toujours avoir la main sur le robinet H, prit à la fermer si le malded accuse une douteur anormale ou si le niveau du liquide lui paraît monter trop vite dans le récipient C.

Ce procédé de surpression, utilisé par nous une quarantaine de fois, ne peut être recommandé dans l'usage courant. Il arrive fréquenment que les tissus dermiques sont assez lâches pour que, à la faveur de la surpression ainsi pratiquée, toute la masse gazeuse introduite se répartisse immédiatement sous la peau. D'autres fois, une quantité de plusieurs centimètres cubes de gaz introduite en A entre les deux bruillets pleuraux, et contrôlée au point que, dès le lendemain; le décollement n'est pas plus avancé.

Il nous a cependant été permis dans plusieurs cas de réaliser des décollements jusque-là impossibles et d'obtenir par suite des compressions pulmonaires efficaces.

En décrivant cette méthode de surpression, nous tenons à signaler le danger des déchirures pulmonaires et, par suite, l'absorption d'emblée d'une quantité d'azote susceptible de provoquer une embolie gazuese. C'est, nous le répétons, un procédé qui d'evra toujours être manié avec prudence.

#### NOTE SUR UN CAS D'HÉMORRAGIE INTESTINALE

PRÉCOCE CONSÉCUTIVE A LA KÉLOTOMIE

R. DUCASTAING

Aide d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris.

Les hémorragies intestinales consécutives à la kélotomie pour étranglement herniaire sont considérées comme peu fréquentes. Il est utile cependant de connaître la possibilité de cet accident qui se présente parrois sous une forme dramatique. A la suite de la kélotomie ou de manœuvres de taxis, l'hémorragie peut survenir d'une façon précoce ou tardive. « Dans le premier cas, les selles sanglantes apparaissent dans les premières heures qui suivent l'intervention ; elles se répètent à intervalles plus ou moins rapprochés, durant trois, quatre ou cinq jours ; la perte de saug est parfois très médiocre et les selles mêlées seulement de quelques caillots, mais elle peut devenir très abondante et très grave. Tardive, l'hémorragie intestinale se produit du cinquième au dixième jour... » (1).

Dans un article écrit à la suite d'une observation personnelle (étranglement crural, hémorragie le septième jour), Sauvé (2) n'a recueilli que 28 cas, dont 6 seulement paraissent devoir rentrer dans le cadre des hémorragies précoces, D'ailleurs, la presque totalité de ces observations est puisée à des sources étrangères. Les recherches expérimentales semblent démontrer que le mécanisme habituel de l'entérorragie est l'ischémie artérielle: la ligature temporaire d'une grosse branche de la mésentérique supérieure du chien entraînerait, au bout de deux heures à deux heures et demie, la destruction des vaisseaux de la paroi intestinale. Si on enlève la ligature, l'hémorragie se produit en masse, puis s'arrête rapidement.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que les auteins auteurs français connaissaient bien la stase vasculaire intense qui frappe la hernie étrangide. «Il n'est point rare de voir, au moment où l'on opère le débridement, l'intestin changer de couleur, et de noir qu'il était reprendre sa teinte ordinaire, lorsque les vaisseaux cessent d'être comprimés. Je n'ai jamais observé ce phénomène d'une manière aussi marquée que sur une femme de trente-six ans, récemment opérée d'une hernie crurale. MM. Flandin, Gombaud et Sédillot, élèves internes de l'hôpital Saint-Louis qui m'assistaient dans cette opération qui a en un plein succès, virent avec surprise l'intestin passer du noir foncé au rose clair, à l'instant même où l'arcade crurale fut incisée; au moment où un léger bruit annonça le débridement, la coulem noire se dissipa comme une fusée (1816) (3).

Ces quelques lignes pittoresques ne contiennent-elles pas en germe toute la théorie de l'ischémie artérielle, rajeunie et confirmée par les recherches expérimentales modernes?

Voici l'observation du malade que nous avons eu l'occasion d'opérer :

V. L..., ågé de quarante ans, est transporté d'urgene e 31 novembre 1920 dans le service de M. le professeur Lejars. Iuterrogé, il raconte péniblement, qu'en «descendant d'un train » il a ressenti tout à coup une violente douleur scrotale; il a essayé de réduire la hernie, mais n'a pu y parvenir. L'acedient remonte à trois on quatre heures au plus. Quant à la hernie, elle est audenne, elle «set manifestée vers l'âge de dix-luit ans, et n'a jamais douné lieu au mondre incident

Le malade accuse une douleur extrêmement vive ; le moiudre mouvement est accompagné de sueurs et de nausées ; la parole est difficile, le facies angoissé.

Nous constatons l'existence d'une hernie inguinale gauche étranglée, du volume de deux poings. Intervention immédiate, sous anesthésie locale.

Longue inclaion inguino-serotale. Le sae contient une saese grande quantité de liquide sous tension et un énorme paquet d'anses grêles, véritable éviseération partielle. Certaines auss sont très congestionnées, et on voit de petites plaques ecebymotiques au niveau de leur bord mésentérique. Elles ont curtainé avec elles une longue portion du méseutère. Débridement du collet fort serré. Lavage au sérume chaud. Réduetion méthodique. Ligure du sae. Réfection de la paroi postfrieure. Fermeture du sae. Réfection de la paroi postfrieure. Ferme-

Suites opératoires. — Une demi-heure après, hémorragie intestinale abondante (un demi-hassin de saug noirâtre). Le pouls est petit et rapide, le visage pâle. Dans les heures qui suivent, nouvelle hémorragie, mais moins abondante.

Ces accidents ne se reproduisent plus. Au douzième jour, le malade quitte l'hôpital : état local et général parfait.

(A noter que, dans ses autécédents pathologiques, nous n'avous relevé aucune affection gastrique ni intestinale pouvaut expliquer ces hémorragies.)

Cette observation nous paraît intéressante à plusieurs points de vue:

ro Il s'agit d'une hémorragie précocs et particulièrement abondante. Fort peu de cas de ce genre ont été publiés;

(3) RICHERAND, in Dictionnaire des sciences médicales 1817, t. XXI, p. 150,

<sup>(1)</sup> C'est ainsi qu'en quelques lignes, Lejars (Trailé de chir. d'urg., p. 786) résume toute la question.

<sup>(2)</sup> SAUVÉ, Les hémorragies intestinales consécutives à l'opération des hernies en général (Revue de chir., 1905, t. I, p. 211),

- 20 L'étranglement était récent et serré :
- 3º La douleur était extrêmement vive ;
- 4º Le sac contenait de nombreuses anses grêles et un long segment mésentérique;
- 5º L'évolution a été bénigne. Cette bénignité nous porte à croire qu'un certain nombre d'hémorragies du même ordre, mais légères, passent plus ou moins inapercues.

Ces mêmes caractères, date récente de l'étranglement, étroitesse du collet, violence de la douleur, présence dans le sac de longuês anses grêles, guétison, sont signalés dans l'observation de Gosset (1). Mais dans celle-ci la diarrichée sanguinolente survint seulement quarante-huit heures arrès et fut peu abondante (2).

#### SOCIÉTÉS SAVANTES

#### ACADÉMIE DES SCIENCES

Séance du 14 février 1921.

Sur les prévisions météorologiques. — M. VIV8s rappelle l'importance de ces prévisions. Il cote celle qu'a faite pour le temps, le 5 février, M. CUILBERT, et qui fut paticulièrement esacte. Un cyclone très violent apparaissait à l'ouest de la Bretagne le 5 février à 7 heures da matris, le 6 février, le cyclone disparaissait sur place. M. Cuilbert, le 5, par une méthode qui lui est propre, a pu donner l'évolution exacte du phéene de la chée displice. La raise à dous les points de vue et particulièrement pour l'aviation.

Sur la mortalité par diarrhée infantile. — M. BESSON parle des rapports de cette mortalité avec la température. La diarrhée infantile est une cause très importante de mortalité à Paris. Elle tue d'autant plas que la température interest plus élevée. L'auteur établit les formules qui perméttent de calculer le mombre de décès en fonction de la température. Elles permettent de se rendre compte des variations de l'était intrinsèque et de contrôler l'efficaché des mesures prophylactiques pouvant être prisescoutre le

um nouvel héliopète, — M. Gàncima a inventé un hélicopètre à deux hélices sustentatrices, à profil spécial, de 6ª, qo de diamètre, commandées par un moteur de 25 chevanx. L'appareil, qui pèse monté 3 jó kilos, a effectué plaiseurs vois à quelques métres de hauteur. C'est là une très intéressante contribution à l'étude du problème de l'hélicopètre.

Allumeur et extincteur automatique. — MM. BERNARD

(1) SAUVÉ, loc. cit. Obs. 28.

(1) ONWER, STATE DE LES CONTROLLES DE LES CON

et Barbe ont inventé cet appareil, à très faible sur pression, qui permet d'allumer et d'éteindre d'un seul coup la

totalité ou seulement une série des réverbères d'une ville. Élection. — L'Académie procède à l'élection d'un membre titulaire, en remplacement de M. Yves Delage,

H M

#### ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 15 février 1921.

décédé. M. JOUBIN est élu.

Discussion sur la revision de la loi de 1002 sur la protection de la santé publique. Il M. H. VINCENT poursuit l'exposé de ses observatious sur la réforme de la loi de 1902 sur la Santé publique. Il denande quo n'augmente pas à l'excès le nombre de sonseils santiares, comme il est proposé. Il fant plutôt multiplier les moyens d'action scientifique tels que les laboratoires d'hygène. Le projet, en plusieurs de ses articles, tend à maintenir un dualisme dans les services d'hygène, certains organes étant sous l'autorité d'un ministre, les autres sous celles des maires; cette d'emirle mesure a fait la faiblesse de la loi de 1902. Sur ce point, le projet soulèvera donc des objections, Il ett. été préférable, si les bureaux d'hygène sont maintenus, de les mettre résolument amusi sous la dépendance du mitistre de l'Eygéne.

On ne comprendrait pas pourquoi les médecins de circonscription sont subordomés, à Paris, au directeur du burcau d'hygiène nommé par le préfet, alors qu'en province ils dépendent de l'inspecteur régional, émanation du ministre de l'Pigiène. A Paris, le bureau d'hygiène; prend l'inititaive de proposer les mesures d'hygiène; prend l'inititaive de proposer les mesures d'hygiène; per province, ce rôle est dévolu aux inspecteurs de région. Il scrait préférable qu'il y eût unité dans le plan d'organisation des services et du personnel d'hygiène.

La loi nouvelle devrait faire counaître le principe de répartition des laboratoires, lo rogane auquel lis seront rattackés, le mode de recrutement de leu personnel. Le rôle du uniaire doit let d'ordonner les mesures d'igiden prescrites par le médecin sanitaire; il est incompétent pour les crites par le médecin sanitaire; il est incompétent pour les sanissement des locaux, de l'épuation des canx potables, de l'étude de leur périmètre de protection, etc.

M. Vincent recommande une surveillance hygiéutique pecéale des tations de bains de men, parfois si malasines par leur can potable, leurs latrines, l'évacuation des eaux usées, le débouché des eaux d'égout dans la mer à proximité des balguers, etc.... L'établissement du casier sanitaire des communes présenterait une très grande importance, en attendant celui des maisons.

En ce qui coucerne la déclaration obligatoire des maldies contajeises, elle doir se giórenliser. Paite au médetin de circonacription comme l'édicte le projet, elle ne pent plus soule-ver d'objections au sujet de la violation du secret médicai. Mais le projet demande qu'elle soit faite à la fois par le médecin traitant et par la famille. Il semble qu'une seule déclaration suffrait. Du realité, le projet ne diffère guère de la loi de 1902 puisque le médecin reste toujourment ai l'obligation. Peut-être pourrait-on l'imposer seulement au chef de famille, au tuteur, au logeur, etc., ces dermires étant d'unent a visés par la remise d'un bulletin signé du médecin etextrait d'un registre à talous. La responsabibilit médigatic iscombernit in sira ûn unédecin, la responsabilitt ligale an chef de famille. Sous quelque forme qu'elle passo soit faite, l'obligation de la déclaration des maladies contagieuses s'impose à la conscience des médecins. M. Vincent cite en exemple la terrible épidemie de fière vypholite qui a sévi à Cherbourg en 1909, et qui était due à la non-déclaration du premier cas sinais qu'à l'absence de toutes unesures de désinfection au dounielle du malade. L'eau de bisson de la ville, contaminée par les déjections de la malade, donna lieu à 300 cas et à 60 morts parmi les marines et les solulats de la sermison.

Résultats éloignés de la curiethéraple de la leucémie myéloïde. Valeur de la méthode et condulte de la cure. -MM, RÉNON et DEGRAIS exposent qu'ils ont traité par la curiéthérapie 8 malades atteints de leucémie myéloïde. Ces malades ont succombé de quelques mois à quelques anuées après le début de la médication. L'action du radium, extrêmement puissant dans les premières applications, diminue daus les applications suivantes, quand l'affection récidive. Les unyélocytes de vienneut alors radio-résistants. Pour retarder les récidives et diminuer leur gravité, il convient d'espacer les irradiations et de les faire chaque fois aussi intenses que possible. De cette mauière, on peut obtenir des survies de einq à six ans, avec toutes les apparences de la sauté. Deux de leurs malades out pu devenir enceiutes et l'enfant de l'une d'elles est âgé aujourd'hui de près de six ans, sans myélocytes daus son sang,

Uremle et secrétion interne. — Note de MM. REMOND (de Mctz) et MAINVIELLE. Election d'un membre titulaire dans la section de

Election d'un membre titulaire dans la section de physique et chimie médicale. — M. Broca est élu par 40 voix. M. Bardet a obtenu 27 suffrages.

H. MARÉCHAL,

#### SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Séance du 11 février 1921.

Antiryame de l'aorte abdominale : réponèmes; névrite du pieuxa solaire. — M. MASONGLAIA, coutifuant ses recherches histologiques sur la structure de l'autéryzsme, a constaté la présence de tréponèmes extretovelé a structure seléro-gommens de la parci de la poche. Il insiste sur les lésions de uévrite syphilitique, l'aquelle, comparable à la névrite cancéreuse, serait responsable, d'après lui, des phénomèues doilourements.

Hoquet persistant avec lésions organiques. — MM. Lo-Pire et, Porestrins not observé trols cas de hoquet : l'un compliquant una ottie sigué ; l'autre s'accoupagnant de rigidité unsculaire et d'hémiplégie droite traduisant une lésion syphilitique du noyan caudé; le troisième en rapport avec une méningite ventriculaire suppurée à streptocoques ayant simulé Pencéphalite; epidémique.

Tratement des myoclonies et spécialement des myoclonies consécutives à l'encéphalite idénargiue par le bromhydrate de cleutine. — MM. PIERRE MARIE et A. BOUTTIER, cherchant à agir sur la plaque motrice et le neurone périphérique, out utilisé le bromhydrate de cicutine dans le trattement des secousses myocloniques et des spasures douloureux consécutifs à l'encéphalite. Le médicament en solution an millème est utilisé à la dose de r à 3milligrammes eu injections sous-entances bi outri-hebdomadaires, ou quotidiemment en interroupant tons-les cin jours pour une durée égale. L'action dans certains cas a été remarquable, sans déterminer iannis la mointe intoférance. M. Sicard a utilisé l'iodure de potassium en injection intraveineuse, ainsi qu'un vaccin provenant du corps opto-strié. Il doute que l'ou possède actuellement un traitement efficace de l'encéphalite épidémique.

M. Lesné a utilisé avec succès la liqueur de Boudin dans le traitement des seules myoclonies.

Un cas de leucémie aigué.— MM. AM. COYON et J. ACQUES LAVIDAN.— Danse ces syant évolue en quatre usois sans accompagnement de phénomènes bucco-phis-rupgés ni d'idénorrajes, l'élément blaine pathologique était représenté (98 p. 100 des globules blancs, leuco-cytos esuccessivement à 200 coo et à 720 00) non pas par le myélocyte orthobasophile de Dominiel, mais par fement protéchytique.

Il semble qu'hématologiquement deux types de leucémie aiguë puissent être décrits : l'un à myélocyte orthobasophile, l'autre à cellule indifférenciée.

Un as ée leucémia algué. — M. ENCUSSOLLE, dans un cas ayant évolué deux mois avec une symptomatologic très fruste (anémie intense avec dépérissement, absence de lésions lucco-pharynées, hentorragies exclusivement rétiniennes), a relevé une uricémie de 55 milligrammes. Le type leucocytaire précloniulant (op p. 100) est une grande cellule monomucéée à noyan clair avec nucléoise et protoplasua non granuleux très basophile, n'appartenant ni à la série lymphôtic ni à la série unyéloite, et représentant véritablement une cellule indifferencée aussi bien au point de vue morphologique que holodogique, car elle ne possède point de ferments leucocytaires.

Etude bologique de la cellule Indifférenciée des lencembes aigués. — MM. Nout, Pussissières et Jasor Brotissoulus out fait l'étude des ferments leucocytaires dans les deux cas de leucânies aigués précédentes. Ils out constaté dans ces cellules embryonnaires, que tout porte à considèrer comme des leucocytes prinordinas, l'absence de ferment protéchytique, peroxydisque et lécithinasique. Or ces fermetts sont constants dans les leucocytes de la série gramileus. Les auteurs résument les travaux publiés sur ce sujet et interprétent leurs resultats souvent contradictoires. Le grand monouncléire des leucénies aigués est une cellule Indifférenciée au point de vue hologique, counse elle Fest au point de vue ana-

tomique. Les boullions de Delbet dans le traitement de l'érysloèle du nouveau-né. - MM. I. BOIDIN et TIERNY ont soigné par les procédés habituels, au début de 1920, douze nouveau-nés de moins d'un mois atteints d'érysipèle. Un seul guérit. A partir du mois d'avril, ils traitèrent systématiquement ces petits malades par les bouillons-yaccins de Delbet. Sur douze ainsi traités, sept guérireut. Les auteurs ue veuleut pas tirer de ces chiffres de conclusion ferme, car il faut compter avec le hasard des séries ; mais les éléments de comparaison présentent quelque valeur, étaut numériquement ideutiques et qualitativement très voisins. Dans la première série : huit érysipèles de l'ombilic avec une guérison ; quatre érysipèles de la face avec quatre décès. Dans la seconde série : huit érysipèles de l'ombilic avec trois guérisons : deux érysipèles de la face avec deux guérisons ; deux érysipèles vaccinaux avec deux guérisons. L'impression favorable qui se dégage de ces résultats mérite d'autant mieux d'être retenue que la médication a été parfaitement tolérée par le nouveau-né, bien que les doses aient été relativement considérables: 1 ceutimètre cube, puis 1 centimètre cube et demi pour des nouveau-nés ue pesant souvent pas plus de 5 à 6 livres, ce qui, proportionuellemeut au poids, correspond à des doses dix fois supérieures à celles utilisées chez l'adulte.

Les tentatives faites dans l'érysipèle de l'adulte n'ont pas donné de résultat tangible. Pas d'action dans les formes graves. Il u'existe pas de critérium permettant de juger la méthode dans les formes banales trop variables dans leur évolution et spontanément eurables.

Les bouillons de Delbet n'ont pas d'action préventive dans l'érysipèle ; plusieurs malades ainsi traités ont présenté des rechutes précoces.

DISCUSSION.— La spécificité des bouillons de Delbet ne semble pas établie dans le cas présent. M. BOIDIN a constaté l'inefficacité de la vaceinothérapie antistreptococcique dans l'érysipèle, et attribue volontiers les résultats obtenus à une substance indéterminée contenue dans ess bouillons.

M. Chiray, dans le même ordre d'idées, a vu rétrocéder des érysipèles après injection de tuberculine.

Accidents sériques accompagnés de troubles cardiaques après une diphétre bénigne. — MM. WELL-HALLÉ et Prizères-PAUL Lévy, au décours d'une diphétrie très benigne ets étant accompagnée d'accidents sériques cutations et articulaires intenses, ont observé des troubles cardiaques consistant en arythmic avec un assourdissement du premier bruit comparable en tous points à celui de l'endocardite rhumatismale. L'arythmic fut le premier symptôme en date et le dernier à disparatire.

Les auteurs discutent l'origine de ces troubles cardiaques : lis ne les attribueut pas à l'innoisciation diphtérique elle-méme, car l'angine fut très benigne, guérit en trois jouns, et l'enfant fut injecté dès le début. La coîncidence d'un rhumatisune articulaire aigu ne peut être retenue. Les troubles cardiaques d'arythime par blocage simple et d'assourdissement du premier bruit par boursoulment de la mitrale doivent être rattachés à la maladie sérique qui a causé en même temps l'urticaire cutanée et les artirbaleies.

Un nouveau cas d'abels ambien du foie citinquement guéri par l'émétine, sans ponction in Intervention. — MM. I. RÉSON et P. BLANOUTER présentent un malade, yesentérique depuis sept aus, qui fut atteint d'un abels fluctuant du lobe gauche du foie menaçant de s'ouvrir à la paroi. La présence dans les selles de deux kystes ambiens typiques à quatre noyaux permit de confirmer le diagnostie d'abels ambient du foie. Appls buit jours de traitement par l'énettine (e ceutigrammes par jour l'abels réfrocéa complétement. La guérison fut maintaine de l'autre de l'application de l'applicati

La cutt-éaction à la tubercultus pendant les règles et appès ovaitonie. «M. El, COULAND. — Chez des feunnes tuberculeuses et non tuberculeuses, la cutificaction a été pratiquée pendant et en debors de la période uneustruelle. Dans 7028, sur 80, la cutt-fraction a été négative au début de la période uneustruelle ; dans une dizaine de cas il n'y a cu qu'un simple offichiblissement de la scar-tion.

Après ovariotomie, la cuti-réaction pratiquée de trois à soixante jours après l'opération a montré une proportion considérable (44 p. rod) de cuti-réactions régatives ou douteuses. Cette proportion n'était que de 19 p. 100 après des opérations diverses ne portant pas sur les ovaires.

Ce fléchissement de la cuti-réaction est à rapprocher de la phase d'anergie tuberculinique observée au voisinage de l'accouchement. Or, après ovariotomie comme au cours de la période

menstruelle et après l'accouchement, il existe une phase de suractivité thyroïdienne. C'est à elle qu'il faudrait attribuer ce fléchissement de l'allergie.

PAUL JACQUEY.

#### SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE

Séance du 9 février 1921.

Traitement des ostéomes traumatiques du ooudo par la radiothéraple. — M. LECENE rapporte uu beau succès obtenu par M. MONDOR, grâce à ce traiteuent, chez une jeune fille qui avait déjà subi une résection de la tête radiale à la suite de fracture et avait présenté par la suite un ostéome très génant du brachial autérieur.

Luxation du grand os et du massif carpien en avant.

M. DOUARER (de Toulou) a observé, à la suite d'un traumatisue ouvert du poignet, la luxation de tout le massif
carpien en avant du semi-lumaire et du pyramidal restés
en place. La réduction a pu être faite.

M. MOUCHET, rapporteur, insiste sur la rareté de cette luxation ; c'est le huitième cas depuis l'existence de la radiographie.

Conduté à tenir en présence d'adhérences de l'intestinà un kyste overien. M. Pitzir, [de Vicly) a trouvé le côlon pelvien rétréci et adhérent sur une longueur de ze centimères à un kyste de l'ovaire; une pouvant le libèrer, il l'a réséqué; il a réséqué de même la partie supérieure du rectum adhérent, démudé et réduit par endroits à sa muqueuse, puis a fait une suture colo-rectale termino-terninale après décollement colo-partétiq qui lui a permis l'abaissement du bont supérieur. Il a établi une excessionnie qu'il a ouverte le troisième jour en préseuce d'accidents d'infection localisée autour de la suture. Cuérième

M. Louis Bazy, rapporteur, signale en outre que l'ablation du kyste a été faite après hystérectomie par décollation antérieure.

M. SAVARIAUD estime que la résection du rectum était inutile, la muqueuse étant conservée, A la suture bout à bout il aurait préféré l'abaissement du bout supérieur à la peau de l'anus.

M. Alglave, dans un cas analogue, a préféré abaudonner le fragment de paroi kystique adhérent à l'intestin.

Kysie dermofde du médiastin antérieur. — M. PIRREU DIVAL a observé avec M. Cližu nue grosse tumeur du médiastin antérieur visible à la rodioscopie, arrondie, régulière, occupant le côté gauche, repoussant le cœur é droite, uc déterminant aucus autre symptôme. Le diagnostic porté fut kyste hydatique, avec réserve sur la possibilité de sacroum primitif du poumon.

Cette tunueur fut extirpée par voie transpleurale après résection de la quatrième côte : c'était un kyste dermoîde situé sons le feuillet viscéral, facilement énueléable quoique retenu par un pédieule jusque sous la concavité de la crosse aortique.

La plèvre fut refermée, sans aucun drainage, l'air aspiré; la malade se levait au ueuvième jour, malgré un épauchement séro-sanguinolent qui fut évacué par ponc-

Les kystes du médiastin sont : Médiastinaux purs ; Médiastino-cervicaux ; Médiastinaux thoraciques ;

Tharaciques purs.

L'extirpation totale est la méthode de choix pour leur traitement. On a eu recours expendant à l'incision et au drainage avec de mauvais résultats (suppurations, pyohémics, fistules), à la marsupialisation, à l'extirpation par-

M. Duval a relevé 9 observations d'extirpation totale dont 5 par voie médiastinale pure, et 4 par voie transpleurale. Son observation est la dixième.

Hinsiste, en terminant, sur l'inutilité des résections costales étendues, sur les dangers du tampounement, sur l'inutilité des appareils encombrants à hypo- ou à hyperpression si utilisés en Allemagne. Le pneumothorax artificiel ne présente pas de danger et facilite les mauœnvres par l'état de collapsus du poumon.

M. Qu'enu estime que le grand intérêt de cette observation réside dans la fermeture de parti pris sans drai-

M. TUPFUR, partisan de l'extirpation totale, ne la croit pas toujours possible; il est partisan de la voie transpienrale; il croit que les apparells à hypo- ou hyperpression sont utiles dans les cas où on peut risquer d'ouvrir les deux plèvres.

M. BAZY a montré par des expériences que l'état de collapsus du poumon est indispensable pour permettre de

sentir les tumeurs intrapulmonaires.

M. Broca a pu extirper un kyste du médiastin par voie cervicale sans résection du squelette.

M. SKBILEAU extirpe presque toujours par cette même voie les goitres plougeants. De même il referme sans drai-

M. DE MARTEL croit depuis longtemps à l'iunocuité du pneumothorax artificiel.

M. LAPOINTE de même; il croit inutile d'aspirer l'air laissé dans la plèvre.

M. OKINCZYC croit que le pneumothorax est sans danger ; il n'en est pas de même de la luxation du poumon hors de la plaie et des tiraillements du pédieule.

JEAN MADIER.

#### SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 12 février 1921.

Recherches expérimentales sur l'eméphalité épidemique. — MM. C. IAVADITT et P. HASVUER moutrent: 1º que la souris est sensible au virus encéphalitique de pessage par inculation intracérèmel, intrapérionéale et sous-cutanée; 2º que l'encéphalite est inoculable au lapin par frottis du virus sur la cornée searlific. Or mode d'inoculation détermine une kéndité infammatoire très intense; il est possible de transmettre la maladie es série chez le lapin par inoculation de cornée à cornée; 3º que le virus de la maladie conserve son activité penant un temps assez prolongé dans l'eux et dans le lait.

Le réflexe du plexus solaire. — M. HENNI CLAUDE. —
La compression du plexus solaire au creux epigastrique détermine chez un assez grand nombre de sujeta une diminition de l'amplitude des pulsations appréciable à l'oscillomètre, et parfois une disparition complète du pouls et des oscillations. Très rarement on observe au contraire une augmentation de l'amplitude des pulsations appreciable à Ces caractères sont en rapport avec les modifications de la contraction ventriculaire à l'examen radiologique. Ce réflexe fait dédant aussi dans beaucoup de cas. Il est diffiélle de dire quelle est la nature de ce phénomène qui peut débendre d'une action sur le neumonossitue on

sur le sympathique. Le réflexe a été modifié chez certains sujets par l'injection préalable d'adrémaline, d'extraît hypophysaire ou de pilocarpine, mais de façon différente, de sorte qu'on ne peut dire actuellement qu'il est provoqué soit par des états morbides bien déterminés, soit par des actions pharmacodynamiques préciess.

Il ne va pas de pair avec les caractères positifs ou négatifs du réflexe oculo-cardiaque. Sa valeur sémiologique reste encore à déterminer. Il est de même ordre que le réflexe inhibiteur grave que provoquent les traumatismes de la région épigastrique.

Choe peptonique et choe anaphylactique. — M.M. Bro-DIN et CHARLES RICHET fils ont, après d'autres auteurs, insisté sur l'identité des crises hémoclasiques qui provoquent le choe peptonique et le choe anaphylactique. Les stignates hématiques de l'une et le l'autre de ces choes sont les suivants: troubles de la congulation da sang, leucopéric, inversion de la formute leucocytaire, polyglobulie, mise en liberté des nucléo-protédes auticoagulautes, hyperviscosité. De plus, le choe peptonique protège contre le choe anaphylactique qu'on essaye de déclencher peu de temps après.

Sur un nouveau sel de calcium. - M. GAUCHER.

Onychomycose. — MM. MATRUCHOT et PIERRE SÉE décrivent un champignou parasite appartenaut au groupe des trichophytou qu'ils ont isolé daus un cas d'ouychomycose observé par MM. Ravaut et Rabeau.

PAUL JACOURT.

#### SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE Séance du 3 tévrier 1921.

Un oas d'hémiplégie gauche avec aphasie. — M. Scitas-Fikz. — L'hémiplégie gauche et l'aphasie ont apparu simutianément et rapidement, sans perte de connaiscance, chez une framme de vingt-iuit aus, droitière de naissance. L'hémiplégie s'accompagne de troubles de semibilité très marqués à tous les modes. L'aphasie s'accompagne de paraphasie, d'agraphie, et surtout d'une horde. Wasernam particliement positif, une l'unpliccytose discrète du liquide céphalo-rachidien sont en faveur d'une étiologie synkilitique.

Syndrome lentleulo-strié. — MM. H. Durour, M. Dinaux et M. Badárx. — Il s'agit d'une jeune file de dixhuit aus, atteinte de rigidité des membres inférieurs depuis l'âge de huit ans, et de spasme de la face depuis l'âge de seize aus. Pendaut la parole, le spasme s'exagère, et les deux lèvres s'engagent entre les areades deutaires. I existe, en outre, un trembleuent l'éger des uembres supérieurs, et des syucinésies. Le signe de Babinski et légèrement positif. Enfin l'exameu ophatamosocipique ràvèle une pigmentation rétinienne exagérée. Sauf par ed dernier caractère, qui le rapprocherait de la pseudosclérose de Westphal, ce cas semble se rattacher au type décrit par C. et O. Vort (état dysumyélinique).

activit par Cetto Sugar Quantum superior de la Spadromes parkinsoniens, séquelles d'encéphalite léthargique. — M. SOUGUSS a observé douze cas. Le s'autorie est cuiplours survenu à la suite de formes ocublèthargiques, et jamais à la suite de formes oupcloniques. La plupart des observations tétnoignent d'une évolution régressive; mais, chez deux malades; l'aggravation se poursuit régulièrement, avec des phases transitoires de rémission, et rien ne permet de faire la distinction avec la maladie de Parkinson vriate.

M. SICARD admet la plupart de ces conclusions. Mais il pense que le tremblement du pouce et de l'index permet de prévoir les cas dans lesquels l'évolution sera progressive, et qui peuvent être qualifiés de maladie de Parkinson plutôt que de syndromes parkinsoniens, L'hyperglycorrachie ne fournit aucun argument diagnostique ni pronostique.

M. DE MASSARY estime qu'on doit parler de syndromes parkinsoniens, et non plus de maladie de Parkinson. De même que M. Souques, il n'a pas retrouvé l'origine syphilitique chez la plupart des parkinsoniens qu'il a étudiés à cet égard

Syndrome parkinsonien et encéphalite épidémique. -M. LHERMITTE présente un malade, qui a été atteint brusquement d'hypersomnie et de délire hallucinatoire, et chez qui ont apparu ensuite les symptômes de la maladie de Parkinson. Mais le tremblement existait déjà un an avant l'épisode encéphalitique aigu, et, à ce propos, M. Lhermitte discute le comportement des parkinsoniens atteints d'encéphalite. M. Roussy envisage le diagnostic de la narcolepsie chez les parkinsoniens.

Lésions de la maiadie de Parkinson. - M. LHERMITTE montre une pièce anatomique, où apparaissent les lésions du locus niger et du globus pallidus.

Syndrome sensitif cortical du membre inférieur, et tics du pied consécutifs. - M. F. Rose. - Le blessé, trépané dans la région rolandique postérieure, conserve peu de troubles moteurs, mais une altération très marquée de toutes les sensibilités profondes. Les tics du pied (mouvements d'appel du pied, et flexion des orteils alternant avec l'extension) semblent avoir pour origine une habitude prise dans l'espoir de réveiller la sensibilité dans la jambe engourdie.

Surréflectivité cutanée hyperalgésique. - MM. Ba-BINSKI et TARKOWSKI relatent plusieurs observations de syndrome de Brown-Sequard, dont l'intérêt réside principalement dans la constatation des particularités suivantes : le pincement de la peau du côté de la lésion, et notamment à la face dorsale du pied et à la partie antéroinférieure de la jambe, détermine des mouvements réflexes qui diffèrent, par leur aspect clinique, des réflexes dits de défense ou d'automatisme médullaire. En effet, ce n'est pas du côté excité, mais du côté opposé, que se produit le mouvement : au lieu d'être lent, et de résulter d'une contraction spasmodique, notamment des muscles qui fléchissent le pied sur la jambe, il se manifeste d'habitude par plusieurs petites secousses rapides, qui n'entraînent pas la flexion dorsale du pied.

Il existe toujours, en pareil cas, de l'hyperalgésie eutanée du côté de la lésion, et le réflexe s'accompagne toujours des signes mimiques de la douleur.

Il s'agit là de mouvements bien différents des réflexes de défense, qui ne témoignent pas d'une perturbation dans la voie pyramidale, mais qui exigent une certaine intégrité de la motilité sédentaire, et un caractère douloureux de l'excitation. L'arc réflexe siège certainement au niveau des centres supérieurs, encéphaliques et peutêtre corticaux.

M. J. LHERMITTE demande si des mouvements, dans lesquels la conscience peut intervenir, peuvent être qualifiés de « réflexes ». M. A. THOMAS rapproche ces réflexes de ceux de la vie végétative, comme les réflexes pilomoteurs, qui touchent la sphère affective. Il a observé un réflexe pilo-moteur croisé chez un hématomyélique.

Agnosie auditive. - MM. LAIGNEL-LAVASTINE et ALAJOUANINE. - Non seulement les mots ne sont pas compris, comme dans la surdité verbale pure, mais les bruits et les sons ne sont ni reconnus, ni même différenciés dans leurs qualités, dans leur timbre, dans leur hauteur. Seuls, les airs musicaux sont reconnus, à cause du nombre, de l'intensité et du rythme, qui sont encore perçus. Les phénomènes sont survenus à la suite d'un traumatisme, qui a porté sur la région temporo-pariétale gauche. L'examen otologique ne révèle que des lésions minimes des appareils de transmission et de réception.

Abiation d'une tumeur du nerf cubital à la région brachiale. Résection de 8 centimètres du nerf : greffe d'un nerf d'embryon de veau ; restauration fonctionnelle. - MM. Pierre Duval, et G. Guillain. - Seize mois après la greffe, la motilité a réapparu dans tous les muscles, et la réaction de dégénérescence a disparu à l'avant-bras et sur les interosseux, MM, Souques, Bourguignon ont vu des résultats analogues. M. A. Tho-MAS en a également observé après utilisation d'un greffon prélevé sur le brachial cutané interne du blessé lui-même.

Paralysies des mouvements associés des yeux, et altérations labyrinthiques. - MM, E. Duverger et J.-A. Barré ont étudié ces paralysies, non seulement dans l'encéphalite, mais aussi chez les labyrinthiques, chez les parkinsoniens, chez les tabétiques et dans la sclérose en plaques. Dans un assez grand nombre de cas, ces prétendues paralysies seraient des contractures toniques, et les secousses de nystagmus, qui peuvent les accompagner dans toutes leurs localisations, seraient les contractions cloniques correspondantes. L'excitation forte du labyrinthe peut reproduire tous ces phénomènes, dont l'origine ne serait pas supranucléaire. Les auteurs sont portés à penser que les paralysies oculaires des tabétiques sont, dans certains cas, des paralysies d'origine labyrinthique plutôt que des paralysies périphériques. Cette interprétation des paralysies associées est discutée par M. J. LHERMITTE.

Paralysic infantile avec contractions fibriliaires, -

M. J. RENAULT, Mme BÉNISTY et M. LIBERT. Pigmentation cutanée localisée sur le territoire d'un

zona. - M. Sougues.

Formes oculaires frustes de l'encéphalite épidémique. - M. T. BOLLACK. - La fréquence respective des différents troubles de motilité oculaire semble différente cetteannée, d'après les douze cas observés. Les phénomènes les plus souvent observés, au cours de formes d'ailleurs légères, ont été la diplopie, les scousses nystagmiformes, l'inégalité pupillaire, quelquefois une paresse pupillaire à la convergence, coexistant toujours avec une paralysie de la convergence, plus rarement la paralysie de l'accommodation. Lorsque cette dernière existe, l'instillation de pilocarpine amène la contraction du muscle ciliaire, alors qu'elle reste inefficace dans la paralysie accommodative d'origine diphtérique.

Céphalée par engorgement lymphatique. - M. L. Al.

Pachyméningite avec abcès intradure-mérien, vraisemblablement dû à la transformation purulente d'un hématome de la dure-mère, - MM. PASTEUR-VALLERY-RADOT et PAUL COCHEZ.

Galactorrhée chez une syringomyélique. ..... M. A. Tho-MAS. - Cette malade présente également de l'hyperidrose, et la galactorrhée prédomine du même côté que 1'hyperidrose.

Etudes de chronaxie dans une hémiplégie spinale spasmodique, - M. Bourguignon. - Les différences de chronaxie entre les antagonistes permettent d'expliquer la forme des attitudes permanentes.

I. MOUZON.

#### REVUE DES THÈSES

A propos d'un cas de supture tubaire, avec hématocèle latéro-utérin (Jean Treuvay, Thèse de Montpellier, 1920, nº 2).

Etabli sur une observation inédite du professeur de Rouvil lois, ce travail insiste sur l'allure schématique des descriptions de la rupture des grossesses tubaires : les signes fonctionnels manquent souvent, les signes physiques, tels que l'hématocèle, varient d'un cas à l'autre, d'où les difficultés du diagnostic et les erreurs pos-

Contribution a l'étude des injections urêtro-salpingiennes aigues, dans les cancers du cot utérin au délut (Leon Debbasche, Thèse de Montpellier, 1920).

A côté de l'opinion classique opposée, l'auteur établit que les infections utéro-annexielles aiguës peuvent coexister avec un cancer du col au début et que l'induration du ligament, pour suspecte qu'elle soit, n'est pas un signe pathognomonique de propagation cancéreuse. Par suite, ces accidents peuvent poser des questions de diagnostic et de traitement difficiles à résoudre. Contributions a l'étude des dégénérescences cal-

caires : es fibromes de l'utérus (Paul Corjano, Thèse de Montpellier, 1920).

Beaucoup plus fréquent que ne l'ont cru certains auteurs, cette dégénérescence est surtout fréquente après la ménopause; elle s'observe chez les artério scléreuses. Tantô t processus périphérique, tantôt rayonnement exentrique, cette infiltration peu se réaliser par un dépôt de granulations au sein, soit du tissu coujonctif, soit des éléments musculaires, soit des cellules lymphatiques. Surtout reconnaissable par les troubles de compression, cette affection est assez facile à dépister dans les cas où la thérapeutique offre vraiment de l'intérêt.

Contribution a l'étude de l'agglutination du col utéria (Charles Morel, Thèse de Montpellier, 1920). Cause rare de dystocie, observée plus volontiers chcz les primipares dysménorrhéiques, cette affection est due à un épaississement du bouchon muqueux dans lequel existe parfois une infiltration leucocytaire. Le diagnostic est à faire avec l'oblitération et la déviation du col par dilatation sacciforme, sous peine d'interventions

injustifiées à résultat désastreux. Il suffit, pour en triompher, d'amorcer la dilatation en veillant avec insistance avec l'index sur l'orifice cervical. La protection de la maternité et de l'enfance en vue de la repopulation (MARCEL COULOMB, Thèse de Montpellier, 1920).

Assistance à la femme enccinte, consultations obstétricales, même à domicile, pour les nécessiteuses, en utilisant les anciennes infirmières militaires, encouragements matériels à l'allaitement par la mère en disbution de lait pur à prix réduit, création de chambres d'allaitement et de garderies, organisation de pouponnières ou de centres d'élevage pour les enfants assistés, tous ces procédés doivent être méthodiquement coordonnés en vue de remplacer la famille quand elle est impuissante ou quand elle n'existe pas.



Aliment MALTO-LECITHINE complet naturel, aromatisé de cacao et préparé à basse température, renferme intactes les vitamines du malt d'orge, du jaune d'œuf et du lait frais.

DIGESTIBILITÉ PARFAITE TONIQUE -- NUTRITIF -- STIMULANT

nd de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau a Peut s'ajouter au café, au thé,

au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON

antillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-5



# Adoptée dans les Copilaux de Baris et de la Marine.

Tablettes de Catillon

Ogr-25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
2 contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obesite, Goître, etc. - PARIS, 3, Boul' St-Martin.

DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles, Ago critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

## Prest L'HÉMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

CONSEILLEZ

#### L'HEMOPAUSINE

à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Senecon, etc. Dose par jour; Adultes: 2 & 3 ver. & liq. Enfants: 2 & 3 cuill. & dessert. Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère) Littérature - Échantillons sur demande

#### AUX

#### FABRIOUES REUNIES D'ELBEUF ELBEUF (Seine-Inférieure)



La Firme réputée universellement pour la coupe irréprochable et la qualité des

EXCLUSIVEMENT SUR MESURES

#### Offre à ses Clients 100 francs

d'ÉCONOMIES AU MINIMUM

Demander le merveilleux Album Illustré des dernières gravures de modeavec choix magnifique de nos célébres draperies d'Elbeuf.

Envoi des albums

GRATIS et FRANCO

En dehors des formes de vêtements contenues dans l'Album de Salson, les

FABRIQUES RÉUNIES d'ELBEUF sont outillées pou faire tout ce qui leur est demandé, ayant des centaines de patrons différents.

SPERMATORRHEE

et à la Société de Biologie (Stance du 26 Février 1917) et à la Société de Biologie (Stance du 17 Février 1917). 2. Place du Théâtre-Fr Dir\*: A CÉDARD. Pharm de i\*\* cl., and

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC 

Comprenant: 1 Table pliante avec cuvelle sous le siège et porte cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet 1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Virrine à Instruments de 42-62-28 triste vi trée avec 2 tablettes glaces 3 Tabouret à élévation pour op 1 Cuveție cristal montée sur tige

PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 3618 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

# ELIXIR EUPNÉIQUE TIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE St-RAPHAEL (

### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Bourre de cacao,
S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine,
S. Salicylé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux,
S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul, Bonne-Nouvelle, PARIS

Dans tous les cas où vous ordonniez l'UROTROPINE, prescrivez l

Urotropine Française

Antiseptique interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantilions, gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

## PRÉCIS DE PATHOLOGIE EXTERNE

MEMBRES

Par le Dr MATHIEU, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Chirurgien des hôpitaux de Paris. 

BIBLIOTHÈQUE DU LOCIORAT GLIBEAT et FOURNIER

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 29 janvier 1921.

Recherches expérimentales sur les novarsénobenzols. - M. MELAMET montre, par ses recherches : 1º qu'en présence du 914, le sang floccule ; 2º que l'oxydation du sel n'est pas toute la question, qu'un facteur important intervient dans la genèse des accidents : l'acidité ; 3º qu'il convieut de dissoudre le 914 dans une solution laeto-camphrée, procédé qui semble devoir donner de sérieuses garanties, au moins d'après l'expérimentation,

La maladie de Schlatter. - M. BARBARIN apporte des observations d'une affectiou fréquente chez les adolescents qui se livrent au sport et en particulier au football. C'est la maladie de Schlatter qui se manifeste, à la suite d'une chute ou d'un coup de pied trop violent, par une saillie de l'apophyse antérieure du tibia au poiut d'insertion du tendon rotulien, et par une douleur localisée en ce point. Ouelquefois, il existe en outre un peu d'empâtement de la partie tout juférieure de l'articulation du genou, ainsi qu'une légère atrophie musculaire des muscles antéricurs de la cuisse et l'affection peut simuler une arthrite tuberculeuse du genou au début.

L'opothéraple de la démence précoce. - MM, Auguste MARIE et FOURCADE présentent une série d'observations de malades à syndrome de démence précocc traitée et améliorée, ou même guérie, par l'opothérapie combinée (extrait des glandes génitales et thyroïdicanes).

L'entraînement respiratoire par la méthodo spiroscopique. - M. PESCHER montre, avec préscritation de plusieurs malades à l'appui, les nombreux avantagés de sa méthode : 1º au point de vue clinique : appréciation facile et exacte de la puissance fonctionnelle respiratoire ; 2º au point de vue thérapcutique : entraînement sous le contrôle du sujet lui-même qui, devant le spiroscope, se rend compte, de visu, des progrès journellement réalisés, et peut graduer exactement l'effort que lui demande le médecin.

Sur les injections hypodermiques de lait en thérapeutique oculaire et générale. --- M. Jocos, sc basant sur les résultats déjà obtenus avec ce traitement dans les maladies infectieuses de l'œil depuis 1916, ainsi que sur l'expérimentation qui en a été faite en 1918 pendant l'épidémie de grippe, en France par M. Thiroloix, puis en Espagne, estime que cette méthode, si simple et à la portée de tous, peut rendre de grands services au médecin général. Le lait sera stérilisé par la chaleur et administré à la dose de 2 à 5 centimètres cubes tous les jours ou tous les deux jours.

Indication : la plupart des maladies infectieuses aiguës (grippe, pueumonics, staphylococcies, gonococcies, streptococcies).

PERPÈRE.

# MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cm3 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adontés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'. 54. Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

RÉDICATION



LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES

CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

BORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

Wagram

# Therabeutique Cacodylique Intensive et Indolore

# CYTO-SERUM

**AUX CACODYLATES ALCALINS** Une injection intra musculaire tous les deux jours

CENTI CUBES

Guissant Stimulant de l'Hématopoïèse et de la Phadocutose.

Grippe Tuberculose PALUDISME NÉOPLASME

NEURASTHÉNIE

Contre toute altération du Sang Contre les maladies infectieuses

Contre les cachexies de toute origine

Echantillons gratuits surdemande

Laboratoires CORBIÈRE & LIONNET

Telegr. Gantuto Garco 27 Rue Desrenaudes · PARIS Teleph. Wagram 37:64

CENTI

CUBES

#### REVUE DES REVUES

Fausse sténose du pylore parcalcul biliaire (Dr Victor Paucher, Paris Chirurgical).

Il s'agit d'un calcul biliaire, du volume d'une noix, qui s'est dilminé par le duodémun et s'est arrêté au niveau de la deuxième portion, après perforation spontance de la vésicule. La malade présentait dans le passe des phénomènes douloueux qui pouvaient simuler un ulcère duodéma!, puis progressivement la stass gastrique put complète; le tubage ramenait un liquide chlorydrique, légèrement coloré de bile. La radioscopie montrait un arrêt absolu du repass opsaque, au niveau du pylore.

L'opération consista en une gastro-entérostomie postérieure à l'extirpation du calcul par incision du duodénum scléreux, aminci, rétracté. La fermeture se fit par plicature sans points perforants.

Bien que la malade guérit sans incident, l'opérateur conciut qu'il aurait mieux valu opérer en deux temps : d'abord la gastro-entérostomie, puis, trois semaines plus tard, enlever le calcul biliaire. Cela aurait permis de faire un cliche radiographique du calcul, de remonter la malade très eachectique et de drainer par l'incision latérale.

La suture du duodénum seléreux, aminci, mal accessible par une scule incision médiane, fut délicate et l'opérateur se rendit compte qu'il aurait été utile de brancher une incision transversale, ce qu'il n'a pas voulufaire, étant donné l'état de cachosie de la malade.

Un cas de « Creeping disease » (Larva migrans) contracté à Paris (J. DARIER, Ann. de Derm. et de Syph., 1920, n° 3).

'Un sous-chef d'équipe dans une gare de Paris ressent, en déjeunant, une vive démangeaison sur le dos de la main, démangeaison qui persiste les jours suivants. Dès le deuxième jour apparaît, au point prurigineux, un trajet sinueux rose et légèrement saillant, qui avait, au sixième jour, une longueur de 12 centimètres et une largeur de 3 à 4 millimètres. Une excision, faite à l'extrémité de la traînée et un peu au delà, ne révéla aucun parasite; mais une seconde excision, faite plus loin encore. en un point du tégument en apparence sain, montra, sur les coupes, la présence, immédiatement sous l'épiderme. d'une larve que Brumpt et Joyeux reconnurent être vraisemblablement celle de l'Hypoderma bovis. Après l'excision, la démangeaison cessa brusquement, et la guérison fut complète trois semaines plus tard. On peut admettre que, par suite de son métier, le malade s'est trouvé en contact avec des peaux de bœuf et avec un Hypoderma T. B

Le traitement des états anémiques par le sel ferrique et l'acide inosito-phosphorique (PAUL MEU-RISSE, Progrès médical, 10 juillet 1920).

Lefer et le phosphore sont indispensables à l'organisme, mais à la condition qu'ils n'y solent pas introduits sous des formes salines minérales qui rendent le fer et le phosphore très difficilement assimilables, sinon pas du tout. Toute médication phospho-mirtiale « doit apporter le fer et le phosphore intriqués dans une molécule organique se rapprochant le plus possible de la constitution vegétale ou animale ». C'est alors que les deux diéments se complètent.

La ferrophytine ou sel ferrique de l'acide inosito-

hexaphosphorique répond à la fois aux meilleures conditions d'administration du fer (Voy, Martinet, in Médicaments usuels), et aux recherches nouvelles de Posternak sur la constitution chimique de la phytine (Acad. des sciences; iuin et uillet voroi.

M. Meurisse a donc essayé la ferrophytine, composé phospho-ferrugineux qui contient 7,50 p: 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, et il cite deso beservations qui corroborent ce qu'on pouvait prévoir de l'action efficace de ce médicament dans les états anémiques.

Mal de Pott sous-occipital chez l'adulte (TH. TUF-

FIER, Journ. de chir., t. XVI, no 1).

M. Tuffier a opéré 17 cas de mal de Pott sous-occipital chez l'adulte, en substituant à l'appareil prothétique l'immobilisation par greffe osseuse. Il applique, quatre à cinq jours avant l'intervention, une minerve plâtrée. L'opération a licu sous anesthésie à l'éther. On sectionne les apophyses épineuses des 3°, 4°, 5°, 6º et 7º vertèbres cervicales ; on taille ensuite dans la protubérance occipitale externe une mortaise, dont on perforc la lèvre latérale pour y passer un fil de catgut chromé qui fixera le greffon à la protubérance. Le greffon est emprunté au tibia ; il comprend toute l'épaisseur de l'os jusqu'au tissu médullaire ; on lui donne une forme spéciale, avec une tête en forme d'apophyse coronoïde et un corps allongé, et on le perfore de trous destinés à sa fixation cervicale. On l'adapte immédiatement à la région occipito-cervicale, en le fixant solidement sur l'occiput et sur les apophyses épineuses. Une autopsie, faite huit mois après l'opération, a montré qu'il y a fusion osseuse complète et absolue entre les apophyses épineuses et le greffon.

L. B.

Essais d'inoculation du paludisme au chimpanzé (F. MESNII, et E. ROUBAUD, Ann. de l'Institut Pasteur, juillet 1920).

L'étude des Plasmodium des animaux n'a donné aucun argument de nature à faire croire que les Plasmodium humains peuvent infecter d'autres espèces animales. Le paludisme se transmet facilement d'homme à homme par inoculation du sang : mais les essais de transmission à d'autres animaux et aux singes catarrhiniens inférieurs ont tous échoué. Les auteurs ont expérimenté sur deux chimpanzés ; un seul à contracté une infection à Plasmodium vivax, à la suite de l'inoculation intraveineuse de sang d'un paludéen en cours d'accès : l'infection s'est manifestée douze jours après la deuxième inoculation et a été très brève ; la guérison a été spontanée. Réinoculé vingt jours après la disparition des parasites, ce singe ne s'est pas réinfecté. C'est la première fois qu'on constate la multiplication et le maintien, pendant plusieurs générations, des Plasmodium du paludisme humain dans un organisme animal.

L. B.

La coexistence des déviations du squeletten asal avec les déformations des maxillaires supérieurs et de l'appareil alvéolo-dentaire (L. DUFOURMEN-TEI, Revue de laryngologie, n° 2, 31 janv. 1920).

Des déformations du maxillaire supérieur résultent des modifications dans la constitution du squelette nasal. Celles-ci se traduisent par l'incurvation de la





Coliques hépatiques, + lictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE ANGIOCHOLECTRITES, HYDREFATE
HEPATISME & ARTHRITISME
DIABETE DYSHEPATIQUE
CHOLEMIE FAMILIALE
SCROFULE et TUBERCULOSE
justiciable de l'Huile de FOIE', de 'Morue
DYSPENSIS et RUTERITES \*\* HYPERCULORIVORIE

DISPERSIS E ENTERIES \*\* HIPERCHLORITIONE COLTE MUCO-MEMBRANEUSE
CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE
MIGRAINE — GYNALGIES — ENTEROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTEROTOXIQUES
INTOXICATIONS et INFECTIONS

TOXÉMIE GRAVIDIQUE
FIÈVRE TYPHOIDE # HEPATITES et CIRRHOSES

En vente dans toutes les pharmacies PILULES et SOLUTION

MÉD. D'OR GAND 1913

PALMA 1914

Cetter dicitation assentiellement clinique, instituce, par la DP limiter, est la scule qui), agistituce, par la DP limiter, est la scule qui), agistituce, par la DP limiter, est la scule qui), agistituce, par la DP limiter, est la scule qui), agistituce, par la DP limiter, par la scule qui
ton, combine l'opotiment est est la conpartie de la comparation de la c

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense minime à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement ou

de 2 PILULES équivalente

ET Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)



#### REVUE DES REVUES (Suite)

cloison nasale, par l'épaississement de celle-ci surtout au niveau de son pied et en arrière, et quelquefois par la déviation des os propres du nez.

La correction de la déformation maxillaire cutraîne la correction partielle de la modification uasale. L'inverse est également vrai.

Nombre de ces déformations, portant sur le squelette nasal et maxillaire, sont congentales. Leurs dounces pathogéniques sont du même ordre que les becs-delièvre et les divisions uvulaires et palatines. D'autres déformations sont l'expression d'une atteinte locale ou dues à une maladie générale,

L'auteur nous montre ainsi l'intérêt pathogénique et thérapeutique qui découle de l'examen simultané des fosses nasales et du squelette maxillo-dentaire.

I. TARNEAUD.

Thyrotomie etlaryngectomie sous anesthésie locale dans le cancer du larynx (Dr F.-J. MOURE, Revue de laryngologie, no 1, 15 jauvier 1920).

Leprofesseur Moure nous fait part des résultats que lui ont donnés dans ses dernières années ses nombreuses interventions pour caucer du larynx.

Il nous dit les grands progrès qu'a faits la chirurgie

du cauter du laryux, grâce à l'amesthésie locale actuellement bleu réglée, et il précise les Indications et contreindications de la thyrotomie et de la laryugectomie. Il fait précéder cette dernière intervention de la trachéotomie effectule quinne jours autparavant et reconnuit des avantages à l'extirpation du laryux de haut en bas, dans certains cas, quolqu'il ait une préférence pour l'ablation du laryux de bas en haut de bas en la condition du laryux de bas en haut en

Pour fiuir, il insiste pour bien démontrer que la laryngectomie doit être uniquement réservée au traitement des tumeurs maligues.

I. TARNEAUD.

Considérations sur l'hémilaryngectomie (D' MAU-RICE BRÉMOND, Revue de laryngologie, nº 1, 15 janvier 1920).

Si le néoplasme du larynx est bien l'inité au début sans retentissement ganglionamire, si le patient s'effraie de l'ablation totale du larynx, l'anteur estime que ce dernier acceptera plus aiséunent l'hémilaryngectomie, et que celle-ci est une opération plus facile et moins dangereuse que la laryngectomie totale. Puis il expose la technique de l'hémilaryngectomie totale.

TARNEAUD.



#### NOUVEAU

# TRAITÉ de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

P. CARNOT

A. GILBERT PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDEÇINE DE PARIS

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE MÉDECIN DE L'HOPITAL BRAUJON

Avec la collaboration de MM.

Achard, Ambard, Auberlin, Auché, Airiegnet, Babonneti, Beizer, Barbier, Berth, L. Bernard, Bazanpon, Boinet, Boulioche, P. Carnot, Castes, Chauffard, P. Claisse, Claude, Courmon, Castes, Castes, Chauffard, Castes, Castes,

TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN EVOLUTION.

Le fascicule VII, Maladies vénériennes, par le D. Balzze, a reparu en 4920 avec un nombre de pages double et de nom-Le fascicule XXI, Maladies des reins, par les D' JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD et LEGGRACH, a reparu, complètement

senit à joir.

Le fascioule XXIII, Maideles du œur- par le P' Yaonz, parall le E-mere.

Le fascioule XXI, Maideles du œur- par le P' Yaonz, parall le E-mere.

Le fascioule XXX, Maiadies de le pièvre, par les D° M. Lans, Gallian, Ballsa et Meneraies, paraîtra en avril.

Les fascioules XXIII, VIII, X, XX, XXI, XXI EXT SXXI sont en cours de réimpression.

Les fascioules XXXII, XXXVI paraîtront très prochaimement.

| Lico | reserved again, again paratuoni tres prochamente                                                                                                                 | iic.                                               |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
|      | C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on                                                                                                                   | peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque.   |     |
| 3.   | Maladies microbiennes en général, cº tirage (272 pa<br>Fièvres éruptives, 8º tirage (258 pages, 8 figures)<br>Fièvre typhoide, 8º tirage (312 pages, 32 figures) |                                                    | . 9 |
| 4.   | Maladies parasitaires communes à l'Homme et                                                                                                                      | aux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,          |     |
|      | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures).                                                                                                                  | I2                                                 | •   |
| 5.   | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages                                                                                                                | s, 20 figures) 4                                   | •   |
| 6.   | Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 29 figures                                                                                                             | 8) 9                                               | •   |
| 7.   | Maladies vénériennes, 100 tirage revu et augmen                                                                                                                  | nté (330 pages, 20 figures)8                       |     |
| 8.   | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8º tirage (1)                                                                                                                 | 64 pages, 18 figures)                              |     |
| 9.   | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphtérie, 7º tirage                                                                                                              | (172 pages, 6 figures) 4                           | ь   |
| 10.  | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Mén<br>lose, etc. 6º tirage.                                                                                        | ingococcie, Gonococcie, Aerobioses, Comouni-       |     |
| **   | Intoxications, 3º tirage (352 pages, 6 figures)                                                                                                                  |                                                    |     |
| T2.  | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité),                                                                                                             | 48 tirage (and names as figures)                   | ,   |
| 13.  | Cancer (662 pages, 114 figures) 14                                                                                                                               | 1 26. Maladies du Sang.                            |     |
| 74   | Maladiesdela Peau, 3°tir.(56op.,20ofig.) 16                                                                                                                      | 27. Maladies du Nez et du Larynz, 3º tir.          | age |
| 7.5  | Maladies de la Bouche, du Pharynz, etc., 4º tirage                                                                                                               | (277 pages 6s figures)                             | •   |
| -3.  | (284 pages, avec figures) 6                                                                                                                                      | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º tir  | age |
| 16.  | Maladies del'Estomac (688p. avec 91fig.). 14 "                                                                                                                   | (180 pages, 100 figures) 0                         | ,   |
| 17.  | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,                                                                                                                    | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.          |     |
|      | of figures)                                                                                                                                                      | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).               |     |
| 18.  | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6 >                                                                                                                     | 30. Maladies des Plèvres et du Médiastin.          |     |
| IQ.  | Maladies du Foie et de la Rate.                                                                                                                                  | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)     |     |
|      | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas                                                                                                                   | 2º tirage                                          | D   |
|      | 2º tirage (352 pages, avec 60 figures).                                                                                                                          | 33. Maladies mentales.                             |     |
|      | Maladies des Reins. 2º tirage 40                                                                                                                                 | 34. Maladies de la Moelle épinière (839 pag        | es. |
| 22.  | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage                                                                                                                 | 420 figures)                                       | ,,  |
|      | (464 pages, 67 figures)                                                                                                                                          | 35. Maladies des Méninges. (382 pag., 49 fig.). 9  |     |
|      | Maladies du Cœur.                                                                                                                                                | 36. Maladies des Nerts périphériques.              |     |
| 24.  | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage                                                                                                                    | 37. Névroses.                                      |     |
|      | (480 pages, 63 figures) 9 »                                                                                                                                      |                                                    | •   |
| 25.  | Maladies des Veines et des Lymphatiques                                                                                                                          | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) . 17     |     |
|      | (169 p., 32 fig.) 5 »                                                                                                                                            | 40. Mal. du Corps thyroide et des Capsules surréna |     |
|      | Manual Traded d. Mildard at the contract of                                                                                                                      |                                                    |     |

Le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage trancis qui argune in associate.

Le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage trançis qui ai rayre en fassicules assant, le guidé journalier du prairient, le succès considérable qui a accueilli cette innovation a obligé les éditeurs à faire mieux encore; aussi chaque nouveun fascicule est-il en progrès sur les précédents pur ses qualités pratiques, as miss au point exacte de la science actuelle et aussi par son illustration oujours plus développée.

Le Traité de Médecine perpétuel du XX et étécie aussi, grobe à la haute compétence des collaborateurs, suivant l'énorme mouvemnt scientifique actue), le Nouveau Traité de médecine est perpétuellement mis au courant. A chaque tirage les fascicules sont revus en tenant compte des derniers progrès scientifiques.

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se vend également cartonné avec nne angmentation de 7 francs par fascicule.

#### NOUVELLES

Les soins médicaux aux pensionnés de la guerre. ---Nous croyons savoir que le tarif officiel des honoraires consentis aux médecins sera le suivant :

1º Pour les villes au-dessous de 100 000 habitants : 5 francs la consultation, 8 francs la visite;

2º Pour les villes de 100 à 200 000 habitants : 6 francs la consultation, 8 francs la visite;

3º Pour les grandes villes au-dessus de 200 000 habitants: 8 francs la consultation, 10 francs la visite.

XVº Congrès français de médecine. - Le XVº Congrès français de médecine aura lieu à Strasbourg du lundi 3 au mercredi 5 octobre 1921.

Le bureau est composé de :

Président : M. le D' Bard, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Strasbourg.

Vice-présidents : MM, les Dre Thomas, président de la Société médicale du Bas-Rhin, et Schwartz, médecin-chef de l'hôpital civil de Colmar.

Secrétaire général : M. le Dr Léon Blum, professeur de clinique médicale à la Paculté de médecine de Stras-

Secrétaire général adjoint : M. le Dr Vaucher, chargé de cours à la Faculté de médecine de Strasbourg.

Trésorier : M. le Dr Albert Brion, médecin-chef de l'hôpital-sanatorium Saint-François, à Strasbourg.

Trésorier-adjoint : M. le Dr Humbert, médecin de la Policlinique médicale de l'Université de Strasbourg.

Les rapports porteront sur les sujets suivants : a. De l'adaptation anatomique et fonctionnelle du cœur

aux conditions pathologiques de la circulation.

Rapporteurs: 1º Mile Cottin, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Strasbourg ; 2º M. De Meyer, assistant à l'Institut de physiologie de Bruxelles. b. Les glycémies.

Rapporteurs: 10 M. le Dr Ambard, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg, et M. le Dr Chabanier, chef de laboratoire à la Paculté de médecine de Paris; 2º M.le Dr Baudoin, professeur agrégé de la Paculté de Paris et médecin des hôpitaux de Paris.

c. L'antianaphylaxie,-

Rapporteurs : 10 M. le Dr Widal, professeur à la Faculté de médecine de Paris; M. le D. Abrami, professeur agrégé à la Faculté de Paris, médecin des hôpitaux de Paris, et M. le Dr Pasteur-Vallery-Radot, médecin des hôpitaux de Paris: 2º M. le Dr Péhu, médecin des hôpitaux de Lyon.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire général, M. le professeur Léon Blum, à la clinique médicale B, à Strasbourg.

Société internationale d'urologie. - Le bureau de la Société est définitivement constitué ainsi qu'il suit :

Président d'honneur : Professeur Watson (Boston). -Président : Professeur Hurry Fenwick (Londres). - Viceprésidents : Professeur Alessandri (Rome) ; Professeur Keves if (New-York). - Secrétaire général : M. Desnos (Paris). — Trésorier général : M. Pasteau (Paris).

Le premier Congrès de la Société aura lieu à Paris, du 5 au 7 juillet 1921.

Bureau du Congrès. - Président : Professeur Legueu (Paris). - Vice-présidents; Professeur Verhoogen (Bruxelles); professeur Brongersma (Amsterdam). - Secrétaire généra M. Desnos (Paris). - Trésorier : M. Pasteau (Paris).

Les trois questions mises à l'ordre du jour sont les suivantes:

10 Des néphrites à syndrome urémigène. - Rapporteurs : M. Hogge (Liége); M. Horder (Londres); M. Foster (New-York) : M. Teissier (Lyon).

2º Résultats éloignés des traitements des traumatismes de l'urêtre. - Rapporteurs : M. Kidd (Londres) ; M. Gardini (Bologne) ; M. Pasteau (Paris).

3º De la bvélographie. - Rapporteurs : M. Lazio (Milan); M. Papin (Paris); MM. Waters et Young (Baltimore).

Asile public d'aliénés de Saint-Ylie. - Deux places d'interne en médecine sont présentement vacantes à l'asile de Saint-Ylie (Jura). Les candidats, qui devront s'adresser au directeur de l'asile, doivent posséder au moins 10 inscriptions. Les internes de l'asile recoivent le logement, la nourriture et autres avantages en nature ainsi qu'une indemnité de 1 800 francs.

Syndicat des médecins du Rhône. - Le bureau a été ainsi renouvelé pour 1921 : Président, M. Michon ; viceprésidents, MM: Garel et Frappaz ; trésoriers, MM. Diot et Bussy; secrétaires, MM. Francillon, Phélip, Lacas-

Les dispenses aux étudiants. - Un décret du 12 juillet 1917 autorisait M. le ministre de l'Instruction publique à accorder des dispenses portant sur des grades ou sur la durée de la scolarité concernant l'enseignement supérieur : 1º aux étudiants mobilisés ; 2º à d'autres personnes non mobilisées, mais ayant rendu des services.

Pour cette dernière catégorie, le délai fixé par le décret du 12 juillet est expiré depuis le 11 décembre 1920.

En ce qui concerne les étudiants mobilisés, ce délai a été prorogé par le décret du 31 décembre 1920 (publié au Journal officiel du 6 janvier 1921) : a) jusqu'au 31 mars 1921, pour les classes 1918 et plus anciennes; b) jusqu'au 30 septembre 1921 pour la classe 1919.

. Après ces délais, le décret du 12 juillet 1917 ne sera plus applicable.

Les cliniques et la taxe sur le chiffre d'affaires. -M. Grinda, député, ayant demandé à M. le ministre des Finances si une clinique chirurgicale appartenant à un chirurgien et ne servant qu'à ce chirurgien pour soins donnés à ses opérés, est assujettie à la taxe sur le chiffre d'affaires, a recu la réponse suivante :

« Réponse négative ; le chirurgien qui a une clinique, où il soigne exclusivement les malades qu'il a opérés, ne fait pas acte de commerce, la fourniture à ses clients des objets de consommation et du logement n'étant que l'accessoire des soins qu'exige leur position. » (Journ. off., 26 janvier).

Académie de médecine. - PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 1921 (Les concours seront clos fin février 1921). Prix de l'Académie (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 1 000 fr. - Question: « Des applications physico-théra peutiques dans les tumeurs malignes ».

Prix Alvarenga de Piauhy (Brésil) (Anonymat obligatoire. Partage interdit) : 1 000 fr.

Priz Apostoli Partage interdit): 800 fr.

Prix Argut (Partage interdit); 800 fr.

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE . TUBERCULOSE

# TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

DIABETE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE
DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

TRICALCINE PURE

1000EE, COMPANIÉS, OT CACHETE

TRICALCINE CH0001ATE

TRICALCINE

Midiplyarationer

Addricalinest pour en Endants

purionent

TRICALCINE

B be the

CROISSANCE . RACHITISME . SCROFILLOS



MAISON de SANTE bleu-castel TUNIS LE GOLFE ET LES MONTAGNES

Adrépatine

Composition:

Extrait fl. de Capsules Surrenales Extrait hépatique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant.

HÉMORROÏDES

RECTITES PROSTATITES

PRURIT ANAL

Suppositoires · Pommade

LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLEANS :

SUPPOSITOIRE PÉPET

CONSTIPATION Constitution Rocier 19. Avide Villiers HEMORROIDES

#### NOUVELLES (Suite)

Prix François-Joseph Audiffred (Anonymat facultatif. Partage interdit): Un titre de 24 000 fr. de rente.

Priz Barbier (Partage antorisé): 2 500 fr.

Prix Berraute (Anonymat facultatif. Partage autorisé): Un titre de 3 092 fr. de rente 3 p. 100.

Prix Mathieu Bourceret (Partage interdit): 1 200 fr.

 $Prix\ Honri\ Buignet\ (Partage interdit)$  : 1 600 fr.

Prix Capuron (Anonymat obligatoire. Partage autorisé): 1 600 fr. — Question: « Traitement hydromiuéral des affections chroniques consécutives aux blessures de guerre ».

Prix Marie Chevallier (Travaux imprimés. Partage interdit): 8 000 fr.

Prix Chevillon (Partage interdit): 2 200 fr.

Prix Civrieux (Anonymat obligatoire, Partage interdit): 900 fr. — Question: « Traitement de l'épilepsie traumatique ».

Priz Clarens (Partage interdit) : 500 fr.

Prix Daudet (Anonymat obligatoire. Partage interdit) : 1 700 fr. — Question : 6 Traitement des eancers de l'intérus \*.

Prix Desportes (Partage autorisé) : 1 400 fr.

Prix Ferdinand Dreyfous (Anonymat interdit, Partage interdit): 1 400 fr.

Fondation Ferdinand Drey/ous (Partage interdit): 1 400 fr.

Concours Vulfranc-Gerdy, — I.'Académie met an concours une place de stagiaire aux eaux miuérales. Les caudidats devront se faire fuscrire au siège de l'Académie de médeciue; la liste sera elose le 31 octobre 1921. Une somme de 1 500 fr. sera attribuée à ce stagiaire.

Prix Ernest Godard (Partage interdit): r ooo fr. Au meilleur travail sur la pathologie externe.

Prix Jacques Guérétin (Partage autorisé): 1 500 fr. Prix Pierre Guzman (Partage interdit): Un titre de rente de 1 328 fr.

Prix Théodore Herpin (de Genève) (Anonymat facultatif. Partage interdit): 3 000 fr.

Prix Henri Huchard, de l'Académie de médecine (prix du dévouement médical en souvenir de sa fille Marcelle Huchard). (Auonymat interdit. Partage autorisé): 6 300 fr.

Prix du comte Hugo (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 1 000 fr.

Prix Itard (Travanx imprimés, Partage interdit): 2 400 fr.

Prix Laborie (Partage interdit) : 5 000 fr.

Prix du baron Larrey (Partage autorisé) : 500 fr. Fondation Laval (Partage interdit) : 1 000 fr.

**Zodéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (%.=0,01)
SIROP (0.04)
PILULES (0.01)

TOUX EMPHYSÈME ASTHME

49, fights and de Port-Royal, PARIS

Priz Leveau (Partage autorisé) : 1 500 fr.

Prix Clotilde Liard (Partage interdit): 5 000 fr.
Prix Henri Lorquet (Partage interdit): 300 fr.

Prix Magnan (Anonymat obligatoire, Partage inter-

dit): 3 500 fr. — Question: Alcoolisme et criminalité s. Prix Meynot aîné père et fils, (Partage interdit) Ce prix sera décerné au meilleur travail sur les maladies des yeux.

Prix Adolphs Monbinns (Anonymat facultatif, Partage autorisé) : 1 500 fr.

Prix Nativelle (Partage interdit) : 600 fr.

Prix Oulmont (Partage interdit): 1 000 fr. — Ce prix sera décerné à l'élève en médectue qui aura obteun le premier prix (médaille d'or) au concours annuel du prix de l'Internat (médecine).

Prix Pannetier (Partage interdit): 4 000 fr. .

Prix Portal (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 1 000 fr. — Question: « Etude anatomo-pathologique et experimentale des greffes utilisables en chirurgie humaine ».

Prix Potain (Travaux imprimes. Partage interdit) 2 400 fr.

Prix Pourat (Anonymat obligatoire, Partage interdit): 1 200 fr. — Question: 6 Mécanisme de la glycosurie par l'adrénaline 6.

Prix Jean Reynal (Partage interdit) : 1 200 fr.

Prix Philippe Ricord (Travaux imprimés. Partage interdit): 600 fr.

Prix Saint-Lager (Partage interdit) : 1 500 fr.
Prix Marc Sée (Travaux imprimés. Partage interdit) :

1 200 fr. Prix Tarnier (Partage interdit) : 4 500 fr. — Ce prix sera décerué au meilleur travail sur la gynécologie.

Pris Vernois (Partage autorisé): 800 fr. Gours libre d'électriogle, radiologie, ourethéraple. — La Société des médecins-chefs des laboratoires de radiologie et d'électro-radiothérapie des hôpitaux de Paris orgausse à partir du 11 avril 1021 une série de conféreuces et de édemonstrations pratiques qui auront lieu : les conférences à l'amplithéâtre de physique de la Paculté de médecime de Paris, tous les jours à 18 heures ; les édemosrations pratiques le matiri daus les laboratoires des hôpi-

Ces conférences et ces démonstrations seront faites par MM. les D<sup>ar</sup> Guillenmot, Bourguiguon, Delherm, Maingot, Laquerrière, Chicotot, Haret, Malnar, Belot, Beaujard, Aubourg, Barnet, II. Béclère, Ledonx-Lebard, Laborde, Gastou.

Pour tous renseignements sur le programme, et pour l'inscription, s'adresser à M.le D' Mahar, hôpital Trousscau, 158, avenue du Général Michel-Eizot, Paris, 12°. Conrs libre sur les malates de la moelle. — M. le D' Foix, médecin des hôpitaux, fait un cours sur les ma-

#### Bromeine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

tanx de Paris.

GOUTTES (Xg == 0,04) SIROP (0.05) PILULES (0.01) AMPOULES (0.05)

FOUX nerveusei NSOMNIES SCIATIQUE LEVRITES

68, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

ladies de la moelle à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Dupuytren) les mardis et samedis à 6 heures depuis le 22 février.

Conférences de parasitologie. - M. le Dr JOYEUX, agrégé, commencera ses conférences le 2 mars à 17 heures et les continuera les vendredi, lundi, mercredi suivants.

Hôpital Cochin. - Sous la direction de M. le professeur Widal et de MM. A. Lemierre et P. Abrami, agrégés, commeneera à la clinique de l'hôpital Cochin, à partir de lundi 28 février 1921, une série de 20 leçons sur les procédés d'exploration clinique appliqués au diagnostic des maladies, avec exercices pratiques.

Ces lecons auront lieu tous les jours à 14 heures, au Laboratoire de la elinique. Le nombre des assistants est limité à vinet-cinq

Droits de laboratoire : 150 francs.

S'inscrire au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3). les jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. - 22 février, M. Jean LÉGER, De l'insalubrité des poches, contribution à l'étude de l'hygiène du vêtement. - M. LATOUCHE, Etude de la tension artérielle chez les anciens traumatisés. - M. Barthe (René). Des éruptions miliaires au cours des scarlatines infantiles.

24 février. - M. LEBOUC, Contribution à l'étude de l'invagination intestinale chez le nourrisson. - M. P. Ar-CHAMBAULT, Considérations sur un cas de péricardite rhumatismale à épanchement rétro-eardiaque. Mile Lávy (Suzanne), Contribution à l'étude des kystes bilatéraux des ovaires.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

26 FÉVRIER. - Paris. Hôtel-Dieu, Clinique médicale. M. le Pr GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique.

26 FÉVRIER. - Paris. Hôpital Beaujon, Clinique médicale. M. le Pr ACHARD, à 10 heures : Leçon elinique.

26 FÉVRIER, - Paris, Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris.

26 PÉVRIER. - Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour l'examen de 4º année, nouveau régime

28 FÉVRIER. - Paris, Chez M. le Pr Robin, 18, rue Beaujon, à 5 heures, réunion du Syndicat des médecins des stations thermales et climatiqués

28 FÉVRIER. - Paris, Faculté de médecine. Inscription pour l'examen de 5° année, nouveau régime.

28 FÉVRIER. - Paris. Hôpital Cochin. Clinique inédicale. Ouverture des leçons sur les procédés d'exploration par MM. WIDAL, ABRAMI, LEMIERRE.

1er Mars. - Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour l'examen de 56 année, nouveau régime.

1er Mars. - Paris. Préfecture de la Seine. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat des Asiles d'aliénés de la Seine.

rer Mars. — Paris. Clinique gynécologique de l'hôpital Broca, à 9 heures. Cours d'histologie, hématologie, bacté-riologie appliquées à la gynécologie par M. le Dr CHAMPY

2 MARS. — Paris. Société végétarienne (mairie du VIº arr.). A 8 h. 30 du soir, M. le Dr Ch.-Ed. Lévy: Le problème de la viande.

2 MARS. — Paris. Faculté de médecine. Ouverture des conférences de parasitologie de M. le Dr Joyeux

à 17 heures. 2 MARS. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

M. le professeur GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon de thérapeutique pratique.

3 MARS. — Grenoble. Clôture du registre d'inscription pour le coneours de suppléant de la chaîre de pharmacie et matière médicale à l'École de médecine de Grenoble.

3 Mars. — Poitiers. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École de médecine de Poitiers. 3 MARS. - Caen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de pathologie externe à l'École de médeeine de Caen.

Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire de physique et de la chaire de chimie à l'École de médecine de Caen.

3 MARS. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). M. le professeur SEBILEAU: Leçon

clinique à 10 heures. 3 MARS. - Marseille. Clôture, à la Préfecture, du registre

d'inscription pour le concours de médecins du service des mœurs et de la police.

des micuris et de in poice.

4 MARS. — Alger. Gouvernement général d'Algérie.
Clôture du registre d'inscription pour le concours de
médécin des hôpitanx de Bône, Oran, Constantine.

4 MARS. — Paris. Hôpital Necker, service de M. le
D° BROVARDEL, à 10 4,5 M. CHOAY: Dosages chimiques
du sang utilisés en climique.

5 Mars. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P<sup>r</sup> Gilbert, à 10 h. 45 : Leçon clinique.

5 MARS. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr ACHARD, à 10 heures : Leçon clinique. 8 MARS. — Paris. Faculté de médecine. Clôture du re-gistre d'inscription pour le 3° examen, 2° partie, ancien régime.

9 MARS. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpi taux. Ouverture du cours de chirurgie de l'appareil digestif par M. le D. BERGERET. 10 MARS. — Paris. Sorbonne. Les Amis de l'Université o heures. M. BASCH: L'ayenir du cinéma en tant

10 MARS. — Nancy. Ecole d'instruction des officiers de complément du 20° corps. M. le Dr Perrin, Sérums et vaccins, leur emploi dans la médecine d'armée.

11 Mars. - Amiens. Concours de chirurgien des hôpitaux d'Amiens.

12 MARS. — Paris. Société végétarienne (mairie du VI° arr.), à 8 h. 30 du soir. M. Phusis : Omnivorisme, végétarisme, végétalisme, fruitarisme.

14 MARS. - Paris. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris.

15 MARS. — Marseille. Concours de médecins du service des mœurs et de la police. 17 MARS. - Clermont-Ferrand. Concours de chef de la-

boratoire départemental d'hygiène du Cher.

# me la TOUX, retère l'APPÉTIT et CIOATRIBE les léslone.

## IN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anėmie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

#### LEST MÉDECINS D'AUTREFOIS

#### AUTO-BIOGRAPHIE DU DE DIDAY

Nous devons à l'annabilité de M. le Dr Jean Lacassague la bonne fortiuse de domer à nos lecteurs l'auto-blographie de Diday. Il est rare qu'un médechi érrives as propre blographie : este twi de Diday racontrée par l'ati-même n'en sera que plus appréclée; ces lignes n'étaient pas écrites pour être publiées; Diday les avait mises sous enveloppe pour être remises après sa mort à son ami Rollet, grand-père de M. E. Dr Jean Lacassague.

Le portrait qui illustre cette biographie est d $\hat{\mathbf{u}}$  à l'obligeance de son petit-fils le D' Bagary.

Diday (Charles-Joseph-Paul-Édouard), né à Bourg (Ain) le 2 janvier 1813, de Diday (Maurice) et de M<sup>me</sup> Diday (née Caroline-Ernestine Letour-



DIDAY.

nean), tous ies deux de Greinbile. Mon pêre n'était à Bourg que comme inspecteur alors, plus tard directeur des contributions indirectes. Mon père, qui est mort à quatre-vingt-six ansy-était inascible et assez rancumeux: il avait du trait, de l'esprit, mais supportait mal la discussion, moins bien encore l'opposition.

Ma mère, que j'ai perdue n'étant âgé que de septans, a conservé auprès de ses parents et de ses amies de jeunesse une réputation de bonté et de sain jugement dont j'ai souvent recueilli avec

attendrissement des témoignages et des exemples.

Mon frère aîné, Maurice Diday (mon aîné de deux ans et demi) avait hérité de ces qualités à un degré angélique. Il était adoré de, ses [cama-

rades qui, dès le plus bas âge, le prenaient toujours pour arbitre de leurs petites querelles. Il y avait chez moi un peu plus du sang paterne! : d'ailleurs, physiquement nous ressemblions beaucoup, lui à ma mère, moi à mon pêre. Ajoutons que le père de ma mère passait pour un homme étincelant d'esprit : il était, à Grenoble, l'idole des salons.

ues sauois.

J'ai été au collège de Bourg de 1819 à 1823, puis à celui de Vienne de 1823 à 1825, puis enfin au yoée de Grenoble de 1825 à la fin 1828. Partout J'eus des prix, entre autres celui d'excellence en philosophie à Grenoble. Mais, à l'encontre de mon cher frère (reçu le treizème à l'École polytechnique), je mordais fort peu aux mataématiques. Mon cerveau n'était point fait pour cela. Je me rappelle certaine théorie du plus grand commun diviseur qui repose sur trois principes. Je comprenais, parfaitement chacum d'eux successivement énoncés. Mais, héla., à peine le professeur avait-il exposé le troisième, que, immanquablement, le pemier était sorti de ma mémoire.

Îtn novembre 1828, je commence la médecine à Lyon (ma vocation m'avait étéinspiréeen entendant la conversation d'un ami de mon père, à Vienne, le D' Prost, honnéte homme, croyant en la médecine et la pratiquant avec foi et succès). Le brave homme, pour me donner de l'avance dans mes études et pour m'aguerri, acquit du fossoyeur de Vienne une tête de cadavre; nous la fimes macérer, la désossâmes et, quand je commençai mes cours à Lyon, je savois déjà assez bien les os du crâne. Pourquoi ce goût de l'anactonie ne m'est-il pas restê? Peut-être parce que, comme les mathématiques, c'est une science exacte.

La première leçon que j'entendis fut celle de Janson sur le cancer. L'admirable professeur n'était pas fait pour ébranler ma vocation qui, d'eilleuis, du moment où elle naquit, n'a jamais été vacillante.

Pendant les deux ans passés à Lyon, je travaillai peu, fort peu.

Parti pour Paris en novembre 1830, j'y continuai la même vie sage, mais désœuvrée, flâneuse. Qui eût dit, à suivre mes fort lents progrès, que j'avais désiré étudier la médecine?

Fin 1831, cependant, je me réveille et, nommé septième au concours de l'externat, j'entre, à cauxe de ce numéro, daus le service de Dupuytren. Là, le contact direct des malades m'apprend enfin ce qu'est la médecine, et la fréquentation des travailleurs m'apprend que, en science d'observation, le travail peut être extrêmement agréable par luiméme et en dehors du résultat qu'on s'en promet. Aug. Brun, mon interne, me voyant studieux, me donne l'idée de concouirt dès cette première année

# Lipoïdes H.I.

LIPO-PHOSPHATIDES DE TOUS LES ORGANES

Chaque l'ipoile constitue, en même temps, un aliment et-un excitant spécifiques de l'organe correspondant.

#### ANDROCRINOL Lipoïde testic.

ADRENOL CORTEX Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

CEREBROCRINOL Lipoïde du cerveau

HEMOCRINOL
Lipoïde des globules rouges

#### GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

(Hypoovaries, aménorrhées, dysménorrhées, obésités ae ta ménopause, etc.).

AFATYL Médication iodé e sensibilisés

Association d'iode et de Upolde thyroldien

(Fanal Ashantii

٥

(Enpol échantillons et bibliographie sur demande)

NÉPHROCPINOL

Lipoïde du rein

GYNOLUTEOL

Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

THYROL A

Lipoïde du corps thyroïde

ETC., ETC.

Lipoldes de tous autres organes

Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION et Cie — V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie 54, Faubourg St-Honoré, PARIS — Téi, Elys. 85-64 et 36-45.



NOUVEAU TRAITEMENT
SPÉCIFIQUE DES
DERMATOSES

(inoffensif)

ENT ECZÉMA S FURONCULOSE ACNÉ-URTICAIRE

# *SULFODERMOL RAMBAUD*

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

#### CACHETS ET PÂTE

Hyposulfites benzoïnés (1 aux 3 repas)

Composés soufrés (sur voyte plantaire matin et soir

Action efficace

Quand arsenicaux.pommades etc.ont échoué, prescrire Sulfodermol(cachets etpâté)

#### LES MÉDECINS D'AUTREFOIS (Suite)

pour l'internat. Je me présente, tombe sur l'une des questions orales que je savais très bien et suis requ ouzième sur vingt-deux. Ce fut, je crois, ma plus grande joie, dans ce genre. J'avais fait peu de visites à mes juges, non par scrupules, mais l'un d'enx, Blandin, me voyant assez gringalet, me Nélaton, Denonvilliers, Cazalis, Saint-Yves, A. Bonnet ne parlaient que de leçons brillantes, de découvertes ingénieuses, de diagnostics bien réussis. Je m'attachais, non à une étude sévère pour passer des examens, mais plutôt à résoudre quelque problème de physiologie ou de pathologie

I trens rependant à rappeler un trait qui me gravait mer buin an genine biogram Gra 1863, j'allai fière à d. un cours, en 3 being nu naturelle de la syphilis qui conduit à l'impre l'école mentique que, primen · la parte wancer. In grand refusit resolument a rake - is horning das in theil Your Itis venu pour entend ? M. Diday, west -4. Out. She bien ? x The bien ! c'est mais Vins! allows dam ! It premant ma de claves ine ruse de quence it pas borne Tavans relaces essistanto min allettart mon Page manuscrite de Diday.

demande mon âge? « Vingt ans. — On! alors, me dit-il, vous avez le temps d'attendre! » Moi, voyant l'effet que produisait l'exhibition de ma personne, je me gardai de la montrer davantage.

Avec l'internat redouble le charme du travail : on l'aimait pour lui-même, à l'Hôtel-Dieu où j'étais entré dans le service de Dupuytren, questions afférentes étaient nécessairement creusées avec soin. C's ce que je fis encore mieux avec une ardeur passionnée, en 1835, à la Salpétrière, dans le service de Cruveilhier, qui préparaît alors on Traité d'anatomie pathologique, sous les yeux de A. Bérard qui faisait là son premier service

qui m'avait séduit, et, pour le résoudre, toutes les



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

### FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

ÚŘRĚLÉRS JÁMÉRT pour Décections - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

Brochure et échantilloss sur demande, m. JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

# TRAITEMENT COMPLETIDES MALADIES DU FOIE

et des Syndromes qui en dérivent

LITHIASE BILIAIRE, HÉPATISME, CHOLÉMIE FAMILIALE, ENTÉRITES, CONSTIPATION, UNTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.I



Seule Médication associant les

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE
aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



PILULES et SOLUTION
En vente dans toutes les Pharmacies

DOSES: 2 à 8 PILULES par jour ou 1 à 4 cuillerées à dessert de solution

Echantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## DIUROCARDINE

DIURÉTIQUE PUISSANT

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

Docteur de l'Université, Licencié és-Sciences Chimique Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSC!EROSE ANGINE DE POITRINE eto

ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

# IODURE DE CAFÉINE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remede vraiment heroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cuillerées à calé par jour. ITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE ("<u>UTERACIN IN</u>LE

#### LES MÉDECINS D'AUTREFOIS (Suite)

chirurgical avec des collèguer tels que Dechambre, Gras, Godin, Bassereau. En cette société, je vous assure que l'osif, que celui qui ne travaillait que ses examens était tenu en petite estime. Aussi nous y brillions peu, à ces examens : mais malheureusement l'interne, l'interne de l'Hôtel-Dieu surtout, avait même envers les agrégée et professeurs un tel prestige que je c.ois, ma foi (je m'en félicitai alors, mais j'en ai gémi depuis), je crois qu'on n'osait pas nous rejuser.

En 1836, je fus à Beaujon, sous Blandin, parfait cuef de service, quoique justement sévète. Il savait si bien se faire aimer, que lorsqu'il partit en août pour passer à l'Hôtel-Dieu, ses deux internes ne purrent retenir leurs larmes pendant se dernière visite. Je suis encore profondément touché de ce souvenir en l'écrivant aujourd'hui.

Requ docteur en février 1837, avec une thèse diablement indigeste, je vins en mars ou avril 1837 (même année) concourir pour le majorat de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Que j'étais jeune l Cependant j'eus deux bonnes questions écutiex qui me firent remarquer. Après le concours, je retounai à Paris, préparer le concours pour l'Autiquaille qui devait avoir lieu l'année suivante. L'à je me rapprochai beaucoup du si bienveillant et paternel Ricord.

En avril ou mai r838, je reviens à Lyon, je concours contre Andrieux et Devay. A ce concours, à l'issue de la demière séance on dépouillait publiquement les votes des précédentes épreuves puis, publiquement aussi, on faisait l'addition des points et naturellement celui qui en avait le plus était nommé. Ce mode de nomination, si ostemisblement équitable, me flatta presque autant que la nomination même. Il eut aussi cela de bon, d'empécher toute manifestation désapprobative, car j'avais été nommé, moi Parisien, presque étranger à Lyon, alors, contre Andrieux que la jeunesse aimait beaucoup et avec raison.

Après cet heureux concours, l'attrait de Paris m'attirant encore, je voulus, - avec quelle peine mon père vit-il ces déplacements incessants, avec quelle amertume me répétait-il : « Pierre qui roule... » - je voulus retourner à Paris pour préparer le concours de l'agrégation qui s'ouvrit fin 1838. Je me trouvais là contre Nélaton, Denonvilliers. Rigaud. Maisonneuve, Gerdy, Andral. Faible sur l'anatomie, tout juste suffisant quant à l'instruction chirurgicale, j'eus néanmoins un joli succès par mon épreuve écrite, où j'eus l'honneur d'être classé deuxième, et par mes argumentations où j'eus la tristesse de coller Denonvilliers. Je le fis, je m'en souviens, à mon corps défendant, mais j'avais l'épée tenue dans les reins par l'excellent Michon, qui, jaloux de

mon succès et le voyant là, ne cessait de me susturer: « Piquez-les ferme, mordez-les, ne les lâchez pas que vous ne les ayez amené; à vous dire explicitement: « Je n'ai rien à répondre. » Denonvilliers avait été tellement étonné de ma ténacité, d'ailleurs si peu dans mes habitudes et moins encore dans mes sentiments envers lui, qu'il m'en parlait encoie, sans rancune d'ailleurs, un an avant sa mort. Je fus mis en balance, au scrutin, pour la quatrême place. J'aime à me dire que j'eusse été nommé si j'avais passé par l'adjuvat et si l'on n'avait pas pu arguer auprès des juges de l'excellente position que, comme pis-aller en cas d'échec, on savait que j'avais dans les hôpitaux de Lyon.

Je me résignai, cette fois, à revenir à Lyon, Mais je ne sentais guère le goût d'y faire de la clientèle, qui sans parents, sans relations, m'était d'ailleurs très difficile. (Je me ruppelle que, blotti dans un petit appartement de la petite rue Mercure, je touchai en dix-neuf mois la somme de 180 francs.) Je me dédommageais en suivant les admirables leçons et la visite de Bonnet, en faisant moi-même un assez piètre cours sur les fractures. Enfin, pendant l'inondation de 1840, seul, séquestré par les eaux, n'ayant en quantité suffisante ni de quoi me chauffer, ni même de quoi me nourrir, je rédigeai avec un soin extrême, ayant tout mon temps pour cela, mon mémoire pour l'étranglement herniaire contre celui de Malezignet.

Ce mémoire fut remarqué, et il le fut surtout par Malgaigne, qui, ayant émis un paradoxe, était bien aise de trouver un adversaire avec qui fermiller et dont la loyale tactique consistait à grossir le renom de cet adversaire. Grâce à ce mémoire, J. Guérin, directeur et propriétaire de la Gazette médicale de Paris, m'accepta, sur l'invitation de Pétrequin, pour rédacteur de la partie chirurgicale de son jounnal. Pour être à même de remplir les devoirs de cette place, il me fallut apprendre l'anglais et l'italien. Je le fis en un mois, ma clientèle ne m'occupant pas plus que par le passé, et je pris possession demon poste en mai £84 r (8 soo francs par au).

C'est là, travaillant avec autant de zèle que de plaisir à des analyses critiques, que je me suis, d'après les remarques et observations judicieuses de J. Guérin, formé le style qui originaireinent était emphatique et obseur. J'ai toujours gardé une teinte un peu déclamatoire lorsque j'écris sur des sujets sérieux. Aussi les gais ou caustiques (me connaissant ce défaut) vont mieux à ma plume. Je fais sans me lasser deux séances de six à huit heures de ce travail par jour, j'étais dans mon élément. Aussi désirais-je y rester. Ma bonne chance a voulu que des projets conçus dans

# MÉDICATION RADIO-ACTIVE

# ESOTHORIUM

Préparé pour l'Usage Médical

#### 3 CONCENTRATIONS A-B-C

en Ampoules pour Injections hypodermiques

#### CONCENTRATION A (Solution faible)

COMPOSITION. -- 1/4 de microgramme de Bromure de Mésothorium par ce.

FORME. - Ampoules de 1 cc.

DOSES- - 1 à 3 cc. par jour pendant 1 semaine ou 2.

INDICATIONS. -- ARTHRITISME. ANÉMIE

#### CONCENTRATION B (Solution movenne)

COMPOSITION. - 1 microgramme de Bromure de Mésothorium par ec.

FORME. - Ampoules de 1 cc.

DOSES. - 1 à 3 cmc. pendant 10 à 12 jours.

INDICATIONS. - RHUMATISME BLENNORRAGIQUE, SCIATIQUE, ANÉMIE GRAVE.

#### CONCENTRATION C (Solution forte)

COMPOSITION. - 2 microgrammes de Bromure de Mésothorium par ec.

FORME. - Ampoules de 5 cc.

DOSES: - 1 à 3 cc. tous les 3 à 4 jours.

INDICATION. - CANCERS.

LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Etablissements ALBERT BUISSON

157, Rue de Seures, PARIS (XVe)

#### LES MÉDECINS D'AUTREFOIS (Suite)

ce but aient échoué, entre autres celui de l'achat de la Gazette médicale de Paris, de concert avec Dechambre. Nous avions trouvé parmi nos amis l'argent nécessaire (16 000 franés). Guérin ne se donnait pas pour rien! Encore s'il s'était livré réellement. Mais nous apprîmes par le caissier de la Gazette, qu'il se proposait, sitôt les fonds touchés, de créer en son nom un autre journal. Nous lui demandâmes de s'engager à ne pas le faire. Il refusa et tout fut rompu. Et je revins avec regrets alors à Lyon, où je devais cependant me faire une existence en rapport avec mes goûts, mes affections, mon genre d'aspirations, où je devais par mes amis être si heureux. J'appartiens dès lors à Lyon où j'ai été assez connu pour pouvolr borner là cette notice. 27 août 1878.

♥ Diday est mort en 1894. Il fut avant tout un élève de Ricord et il contribua beaucoup à vulgariser et à défendre à Paris et plus tard à Lyon les idées de son maître. Comme lui, c'était un polémiste amoureux de la discussion. Il donna sa mesture d'observateur et de clinicien dans ses études sur la synhilis des nouvean-nés.

A Lyon il trouva en son ami Rollet un adversaire redoutable.

Il finit parse rallier aux idées de l'École de l'Antiquaille, c'est-à-dire à la docttine de la dualité des chancres, à la contagion des accidents syphilitiques secondaires, au chancre mixte.

Les théories de l'École du Midi s'écroulent.

Il fut président d'honneur de la Société de dermatologie l'aunée de sa mort, en 1894.

#### VARIÉTÉS

#### LE TRIUMPHE DE HAULTE ET PUISSANTE DAME VEROLLE

Par le Dr J. ROSHEM.

Sortez, salllez des limbes ténébreux.
Des foutheaux chauße et sépulcres umbreux
Où pour suer de gris et verd on gresse,
Tous Vérollez I Si goutte ne vous presse,
Nuds et vestus faut délâisset vos creux
De toutes parts.

Ainsi clame le héraut juché sur son âne. Au pas sec de l'animal s'agitent les longues oreilles que l'homme, lui aussi, porte en guise d'ornement. Il montre de l'index la route à parcourir, et se



Le Héraut (fig. 1).

retourne pour surveiller la bruyante troupe qui le suit (fig. 1).

La bruyante et piteuse troupe! Les voici, tous les « vérollèz », rassemblés en cortège, pour accompagner à travers les rues de Lyon le char triomphal de la grande princesse qui sut les asservir à ses lois rigoureuses. Quelle belle fête!

Artisans et bourgeois, maîtres et compagnons,

Létudiants et commères se pressent en foule sur leur passage. Écoutez les quolibets, écoutez les clameurs joyeuses et railleuses, écoutez les cris des gamins qui encadrent la marmiteuse cavalcade. aussi turbulents en ce xvie siècle qu'aujourd'hui. Depuis des heures ils attendent les suppôts de la vérolle; aussi quelle allégresse lorsque retentissent fifres et tambourins, qui précèdent en bon ordre le premier rang des gens à pied. « Les voici tous, montés sur chevaux et sur asnes, habillés de noir et verd, à savoir grands casacques noires, couvertes d'écailles verdes, les bonnets à l'antique de mesme, fifres et tabourins de mesme, chacun d'eux portans en mains un dard et au bout une banderolle où il v avait un puy en peinture, estans en tout environ cent hommes (I). »

La fanfare fait rage, les gones hurlent, les ânes braient et dans la foule, les femmes, chatouillées par de possibles candidats au triomphe de l'année suivante, poussent elles-mêmes des cris perçants. Attention I Void le Scelleiur; prenez garde qu'il ne vous marque de son sceau au passage.

§ Veta lui aussi du graud capuchon des fous, grave comme l'âne qui le porte, il tient droit une large pelle sur laquelle est dessinée à la craie la margelle d'un puits, et de temps en temps il applique sa marque sur la robe ou la veste de quelque curieux trop hardi i Pourquoi la margelle d'un puits? De grâce, soyez assez subtils pour pénétrer le symbole; le'puits, f'e est le'puits d'Amour:

> Du puys d'amour suis le scelleur. Des fols atueureux je sçay l'Iteur, Et pourtant si auleun se cèle Où est de nos blêns recéleur, De mon scel faut que je le scelle,

(i) Recueil des chevauchées de l'asue faites à Lyon en 1566 et 1578, Lyon, Scheuring, 1862,

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



#### à 5 kil, de Lvon NIOUE MEDICALE D'ECULL

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Éculiv (Rhône) Notice sur demande





LIPOIODINE-Ho Combinaison iodo-mercurielle réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure, avec exaltation de l'activité thérapeutique propre à ces deux composants. Une seule forme { Comprimés à 0 gr. 32

Echantillons : Laboratoires CIBA — O. ROLLAND, Photon, I, place Morand, LYON



#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites, :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY



#### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

# RAZI

Tolérance parfaite

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Un analgésique extrémement sflicace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antiseptique puissant des reins et de la vessie. L'URAZINE

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes Granulés effervescents pour le traitement prolongé. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILIONS. Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. A LA DISPOSITION DE MM. LES DOCTEURS

L. DURAND: Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

#### VARIÉTÉS (Suite)

Le puits d amour, et vous avez compris! Faut-il encore préciser? Ailleurs on l'appelle puits pellu.

Ainsi dans la ville au visage austère, dans la ville au ciel triste, dans la ville des brumes, où la gaité ne descend plus de nos jours sur les trottoirs mais bien se cache derrière le masque des volets clos, on osait, vollà plus de quatre cents ans, célébrer dans les rues le «Tiumphe de Dame Vérolle».

Car il ne s'agit point, dans tout ce qui précède, d'un conte ou d'une fantaisie de l'imagination, mais d'une fête que les contemporains purent admirer de leurs yeux.

Sans entrer dans une étude bibliographique précise, ni nous engager dans une critique serrée des textes qui ne seraient-point de mise dans cette chronique, qu'il nous soit cependant permis d'étayer nos dires de quelques arguments. Au reste, le bénévole lecteur qu'a pu surprendre le triomphe de la vérole acclamée en pleine rue, en plein jour, a-t-il droit à quelques éclaircissements; qu'il assure ses lunettes, les voici!

Le poème et ses belles gravures sur bois attirèrent d'abord l'attention des chercheurs. La réalité de la cavalcade n'apparut qu'ensuite. D'après M. de Montaiglon (1), il y eut au xu<sup>\*</sup> siècle deux éditions du Triumphe. La première, lyonnaise, est extrémement rare; elle porte comme titre: Le Triumphe de très haute et puissante Dame veolle, Royne du Puy d'amour, nouvellement composé par l'Inventeur des menus plaisirs honnestes. MDXXXIX. On les vend à Lyon chez François Juste, demant Nostre-Dame de Confort.

On n'en connaît que deux exemplaires, dont l'un se trouve à la Boldéienne d'Oxford, et l'autre subit un destin agité. Après avoir appartenu au comte d'Hoyne, puis à la Bibliothèque du Roy (1738), il fut volé, passa en Angleterre, revint en France où il figura dans le riche cabinet de M. Cigongne, et fut enfin rendu à la Bibliothèque impériale après la mort de celui-ci.

La seconde édition est parisienne; elle parut en la vicio on la vendait e en la rue Neuve-Nostro-Dame à l'enseignede l'Ecu de Francese. L'epoème consacré au Triomphe était suivi d'une longue fable, sorte de conte en vers initiulé: Le pouv-point formant à boutons, dont nous parlerons une autre fois. C'est une contredaçon de l'édition lyonnaise; elle en reproduit le texte; mais, alors que la lyonnaise est

(1) Citons des maintenant la « Nouvelle édition complète », savamment commentée par Anatole de Montaiglon et qui parut à Paris en 1874. Nous y reviendrons dans la suite de l'article,



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHÉOSE

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures
de déchloruration, le reméde le
plus héroïque pour le brightique
comme\_est la digitale pour, le

CAFÉINÉE

Le indicament de choix des le cardiopathies, fait disparaître les ocdemes et la dyspnée, renforce. la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye
la diathèse urique, solubilise
les acides urinaires.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix : 5 fr.

PRODUIT FRANCAL

4; rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCALS

## L'ÉLIXIR

de

# VIRGINIE porte toujours la signature de garantie

# NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, ¡VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS:** 

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

illustrée de bois nombreux et remarquables d'expression et de vie, celle-ci donne seulement six petits bois déjà connus, figures symboliques pour la plupart et sans grand intérêt. Célles que nous reproduisons, et qui représentent quelques-uns des plus notoires « poursuyvans » du cortège, sont d'après l'édition lyonnaise. Il existe une édition moderne du Triumphe. En 1874, à l'époque où un éditent pouvait encore se permettre de consacrer quelque argent à des exemplaires d'amateur, d'un livre d'érudition et d'art, M. de Montaiglon fit paraître chez Léon Willem un recueil, où l'on trouve le Triumphe, le Pourpoint fermant à boutons et deux autres contes en vers sur des sujets du même ordre et de la même époque.

Celui qui est entre mes mains est une véritable ceuvre d'art. Il donne en fac-similé d'une pureté et d'une exactitude parlaites tout le cortège du triomphe. Le tiers supérieur de chacune des pages, toutes en beau japon soyeux, est occupé par les personnages du cortège, à pied, à âne, à cheval, en char, et le reste est consacré à la reproduction en fac-similé du texte en vers qui accompagne chaque figurant. Ces «huitains é étaient, au xvr siècle, imprimés sur de petits papiers pour être distribués à la fouleau moment du passage du cortège, comme, aujourd'hui, des prospectus. Feuilletons, s'il vous plait, la marche du cortège.

Derrière le *Héraut*, voici le seigneur de Verdure tout habillé de feuilles imbriquées comme les écailles d'un poisson.

Après eux un premier char, simple et sans luxe, attelé d'un seul cheval. Le cocher est *Malheur*. Assise dans le char, le visage renfrogné, c'est *la* Gorre de Rouen.

#### MALHEUR.

La Gorre de Rouen je trayne. Je suis malheur qui pour estraine Se donne au fol qui trop contente Et faut que de moy se contente Quand santé se mue en douleur. Fols amoureux, ayez entente Et vous gardez de tel malheur.

LA GORRE DE ROUEN.

Où l'on tient d'amour bonne guyse, Midleux Rouen porte le nom (1), De veroller marchandise. La fine fieur de paillardise On la doibt nommer meshouen (2).

Sur toutes villes de Renom

On la doibt nommer meshouen (2). Au puys d'amour prens ma devise : Je suis la Gorre de Rouen.

(1) Midieux ou Médieux; m'aide Dieu, avec l'aide de Dieu.
 (2) Désormais.

Montaigion donne dans son glossaire « la Gorre de Rouen » comme un nom populaire exactement synonyme de la vérole. Cependant il est-à noter quela Gorre de Rouen défile en tête du cortège dans un équipage modeste, tandis que la dame Vérolle viendra à la fin dans un três beau char.

Vacanta a in in dans un tres beau char.

Considérons-la comme une espèce de sous-vérole
à l'usage du commun. Notons en passant la désastreuse réputation que les gens de Lyon faisalent à
l'époque à ceux de Rouen. On ne s'amuse blen
qu'au détriment d'un autre. Il faut dire qu'un proverbe du temps était plus violent encore : « Crotte
de Paris et vérole de Rouen ne s'en vont qu'avec
la pièce. » Rappelons aussi que le premier livre
français vraiment intéressant sur la vérole est du
médécin rouennais Jacques de Bethencourt et que
le bon Astruc en voulait conclure, qu'à l'époque, il
y avait plus de vérolés à Rouen qu'ailleurs. Il n'est
guère possible d'avoir une opinion sur l'origine
réelle de tradition pareille.

Derrière la Gorre, les Tabourins et Fiffres marquent la cadence :

> Dessus le parchemin pelu Avons si bien tabouriné : Que de nous troys le plus goulu De vérole est enfaryné, Et nostre Piffre a uriné Contre ung mur d'ont mal luy est pris.

Viennent les gens à pied, dont le Capitaine a la jambe gauche enveloppée d'un grand pansement; ses hommes vont clopin-clopant, tous encapuchonnés, bras pansés, ou en écharpes, jambes bandées,

> Voyez troys vereux combattans I Qui ont fait rage de combattre Sur un lit en eux esbatans.

Après le troislème rang le Portenseigne déploie sa



Les poursuyvans (fig. 2).

bannière aux armes du Puy d'amour, ornée d'une margelle de puits et de flammes,

Les Poursuyvans (fig. 2) sont à cheval ou à dos



# PRIMESOL BIMESOLTRIMESOL INFECTIONS

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections)

RHUMATISMES GONOCOCCIE ANÉMIE NÉOPLASMES

## MESOTHINE

**COMPRIMÉS AU BROMURE** DE MÉSOTHORIUM

TOUTES MANIFESTATIONS ARTHRITIOUES

# BOUES RADIO-ACTIVES SALPINGITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

**ULCÉRATIONS** 

# DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM

MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PS ORTASIS PLAIES ATONES

## DE LA SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE

BUREAUX: 127, rue du Faubourg Saint-Honoré, a PARIS

A. PLEDEL, pharmacien chimiste (faculté de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seine)

#### VARIÉTÉS (Suite)

d'âne. Ils précèdent le Scelleur dont nous avons parlé. Voici les Lacquais qui ne se soutiennent que sur des béquilles.

> Au puys d'amour.... Nous avons fait de gros acquetz..

Et la Chancellerie (fig. 3): l'âne conduit par deux vérolés porte un petit échafaudage où sont



La Chancellerie (fig. 3)

suspendus divers objets peu distincts ; l'on reconnaît cependant des clochettes qui tintaient au passage.

· Le Souvenir amoureux tient une spatule et un pot de pommade.

> Je suis l'amoureux souvenir Qui d'amour congnois les fistulles,

La Goutte à la robe ornée de béquilles suit, avec la Diette qui tient un flacon et un verre à la main. Voici Vénus dans un char déjà plus coquet que



celui de la Gorre. Volupté, est encore mieux partagée (fig. 4): vêtue d'une robe somptueuse à manches ajourées de crevés, elle se pavane



# **OPOTHÉRAPIE** HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-même

ADMIS DANS LES HOPITALIX DE PARIS

Dépôt Général :

Laboratoires Deschiens, 9. Rue Paul-Baudry, Paris,

# BACILLOSES

# **SUBAIGUËS & CHRONIQUES**

Sulfates de terres rares

(NÉODYME — PRASÉODYME — SAMARIUM)

CHIMIOUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

# **PELOSPANINES**

ΠΗΛΟΣ: terre: ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.

Pélospanine A
DEUX CENTICUBES
(deux centign de Suifates actifs par c. c.)
INTRAVEINEUSE

Pélospanine C
DEUX CENTICUBES
injections hypodermiques
ou INTRA-MUSCULAIRES

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5')

dans un char richement décoré et attelé de quatre boucs symboliques. D'autres personnages importants passent encore : le Seigneur du Puy d'amour, les Rejondeurs et les Faiseurs de nouveau cuyr dont les professions de foi sont bien médicales :

> Les Refondeurs sommes nommés, Paysans au puy d'amour services. Dedans chaulx fourneaux parfumez Chacun de nous faiet son office, Car par le parfum tant propice Les vieux vérollez morfondus, Plus fort sentans que n'est espice, Ont besoin d'estre refondus.

Enfin Dame Vérolle elle-même trône dans un élégant petit char tiré par des hommes à pied.

> Du Puys d'amour je suis reyne et princesse, Tésmoing Vénus et Cupido aussi. La plus grand' part du monde en grand humblesse Rend l'honneur deu à mon triumble ici.

Elle est superbement vêtue à la manière des dames de la Cour vers 1550.

Le Bagage ferme la marche, pauvres gens qui se pressent autour d'une femme à cheval tenant un enfant. Ils sont couverts de plaies et de bandages, et se traînent sur des cannes ou des béquilles; leurs figures disparaissent sous les capuchons et les mentonnières.

Cette extraordinaire mascarade a-t-elle eu lieu vraiment? Le savant commentateur de l'édition moderne, dans une analyse serrée des textes, par une étude approfondie des mœurs populaires de l'époque, en affirme la réalité. La place nous

manque pour reproduire son argumentation convaincante. Au reste, ceci n'est point un travail d'érudit. Bornons-nous à reproduire sa conclusion.

« Avec toutes ces raisons tirées à la fois d'habitudes comues et du rapprochement des textes de la chevauchée de l'âne, il n'est plus utile d'insister. La preuve est suffisamment faite, et le Triomphe qui varendre grâce au temple de Cupido et de Vénus n'est certainement pas autre chose que le cortège plaisant inventé pour une fête et dont le texte a été impriné, comme l'ont été au xvy° siècle mais après lui : les Chevauchées de l'âne, les Plaisans devis des Supptis de la Coquille, et à Rouen les Triombhes de l'Abbau des Comarats (i) »

Que dirait-on si de nos jours pareil cortège descendait le boulevard Saint-Michel? Sans doute crierait-on au scandale. Pourquoi ne pas essayer? Je donne l'idée pour rien aux habitants de la Rive latine.

En tout cas, les brigades aux poings lourds auraient vite fait de disperser les audacieux. Et pourtant, depuis Brieux et lesstatistiques récentes, le danger apparaît chaque jour plus redoutable de considérer la vérole comme un mal qui déshonore, que l'on n'avoue pas et qu'on ne soigne guère.

Je ne crois pas me tromper en distinguant sous la plaisanterie éclatante de nos ancêtres du xvr siècle un but secourable et moralisateur. Quel plus sévère avertissement que ce défilé de misères, et que ces demicers mots de Dame Vérole:

Si je leur fals endurer maint soucy, Ce n'est à tort : car pris de telle ou telle Viennent au puy tout puant et noircy De mal infaict sans prendre de chandelle,

(1) P. 34 et suiv.

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

## L'AGGRAVATION DES BLESSURES

DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

On a discuté devant la Cour de cassation l'existence d'un lien de corrélation directe entre l'aggravation de la blessure chez une victime d'un accident de travail, quand cette aggravation vient d'un traitement défectueux, et la blessure ellemême.

Il est pourtant évident que si l'ouvrier n'avatipas été blessé, il n'aurait pas eu à subir de tratement pour soigner la plaie résultant de l'accident. Et s'il est vrai de dire que le travail n'a pas été la cause nécessaire de l'aggravation de la blessure, du moins c'est à l'occasion de ce travail, et en raison du travail que la blessure aggravée s'est produits. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 avril 1920 (Gazette du Palais, 19 mai 1920), a admis l'indivisibilité entre le traitement et le traumatisme.

On sait d'ailleurs que l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 a réservé à la victime le choix de son médecht et de son pharmaclen; on ne peut donc répondre à l'ouvrier dont la blessure s'est aggravée qu'il a commis une faute inexcusable autorisant le tribunal à diminuer les indemuités légales, en se fondant sur l'article 20 de la même loi, puisque l'ouvrier n'a fait qu'exercer un droit qu'i lui était réservé expressément en choisissant son médecin.

La Cour, en décidant que le traitement médical forme avec le traumatisme un tout indivisible, a jugé que l'incapacité de travail qui en résulte est une conséquence directe et immédiate de

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Sutte)

l'accident donnant droit aux indemnités prévues par l'article 3.

Elle a donc cassé l'arrêt de la Cour de l'Oulouse qui, sans contester que l'accident était suvrenu à l'occasion du travail, avait débouté la victime de sa réclamation en disant que la blessure avait été insignifiante et que l'aggravation utbrieure était due à la négligence seule et à l'imprudence d'un pharmacien.

Le blessé avait, en effet, confié le soin de le guérir à un pharmacien dont le traitement avait entraîné la gangrène et nécessité l'amputation d'une phalange.

Voici d'ailleurs le texte de l'arrêt de Toulouse du 9 janvier 1914:

«Áttendu qu'il résulte du rapport de M. le docteur Audry, expert commis par la Cour de céant du 24 juillet 1973, que la blessure que Geanrère s'était faite en se servant d'un couteau, le 11 août 1972, à l'index, le la main droite, était insignifiante, que Barrère l'avait lui-même jugé ainsi et n'avait pas même cru nécessaire de déclarer l'accident, que l'aggravation ultérieure en est due à la négligence seule de Barrère è à l'imprudence qu'il a eue de confier sa plaie aux soins d'un pharmacien dont le traitement est seul responsable de la gangrène:

Attendu que la Cour doit tenir pour avérées les conclusions de ce rapport, les adopter et reconnaître par sitte que l'amputation de la première phalange de l'indicateur droit qui a dû être faite n'a pas été la suite directe et nécessaire de l'accident survenu à Barrère :

Attendu, dès lors, que la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ne saurait être applicable en l'espèce:

Par ces motifs,

Rejette la demande de la veuve Barrère. » Sur le pourvoi en cassation de M<sup>me</sup> Barrère, l'arrêt suivant a été rendu:

LA COUR.

« Sur le premier moven :

Attendu que la minute de l'audience du 2 janvier 1919, à laquelle les débats ont-été clos et l'arrêt délibéré, porte : «M° Cancel, avoué le plus ancien dans l'ordre du tableau présent à la barre, remplissant les fonctions de ministère public, ca l'absence des magistrats du parquet et de la cour,

(Suite à la page X.



## PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonato de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

#### ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant,

DOSES: 10 à 50 grs, par jeur dans Eau, Lait ou Tisane.

Chaque Flacon porte une mesure dont le contenu correspond à to grs, de Carbonate de Bismuth.

Ph. Laucosup, 71, Av 'Uter-Emmanuel III, Paris et toutes Ph...

# AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur laligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. GOUTTE - RHUMATISMES
Sciatiques - Syphilis

Établissement ouvert toute l'année. Suite de Blessures de guerre

| Deux-Reines. | Institut ZANDER | Sources de Marlioz ;

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

légitimement empêchés et d'avocats»; qu'ainsi le moyen manque en fait;

Rejette ce premier moyen.

Sur le second moyen:

Vu l'article 3 de la loi du 9 avril 1898;

Attendu que le traitement médical formant avec le traumatisme un tout indivisible, l'incapacité de travail qui en résulte est une conséquence directe et immédiate de l'accident et, comme telle, confère à la victime le droit aux indemnités prévues à l'article 3 précité;

Attendu que l'arrêt attaqué, sans contester que l'accident dont l'ouvrier Barrère a été victime le IX août 1912, chez son patron Périès, soit un accident du travail, a débouté la veuve Barrère ès qualités de sa demande en paiement des indemnités

de la 10i du 9 avril 1898, par le motif que la blessure avait été insignifiante et que «l'aggravation ultérieure en était due à la négligence seule de Barrère et à l'imprudence qu'il avait eue de confier sa plaie aux soins d'un pharmacien dont le traitement était seul responsable de la gangrène » complication qui avait nécessité l'amputation de la première phalange du doit blessé:

Mais attendu qu'une simple négligence ou imprudence de la victime est impuissante à priver celle-ci du bénéfice de la loi du 9 avril 1808;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, casse... »

ADRIEN PEYTEL,

Docteur en-droit, avocat à la Cour d'appel.

#### REVUE DES REVUES

La syphilis indigène en Tunisie (JAMIN, Ann. des mal. vénér., sept. 1920).

La syphilis tunisienne présente les mêmes particularités que la syphilis marocaine et la syphilis algérienne. Elle débute dans l'enfance; elle est présexuelle, extragénitale et extrà-vénérienne. Elle est si commune et ses relations avec les rapports ascunels sont si obscures que la maladie n'a, aux yeux de l'Arabe, rien de honteux ni d'infamant. Un des caractères spéciaux de cette syphilis indigène est la tendance à l'ulcération, qu'on etrouve à toutes ses périodes, depuis le chancre, qui est ecthymateux, jusqu'aux effroyables mutilations du phagédenisme tertiaire. Les lésions viscérales son<sup>2</sup> rares; la syphilis arabe reiste une maladie de la peau-Enfin, le début de l'infection dans la petite enfance explique la rareté relativé de l'hérédo-syphilis

L. B.

Diverticules de la vessie (V. PAUCHET et R. DE BUTLER D'ORMOND, Journ d'Urol., t. X. nº 1).

Les vrais diverticules de la vessie sont congénitaux et siègent de préférence sur les faces latérales et postérieure de cet organe. Ordinairement uniques, ils sont quelquefois doubles ou triples ; leur volume varie de celui d'une noisette à celui d'une tête d'enfant. Ils sont bien supportés quand ils sont petits et non compliqués ; mais, le plus souvent, ils se manifestent chez l'homme ayant dépassé la cinquantaine, à la suite d'un obstacle à la miction, obstacle qui favorisc l'infection de la vessic et la distension du diverticule. On constate alors de la pollakiurie, de la gêne et parfois de la douleur pendant la miction; le symptôme le plus caractéristique est la miction en deux temps, la première urine étant claire, la Seconde étant franchement trouble, Les diverticules volumineux donnent seuls des signes de tumeur pelvienne. Le sondage ramène d'abord une urine claire, puis, brusquement, une urine différente d'aspect de la première. Le cystoscope montre l'orifice diverticulaire, rouge foncé, s'ouvrant dans une cavité noire. La radiographie, faite après injection préalable d'une solution de collargol dans la vessie, puis évacuation de la solution opaque, décèle le diverticule qui est resté rempli de la solution. Le diverticule est

souvent occupé par des calculs; il peut se compliquer de cystite ulcéreuse, de suppuration périvésicale, de pyélite, de pyélonéphrite, de signes de compression du rectum ou de l'uretère.

Le traitement consiste : soit dans le débridement, c'est-à-dire inclaion, après ouverture de la vessie, de l'orifice diverticulaire que l'on rend aussi large que le fond du diverticule ; soit dans l'extirpation en un ou deux temps, par la vole périnéale, pararcetale ou sus-pubienne ; soit dans le retournement du diverticule. Les auteurs ont pratiqué aves succès cette d'ernière opération dans un cas personnel ; dans un premier temps, lis ont libéré et ouvert la vessie, puis lis ont retourné le d'ertefuele dans la cavité vésteale et fixé ensuite la plaie vésicale à la paroi abdominale ; un mois plus tard, ils ont refermé la cavité vésicale.

Le traitement de la syphilis par la médication arséno-mercurielle. (CARCY, Concours médical-II juillet 1920.)

Dans un exposé d'hau D' Carcy (de Toulouse), on trouve d'abord des considérations visant l'agent causal de la syphilis et rappelant les recherches de Levaditi et Marie qui concluent à la pluralité des races tréponémiques et qui projettent un jour nouveau sur les manifestations nerveues de la syphilis.

Passant ensuite à la thérapeutique antisyphilitique, M. Carry montre qu'on a recomu, à la lumière du temps, qu'on ne peut encore obtenir la stérilisation définitive du sang syphilitique par l'administration exclusive d'arsenibenzols. Le spirochète paraît s'accoutumer à l'arsenic, si blen que la mellieure pratique courante consiste à associer la médication mecurielle à l'arsenicale: cette dernière, traitement d'attaque; la première, traitement d'entretien.

Parmi les mercuriels, l'auteur donne la préférence au lipogyre ou composé organo-mercuriel obtenu par liaison d'une molécule de mercure au disolorissidate d'athyle et contenant le mercure et l'iode sous forme d'un éther grus. Ce nouveau médicament présente ceci de particulier, c'est qu'il est parfaitement assimilable et bien toléréTUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Soulo Préparation permetent la Thérapoutique Arsonicala Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



GOUTTES 10 à 20 par jour dostes à 2 millig. (en deux fois)

AMPOULES 1 à 2 par jour

COMPRIMÉS 1 & 3 -

GRANULES 216 -

raitement spécifique SYPHILIS



## Prescrivez



# **MORRHUETINE JUNGKEN**

Produit *Synthétique* — sans HUILE — sans Alcool formant une **LIQUEUR** à base de glycérine; goût *très agréable* 

dans les cas de

# Lymphatisme Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la boutellle de 600 gr. : 5<sup>th</sup>

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS



# Antiphlogistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 eu 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antipniogistine dans le traitement des Angines, Abcès,
Bronchites, Promonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Zohantilloss et Littérature : B. TILLIER, Plue de 10° classe, 16, rue de 16 Conventiles, PARS (64, Al Rése, ANTIPLAPARS.

#### REVUE DES REVUES (Suite)

M. Carcy a constaté que le lipogyre ne donnait iteu à aucun trouble gastro-futestinal et qu'employé seul, il s'est révélé, dans certains cas, comme particulièrement effeace. Il a employé ce médicament à des doses varient de 1º,30 à 1º,80 par jour, en quatre et aix comprimés à prendre aux repas. Sec onclusions sont que le lipogyre a sa place marquée pour soutenir et compléter la cure arsenicale, et comme susceptible de «'opposer à lut seul aux d'iverses manifestations du virius tréponémique, lorsque les traitements d'assaut, pour une raison on pour une autre, ne pourron être instituée, ou bien encore, lorsque l'on aux a affaire à des syphilis très anclemnes, lesquelles sont certainement plus justiciables d'un traitement mercuriel de longue haleine que de cuttes arænicales énerciouses.

...

Les neuro-récidives syphilitiques après traitement par les arsénobenzols (étude clinique (Euzzère, Margaror et Pièrri, Sud médical, 15 juin 1920, p. 1285-1297).

On doit enjendre par neuro-récidives, uniquement les manifestations nerveuses spécifiques qui paraissent avoir été déclenchées ou préparées par le traitement arsenical.

Les neuro-récidives précoces sont souvent difficiles à interpréter. Les phénomènes méningés graves et les fesions centrales rentrent, pour ne certain nombre, plus dans le cadre de l'apoplexie séreuse que de la neurosyphilis : quelques méningo-radiculites ou polynévrites sont purement toxiques.

Les neuro-récidives tardives, dout les auteurs publient trois observations personnelles, surviennent trois à dix mois après le traitement arsénobenzolé, et se caractérisent par une phase de réaction méningée, suivie de paralysie d'un ou plusieurs neris craniens.

Leur nature syphilitique n'est pas douteuse, étant donnée leur similitude avec les accidents nerveux spécifiques spontanés et leur amélioration par le traitement arsenical.

H. ROGER.

Syphilis] nerveuse et traumatismes cranio-rachidiens (Euzière et Margarot, Sud médical,

15 mars 1920, p. 1193-1198).

Les auteurs passént en revue deux ordres d'observations. Ils publient quelques cas de formes avancées de spyhills nerveuse, dans les antécédents desquels on relève, un on deux aus auparavant, in traumatisme craulen on spinal. Chez ces malades, il est logique de supposer que le traumatisme a favorisé, et peut-être activé, le développement des l'ésions spécifiques, mais la preuve absolue est difficile à établir.

Dans un second groupe de faits, il \*agit de formes medingées initiales deut les rapports avec le traumatime paraissent plus étroits : syntilis datant de cinq à huit aus, appartiton des symptômes morbides nettement après une blessure du crâne ou du rachis. Rejetant, pour la plinjart de leurs cas, l'hypothèse de la syphilis nerveuse antériere au traumatisme, mais à évolution précipitée par lui, Buzière et Margarot admettent que l'ébranlement des éléments nerveux et vasculaires, créé par le traumatisme, favoriss la colonisation destréponèmes; toutéfois leurs eas en cerrespondent pas à une lésén syphilique locale

évoluant au niveau d'un foyer contus; le processus syphilitique est d'emblée général, le traumatisme déterminant un ébranlement de tout le névraxe, plutôt que l'altération d'un point déterminé.

H. ROGER.

Etat organisé des colonies bactériennes (RENÉ LEGROUX et J. MAGROU, Ann. de l'Institut Pasteur, juillet 1920).

Un certain nombre de colonies bactériennes, spécialement celles du vibrion cholérique, subissent des modifications et prennent un aspect plisée ou cérébroîde, parfois madréporique. Les édifices complexes des colonies plissées maissent, théoriquement, d'un corps bactérien d'une seule espèce, sans symbiose. On obtient ces colonies plissées, dans 80 p. 100 des repiduages, en premant pour semence une colonie dont les plissements datent de six à dix jours, et en adoptant pour milieu des géloses inclinées dans des tubes de 17 millimètres de diamètre et maintenus débout.

Sur des coupes, pratiquées en séries, d'une colonie plissée jeune, on constate quatre zones : une première zone en contact avec la gélose, dont la limite inférieure contient des paquets de globules et quelques bacilles basophiles, le reste de cette zone étant formé par un agglomérat de globules cosinophiles avec quelques travées de substance interstitielle; une deuxième zone séparée de la précédente par des vacuoles dont le contour azurophile, vidé de bactéries, présente l'aspect fibrillé; cette zoue est caractérisée par des paquets en houppes de formes bactériennes ; entre ces houppes, des lacs de substance interstitielle semblent eimenter les agglomérats de globules éosinophiles. La troisième zone offre des vacuoles ordinairement déformées par tassement et des paquets, clairsemés, de bacilles. La dernière zone, superficielle, offre des vacuoles dont la périphérie est nettement pectinée, et qui sont séparées les unes des autres par des lacs de substance interstitielle et par des amas éosinophiles.

Les graudations basophiles, puis éosinophiles, sont formées par l'endoplasme bactérien, tandis que l'ectoplasme bactérien est l'origine de la substance interstitielle qui donne aux colonies plissées leur cohésion et leur structure organoïde,

L. B.

Maladie de Friedreich (G. MARINESCO et C. TRE-

TIAKOFF., Rev. neurol., 1920, nº 2).

Les auteurs ont examiné le système nerveux cantral dans trols cas de madadie de l'ricdreich. Les fédons de la substance blanche de la moelle ont leur maximum dans la région dorsale et inferéssent, d'une manière éderoissante, les cordons postérieurs, le faisceau pyramidal, le faisceau de Flechsig et, plus discrètement, le faisceau de Cowers. Les lésions de la substance grisinféressent particulièrement les colluies eş les filpres des cornes postérieures et des colonnes de Clarke, ll edsite une réduction, plus ou moins marquee, du volume de la nuclle, du hulbe, et du cervlet; cette atrophie est d'ue à un trouble de développement causé par les altérations du neurone centripéte et des fibres des discessix ascendants de la moelle; elle est en rapport avec l'âge auquel.

## GRANDE SOURCE

GOUTTE — GRAVELLE — DIABÈTE CONSTIPAT Régime des ARTHRITIQUES Régime

HÉPATIOUES des

#### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIº) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE INSTRUMENTS

DE LA ENREGISTREURS'

DE DIAGNOSTIC \$ SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Appareils pour la Mesure PRESSION ARTÉRIELLE OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON

BREVETÉ S. G. D. G.

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés ae

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 A 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS



#### REVUE DES REVUES (Suite)

anatomo-pathologique de la maladie de Friedreich est localisé dans la moelle; l'es lésions sont dues à uu métabolisme défecteux des fitres nerveuses, et non à un processus inflammatoire comme les lésions du tabes La maladie est de nature eudogène, héréditaire; sa cause est encore incomme.

I. B.

La syphilimétrie (ARTHUR VERNES, Rev. neurol., 1020, nº 2).

M. Arthur Vernes expose les principes sur lesquels il a fondé sa méthode de syphilimétrie. Les prétendus « antigènes» sont des suspensions granulifères, capables ou incapables, suivant la finesse de leurs grains, de flocculer en présence d'un sérum à examiner. L'altération particulière que la syphilis provoque dans le sérum sanguin peut être mesurée à l'aide d'un réactif consistant en que infinité de grauules ultramicroscopiques en suspension dans un liquide approprié. Le liquide granulifère employé est un mélange de trente parties d'eau salée à o p. 1 000 et d'une partie d'un produit spécial appelé péréthynol. Celui-ci est obtenu en épuisant, dans le vide, une poudre de cœur de cheval avec du perchlorure d'éthylène et de l'alcool. Quand, dans le granulifère, on met, en proportion convenable, du sérum sanguin d'homme, il y a flocculation. Celle-ci est beaucoup plus intense si le sérum est syphilitique, et elle est d'autant plus marquée que l'infection syphilitique est plus grande. Il v a une limite inférieure d'appréciation, au-dessous de

laquelle il est difficile de conclure s'il s'agit d'un sérum normal ou d'un sérum sphilitique; la question ne peuttère résolue qu'en répétant l'observation. Il importe, d'autre part, de pouvoir établir des graphiques permettaut de juger les résultats du traitement antisyphilitique.

Daus ce but, Vernes emploie la réaction au péréthynol et au sérum de pore. Le sérum de pore a la propriété de s'opposer à la foculation, et il a, de plus, la propriété de dissocier les globules rouges du mouton. Mais, quand on met en jeu la première de ce se propriétés, le sérum de pore perd la seconde daus la mesure où il a dépensé la première ; s'il n'a dépensé, contre la flocculation, qu'une partic de son éncrgie, il peut produire encore un certain degré d'hématolyse, qu'on peut apprécier par l'échelle coloriuctique.

En pratique, on met dans un tube : le liquide grauulifère, puis le sérum humain à examiner, puis le sérum de porc. On y introduit, après un certain temps, une dose fixe de globules rouges de monton, et on appréde le degre d'hamtodyse, qui, suivant le degré de fiocenlation, s'étend de la teinte o de l'échelle colorimétrique (flocculation abondante, pas d'hématolyse) à la teinte 8 (absence de flocculation, hématolyse totale). Il suffié de reportre les tehtes de l'échelle sur un graphique, pour suivre l'évolution de la syphilis et apprécier les résultats du traitement.

L. B.

## Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois — MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Un à deux grammes par jour.

Médication énergique des déchéances organiques

Ampoules, Cachets et Dragées

PERSODINE LUMIÈRE

のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

## RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes contenue tenant la totalité des principes actifs des organes frais.

ALLOGAINE LUMIÈRE Novocaïne de fabrication française. Aussi active que la cocaïne. Sept fois moins toxique.

Mémes emplois et dosages que la cocaïne.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immu nisation et traitement de la flèvre typhoïd e

Granules 40 Catillon a con Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles p que 2 à 1 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cour affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Affections MITRALES, GARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat. -- innocuité. -- ni intolérance ni vasc nnocuité, — ni intelérance ni vasoconstriction, — on peut en faire un usage continu. En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 gronules pour forcer le diurèse.

GRANULES de Catillon

à 0.0001

TONIOUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teiniures cont infidèles, exiger la Signature CATILLON Brin do l' frademte de Medecine pour "Etrophanius at Strophantine", Medaille d'Or Expos. untv. 1900. 

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLEPHONE 114

En sphérulines

De 4 h 16 sphérul

par jour.

#### DE MONTCOURT Extrait pancréatique MONCOUR

Extrait gastrique Extrait hépatique MONCOUR MONCOUR Hypopepsie

Maladies du Fole Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 elgr. en doses de 12 gr. doctes d 0 gr. 128 En suppositoires dosés d S ar. De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires —

Diabète par hyperhépatie En sphérulines De 2 à 10 sphérulines p. jour

Affections intestinales Troubles dyspeptiques docées à 25 clar. De i à 4 sphérulle par is

Extrait entéro-paperés

MONCOUR

Constinution Entérite ico-membranen hérulines dosées 4 80 stor

Extrait intestinal

MONCOUR

TÉLÉPHONE 114

De 2 à 6 sphéruilnes

De 1 h 2 suppositoires Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déligrent que sur p





## APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Modèle TRANSPORTABLE

Pour traitements chirurgicaux Par applications externes ou par endoscopie

DIATHERMIE ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

NOTICE SUR DEMANDE

#### DRAPIER ET FILS

41, Rue de Rivoll, PARIS (1") - Téléphone : Gutenberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

#### FORMULAIRE

### Les composés de ouivre contre le chancre

M. ALMEVIST conseille de traiter les chancres mous par des onguents cupriques ne renfermant pas de graisse. Il recommande particulièrement la préparation suivante :

On peut faire varier la consistance de cette mixture en modifiant les rapports de la glycérine et du kaolin. La formule ci-dessus correspond à une consistance moyenue convenant blen pour le pansement des chancres (Acta dermato-venereologica et Annales des maladies vénériennes).

#### Formule pour éviter l'iodisme lorsqu'on donne l'iodure de potassium.

| Iodure de potassium       | 30 | grammes. |
|---------------------------|----|----------|
| Ferrocitrate d'ammoniaque | 4  | _        |
| Teinture de noix vomique  | 8  | _        |
| Eau distillée             | 30 | -        |
| Tcinture de quinquina     | 60 |          |

Une cuillerée à the dans un demi-verre d'eau après chaque repas.

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS DERMATOLOGIQUES ET SYPHILIGRAPHIQUES

ALBREPLAST (ZnO). —Bandes de 1 m. et 5 n × 1, 2, 3, 4, 5, 10 cent. — Pansements, brûlure (Vigier et Huerre, 12, boul. Bonne-Nouvelle.)

AMPOULES DE OYANOCAINE INDO-LORE. — Chaque centimètre cube correspond exactement à un centigramme de Hg métallique. (Loiseau, 7, rue du Rocher, Paris).

ANTHEMA. — Sérum sérique antihémorragique. — Purpura.

ARRHÉNAL ADRIAN. — Gouttes, ampoules, comprimés, granulés. — Eczéma, syphilis.

ARBÉNOBENZOL SANAR. — Syphilis. CÉDROCADINOL VIGIER — Psoriasis.

DERMATHORIUM. — Pommade au bromure de mésothorium. — Eccéma, acné, psoriasis. DMÉGON. — Vaccin antigonococcique. — Blennorragie et ses complications.

EMPLATRES CAOUTCHOUTÉS VIGIER. (Épithèmes) simple, rouge de Vidal, Vigo, huile de cade. — Dermatoses.

ENÉSOL. — Salicylarsinate de mercure. Ampoules de 2 centimètres cubes et 5 centimètres cubes. Dose moyenne : 2 centimètres cubes.

GALYL. — Injections intraveineuses et intramusculaires. — Syphilis.

musculaires. — Sypmins.

GÉODYL. — A base de sels organiques de terres rares. — Tuberculose cutanée.

HECTINE, HECTARGYRE. — Ampoules, gouttes et pliules. — Syphilis.

HISTOGENOL. — Médication 'arsénio-phosphorée. — Affections cutanées,



**ESTOMAC** INTESTIN G E A N S T É R R I I OT, Phis - PARIS, 25, Rue Van T Т E GRANULE SOLUBLE E Bic - Phosph. - et Sulf. de Soude Une cuillerée à cofé tous les matins à joun dens un verre d'esq



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

#### TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

# SIROP BRAHMA CONTRE 1a TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

THIOCOL, MENTHOL, HEROINE, CODEINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures. MODE D'EMPLOI: Enfants, au-dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1º classe 35, Rue Briçonnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt: PIOT ET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

#### L'ANATOMIE SUR LE VIVANT Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET

Professeur à l'École de Médecine de Marseille. 2º édition, 1920, I vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

### LES LIPOÏDES

dans l'infection et dans l'immunité

Par le D' G. LINOSSIER
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages...... 10 fr

MILIAN

## Traitement de la Syphilis

par le 606



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

## OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER
Ancion chef du service des Recouvrements du Syndicat des médecins de la Sein

M. BARBIER, Directeur, 39, 1ue Galande, PARIS (V°)

Service spécial pour M.M. les Docteurs en médecine

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS DERMATOLOGIQUES ET SYPHILIGRAPHIQUES (Suite)

HUILE GRISE VIGIER à 40 p. 100, -Syphilis. L HUILE AU CALOMEL VIGIER à 5 p. 100. -Sy hilis

LACCODERMES. - Vernis semi-gras, solubles à l'eau, pour dermatoses suintantes et prurigineuses. Pansement idéal.

(P. Brisson et Cie, 111, rue du Mont-Cenis, à Paris.) LIPOGYRE CIBA. - Combinaison iodo-mercurielle. 1 à 8 comprimés par jour. — Syphilis.

LUCHON. - Une des stations sulfurées les plus radioactives d'Europe (communication Académie des sciences de M. Lepape, octobre 1920), est une des plus qualifiées pour le traitement mixte (mercure et soufre) de tous les acidents secondaires et tertiaires de la syphilis.

LUDIN. - Traitement mercuriel di sim :lé pour tous cas de prescriptions mercurielles à faire à l'insu du malade ou de son entourage.

Formes. - Granules, sirop.

Doses. - 3 granules = 1 cuillerée à soupe de sirop = 1 centigr. Hg métal et 3 milligr. arséniatc. Adultes: 6 granules ou 3 cuillerées à soupe de sirop bro die.

Enfants: 2 à 3 granules ou 2 cuillerées à café de sirop pro die.

(Littér. et Echant. : Laboratoires Rev. à Vichv.) MUSCLARSÉNOL CORBIÈRE. - Injections intramusculaires indolores. - Syphilis,

NÉOARSÉNOBENZOL SAÑAR. - Syphilis OLARSOL. - Ampoules glucosées de novarsénobenzol. Injections intramusculaires. - Syphilis,

PANSEMENT ULCÉOPLAQUE-ULCÉO-BANDE DU D' MAURY. - Pansement souple et spongieux, donnant des résultats surprenants cicatrisant d'une façon certaine et rapide, les plaies aux jambes et les ulcères variqueux même très anciens.

Laboratoire Constantin, 12, rue de la Boule-Rouge, Paris (IXe)

PROCUTA. - Topique réducteur kératoplas-

tique, nouvelle préparation pour le traitement des dermatoses à formes squameuses.

(P. Brisson et Cte, 111, rue du Mont-Cenis, à Paris.) SAVONS MÉDICAMENTEUX VIGIER -S ivons à 1 ichtyol, souiré, Panama, etc. - Dermatoppe

STANNOXYL. — Comprimés, ampoules, cachets à base d'oxyde d'étain. - Furonculose,

Stannoxyl liquide pour l'usage externe : bains, pommade.

SULFARÈNE - Ampoules pour injections intramusculaires à base de :

| Benzoate de mercure | 0,015.  |
|---------------------|---------|
| Vanadate de soude   | 1/2 mg. |
| Soufre colloïdal    | 0,03.   |
| Méthylars. de soude | 0,05.   |
| Fon dietillée       | 2 00    |

Dix ampoules par mois; spécialement indiqué pour tous les accidents secondaires et tertiaires.

(Laboratoire du Sulfarène, à Agen.)

SULFARSÉNOL. - A base d'arsénobenzol, -Syphilis, complications de la blennorragie,

SULFODERMOL RAMBAUD. - Cachets (hyposulfites benzoïnés) ; pâte (composés soufrés), — Eczéma, furonculose, acné, urticaire,

SULFOIDUL. - Soufre colloïdal. - Acné, furonculose, dermatoses.

ULCÉRINE BERGER. - Cette pommade, à base d'extrait de populus, a été adoptée par l'Assistance publique (Paris) pour le traitement des ulcères variqueux, plaies atones, radiodermites. (Bulletin Société dermatologie et syphiligraphie, 7 juillet 1910.)

VELOUCRÈME VIDAL (Pelliculemplâtre). Vernis entièrement soluble dans l'eau; s'applique aisément, laisse sur la peau un enduit sec, mince, souple, adhérent et continu.

(Loiseau, 7, rue du Rocher, Paris-VIII<sup>6</sup>.)

#### Pharmacie VIGIER & HUERRE, Docteur es Sciences, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS Traitement du PSORIASIS, des DERMATOSES et des ALOPÉCIES par le

#### CÉDROCADINOL VIGIER

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE CADE Diphénels et Ethers de diphénols de l'huile de cade. Huiles essentielles de cadier et de cèdre. En Pommades, Glycérolés, Traumaticine, Emulsions.

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

SAVON deux ou pur, S. surgress an beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et Gondron, S. Naphtol soufré, S. Gondron et Naphtol, S. Sublimé, S. Pibeinqué, S. Bodriqué, S. Crécilee, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salel S. Thymol, S. au Pétrole, centre la gale, parasites,

SAVON à l'Ichiyoi, S. Panama et Ichiyoi, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudren, S. Borate S. Goudren koriqué, S. Iodé à 50/0 d'iode S. Morcuriel à 35 d/0 de Ilg. S. à l'huile de Chaulmoogra, contre la lépre, le pseriasis, S. B. du érou et Pétrole. galle, parasites.

#### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

Huile Grise Stérilisée VIGIER, à 40 o/o c. c. (Codex 1908). Huile au Calomel stérilisée VIGIER, à 0,0 cent. par cm². Ampoules au Benzoate de Mercure indolores VIGIER. Solution aqueuse saccharosée à gr. 01 ct à 0 gr. 0- de fieuzoate de Hg par centimètre cube.

Ampoules au Bi-Iodure de Mercure indolores VIGIER. Solution aqueusc saccharosée à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 de Bi-lodure de 11 g par cettimètre cube.

Suppositoires d'Huile Grise VIGIER, à 1, 2, 3 et 4 centigrammes

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueu-cs. Il prévient les accidents buccaux chez les ayphilitiques.

AFFECTIONS L'ESTOMAC DE DYSPEPSIE GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE Chez l'Enfant ↔ Cheg l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatique

Paraffine liquide chimiquement pure, sans eaveur NOUVEAU LAXATIF MINERAL

INDICATIONS :

Constipation opiniatre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL .. LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoncauld - Tél. Central 72-15

PRODUITS DE RÉGIME

#### Cн. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).





Compressed 1 Table pliante avec cuvette sous le al@e et I take painte over civette sous se aloge et porte, custas nickelds
 Laveur injectuur à élévation complet
 Table à finathunents avez Eglacet de 50-20
 Vanne à instruments de 42-28 teute ystrée nice 2 tablettes glaces 1 Tabouret a ditivation pour contrateur I Curette cristal monsée sur tigé

PRIX de cette Installation 980 P Ch. LOREAU, 311 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII

dans lait, bouillon. Bien toleree – Par frabso



#### MENTON

"L'HERMITAGE" MAISON DE CURE BLIMATIQUE DE GALLOT - GOUBARD Convalescences, Tube digestif, Ethts astheniques, Maiadies de la Nutrition Cures d'air et de soleil. Hydroth-ravie: Régime

HALLOPEAU et LEREDDE

# ermatologi 3

I volume grand in-8.....

CONSTIPATION Connt. HENRY ROCKER, 19, Awde Villiers, HEMORROIDES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

au Cacodylate de Strychnine et au Glycerophosphate de Soude

1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Ciycérophosphate de soude par centim. cube. Enooi gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs, Téléphone 682-16.

2° En Gouttes (pour la vale gestrique)

25 gouttes contiennent 1/2 miliigr. de Carodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude. Marius FRAISSE, pharmacien

M 85, rue Mozart, PARIS

#### NOUVELLES

Honoraires médicaux. — Le conseil municipal de Paris vient de porter de 6 francs à 20 francs le taux de la vacation payée aux médecins lorsqu'ils seront requis par la préfecture de redice en matière de secours publics on

préfecture de police en matière de secours publics ou d'accidents non susceptibles de suite judiciaire. Le taux de 6 francs remontait à nu décret du 18 juin

Le taux de 0 fraues remontait à nu décret du 18 juin 1811 confirmé par une circulaire du préfet de police en date du 10 juillet 1842. On pensera sans doute que, dans l'espèce, les médecins n'auront pas fait preuve d'impatience.

Faculté de médecine de Paris. — Sujet du prix Saintour pour 1921 : « l'étude des phénomènes de destruction globulaire ».

globulaire s. Sujet du prix Corvisart pour 1921 : « Erythèmes infectieux nu cours de la scarlatine s.

Sujet du prix Behier pour 1921: « Syphilis rénale ».

Médaille de la reconnaissance francaise. — Médaille
d'argent. — M. le D' Therry (de nationalité belge), à Houplines.

Médailles de bronze. — MM. les D<sup>n</sup> Fabregat y Milhan (de nationalité espagnole), à Castres; Louveaux (de nationalité belge), à Malines; Martin (de nationalité suisse), à Bâle; Taxil (de nationalité italienne), à Monaco,

III- Congrès d'hygiène scolaire de langue française, — Ce Congrès, organisé par la Ligue française d'hygiène scolaire et par la Société des médecins-inspecteurs des écoles de la Ville de Paris, aura lieu du 1<sup>et</sup> au 3 avril 1921, à la Faculté de médecine de Paris.

Les sujets mis à l'étude seront :

1° L'organisation hygiénique et pédagogique des écoles de plein air.

2º L'éducation hygiénique de l'enfant à l'école.
3º L'inspection médicale des écoles. Les cantines sco-

laires.

On peut adresser toute correspondance à l'un des

inembres du bureau du comité d'organisation : D' H. Merv, président, professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

de medeeme, meacem de l'appital des gamants-manades.
De Genavriere, secrétaire général, médecin de l'hôpital Saint-Joseph, médecin inspecteur des écoles, 8 rue
du Pré-aux-Cleres. Tél.: Saxe 35-59.

M. LADEVŘZE, directeur d'école, 10, avenue de la Motte-Picquet, et Dr MATHÉ, médecin inspecteur desécoles, 29 bis, rue Demours (Tél.: Wagram 61-10), secrétaires généraux adjoints, Dr E. LECLERC, trésorier, médecin inspecteur des écoles, 69, rue de Rivoll. Tél. : Central 09-03.

L'artiele 64 de la loi du 31 mars 1919. — M. Ruellan, dichie, expose à M. le ministre des Pensions que, depuis dix-huit mois, les médecines et les pharmaciens qui donnent des soins ou des remédes aux mulades et bisasés de guerre, en application de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, reçoivent des bons qui ne leur ont junais été remboursés et que même auem tarif des frais médienux et pharmaceutiques n'a été établi, et demande : 1º Quand et comment les médienis et pharmaciens seront payés des bons requi par enx ; 2º quand le ministre se décident à publier le décret établissant le tarif des frais médienux et pharmaceutiques. (Question du 27 gétembre 1920).

muchtiques. (question an 27 accumer 1926.)

Réponse. — 19 Les melèceins qui ont dome des soins et les pharmaciens qui tont délivré des médicaments au titre de l'article 6, que la loi du 31 mars 1939 seront payés dès qu'amont été déterminés les tarifs des soins médicants papisamecutiques applicables aux intéressés. Ce painent sera effectué par les soins des préfets; 2º les traits des soins médicants et pharmaceutiques vont être incessamment fixés par un dévert rendu en exécution de l'article 5 qu'el la loi de finances du 31 décembre 1929, intodicition de l'article 5 qu'el la loi de finances du 31 décembre 1929, intodicition le paragraphe 5 de l'article 6 q de la loi du 31 mars 1950. (J. O., 26 jaux., 1921.)

Inauguration officielle de l'Office d'hyglène de Rome.

— Elle a cu lieu récemment,

— Ella a cu lieu récemment.

Cet immense édifice comporte une salle de désinfection, une pharmacie centrale, un service de prophylaxie contre la tuberculose, des services spéciaux pour
les maladies du nez, de la gorge, des orcilles, etc., des
cubinets de radiologie, d'hydrothérapie, d'électricité,
de chimie industrielle, etc., un musée didactique et uite
grande salle de conférences munie d'appareils pour
projections cinématographiques. Cet Office os occupera
plus spécialement de la lutte contre la tuberculose et la
syphilis.

Cours complémentaire d'obstétrique. — M. le Dr Guñ-Niori, agrégé, a commencé le cours le mardi 1 a mars à 16 heures au grand amphithéstre de la Faculté et le continue les jeudis, samedis et mardis suivants.

Objet du cours: Dystocie. Accidents de l'accouchement. Grossesse extra-utérine. Traumas obstétricaux et infections du nonveau-ué.

Cours de pathologie interne. - M. le professeur Rénon

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

DELITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE. 189, Ar. de Wegnam; PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILIAIRES

A CONTRACT

DÉSINFECTION INTESTINALE

Letterature et Echanillonet LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wag-run. ARIS

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉMIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIQUE S

AMPOULES - PILULES

Estirator et Estentilles :

459, Avenue de Wagram

#### NOUVELLES (Suite)

commencera son cours le 15 mars à 18 heures (Grand amphithéâtre) et le continuera les jeudis, sauuedis et mardis suivants (amphithéâtre Vulpian).

Objet du cours: Tuberculose et Appareil respiratoire (mardis et samedis). Eléments de sémiologie (jeudis).

Conférences de pathologie interne. — M. le Dr CLERC, agrégé, commencera ses conférences le 9 mars à 18 heures (Petit amphithéâtre) et les continuera les vendredis,

lundis et mercredis suivants.

Objet du cours: Maladies du sang et de la rate. Intoxications. Paludisme. Maladie du sommeil.

Cours d'histologie. — M. le professeur Prienant a commené son cours le 1se mars à 17 heures (Grand amphithédire) et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants. Le cours du samedi sera réservé à l'enseignement supérieur de l'histologie.

Cours de physique médicale. — M. le professeur ANDRÉ BROCA commencera son cours le 5 avril à 16 lieures (amphithéâtre de physique) et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants.

Objet du cours : Electricité. Optique. Chaleur. Actionmoléculaire et mécanique.

Cours de pathologie chirurgicale. — M. LECÈNE, professeur, fera sa leçon iuaugurale le 7 mars à 6 heures (Grand amphithéâtre) et continuera son cours les lundis, mercredis, vendredis suivants.

Objet du cours: Affections chirurgicales de la tête, du cou et du rachis.

Cours de thérapeutique chirurgicaie. — M. Pierre Duval, professeur, commencera son cours le 14 mars à 17 heures (Petit amphithéâtre) et le continuera les vendredis et lundis suivants à la même heure, et les mercredis matins à 10 heures à l'hôpital Lariboisèire.

Objet du cours : Chirurgie d'urgence.

Cours de stomatalogie. — M. le Dr Frey, chargé de cours, a commencé son cours le 1° mars à 14 heures. (Petit amphithéâtre) et le continue les samedis et mardis suivants à la même heure.

Cours d'histoire de la médecine. — M. MENETRIER, professeur, commencera ce cours le 11 mars à 4 leures (amphithéâtre des thèses n° 2) et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants.

Objet du cours : La médecine et la chirurgie du moyen âge jusqu'au XVIII<sup>e</sup> siècle.

Cours d'anatomie médico-chirurgicaie. — M. CUNÉO, professeur, commencera ce cours le 11 mars à 16 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique) et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants.

Objet du cours : Anatomie chirurgicale de la tête et des membres avec opérations correspondantes.

Cours de pharmacologie. — M. TIFFENEAU, agrégé, commencera le cours le 5 mars à 16 heures (amphithéâtre Vulpian) et le continuera les mardis, jeudis, samedis suivants à la même heure.

Cours et travaux pratiques de chimie médicale. —
M. Dissorar, professeur, commencera ses leçons de chimie appliquée à la médecine le 9 mars à 16 lieures (amphithéâtre Vulpian) et les continuera les vendredis, lundis,
mercredis suivants à la même heure.

Des exercices pratiques auront lieu sous la direction de M. le Dr Henri Labbé, agrégé, chef des travaux.

Cours d'hygiène. — M. Léon BERNARD, professeur, a commencé le cours le 4 mars à 4 heures (Petit amphithéâtre) et le continuera les lundis et vendredis suivants à la mêue heure.

]. Objet du cours: Epidémiologie, prophylaxie, hygiène urbaine, alimentaire, hygiène professionnelle, hygiène urbaine, hygiène publique. Les démonstrations pratiques dirigées par M. Robert Dizuné, agrégé, chef des travaux, auroni lieu au laboratoire d'hygiène les lundis et vendredis après le cours. Le mecreroil sera consacré à la visite d'ius-lualitoins relatives à l'hygiène.



## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 





TRAITÉ DE MÉDECINE GILBERT ET CARNOT

## Maladies de la Peau

Par GAUCHER

1918, 1 volume grand in-8...... 18 fr.

Bibliothèque de Thérapeutique GILBERT et CARNOT

#### THÉRAPEUTIQUE des MALADIES CUTANÉES et VÉNÉRIENNES

Par AUDRY, NICOLAS, DURAND

#### Pour paraître en Mars

EMERY et MORIN

### Traitement de la Syphilis

1921, 1 volume in-16 de 200 pages... 12 fr.

## METAIRI

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN .

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur : Dr CALLET



#### NOUVELLES (Suite)

Cours de pathologie externe, - M. LARDENNOIS, agrégé, commencera le cours le 8 mars à 6 heures (Petit amphithéâtre) et le continuera les jeudis et samedis

Objet du cours : Tube digestif. Organes génitaux de 1'homme

Conférences de pathologie expérimentale et comparée. - M. Marcel Garnier, agrégé, continuera ses conférences les mardis et ieudis à 17 heures.

Objet du cours : Programme de l'examen de 3º année. Clinique médicale des enfants (Hôpital des Enfants Malades). - M. Nobécourt, professeur, continuera le eours de clinique le 5 mars à 10 heures (amphithéâtre de la clinique).

Lundi et jeudi, à 10 heures. Polieliuique à l'amphi-

Mardi, à 10 h. 45. Sémiologie pratique par MM. MAII,-LET et NADAL, chefs de clinique.

Mercredi, à 10 h. 45. Démonstrations de laboratoire et de radiologie, par MM. TIXIER et BIDOT, chefs de laboratoire et DUHEM, radiologiste.

Vendredi, à 10 h. 45. Polielinique ou leçon, par M. LERE-BOULLET, agrégé.

Samedi, à 10 heures. Clinique à l'amphithéâtre.

Institut de médecine légale (Faculté de médecine). -M. le Dr Laignel-Lavastine, agrégé, fera en dix leçons un cours élémentaire de psychiatrie médico-lègale à partir du 7 mars à 3 heures.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris.... 2 mars. -M. Maupertr. Contribution à l'étude de la réfection de la lèvre supérieure. - M. MONTLAHUC, Sur une épidémie d'empoisonnements par des gâteaux à la crême. — M. LAPIDUS, Contribution à l'étude de la tuberculose rénale. — M. MOZER, Contribution à l'étude clinique

des dystrophies dentaires dans l'hérédo-syphilis,
5 mars. — M. MONNIER, Contribution à l'étude de
l'urémie musculaire, — M. Paul CAILLARD, Quelques Puremie musculaire. — M. Paul CALILARD, Quelques réactions leucocytaires consecutives aux injections intra-veineuses. — M. JRUDON, Le traitement de l'hémophille. — M. DENGRI, Les lésions musculaires et vasculaires dans les plaies de la fesse. — M. MORLIES, Sur le traitement préopératoire des ostéoarthrites tuberqueuses. — M. JAX, Contribution à l'étude de la grossesse gémellaire.

#### MEMENTO CHRONOLOGIQUE

5 MARS. - Paris. Clinique médieale de l'Hôtel-Dieu. 5M. RF. WILBERT, & 10 h. 45: Leçon elinique.
5 MARS. — Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beau-jon, M. le Pr ACHARD, & 10 heures: Leçon clinique.
5 MARS. — Paris, Hôpital Saint-Louis, 10 h. 30. M. le
D' THIBERGE: Valence clinique de la section de la M. le P. GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon elinique

THIBIERGE : Valeur clinique de la réaction de Bordet-

Wassermann.

5 Mars. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures. macologie. 5 MARS Paris. Clinique de l'hôpital des Enfauts-

Malades, M. le D' NOBECOURT : Lecon eliuique à 10 heures. 6 Mars. - Paris. Faculté de médecine. Assemblée

générale de la Maison du médecin à 17 heures.

7 Mars. — Paris. Faculté de médecine, 18 heures.
Lecon inaugurale de M. le P. Lecane.

7 MARS. - Paris. Faculté de médecine. M. le Dr LAI-GNEL-LAVASTINE, 15 heures : Psychiatrie, guerre et révo-

8 Mars. — Paris. Faculté de médeeine. Clôture du registre d'inscription pour le 3° examen, 2° partie, ancien régime

> 8 MARS. Paris. Faculté de médecine, 18 heures. Ouverture des conféreuces de pathologie externe de

> M. le Dr LARDENNOIS. 8 Mars. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures. M. le Dr Tiffeneau : Mo lificateurs du système nerveux

> périphérique, sympathique, parasympathique, 9 Mars. — Paris. Faculté de médecine 16 9 MARS. — Paris. Faculté de médecine 16 heures. Ouverture du cours de chimic médicale de M. le P<sup>‡</sup> DES-GREZ.

9 MARS. Paris. Faculté de médecine, 18 heures. Ouverture du cours de pathologie interne de M. le Dr CLERC.

9 Mars. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hopital Lariboisière). Consultation expliquée par M. le Pr SEBILEAU.

9 Mars. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr GELBERT, 10 h. 45 : Leçon de thérapeutique

9 MARS. - Paris, Hôpital Saint-Louis, 9 h, 30. M. le D'THIBIERGE ; Valeurelinique de la réaction de Bordet-Wassermanu.

9 MARS. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. Ouverture du cours de chirurgie de l'appareil digestif par M. le D' BERGERET. 10 Mars. - Paris, Sorbonne, Les Amis de l'Université

9 heures, M. Basch : L'avenir du einéma en tant qu'art 10 MARS. - Nancy. Ecole d'instruction des efficiers

de complément du 20° corps. M. le Dr Perrin. Serums et vaccins, leur emploi dans la médecine d'armée 10 MARS. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de Lariboisière. M. le Pr Shbileau, 10 heures, M. Du-

FOURMENTEL : Généralités sur les autosplasties de la face. 10 Mars. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures, M. le D' TIFFENEAU, agrégé: Jaborandi et piloearpine, fève de Calabar, ésérine. 11 Mars. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures.

M. le P'MENETRIER; Ouverture du cours d'histoire de la

médecine 11 MARS. - Paris. Hôtel-Dieu. Conférence de M. le D' COUTELA : Syndromes oculaires neuro-paralytiques, 11 Mars. — Paris. Faculté de médecine, 16 houres. M. le Pr Cunko; Ouverture du cours d'anatomie médico-

chirurgicale,
11 Mars. — Paris, Hôpital Necker, service de M, le
Dr Brouardel, 10 h. 45. M.le Dr Grroux: L'hyperteu-

II MARS. - Amiens. Concours de chirurgien des hôpitaux d'Amiens, taux d'Amiens. 12 MAS, — Paris, Société végétarienne (mairie du Vie arr.), à 8 h. 30 du soir, M. Phusis; Omnivorisme, végétarisme, végétalisme, fruitarisme, 12 MAS, — Paris, Hópital Saint-Louis, M. le D' Thi-

BIRRGE, 10 h. 30: L'articaire.

12 MARS. — Paris. Faculté de médecine, 16 houres.

12 MARS. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures, M. le D' TIPPENEAU: Pharmacologie de l'œil; mydriatiques, myotiques, anesthésiques, 12 Mars. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

M. le Pr Gilbert, 10 h. 45 ; Leçon clinique. 12 Mars. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le Pr ACHARD, 10 heures ! Lecon clinique

14 Mars. - Paris. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris. 15 MARS. - Marseille. Concours de médecins du ser-

vice des mœurs et de la police.

17 Mars, — Clermont-Ferrand, Concours de chef de laboratoire départemental d'hygiène du Cher.

19 Mars. — Paris, Sorbonne, Amis de l'Université, à 21 heures, M. Painleyé, Chimie moderne, 21 MARS. - Paris. Concours de l'internat des asiles

d'aliénés de la Seine. 21 MARS. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu,

Ouverture du cours sur les maladies du foie sous la direction de MM, GILBERT et VILLARET,

## Dragées DU DR. Hecquet

en Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 48, Doni. de Port-Royal, PARIS

## TOMÉINO MONTAGU

GOUTTES OF -- O.M. AMPOULES 6M el do Post-Royal, PKRES.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

La prophylaxie des maladies vénériennes, par le docteur M. CARLE, médecin du service sanitaire de la ville de Lyon. Un volume in-18 jésus de 324 pages, 8 fr. (Gaston Doin, éditeur, Paris).

Le souci de la prophylaxie des maladies vénériennes

a préoccupé de tout temps les législateurs et les médecins. Mais on peut dire que jamais la question n'a été abordée aussi franchement que dans ces dernières années, aussi bien dans la presse et dans le public que dans les Facultés et les Sociétés savantes. Cet ouvrage paraît à son heure parce qu'il résume les opinions émises sur ce sujet - et qu'il envisage toutes les faces de cette étude si complexe. Le plan adopté par l'auteur lui permet d'exposer la nature de l'éducation prophylactique aux différents âges, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il montre

ainsi de la façon la plus claire le rôle nécessaire de l'instruction morale au début, puis l'importance des connaissances physiologiques dès l'adolescence, enfin la divulgation des précautions prophylactiques proprement dites à l'âge adulte. Il donne en même temps un apcrçu complet du rôle de la Société, du droit qu'elle peut avoir à intervenir sur ce terrain prophylactique - et des différents moyens, administratifs ou privés, qu'elle emploie pour lutter contre le péril véuérien.

Ce livre, petit relativement aux énormes volumes déjà écrits sur la question, renferme d'innombrables documents mis à la portée du lecteur ; il rappelle toutes es notions morales, sociales, administratives et médicales émises sur ce sujet, et c'est là sa caractéristique, car ce résumé n'avait pas encore été fait. Sur chaque point, l'auteur n'a jamais hésité à donuer ses idées personnelles, basées sur sa longue expérience de la question. Si i'ajoute qu'il est écrit d'une plume alerte et gale sans éprouver le besoin de morigéner la jeunesse, on comprendra qu'il soit d'une lecture agréable. MITTEN

Nouveau Traité de médecine, par ROGER-WIDAL-TRISSIER, fasc, I. Maladies infectiouses, 1921, 1 vol. in-80 de 400 p. avec 2 pl. col. ct figures, 35 francs (Mas-

son et C1e, éditeurs à Paris).

Le premier fascicule du Nouveau Traité de médecine Roger-Widal-Tessier comprend une partie des maladics infectieuses : des articles de Roger (Notions générales sur les infections), de Sacquépéc (septicémies), de Roger (streptococcus et érysipèle); de Menetrier et Stévenin (pneumocoques et pneumonie); de Macaigne (staph) le coques, entirocoques) : de Veillon (infections putrides et gangreneuses) : de Dopter (méningococcie) : d'Hudelo (gonococcie). Le nom des auteurs et leur compétence pour les sujets qu'ils out été chargés de traiter indiquent, mieux que tout éloge, ce que ce traité représente, pour son premier fascicule, de documentation pratique nouvelle et de vues originales à grande portée. Ce fascicule, malgré les difficultés actuelles, est copieuscment illustré de dessins et de planches en couleur et fait bien présager de la grande collection qui va renouveler le Traité classique de Charcot-Bouchard P. CARNOT.



Dyspepsies, Insuffisance gastrique Hépatique et Pancréatique

# GRANULÉ

de L. PACHAUT

Ds une à trois cuilleréss à café par jour, pur ou dans un liquide quelconqus, de préférence au moment des rspas ou au moment où se manifestent les sensations pénibles et douloureuses.

VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET AU DÉPÔT

SELS CHIMIQUEMENT PURS

de L. PACHAUT

Bromure & Sodium, Bromure & Potassium En tubes de 0.50, 1 gr., 2 gr. et 8 gr.

TOLÉRANCE PARFAITE

INALTÉRABILITÉ ABSOLUE On dissout au moment de l'emploi.

Pnarmacie L. PACHAUT, 130, Boul' Hausst ET TOUTES PHARMACIES

#### LIBRES PROPOS

#### L'ÈRE DE LA MÉDECINE

Ce titre ressemble un peu à une tête de James. Dans quel sens y a-t-il lieu de l'int-préter? Car cette ère peut s'ouvrir sur deux perspectives, celle du bien et celle du mal; et dans la période actuelle d'agitation et de troubles où se débattent les professions en général et spécialement celle d'a médecin, c'est plutôt l'ère du pessimisme qui s'ouvre la première aux espoits justement inquiets.

Eh bien! jetons courageusement, peu d'années après la guerre, un coup d'œil d'ensemble et rapide sur le bilan médical actuel.

Il est exact que, comme avant la guerre, l'atmosphère professionnelle n'était pas, jusqu'à ces derniers temps, fortement odorante de la sympathie publique : et si les petits événements ont leur langage, la représentation de la pièce Le Caducée (Voy. Paris médical, nº 9), pièce habilement brodée, avant la guerre, sur un fond de réalisme d'avant-guerre, signifie, pour le moins, que la médecine reste un point de mire. Ce menu fait étant mis à part, la réalité fut autrement grave sur la scène du tribunal de Nîmes, où fut traduit, en chair et en os, un confrère des plus honorables, accusé ni plus ni moins d'avoir, par ignorance ou négligence, fait mourir deux personnes. Quelque temps auparavant, c'était un chirurgien des hôpitaux qu'une bonne femme accusait de l'avoir opérée sans l'avoir avisée, au préafable, de la nature dell'intervention. C'est également l'histoire des deux médecius candamnés pour homicide par imprudence, en raison des suites fâcheuses d'un traitement appliqué par eux. Antérieurement, ce furent les médecins X.... Y... et Z...,tous victimes honorables. Et quoi demain? Et à qui le tour?

Que faut-il induire de ces risques permanents? Il est évidemment pénible de se sentir épié sans cesse, dans le moindre de ses actes de conscience et de science, et d'être à la merci de gens malveillants ou de magistrats mal informés. Mais ces risques sont inévitables et sont en suspens sur la tête du médecin, comme la rancon de sagloire. Ce qu'on appelle la « masse » représentera toujours l'ignorance complète ou relative à l'égard de toute profession à laquelle cette masse est. étrangère. Par voie de conséquence, cette masse mettra en action, occasionnellement et sentimentalement, la malveillance aveugle. Cette double constatation est de psychologie constante, et l'on se trouve dans l'obligation d'en prendre acte pour en accepter philosophiquement, les suites, sans préjudice du droit individuel de légitime défense. D'autre part, les risques encourus sont en rapport direct avec la responsabilité, et celle-ci est le reflet de la grandeur d'une profession. C'est le cas pour la profession médicale. Les risques à courir maintiennent en évoil et affinent les plus belles qualités du médecin, et si la triple cuirasse du poète n'assure pas toujours une protection suffisante contre la méchanceté ou l'injustice humaine, le médecin n'a qu'à briser WIN son enveloppe épaisse d'individualisme pour trouver en dehors de soi, dans les collectivités spécialement armées, les moyens pratiques de parer aux accusations. Si, au contraire, dans une société encore toute hirsute de sauvagerie guerrière, le médecin se contente de se draper à la Phidias dans un isolement «splendide», alors il court le risque de succomber un beau jour (une haute situation personnelle ne garantit pas nécessairement contre les pelures d'orange) sous le poids împrévu de l' « impondérable ».

L'ère du médecin paraît encore s'annoncer tristement, si l'on regarde défiler tout ce cortège d'institutions publiques qui sont en voie de fonctionnement ou de projets (visant, et la défense contrela tuberculose, etl'extension des pouvoirs du ministère de l'Hygiène, et l'assurance-maladie, et la réorganisation hospitalière, etc.), institutions ou projets qui se réclament tous de l'intérêt public pour sacrifier à un étatisme coûteux et généralement incapable, le pouvoir individuel et autonome des médecins sur la santé de tous et de chacun. Cependant, si l'on écarte les apparences qui sont parfois décourageantes, pour sonder de plus près la réalité, celle-ci n'est déjà plus aussi sombre ; celà grâce au réveil énergique du corps médical français. D'abord, les nombreux et vastes projets d'ordre public, dont quelques-uns exhalent une légère odeur d'égoïsme à collectivité réduite, sont nés dans l'espérance première des milliards qui doivent s'écouler de l'Allemagne. Comme le déversement des masses d'or n'apparaît pas très prochain, la réalisation de bien des rêves, enfants de l'enthousiasme, est remise aux calendes. Pendant ce temps, le corps médical peut s'organiser dans l'étude et dans la tactique, en soufflant finalement à ses principaux syndicats les moyens les plus propres à l'obtention de résultats pratiques convenables. Il y en a eu déjà d'excellents.

Déjà l'ère du médecin commence à poindre avec des doigts de roses. Voici que les gazettes quotidiennes relèguent Diafoirus dans le tiroir des vieux clichés : c'est de bon augure. Dans le tromps du 22 décembre on pouvait apprécier toute une longueur d'hommages adressés à d'arbitre è de tout, c'est-d-dire au médecin. Bien mieux, on va déjà jusqu'à reprocher au public su «médicolatrie». Dans l'Avenir du 5 févriroir du 5 fevriroir du 5 fevriroir de 100 de 1

REMINÉRALISATION

RECALCIFICATION BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS COMPRIMÉ, GRANULÉ



CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sècres. — PARIS

#### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

## PULMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

#### **BRONCHO PULMONAIRES**

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES. SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimenté par plus de 20,000 Médecins étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILL 15. Rue de Rome, PARIS



# I.ABORATOIRES

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8º) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

#### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES SUR DEMANDE AVEC TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Sécrétions pathologiques

Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles Recherches des bactéries

VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches . Etudes Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielle

L. B. A. Téléchone : Élysèes 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

.. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15. Rue de la Banque, Paris. - Téléphone : Central : 70-55



#### LIBRES PROPOS (Sutte)

nouvelle un long et eurieux artiele. Se rémémorant la Rôlisserie de la reine Pédaque, l'auteur très distingué de Médicolatrie et de toute une littérature remarquée, compare l'adouttrie du médecin et le médecin lui-même, à deux personnages du roman d'Anatole France: Catherine de dentellère et frère Ange. Comparer le médecin au frère Ange, ee n'était pas très gentil, ear le moine de ce nom est un vilain devengondé. Mais M. Marcel Boulanger a très aimablement déjoué notre mauvaise humeur, car il s'est empressé d'ajouter:

Cependant que l'on n'alle pas eroire au moiudre irrespect, dem part, envers jes hommes éminents et dévonés qui soïguent leurs semblables. Presque tous sont à la fois des sivants en leur art, des esprits cultivés et des âmes d'une scrupuleuse déllentesse. On scrait bien coupable de en pas s'incoliner devant leur mâtrise, leur correction parfaite et la haute digatité de leur vic. Mais e'est le rôle que nous leur faisons joure dans notre société d'aujour. d'hai, e'est enfin la smédicolatrie « contemporaine dout on peut soit s'étourer soit se ficher.

Séparons-nous sur ces bonnes paroles et allons rendre grâces aux dieux.

CORNET

#### VARIÉTÉS

#### LES SYMBOLES TRADITIONNELS ET LE FREUDISME

#### M. LAIGNEL-LAVASTINE et JEAN VINCHON

L'Ecole de Zurieh a cherehé, dans la symbolique des rêves de Freud, la elef des légendes de la mythologie elassique, qui ont fleuri aux bords de la Méditerranée, il y a des milliers d'années, comme le montrent les objets trouvés dans l'île de Crète, plus anciens que tous eeux que l'on eonnaissait jusqu'ici. Or e'est préeisément dans les pays latins, héritiers de ces légendes, que la symbolique, comme toute la doctrine de l'Ecole de Vienne, a trouvé le plus de détracteurs, et nous eiterons seulement un de leur porte-paroles, Tanzi, qui la qualifie de science hermétique et s'exelame plaisamment : « Salire la scala vuol dire compiere il coito; essere insequiti da una vacca significa subire un' azione pederastica ; veder la torre pendente da Pisa e lo stesso che dubitare della propria potenza sessuale; un armadio, una stuffa, una tabacchiera simboleggiano il corpo feminile!! » (I).

mile!!» (z).

Il nous semble que c'est être injuste envers le travailleur eonsciencieux qu'est Freud. Si l'on a tenté d'appliquer sa méthode, on apprécie vite les services qu'elle peut rendre et il faut savoir vainere les répugnances d'une culture trop afinée, pour aller au delà des apparences et en tirel la valeurexacte de symptômes, qui nous paraissent àpremière vue sans signification. Après expérience, certains symboles sont d'ailleurs si clairs que la conviction s'impose : les malades en donnent la clef eux-mêmes, aidés par les souvenirs affectifs de leurs rêves. Les érudits de la Renaissance ont composé de très nombreux recueils de symboles et d'emblèmes, inspirés des lettres classiques, dont le goût se généralisait; en même tempe l'esprit le goût se généralisait; en même tempe l'esprit

eritique se donnait libre eours dans tous les domaines, s'attaquant même à la morale et à la religion des aneêtres et publiant des œuvres, qui font déjà pressentir le xviiie siècle et les Eneyelopédistes. Ainsi Jean Huarte (2), dans son livre de l'Examon des esprits, s'essayait à une étude des caractères et recherchait les eauses physiques qui les modifient ; il eitait, entre autres, la satisfaction de l'instinet sexuel, l'envisageant comme un adepte de l'Ecole de Freud : « que si Aristote eroit que l'homme et la femme ne viendraient pas à être malades et à mourir par une trop grande rétention de semenee, e'est contre l'opinion de tous les médeeins, principalement de Galien, qui affirme que plusieurs femmes, qui étaient demeurées veuves fort jeunes, sont venues à perdre le sentiment et le mouvement, le pouls et la respiration et, après eela, la vie ».

Pour limiter nos recherches, nous n'avons retenu que trois livres d'emblèmes et de symboles :

Les Commentaires hiéroglyphiques ou images des choses de Jean Pieritis mis en français par Gabriel Chaphyn, Tourangeau. Lyon, Barthéleny Honorat, MDLXXVI; puis les Emblemata Florentii Schonhouii édités par les I? zèvits en 1061 et enfin les Symbola herotea M. Claudii Paradini et D. Gabrielis Symoonis, un des plus beaux livres sortis des presses de Christophe Plantin d'Anvers en 1567.



Ces livres montrent dans des gravures sur bois tous les détails de la figuration des symboles ; nous lisons les commentaires, qui s'élèvent des aspects particuliers vers les conceptions générales et se termient par une application morale. Ces études furent menées au milieu de l'engouement du public, surtout en Haile et en France, par des

Né en 1520, à Sant-Jean-Pied-de-Port.
 Paris, Jean le Boue, 1645.



#### TETIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARD: ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORCÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ/LES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromessii, PARI



## A SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES est une conception

#### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

## DRAPIER

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES 41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet)

Téléphone : Gatenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE





Adrénatine synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. Eu flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 40 et 30 gr. (Solution au 1/1000).

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tons usages anesthésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration Solution à 2 % | Anesthésie régionale. Solution à 4 et 5 % = Anesthésie achtaire.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Pheton, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (80)

#### L'ANATOMIE SUR Guide protique des Bepères anatomiques

Dr PAR LE AUBARET édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anemie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité

Convalescences

chercheurs qui, comme Bleuler, pensaient y trouver non seulement la clef des scènes figurées sur les monuments antiques, mais encore de la vie actuelle. Ils évoquaient avec les classiques le temps où l'on «philosophait plus ouvertement et plus simplement de chaque chose » et ils devinaient les mystères de l'Égypte, initiatrice d'Athènes et de Rome. Venise avait aussi apporté dans ses navires les grimoires de l'Orient, chargés des méditations des soufis et des poésies de Saadi, d'Hafiz et d'Omar Khayum; peu à peu on retrouvait tous les documents, oubliés dans l'inconscient des hommes et qui avaient servi à édifier la symbolique.

L'observation critique des philosophes et des médecins contemporains avait appris à discerner les songes vrais des songes faux et Pierius, après Philostrate, décrivait le Palais du sommeil avec ses portes de corne et d'ivoire, car lorsque l'âme est « délivrée du soucy du corps, les songes qui n'excèdent l'estat et la qualité de la personne sont certains et simples comme la corne, suivant ceux qui ont escrit de l'interprétation des songes ; et au contraire les songes sont menteurs, qui surpassent la condition et ont trop d'ornements; d'où vient la fiction de la porte d'vvoire comme plus riche et plus ornée ».

L'origine des songes est multiple : nous les recevons des astres, de l'esprit ou du corps, c'est-àdire d'humeurs «superflues ou mauvaises». Ambroise Paré et Cardan, après Hippocrate. pensent alors que la maladie s'aggrave et qu'il faut craindre la mort. Cardan (1) remarque l'importance de l'état affectif autérieur au sommeil; «si l'excitation et émotion du corps ou de l'esprit a esté grande, comme la crainte principalement; car la crainte contumièrement excite des terreurs et espoirs variés ». Il considère le songe comme « la réalisation d'un espoir »; c'est presque la définition de Freud qui remplace espoir par désir.

Après ces généralités, passons maintenant à l'étude des symboles de désir sexuel, particulièrement dans l'œuvre de Pierius.

Au serpent revient la place d'honneur. Le serpent est le vieux tentateur de la Bible :

D'hanter Folyc fut le commencement. Avec Eve, de tous humains la mère, Le faux serpent par son exhortement Fist trangresser divin commandement

Dont tous vivants sentent douleur amère, etc. (2). Ce sont aussi, comme dans le tableau de l'école

(1) CARDAN, De subtilitate. Trad. RICH. LE BLANC, Paris. Jullian, 1578, p. 435. (2) Le triomplie de Haulte Folie, vers 20 à 25, Paris, Willem,

9 G

qui résiste à la volupté et garautit l'homme de tout venin mortel ».

Pour les femmes enceintes, rêver d'un serpent était heureux. Leur enfant serait fort et mériterait le nom de vir, comme on le voit par les exemples

(3) RÉMY DE GOURMONT, Le livret de l'imagier (Sagittaire 10201.

de Botticelli qui est au Louvre, les blonds serpents de la chevelure de Vénus :

> Celle, serpent malicienx Qui vous menrtrit visiblement (3).

Une zoologie fantastique décrivait les mœurs du serpent au moment du rut :

Ceu coit et dulci Veneris iacet ebria mota . Vipera contruncat insidiosa marem, Hoc Venus omnis habet, primo sua gandia fund't Postmodo sed stimulis corda fruentis agit.

La fin du mâle de la vipère signifiait les suites amères de la volupté. (En lisant les commentaires de Pline, on évoque certaines pages de Fabre sur les scorpions.) Puis les vipéreaux tuaient leur mère dès la naissance et obéissaient ainsi aux lois d'une « Némésis tardive ».

Le serpent symbolisait encore la volupté à cause de sa peau «peincte et embellie de couleurs », mais surtout parce qu'il vit de coutume dans l'obscurité, comme ceux qui recherchent les satisfactions des sens. C'est pour cela que, suivant Origène, la Vierge Marie «ne fut oncques déçue par le serpent, ny imbue et infectée de son air impur et contagieux ». La salive de l'homme à jeun tue le serpent « comme le jeûne la paillardise ». Plutarque conte des amours de serpents pour des filles, qui font songer au trouble de Salammbò, chargée du poids du grand Python noir, avant l'entrevue avec Matho. Le père d'Hécate se mue en serpent pour la violer. Le serpent mord Eurydice au talon, qui devient une des parties du corps consacrées « aux voluptueuses affections \*, si vulnërable qu'Achille lui-même v est. blessé. Dans le Nouveau Testament, le lavement des pieds est prescrit avant la Cène, à cause de cette signification particulière. Eufiu, Hercule enfant étrangle les serpents, comme plus tard il suivra le chemin de la vertu.

Par contraste, un rêve de serpent peut vouloir dire continence (symbole ex contrario de Freud), subtilité ou prudence. Moise l'appelle «le plus prudent de toutes les bestes brutes » et fait forger «Dan serpent» en alrain pour «déclarer la vertu

Serpent a un sens érotique si fort sous la Renais-

sance qu'il devient synonyme de satyre, pris dans

la même acception : le démon qui tenta Ève est appelé tantôt faune ou satyre et tantôt serpent.

- 150 -

## Notre triade hypno-analgésique-sédative



[Trois corps qui permettent de combattre, efficacement et sans danger, tous les symptômes et toutes les manifestations de

L'IRRITABILITÉ NERVEUSE

#### INDICATIONS:

Insomnie nerveuse Hyperesthésie sensorielle DIAL (Diallylmalonylurée).

Excitabilité, Anxiété, Émotivité, Toxicomanies.

Insomnie, Douleur, \_\_Calmant Pré-Anesthésique.

UIUIAL
(Diallylmalonylurate d'éthylmorphine).

Agitation maniaque Traumatismes, Algies.

ÉPILEPSIE Spasmophilie

# DIALACÉTINE

NÉVRALGIES Névroses cardiaques

(Diallylmalonylurée allylparacétaminophénol).

La DIALACÉTINE, sédative et antipyrétique, trouve une INDICATION FORMELLE

au cours de toutes les Affections aiguës.

#### POSOLOGIE ET FORMES PHARMACEUTIQUES:

DIAL : Comprimés à 0 gr. 10, 1\alpha 3 par 24 heures, Tube de 12. DIDIAL : Comprimés à 0 gr. 12, 1 à 3 par 24 heures, Tube de 12,

DIALACÉTINE: Comprimés à 0 gr. 35, / à 3 par 24 heures. Tube de /5.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, O. Rolland, 1, Place Morand, Lyon

d'Alexandre Sévère et d'Alexandre le Grand, C'est en souvenir de ce présage que la mère de Néron donna une peau de serpent à son fils.

De tous les rêves d'animaux, le rêve de serpent a seul un sens presque exclusivement érotique (il est souvent confondu avec le scorpion); pour les autres bêtes, ce sens n'est qu'épisodique : c'est le rêve du poulpe uni au dauphin aux pieds de Vénus; c'est le rêve du cheval «emblème de Paillardise » : ce sont les rêves de lionnes, de pourceaux, de béliers, « de juments ou de mules eschauffées, lesquelles dressent la queue ».

Les pièces de vêtements, qui signifient le désir sexuel, sont les ceintures, les coiffures, surtout masculines, et le tablier. La ceinture, comme il est classique, est l'emblème des vierges : la ceinture détachée présage la grossesse ou l'accouchement prochains; par contraire, elle indique aussi la tempérance. Un chapeau d'homme signifie un mariage prochain ; si vous confiez le vôtre à une jeune fille, elle sera votre femme; c'est aussi comme souvent la marque de l'affranchissement. de la noblesse, de la virilité. Ce ne sont d'ailleurs que synonymes de la puissance sexuelle, comme le montrent ces colonnes antiques où des organes génitaux masculins, sculptés dans la pierre, rappellent le courage des guerriers commémorés. Ainsi, chez les anciens, comme chez Freud, la fonction sexuelle est première et représente les autres. Il nous faut encore, pour en finir avec les vêtements, dire un mot du tablier, qui couvre seulement le devant, d'où son nom de «devanteau », « Cette manière d'accontrement comporte sa signification, car on dit communément qu'il ne faut point se « fier nv à la femme, nv au giron pour autant qu'elle est instable et légère, et souvent par oubli ce qu'elle a mis à son gire vient à tomber quand elle se lève. »

Certains arbres expriment le sexe masculin, comme le chêne, le laurier, le cèdre. Le myrte est l'arbre de Vénus. Le cyprès souvent conserve chez nous son sens oriental, celui des tombes des cimetières de l'Islam, qu'a chanté Saadi dans l'histoire XX du Gulistan :

Ce cypres, à la taille droite et élancée, s'est présenté à mes Il a enlevé mon cœur et l'a jeté à ses pieds.

Par contre, saule et figuier signifient tempérance et chasteté. Nous n'insisterons pas sur le langage des fleurs, le même à peu près qui charme encore les loisirs des ménagères ; un grand nombre de fleurs sont des emblèmes d'amour ; mais le sens si spécial des fleurs rouges, comme de la



## Le Diurétique rénal excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT

#### LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

DURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la présciérose, l'albuminurie, l'hy-droniels

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remêde le plus héroïque pour le brightique

médicament de choix des diopathies, fait disparaître cardior les œde mes et la dysp comme est la digitale pour cardiaque. force la systole, régularise cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-

thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS

- Ces cachets sont en forme de cœur et

#### MÉDICATION ANTIDIARRHEIOUE

Avantages réunis de Tanin etde la Gélatine LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - THÉPH-FLEURUS 13-07



Aliment: diéto-thérapeutique facilement assimilable...

de grande puissance régénératrice. se recommande dans tous les cas

PADYNAMIE et les AFFECTIONS STOMACALES.

ce dans du lait ou du lait coupé d'eau a vol Peut s'ajouter au café, au thé,

au cacum voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON.

Echantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-6



## APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveré Si.C. D. C. France 'est Etranger

Depose

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE. non gonflée

ties: deux poches i



Les poches inférieures se gr Les poches: inférieures: se goullent (
les pramières: grâce. à l'obliquitéde leur grand axe, elles s'insinuent (
après réplètion des 
collques et déterminent un mouvement d'assension du c'Obn transment d'assension du c'Obn trans-



PELOTE

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et renales.

Diotice sur demande

## BERNARDON

13. rue Treithard, PARIS (8#)

TEL. P WAGRAM 67-56

couleur rouge en général, symbole du désir ou de la venue des menstrues, n'y apparaît pas, sans doute par pudeur, avec la même netteté que dans Freud, Parmi les fruits, la pomme est celui de ... Vénus, comme le cadeau du serpent à Eve : en. voir en rêve, c'est signe de progrès en amour, d'amour mutuel, de promesses « de follastreries de filles » ou au contraire d'amour désespéré. Une racine magique, la mandragore, se présente tantôt à l'image d'un corps d'homme, tantôt d'un corps de femme, d'où son nom d'« anthropomorphon » et depuis Pythagore son emploi pour les sorts érotiques. Son apparition dans les songesest inquiétante. Pierius considère l'étude de ses propriétés comme dangereuse, « parce que c'est vertu d'ignorer certaines choses ». Les jardins représentent des corps de femme ; en rêve, c'est penser à un mariage prochain : la belle Heaulmière (I) regrette

> ... ce sadinet Assis sur grosses fermes cuisses Dedans son joly fardinet,

et Minoutchehr chante dans son Divan les amours du jardin et du nuage : « Le jardin est la maî tresse et le nuage l'amour. La maîtresse était plongée dans le sommeil-et son amant était au loin

« L'amant revenant regarda de loin sa bienaimée. Il poussa un cri qui retentit dans toutes les orelles. Son ceur était brûant; il y porta les mains et déchira sa tunique de sorte que sa bienaimée vit le feu qui consumait son amant pendant son absence. L'eau fertilisante s'échappa des yeux du nuage, coula avec abondance et l'herbe poussa dans le cœur de la maîtresse (1).

L'idylle du nuage et du jardin est un symbole de même sens que celui des amours du rossignol pour la rose, chantées par les poètes de l'Islam et dont l'image décore les miroirs et les boîtes à fard des femmes de là-bas.

Parmi les parties, du corps humain, les dents, d'après Aristander Telmesius, représentent la famille : celles du haut sont les hommes et les parents directs; celles du bas, les étrangers habitant la maison ou les femmes; pour Freud, le même symbole a une signification plus évotique

(1) MINOUTCHEHR (XIIº siècle de notre ère), Le Divan, trad BARBIER DE MEYNARD in La Poésie en Perse, cité Encyclopédie littéraire, Paris, Michaud, p. 127.



Dose : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repaş, mêtée aux aliments (aucun goût) Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8')



# SÈRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

Alcerothérapie spécifique des ANÉMIES (Carnot)

B) Tous autres emplois
du Verum de Cheval :
HEMORRAGIES (PEWeill)
PANSEMENTS (R.Petit.)

Sirop ou Comprimés de sang hémopolétique

ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE.etc.

Echantillong, Littérature
21 RUE d'AUMALE. PARIS

expliquée par le procédé du transfert en haut d'un organe sans équivalent dans la sphère génitale. La paupière, pour Pierius, est l'indice de violents désirs sexuels, surtout quand elle n'a pas de poils. Les visions de nombril indiquent tantôt la concupiscence et tantôt la chasteté comme celles du membre viril circoncis. Les relations du nombril avec la matrice è pendant la grossesse et l'accouclement sont la cause de cette croyance.

Un corps nu d'homme ou de femme comporte les sens suivants : « Car même les devins présupposent que la femme ayant mary et enfant sera bientôt veuve, si elle songe qu'elle soit changée en homme et que par ce moyen elle fera bientôt office d'homme; que celle qui n'a pas d'enfants enfantera des mâles et que celle qui est vierge sera bientôt mariée. Aussi ceste partie du corps humain démonstre quelque chose qui concerne les affaires d'un galland homme ». Les devins prétendaient aussi « que si quelque prince se pense être dégénéré (songeant) en la forme d'une femme, qu'il adviendra qu'il sera démis de son bien, pour autant que pour la plus grande part les femmes sont soumises et subjectes au commandement des hommes. »

La colonne est l'emblème des cuisses féminines : les architectes du temple de Diane firent de grêles colonnes à leur ressemblance et les allongèrent de la huitième partie de la grosseur «avec un soubassement au lieu de soulier et en la tête des crespillons et autres ornements de femmes ».

Le puits, dans les «commentaires hiéroglyphiques », est l'hiéroglyphe de la femme. Suivant le précepte de Salomon: « Boy l'eau de tes vases et la source de tes puits, Le nom de Betsabée est interprété le septième puits, laquelle firt la septième femme de David; car quiconque apaisera la soif dans les claires eaux recevra la rosée céleste ».

Tous les lieux retirés : grottes, ehapelles, ont également le même sens. Comme les vierges noires, la « Vénus Honneste doit être noire et cachée dans une antre, car les animaux seuls s'anusent en plein jour et à la vue d'un chacun à perpétrer et conserver leur espèce, mais les hommes en secret et le plus souvent de nuit ont accoutumé d'engendrer leur semblable » (Pierius cite Pausanias, 8º livre).

L'à clef est le symbole du bon accouchement: « Aussi était-ce anciennement la coutume, entre autres choses, de donner une clef aux femmes mariées, ce qui se faisait pour un bon encontre, savoir qu'elles enfantassent aisément. »

Le rêve d'escaliers, comme dans les observations de psycho-analyse, évoque le coît à cause des mouvements rythmés nécessaires pour l'ascension. Les vieux auteuxs, que nous étudions, ne s'en occupent accidentellement qu'à propos de l'échelle de Jacob et nous n'avons trouvé chez eux aucume représentation analogue à celles des planches des rèves de Pinnèse, qui hantèrent le délire de Thomas de Quincey, quand il revoyait les escaliers se multiplier et se perdre dans l'infini (z),

se indutputer et se peture dans l'infini (2). La boite de Pandore, où quand elle est ouverte ne reste que le mal avec « l'espérance arrétée au couvercle », vue en rêve est signe d'amour; les vases pleins d'eau ou vides indiquent à leur tour toutes les phases de la vie conjugale : mariage, grossesse, naissance des enfants, veuvage; l'amphore à deux becs versant d'un côté l'eau douce et de l'autre l'eau salée aunonne e l'inceste, ou au contraire une heureuse union; en Orient, la matière du vase indique le rang de la femme désirée.

Les grenouilles, les flambeaux, les lampes sont aussi les images des organes génitaux des deux sexes

Il n'est pas jusqu' aux symboles les plus abstraits, comme le nombre 16, quine puissent être représentatifs des choses et des gestes du plaisif sexuel : les astrologues rapportent que: « la lune gouverne l'enfant jusqu'au cinquième an ; ils en domnent dix à Mercure (2), d'où vient qu'en cet âge il a envie de plusieurs ehoses, il change et est inconstant, désirant tantôt une chose, tantôt une autre; depuis ce temps, il désire jouer, se colère et s'apaise sans eause, et, comme dit Hornee, il change d'heure en heure. Après ils disent que l'homme à seize ans vient à être soumis à la puissance de l'amour. » Les hiéroglyphes représentent le nombre 16 par le doigt du milieu étendu, l'index et le pouce étant recourbés.

\*\*\*

Nous avous choisi des symboles ayant une signification bien précise; mais si l'on voulait avec Freud étendre le sens de la Libido, il faudrait faire rentrer dans cette étude les innombrables symboles compris dans un livre comme celui de Jean Fierius, qui en analyse plus de trois mille. D'ailleurs l'écrivain de la Renaissance a conscience lui-même de cette possibilité d'interpréter son œuvre, puisqu'il fait allusion dans plusieurs chaptres aux sens multipliés du mot viriblé; nous avons résumé l'un de ces chapitres qui ne laisse nos de doute à ce suiet.

(1) TROMAS DE QUINCEV, Confessions d'un mangeur d'opium, Trad. DESCREUX, Paris, Stock, 1903. (2) Dans d'autres passages, l'image de Mercure est un sym-

(2) Dans d'autres passages, l'image de Mercure est un symbole sexuel, parce que Jupiter l'a chargé de jeter les semences du ciel sur la terre.

Les souges de serpents, d'arbres, de fleurs, de colonnes, de gentzes, de boûtes, de nombril, de colonnes, de grotzes, de boûtes, de flambeaux et de lampes avaient donc à la Renaissauce le même sens que dans la symbolique de Fread. Comme lui, les vieux auteurs avaient constaté que le même songe était susceptible de deux acceptions différentes et opposées et acquis cette notion du contraire qui n'est pas une découverte de la psychologie moderne. Ils y étaient parvenus peut-être enétudiant le conteaus affectif d'un rêve, si différent pour la même représentation, comme dans l'exemple des sexpents.

Le marquis d'Hervey de Saint-Denis a public en 1867, chez l'éditeur Amyot, le journal de ses réves sous le titre les Révos et les moyens de les diriger. Sur la première page illustrée dec chivrer apparaissent encore les mêmes symboles : visions de portiques avec des nymphes qui en sortent, visions d'escaliers, de serpents, etc.

Enfin nos essais de psycho-analyse nous aut appris que l'expression de l'inconscient dans les rèves continue totijours à revélir les mêmes aspocts; il y a là une persistance qui mérite d'être notée, car -cle montre bien que le trifonds de l'homme change peu, malgré que le temps et les apports des civilisations semblent l'avoir molifié.

Dans le milieu où nous observous à Paris, nous avons pu recueillir ainsi toute une série de symboles, dont une de nos malades a présenté un ensemble remarquable. C'est une psychasthénique, one nous avons étudiée en détail ; en l'interrogeant sur ses rêves, nous avons retrouvé les églises, les escaliers, les taches rouges, les troncs d'arbres, les promenades en compagnie d'enfants, les chapeaux, dout elle donnait elle-même au réveil la version exacte. Une convalescente de confusion mentale du service voit également des chapeaux, des soènes de théâtre, des horloges dont elle nime le tic-tac. Jeanne, une cocaïnomane en voie de sevrage, voit des escaliers, des poursuites de voieurs, des fleurs de toutes couleurs, Une autre psychasthénique rêve souvent d'escaliers avec angoisse, car ils sont à claire-voie; elle v monte seule ou en compaguie de personnages variés, mais parvient difficilement au sommet : c'est l'image des obstacles qui l'empêchent de se marier, entre autres une rétroversion utérine dont elle est très préoccupée. Un groupe de mystiques retrouvent dans le serpent le vieux tentateur; c'est tantôt un sement qui leur paraît un homme et tantôt une vipère représentant une femme. Une fameuse d'opium est obsédée par des fantômes, par des représentations de cadavres de



soldats, qui pourtant marchent et montent à cheval, parce qu'elle croit son ami tue à la guerre ; les rêves disparaissent quand elle le retrouve. Une démente précoce, qui répond bien au tableau de la schizophrénie de Bleuler, voit souvent dans la nuit un gros serpent qui marche debout sur sa queue comme un homme, que l'on choie et que l'on habille de couvertures. Toutes, au moment où nous les interrogions, étaient depuis longtemps soumises à la continence obligatoire. Leurs rêves revenaient souvent et prenaient une intensité singulière; la rêverie de la journée les prolongeait parfois, et telle malade qui revait de danses continuait dans la cour à se balancer, à chanter des chansons rythmées, dont le sens sexuel n'était pas douteux. Mais de toutes certainement ce sont les psychasthéniques inquiètes et scrupuleuses qui nous ont fourni la symbolique la plus riche. Ce sont les mêmes malades d'ailleurs, qui trouvent un dérivatif pathologique de leurs instincts refoulés dans toutes sortes de manifestations bien étudiées par l'école de Freud. Pour leurs rêves, le vieil automatisme hérité des ancêtres fournit à profusion les images traditionnelles, dont quelquesunes, comme celles des pièces de vêtement peuvent être rapprochées des objets du fétichisme pathologique. Raut-il en tirer la conclusion que, l'a priori du «Pansexualisme» est démontré? Pour répondre, comme dit Pierre Janet, il faudrait avoir la foi, et nos constatations n'envisagent que des cas particuliers, dans un milieu bien détermině, De plus, après Freud, nous avons trouvé de graves facteurs de rôle capital dans l'étiologie des psychonevroses, comme «la crainte de la lutte pour la vie », expression des instincts égoïstes, qui souvent dominent l'instinct désintéressé de l'espèce. C'est par un artifice que l'école de Vienne fait rentrer ces instincts égoïstes dans la vaste conception de la Libido. La question se pose de savoir si cette synthèse est indispensable à la pratique psychothérapeutique.

#### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR JOSEPH ROHMER 1856-1921

Le deuil de la Faculté de médecine de Nancy trouve un douloureux écho dans le corps médical français, où le professeur Joseph Rohmer comptait de si nombreux amis et tant d'admirateurs de sa science ophtalmologique. Qu'il acti permis à un de ses anciens s'interne de lui zendre un modeste hommage, en zappelant aux l'ecteurs de Paris médical la belle carrière de ce maître et ses hantes qualités mordes et professionnelles.

Nê à Lorentreu (Bas-Rhin) le a suril 1856, J. Rohmer it ses études secondaires au collège libre de Colmar, puis à Saint-Sigisbert. Entré à la Faculté de médacine de Nancy en novembre cêp4, Il aonquit l'entire d'interne des hôphaux en 1876, et despiral l'ammés muivante, après un brillant soncours, ched de chinique du professors un brillant soncours, ched de chinique du professors internet une intéressante thèse de decterné un riese variations de forme normales et particologiques de la plante du pied, étudiées d'uprès la méthode graphique ». Comme def de chinique, il affirme ses qualités de silutien, sa culture médicule très étandaux te es spritindes à l'enseignement magistrat ; écat de cette époque que dette as collaboration au Traité de chirangie de Gross, Rolimer et Wantrin.

Ilm 1883, deveum agregé de edirargie, il inaugure, comme chargé de cours, la climique ophatimologique de la Faculté dans laquelle il devait être titularisé en 1890. San enseignement très vivant, très puécis, très original, captivait ses auditeurs, assai adminateurs de son labileté et de sa célérité opératoires que de sa prodigieus activité, aux manifestations de laquelle ses lourdes fonctions universitaires ue suffisaleut pas. Il y joignait les charges de la Quis importante clientèle ophatimologique de la région ; les fonctions de médecin du lycée Poincaré et de chiturgien de l'aüle de Marville; une chaire à l'ifcole des Beaux-Arts et la vice-présidence de la commission du Conservatoire de musique de Nancy; sans compter les compations suppliementaires que lui suggérait une infassable charité, et qui le font doublement regrether par les imitigents de Nancy.

De nombreux mémofres ademifiques et les tiètes qu'il inspin ont ponté au d'in se aconamie de climagien et d'optitulmologiste. La Saciété française d'aptitulmologiste. La Saciété française d'aptitulmologiste. La Saciété française d'aptitulmologie l'il réligie ademotreux articles de l'Empoglephica optitulmologie (et notrament un article sur les blessures de guerre, qui a repris une grande actualité).

Empelons auxsi ses Elements d'aphtalmologie, un ammund à l'usage des experts, ses recherches sur la sympathectomie dans l'e glaucome, l'emploi des injections d'air dans le vitté contre le décollement de la rétine, son organisation de l'inspection contistique des écoles, etc. Mais son cuvre de préfillection entiférement originale, inaugunés en 2011, fut d'autosérothérapie levelle dans les affections nordaires d'origine infectieuse, méthode àrès léconde en résultats inhérapeutiques et à l'aquelle resterout attachés le mom de Jaseph Rohmer et selui-de son lis hardré, son chef de chinique, mort pour la France, et dout on peut d'ire aussi gru'il faisait houneur à la science française.

Dès le premier jour de Ja guerra, le profasseir J. Roher ajouta à son service d'applichalmologie la charge de deux services de chirurgie générale de guerre, at Bientôt celle du centre opitalmologique de la 20° région. Iniassiblect vloutierment optimiste malgré la chique, malgré les bentôtardements et malgré d'asprécoupationstrop justifiées, abélas l'ocutivans à ne choire sons une Parasquerie

#### NÉCROLOGIE

apparente le cœur le plus charitable, il resta jusqu'au bout fidèle au devoir qu'il s'était tracé et sut mériter la reconuaissance d'innombrables soldats eu même temps que l'admiration de tous.

La guerre lui fut particulièrement cruelle; après sou fils Jesun, engagé volontaire, tué comme maréchal des logis aviateur, il peuit son fils ainé, le D' André Rohmer. Celui-ci avait traversé hérôquement et saus vouloir jamais être relevé tous les risques que cour un médech de batalllon; il ne cousentit à quitter son régiment qu'après l'armaistèce, etc feu pour soigner volontairement des prisomiers rapatriés, atteints de typhus exauthématique; cette maladie, contractée au chevet de ses malades, emporta André Rohmer, qui regarda en face cette mort doutoureuse comme il avait regardé en face les d'anges du champ de batallie. Peu après, une diphtérie maligne enlevait au professeur J. Rohmer une de ses petites-filles.

Soutenu par sou énergie, par son sontiment du devoir et par ses couvictions religieaces, il reprit sans défaillance sa tâche professorale et ses diverses autres fonctions : il alla même, tout récemment, représente la France auprès de la Faculté de Beyronth. Chi secunières après son retour d'Orient, il toubait malade et succombait en melleures jours, sourfaint et énerçique jusqu'au bout.

Ses funérailles, célébrées le 14 février à l'église Saiut-Sébastien et au cinuctière du Sud, ont en le caractère d'une graude manifestation de deuil public. Je voudrais pouvoir rappeler ici les sentiments formulés devant sa tombe par de nombreuses personnalités et notamment par le maire de la ville de Nancy et par le M. le Doyen Meyer, dont l'allocution résuuta particulièrement bien la vie de droiture et de travail du professeur J. Rohmer et exprima en termes aussi éurus qu'éloquents le profond chagrin que nous ressentous tous. La mort du professeur J. Rohmer est une grande perte, nou seulement pour ses

de Nancy et pour la science française.

MAURICE PERRIN.

#### LE P. POLLOSSON

proches, ses amis ses élèves, mais aussi pour l'Université

Maurice Pollosson, dont la Faculté de médecine de Lyon vient de célèbrer les obsèques, avait pris sa retratite comme professeur de médecine opératoire, cédant conrageusement aux avertissements par lesquels l'avait prévent son état de santé. Il fut chef de clinique d'Ollier, chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu pendant vingt aus, titulaire de la chaire de pathologie externe, se fait sant remarquer par ses leçons brillantes à la Croix. Rousse et à l'Hôtel-Dieu. A la mort de Léon 'Tripier, il permuta avec Poncet et occupa finalement la chaire préférée mais qu'il devait, à son tour, délaisser préus-traément.

Le professeur Pollosson laisse le souvenir d'une existence toute de labeur, celui d'un maître modeste, dévoué

Hosy.







(SERUM NEURO-TONIQUE

chaque ampoule Glycéroph. de soude. 0 gr. 20 injection ampoule Cacodyfate de soude. 0 gr. 25 tous les conteau (Sulf. de strychnine... 1 mille; 1 2 jours Laboratoires CHEVRETIN & LEMATTE 5, rue Balta — PARIS

#### NÉCROLOGIE (Suite)

#### PIERRE BUCHER (DE STRASBOURG)

Il est doux de revenir un instant sur la tombe de notre très regretté confrère. Lest morà l'àge de cluquante etun ans. Ses funérailles ont été ce qu'elles devalent être : une manifestation imposante en hommage an grand patriote qui r'avait cessé de lutter, avant la guerre, coutre l'occupation germanique en entrétenant dans le cour des Alsaciens-Loranias le feu sacré de l'espoir, et qui pendant et après la guerre rendit à la France, avec une opiniâtreté courageuse et rare, des services émineuts. Aussi leş autorités frauçaises les plus hautes assistèrent aux obséques de Pierre Bucher et exprimèrent la reconnaissance du pays envers ce grand

patriote, si tôt enlevé à toute une population qui l'aimait.

Président du Cerele des Etudiants, Pierre Bucher avait jondé la Revue alsacienue, les Cahiers alsaciens, la Maison alsacienue, autant de formes de son ardeut amour pour l'Alsace et pour la grande patrie, la France. Comme médecin, notre très estimé confrère avait une réputation des plus justifiées, que lui valurent ses publications en mattère de neurologie et de médecine infauttie, ainsi oue sou dévouement incessant.

Mort en pleine activité, le voici qui repose daus le cimetière de la Robertsau, dans la terre de Strasbourg, en Frauce. Ce fut sa suprême consolation.

DURAND.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### GROUPE MÉDICAL PARLEMENTAIRE

Séance du 20 Janvier 1921.

Le Groupe médical parlementaire s'est réuni le 20 janvier sous la présidence de M. le D' Chauveau, sénateur. Avaient été convoqués à la séance : MM. Belleucontre et Levassort, président et secrétaire général de l'Association générale des médecins de Prance; MM. Lafontaine

et Quivy, de l'Uuion des syndicats médicaux.

M. Gilbert Laurent donne lecture d'une lettre de M. le
Dr Granjux demandant au Groupe d'appuyer le yœu

ci-après:

\*\* La Société de médecine publique et de génie sanitaire, se plaçant exclusivement au poiut de vue de l'hygiène infantile, déclare qu'eu raison de l'importance capitale du pain dans l'alimentation des enfauts, la est indispensable que les petits malheureux pris en charge par les œuvres privées sient droit au pain à prix réduit.

« Elle appelle sur ce point l'atteution de M. le ministre de l'hygiène publique, et le prie de faire le nécessaire pour amener la suppression d'une mesure en contradiction avec les notions élémentaires de la puériculture, alors que la question de la natalité préoccupe si justement le pays. »

Ce vœu a été voté à l'unanimité, et sera transmis à MM. les ministres compétents.

M. le professeur Pinard explique que, tout récemment, il 'set opposé à une proposition de M. le séanteur Chéron teudant à obtenir, de la commission de répartition des fonds du pari mutuel, une somme pour établir deux bépiant aux spécianx, où seraient rémis, dans le Calvados, tous les hémiplégiques et paraplégiques par faits de guerre, tant au point de vue scientifique qu'au point de vue familiel et moral, cette institution lui paraissant reprettable.

Le Groupe approuve son président d'honneur et le remercie.

D' LAFONTAINE — Le D' Pinard me donne l'occasion de montrer par un exemple, comment nous avons posé, dès le début, le problème.

Nous plaçant sur le terrain technique, nous avons dit: uu tarif ne peut être établi saus une organisation de soins. Etablir un tarif, c'est donc, au préalable, créer une organisation de soins, car il faut envisager tous les cas, comme ceux des hémiplégiques dont vient de parler M. Pinard. Il faut aussi envisager les modalités d'application.

C'est ce que l'Administration n'a pas voulu faire. Elle a voulu seulement discuter les prix de la visite et de la consultation, se réservant d'adresser, pour le reste, tous les malades à l'hôpital.

J'attire également votre attention sur ce fait grave : la modification à l'article 64, obtenue par M. Maginot, Ini permet d'établir une taxation sur les honoraires médicaux ; cette taxation, le corps médical ne peut pas l'ac-

Le Groupe est au courant de la situatiou. Le corps médical a pris positiou, et cette position a été fixée par la décision du conseil conformément auvote de la dernière assemblée générale.

Ainsi, les médecins sont saisis; ils vout exécuter. Le Conseil de l'Union vient de demander alors au Groupe médical parlementaire s'il estime devoir sontenir le Corp médical en combinant une action parlementaire à l'action syndicale; si oui, sous quelle forme il estime engager cette sertion

De même, le conseil de l'Union ayant envisagé l'action à mener auprès des divers groupes parlement aires de blessés et mutilés, le conseil n'a pas voulu entamer cette action sans avoir les indications du Groupe médical parlementaire,

M.I.eD T.E.WASSOKT. — L'Association générale des médecins marche d'accord avec l'Union des syndicats médicaux. Les médecins avaient accepté des tarifs locaux fort réduits; l'administration a cu tort de ne pas continuer les pourparlers.

Cependant il ne fant pas, pour l'honneur du corps nédical, être d'une intrausigeance excessive. Su ni ridigent vient demander une consultation et ne peut pas payer, on ne peut lui reduser des soins, et aucun médecin ne le fera. Peut-étre serait-il préférable de retarder la date d'application des décisions prises par l'Union des syndicats médicaux.

MM. QUIVY et LAPONTANK objectent que les positions sont prises et qu'il est trop tand pour revenir en arrière. Jusqu'à ce jour, les médecins ont fait crédit à l'administration, ils ne peuvent continuer. J'Union des syndicats vient demander aujourd'hui au Groupe médical parlementaire quelle action il peut avoir.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Selon M. 1eD' PENKOUX, une intervention à la 'Chambre n'est pas possible et ne serait pas efficace. Il est.d'avis de nommer une d'élégation qui chercherati, d'accord. avec le ministre, à mettre fin au confilt. Le ministre a été mal renssigné par son principal chef de service.

Le D' Ekontus croit qu'au lieu de voir le ministre, il vaut mieux s'adresser dincrtement aux intéressés, et spécialement aux deux groupes des mutilés et des anciens combattants de la Chambre des députés, ainsi qu'à la commission des prusions. Il faut leur prouver, ce qui est la vérité, que les modifications apportées à la loi primitive sont préjudiciables, plus encore aux anciens combattants qu'aux médecins eux-mêmes.

M. le Dr Lafontaine affirme à nouveau que le corps médical groupé est sur un terrain solide, qu'il ne peut plus ni reculer ni retarder.

M le D' CHATURAI, comme conclusions, propose à 'Union des syndicats de demander audience aux-deux groupes d'autiens combiettants et de mittilés et à la commission des pensions et une délégation du groupe, à laquelle as serait joint le représentant de ces formations i on værait ensuite le ministre des Pensions pour aviser à la milleure solution possible actuellement.

Le Dr Lafontaine insiste pour que le groupe médical fasse revenirla Chambre et le Sénat sur le rote de susprise de la loi des donzièmes. M. le professeur FINARD.—Le Groupemédical est tout prêt à donner son concours aux médecins; mais si un débat est soulveéà la Chambre, il ya lieu de craindre qu'en raison de la situation hadgétaire et de la non-compréhension exacts de la question par le Farlement on consulue contre les médecins, en croyant servir les malades et 17Etat.

Le D' CHAUVEAU, président, et les membres du Groupe parlementaire estiment qu'un début ne peut être soulevé actuellement.

LeD' POTTEVIN, est aussi d'avis que l'Union des Syndicats retarde la rupture. On nous demande, dit-il, de verir en conciliateur: nous ne le pouvons pas si l'Union des syndicats refuse d'ajourner ses décisions.

Le D' Chauveau dait observer à M. Lafontaine que d'article 64 de l'ait qui exigenit entente entre le corps médical et l'adunisitzation n'exists plus; mous sommes dout d'it-lie, présence d'un autre texte. Ce demier texte a cé évoté par autprise-sense qui? y ait en de rapport écrit déposé, suais il est voté et c'est la loi actuellement, c'est en face de cette-z'abilé qu'il facts es ploser-pour asiser.

Le D'LAFONTAINE. — Comme conclusion, le groupe médicaluous souseille d'agir auprès des mutilés, des unciens combattants et de da commission des pansions. Nous le remercions.



#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### NOUVEAU CONCOURS DE MÉDECIN DES HOPITAUX DE PARIS

Les dispositions du réglement sur le Service de santé des hôpitaux et hospices civils de Paris, relatives à l'organisation du concours de médecin des hôpitaux, sont modifiées sinsi qu'il suit :

ART. 199 bis NOUVERT. — Tent condidat macrit à partir de la mise en vigneur-du présent règlement ne pounza prendre part au concours de médecin des höpitaux que pendint dix ans, à compter du jour de sa première inscription.

ÅRT. 200. — Le jury chargé de juger les épreuves d'admissibilité du concours de médechn des hôpitaux se compose de 12 membres, tirés au sort parmi les médecins chefs de service des hôpitaux et hospices en exercice et honoraires, ainsi que parmi les médecins des hôpitaux non encore titulaires comme chefs de service, mais excrçaut leurs fonctions depuis huit auntes à compter du 1º janvier qui una suivi eur nomination.

A moins que l'administration n'aît eu va possession, vaute le triage au sort du jury, me d'emande régulfère de congé de maladle, tout satédecin chef de service ou-des hôpitaux qui ne pourra accepter de l'aire partie du jury, chargé de juger les épreuves d'administribité du concourspour lequel le sort l'a désigné, n'amu pa sen nom mis daus l'ume pour le triage ausort du jury d'admission pendant deux amiest consécutives.

Les membres du jury du concours d'admissibilité ne pourront faire partie du jury chargé de juger les épreuves d'admissibilité du concours suivent.

En raisou du caractère anonyme des épreuées d'admissibilité, les dispositions de l'article 496 du règlement concemant la récusation pour parenté ou alliance me sont pas applicables à la constitution du jury d'admissibilité-

ART. 201. Epreuves d'admissibilité. — Les épreuves d'admissibilité du concours de médecin des hopitaux sont réglées comme suit;

1º Epreuw likerique amonyme. — Une épreuve écrite comportant deux questions de mellèccine interne. L'une et l'autre'question sont sanceptibles de comprendre une partie nantomo-pathologique, bactériologique, biologique, pathogénique et thérapeutique au gré du jury. Ces deux compositions sont faites le même jour. Il est accordé quatre heures, la première heure étant toutefois consacrée à la réflexion et à l'élaboration du plan des compositions définitives.

Ces notes ne penvent être écrites que sur un cahier de papier de condeur spéciale remis aux candidats au début de la séance. Une heure après, les candidats reçoivent deux cahiers de papier de cauleur différentes. Els ant trois heures pour rédiger feurs compositions.

Les compositions descront être dontes à l'emere et ne porter ni signature ni signe flistinciti. L'anonymat est assuré au moyen du procédé-empiloyé-par l'administration pour les concours administratifs.

A la fin de la séance, après avoir inserit dans l'augle de la copie leur mom sur lequel îls rabortient la partie opaque gommée, les candidats wiennent apporter leur brouillon et leurs coutpositions un membre du jury surveillant qui pointe le anom du dépossant sur une liste dreasée par andre alphabétique. Les copies sont placées dans des enveloppes cachetées et paraphées par un membre du jury. Quant aux brouillons, dis sont mis sous scelléset détraits parl'administration à la fin de l'épreuve.

Le jmy die nemorans d'admissibilité sera divisé en d'eux parties avant de choisir les questions. Les deux motités du jury resteront constituée delles qu'élles l'auont été par ce tirage au sort pour les-épreuves cliriques amonymes. Chacune des deux questions sera côté de o à 15 par la motité du jury qui suns domné la question. La l'entre des compositions sera faite par un interme des Biogidaux qui reserva par séauce une refraitation. L'administration désignera quatre lintenes parmi les volontaires. La s'eture sera raire pardant te temps dont le juny disposera pendant les épreuves cliniques anonymes: (temps employ par les caudidats pour l'examen des malades et la rédaction de leur consultation écrite anonyme).

Les copies seront numérotées dans l'ordre des lectures. En aucun cas les membres du jury ne prendront en main les copies des candidats. A cet effet les lecteurs es tiendront à leur disposition jusqu'à l'attribution des notes exclusivement.

A la fin de chaque sésunce les zotes sont votées après délibération et inscrites an-dessons du numéro de la copie par le repzésentant de l'administration. Une fois les lectures terminées, les fieux sections du jury se réunissent en séance publique pour procéder à l'identification des oopies et an relevé des points attribués à chacune d'elles. Ces points sout écrites en toutes lettres.

2º Epreuse clinique anonyme. — Elle consiste en deux épreuves de consultation écrite anonyme jugées chacune par une moitié du 'inry.

Chaque candidat subit une épreuve clinique devant chacun desdeux jurys: la moitié A du jury juge la série A des candidats, pendant que la moitié B du jury iuje la série B des candidats, penis inversement.

A cet effet les candidats seront divisés en deux moitiés par voie de tirage au sort, la première moitié constituant la série A. la seconde moitié la série B.

L'anonymat de ces épreuves cliniques est assuré de la façou suivante :

A chaque séance des épreuves cliniques, le jury, après avoir choisi les malades, est isolé des candidats.

Un censeur, choisi parmi les médecins des hôpitaux (bureau central) est chargé :

r° De procéder au tirage au sort des candidats appelés à subir.l'épreuve dans la séance ;

2º De surveiller le candidat pendant l'examen du malade.

A'.edministration établit une liste de linit.enseurs tités an sort parmi les médecins des hópitaux. A moins de reisen majame, ceu-sci dissona accepter obligatoirement de wemplir oes fonctions. Chaque jury a sinsi à sa dispesition quatre censeurs. Peurs ci peuvent être. désignés, par groupes de deux, pour survoiller des candidats.

Le candidat a m. quart d'heure pour examiner son malade et trois quarts d'heure pour rédiger sa consultation. A cet-effet, il 'îni est remis un cahier ambogue 'à celui adopté pour l'égrence théorique axonyune, sur lespac l'inscrit en haut et à d'ortée dédryreunièréemille ses nom et



IODO BENZO METHYL FORMINE = ANTISEPSIE INTERNE

1° C riet flu uniquement lepeduit iolk propeenent Bit mais une combination iolks Die melliuse antiseptiques organiques, injectable sonon réaction locale in générale. 2° Chute rapide de la température dens les Septicemies.

3. Son action synstratique se varife dans les cas lisplus varies et les plus rebelles

RHUMATISMES Diformante, chromiques, gonococcique específique ;
TUBERCULOSE gulmonaire, ganghonaire, osceuse específique ;
SEPTICÉMIES franz-purpurada, hammante expéricipunal, françois ;
francisco de françois que produced uses graphicologies.

SEPTICÉMIES Fylires purpuseals hámmadis cecheopinals, Juspo SYPHILIS notamment tabés de mysletal espécifique — 4°. Elle est employée dans tous les Hopitaux Depuis 1918

Laboratoires CORTIAL 125, r. de Turenne, PARIS AMPOULES



OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILLAIRE
COIQUES DÉPARTIQUES, PICÈPES
ANGIOCHOLÈCYSTITES, RYPORÉPATIE
BEATLINE S'ARRITIME
DIABETE S'ARRITIME
DIABETE CHE PATTIQUE
SCROFULE ET TUBERCULOSE
justiciable de l'Iyalle de FOIE de Monte
PRÉPRISES INTRIBITES » (PIREGIORIBRE)
CONSTOLATO MU COMENCIBRANDESSE
EN CONSTOLATO MU COMENCIBRANDESSE
EN CONSTOLATO MU COMENCIBRANDESSE
EN CONSTOLATO
MU COMENCIBRANDESSE
NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DENATORES AUTO ET HÉTEROTOXIQUES
INTOXICATORIO
TOXÀNIE GELYPOLOGIE
FIEVRE TYPIOLOGE
FIEV

PANBILINE

En vente dans tostes les pharmacies

n vente dans toutes les pharmas PILULES et SOLUTION

MÉD. D'OR GAND 1913 d

1913 des re ET Le PALMA 1914 de 2 P

Cette médication essentiellement clinique, institute par le D' Finntier, est la seule qui, agistique par le D' Finntier, est la seule qui, agistique, agistique par le des choisques, and accompany de les choisques que se la givedrine. Elle constitue privangagues de la givedrine. Elle constitue privangagues de la givedrine. Elle constitue par le des profesiones, des maladies du FOIE et des 900 VOIES MILAIRES et des 900 voies par le derivent. En solution d'absorption facile, inalteriable, non tosque, bien olitrée, légérement fainteriable, non tosque, bien olitrée, légérement des profesions de la constitue de la consti

urmacies VOIES BILIAIRES et des syndromes qui N en dérivent. En solution d'absorption facile, inalitrable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool, ou en PILULES (50 par boite). Une à quatres cuillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: demi-dose.

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense minime à la dose habituelle d'anse cullerée à dessert quotidiennement ou de 2 PILULES équivalente.

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

préuoms, puis l'angle droit de la copie est rabattu et cacheté de façon que le nom du candidat reste ignoré du jury.

Le représentant de l'Assistance publique remet les copies dans la salle du jury. Célui-ci les fait lire dans les mêmes conditions que pour l'épreuve théorique et les note immédiatement de o à 20.

Après la dernière épreuve des deux séries, les noms des auteurs de chaque copie sont découverts en séauce publique : les deux notes obtenues par chaque candidat sont publiées séparément, puis additionnées pour le classement.

Il est pris, en vue de la dernière séance de l'épreuve dans chaque jury, une précantion spéciale, celle de réserver, obligatoirement, six uoms de candidats au minimum pour cette séance.

Elimination des candidats à la suite des épreuves d'admissibilité. — Tous les candidats subissent les épreuves théoriques et cliniques anonymes. Le nombre de admissibles est égal an double du nombre de places vacantes dans l'année. Toutefois, quel que soit ce nombre de places, celui des admissibles ne peut jamais étre inférieur à dix.

Par mesure transitoire et pour tenir compte du grand nombre de candidats qui, depuis la guerre, n'ont pu prendre part au concours d'admissibilité, le nombre des admissibles pendant les trois concours à ouvrir après la mise en vigueur du présent réglement ne pourra être inférieur à vlugt.

#### CLASSEMENT DES CANDIDATS

Le classement des candidats est établi en additionnaut les notes des épreuves théoriques et celles des épreuves cliniques

Dans le cas où plusieurs candidats auraient un nombre gal de points, le jurs e base, pour donner la priorité, d'a bord sur le plus grand nombre de concours dans lesquels le candidat aura été déclaré admissible, ensuite sur le plus grand nombre de concours dans lesquels il aura été classé ex aquo avec les admissibles, puis sur le plus grand nombre de concours auxquels le candidat aura pris part la notation de ses deux copiss acquérant scule à ce dernier le bénéfice d'un concours, enfin sur l'ancienneté de doctorat.

Les candidats classés à la suite des épreuves théoriques et cliuiques anonymes, seront déclarés admissibles et prendront part aux concours d'admission de la même

Ce titre leur conférera le privilège de passer à point égal avant les autres candidats daus les concours ultérieurs. Ils perdront toutéois e privilège s'ils nc se soumettent pas à l'obligation de participer avec les médecins des hôpitaux au service des remplacements peudant la période des vicantes.

Tout caudidat qui aura acquis deux admissibilités sera déclaré admissible définitif et reutrera dans les concours ultérieurs pour les épreuves définitives.

Le caudidat qui n'aura pas acquis une admissibilité dans les cinq concours qui suivrout sa première inscription sera éliminé définitivement.

Tout efois, un candidat qui, pour une raisou recounu e valable par l'administration, aurait été mis dans l'impossibilité matérielle de prendre part à un ou plusieurs concours ou d'en poursuivre jusqu'au bout les épreuves aura droit de participer à un ou plusieurs concours supplémentaires sans que, dans aucun cas, il ne puisse concourir pendant plus de dix ans à compter de sa première inscription au concours.

#### EPREUVES DE NOMINATION,

Le jury chargé de juger les épreuves de nomination se compose de onze membres, dix médecins, un chiruglen. Ces membres sout pris parun les médecins et chiruglens des hôpitaux chefs de service ou honoraires et parun les médecins et chirurgiens des hôpitaux exerçant leurs fonctions depuis huit ans à compter du 1º janvier qui aura suivi leur nomination. Ce jury est constitué par un nouvean tirage au sort. Toutclois les noms des juges ayant fait partie du jury d'admissibilité seront remis dans l'urne pour le tirage au sort du jury de nonimation.

Le jury de onze membres ne peut procéder qu'à la nomination de trois médecins des hôpitaux.

Si le nombre des places mises au concours annuel, conformément aux dispositions de l'article 196, est supérieur à trois, aussitôt après ces premières nominations, un nouvean jury sera constituté, devant lequel passeront tous les admissibles reatants. Ce nouvean jury ne pourra nommer plus de trois médecine des hépitans et ainsi de suite jusqu'à épuisement des places à pourvoir pour l'année.

Tout médecin ou chirurgieu ayant fait partie d'un jury de nomination n'aura pas son nom mis dans l'urne pour le tirage au sort d'un jury de même nature pendant deux années consécutives.

Il pourra toutefois faire partie du jury du concours d'admissibilité suivaut, à moius qu'il ne se trouve récusé par les dispositions insérées à l'article 200.

Sont appelés à prendre part aux épreuves définitives : 1º Les admissibles définitifs ;

2º Les admissibles du concours de l'année

Enraison des admissibles définitifs; la cote sera ramenée à o après les épreuves d'admissibilité.

Les épreuves définitives comprennent. — 1º Une cousultation écrite de diagnostie, de pronostie et de traitement, avec quiuze minutes pour l'examen du malade et quarantecinq minutes pour la rédaction de la consultation. Cette dernière sea nue immédiatement et cotée de o à 20.

A la suite de cette épreuve on couservera un nombre de candidats égal à cinq fois le nombre de places auxquelles chaque jury de nominatiou aura à pourvoir.

2º Une épreuve clinique sur un malade. Il sera accordé 20 minutes pour l'examen du malade et la réflexion et quinze minutes pour la dissertation orale devant le jury. Cette épreuve est cotée de 0 à 20.

Publicist du diagnostic du jury après chaque épreuve — Pour chacune des épreuves de nomination le jury, après avoir choisi les malades, établit pour chacun d'eux un diagnostic détaillé, mis sous enveloppe, dont la suscription indique le nom de la salle et le numéro du lit.

Lorsque le candidat a terminé son épreuve, le président du jury lui remet l'euveloppe correspondant au malade qu'il a examiné. Le candidat l'ouvre et lit à hant voix en séance publique le diagnostic écrit du jury.

Au cas où, après l'exposé du caudidat, le jury serait ameué à reviser son diagnostic, il devra, eu fin de séance,



# INJECTABLES ... SONT ADDPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

DOSAGE: IS Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de bæuf

DOSAGE: 100 Correspond à 0710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire.

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( PERSONAL)

ABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



# TALGOL Granule DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au gout, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberenleux

La Bouteille de 600 cm3 5 francs. LABORATOIRES DUHÊME. A COU

# AIX-LES-BA

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année. GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines Eaux diurétiques. Saint-Simon.

Institut ZANDER Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlins : Physiothérapie. - Station d'altitude : Eaux suffureuses fortes pour les affections de la gorge et des Bronches.

Pour lous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

donner par écrit les raisons qui auront justifié la rectifiration et les consigner au procès-verbal de la séance. Attribution des untes — Les éprenyes sont cotées de

Altribution des notes. — Les éprenves sont cotées de o à zo. La note acquise sera la note moyenne, obtenue en additionant les notes domées pur chacun des juges et en divisant le total des points par le nombre des votants. La note votée par chaque juge doit figurer au procès-verbal de la séance.

Au cas où deux ou plusieurs candidats se trouveraient à la fin des épreuves classées excepta pour la oules dernières places, ces candidats subiront une épreuve suppléamentaire qui consistera en une égreuve clinique sur un malade subre dans les conditions de l'épreuve clinique des épreuves démittres.

Le maximum des points à attribuer pour chacune des épreuves est fixé ainsi qu'ib suit.:

Ebreuves d'admissibilité:

DISPOSITIONS TRANSPORTERS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

8. Candidats n'avant has encore concaure avant l'abblis-

Par dérogation aux dispositions de l'article 1991 du règlement général sur le service de santé; sont autorisé à s'inscrire au concours les internes des hopitaux nommés avant 1914, ayant accompli trois années effectives d'internat et ayant passé leur thèse depuis un au.

b: Candidats ayant déjà concouru.

cation du présent réglement,

« Yout candidat titulaire de deux admissibilités ou de deux anonymats ou de deux ex aquo d'anonymat, est dispensé de toutes les épreuves d'admissibilité et dédarté admissibile définité. Il prendra pert d'emblée aux égreuves de nomination

Tout candidar ayant obtenu une seule admissibilité ou un scul anonymatiou un seul ex asquo-d'anonymat dist acquérir une seconde admissibilité pour être déclaré admissible définitif.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

Séance du 18 navembre 1920.

Sarcomatase de Kapasi. — MM. Thusurgan, Nicolas et Pavez présentent un Jumine âgé de soisante et omze ans atheint, depuisir 1913, de sarcomatose de Engosé avez nodules typiques sur les extrémités et des lésions d'apparence lichénienne en plaques disséminées. La maladie a évolué par poussées successives suivies d'une résorption partielle des éléments. L'état général estressé bon.

M. DARIER EMPRÉE, à cette occasion, que cher le malade qu'il a satérieurement présenté, avec Mee Rifacheff, comme atteint de sarcomatose probable, certains édiments sont devenus légètement hémorragiques, or qu'est un élément en faveur de la sarcomatose, mais cette sarcomatose n'est pas identique à la sarcomatose de Kaposà.

Sidération unguéale. — M. THIBIERGE présente un édimiste, âge de trents-deux uns, attriut de sidération unguéale. Le malluife atteint, suivant la règle, tous les ougles des doigts. Elle a débuté, en juin 1918, par la clutte de l'ongle du pouce droit, coincidant avec un chancre syphilitique. Depuis ectte époque, les anglès ont cassé de pousser et ont pris l'aspect terne qui caractérise extre affection. Les onglès dès orteils sont indemues, lu "ve no seu d'aloncées avoilitique concentrante.

M. DARIER attire l'attention sur les Bourrelets et les sillons unguéaux consécutifs à un grand nombre de traumatismes et de maladies infectionses; la lésion de

l'ougle, dans ces cas, est souvent plus apparente que l'alopécie. D'après M. SABOURAUD, il y a toujouns chute des cheveux quand apparaît le sillon unguéal, les deux phônomènes sont synchrones; l'intensité de l'alopécie est en rapport avec l'édvention de température, cille est trâs marquée quand la température a atteint 41°. M. Timunsont note que le sillon unguéale st distinct de la sidération unguéale; le distinct de la sidération unguéale; le sillon de l'ongle peut exister sans alorésie concomitante.

Molluseum contagiosum. — MM MELAN et MOUCHEZ gréscutent le moulage d'un molluseum contagiosum géant du cuir chevelu, considéré d'abord comme un sarconne cutané, et extirpé chirurgicalement.

Villigo par lésion syphilitique locale. — MM. Mītam MOUTQUIN et SAUPITAR présenteut un homme atteint de vitiligo de la région génitale à la suite de lésions syphilidiques de cette région. La dyschromie a succédé à une lésion sylhilitique nette; unais le vitiligo chassique est lui-même toujours précédé d'une lésions étyphémateuse qu'on peut parfois décéler au niveau des plaques récentes; il est consécutif à une syphilide étyphémateuse non chissée et guérit par le traitement antisyphilitique prolongé.

M. DARIER a fait moulei un cas analogue à celui de M. Milianc.les papules syphilitiques ont laissé des taches à peine rosées, puis décolorées, entourées d'une zone hyperpigmentée ; if considère ces cas comme des leucomélanodermies distinctes du vitiligo vulgaine. Celui-dicat une d'yschromie pure, non prácedife d'une lésion locale, et d'une vasiembilablement à un trouble dur système nerveux sympathique péricaspaulárie. PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

DANS TOUS LES CAS DE:
Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ
Règlee difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

#### Prescrivez L'HEMOPAUSINE Du Docteur BARRIER

Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire?

#### L'HEMOPAUSINE

à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc.
Dose par jour: Adultes: 2 à 3 ver. à liq. Enfants: 2 à 3 cuill. à dessert.
Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère)
Littérature — Échantillons sur demande

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES

AFFECTIONS

DES

#### VOIES DIGESTIVES

dans la première enfance

Par A.-B. MARFAN Professeur à la Faculté de médecine de Paris.

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

2º édition. Un vol. in-18 (12×18,5), de 152 pages.. 6 fr.

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE . TUBERCULOSE

# TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



ROISSANCE . RACHITISME

# LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
PRATIQUE

QUE PAR LA

# TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

TRICALCINE CHOCOLATÉE
réparée spécialement pour les Enlan
TRICALCINE
Méthylarainée en cochete
Adrésalinée en cochete

TRICALCINE PURE

-----

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

M. Sabouraud a cru voir une lésion, érythémateuse primitive dans un eas de vitiligo qui a ensuite évolué comme un vitiligo classique ; certaines plaques de pelade présentent également une lésion érythémateuse initiale. M. BALZER a vu plusieurs fois des papules syphilitiques au centre de plaques vitiligineuses ; cependant les malades atteints de vitiligo peuvent contracter la syphilis, il en a observé plusieurs eas. M. Gougerot a observé également deux malades hérédo-syphilitiques et atteints de vitiligo, qui ont coutracté ultérieurement la syphilis ; d'autre part, chez une fillette, il a constaté une bordure érythémateuse nette au niveau de plaques vitiligineuses : mais, contrairement à M. Milian, il n'a famais obtenu la guérison du vitiligo par le traitement antisyphilitique. M. Lévy-BING, chez un vitiligineux ayant contracté ultérieurement la syphilis, a vu le vitiligo disparaître sous l'influence du traitement antisyphilitique. D'après M. THIBIERGE, on peut constater des leucomélanodermies consécutives à des lésions syphilitiques et même à d'autres éruptions cutanées; c'est ainsi que Hallopeau en a publié un eas à la suite d'une éruption qu'il a nommée lichénienne ; d'autre part, le vitiligo classique n'est peut-être qu'un syndrome, qui est parfois consécutif à une lésion cutanée antérieure ; enfin, certains malades atteints de vitiligo peuvent contracter la syphilis.

Gangrène primitive de la verge. — MM. MILIAN, Mor-Quix et Banalian présentent un malade atteint de gangrène du fourreau de la verge; il y avait une association fus-cellulaire; les cultures sur milieux auacrobies n'ont d-suné que du streptocoque, qui semble joure un rôle considérable dans la pathogénic. Dans un eas observé par M. SanOutalt, le streptocoque était en telle abondance qu'on ponvait soulever l'hypothèse d'uné rysipèle gaugreneux; de larges incisions ont entraîné la guérison de cette gangrène. D'après M. Quyraxr, la gaugrène est presque toujours consécutive à une balanopostitie; on arrête ordinafreuent le processus par des lavages à l'eau oxygénée pure et des insufflations de poudre d'ektogan sous le prépuee. M. A. Renault invoque l'alcoolisme comune cause prédisposante.

Phagédénisme de la verge. — MM. MILIAN et MOU-QUIN présentent un malade atteint de phagédénisme tertiaire de la verge, un mois après un traitement insuffisant au novarsénobenzol.

Leucopiasie ancienne et syphilis nouvelle. — MM. Sau-Phar et Brizard,

Gale du chat. — M. THIBLERGE présente un chat atchint de gale sarcopt-tique (l'aignostic confirmé à l'hôpital vétérinaire d'Alfort) et qui a contaminé trois persounes, sur l'édredon desquelles il avait été couché. Chez le chat, le Iséons occupent la partie supréniere du erfan cet les régions périamiculaires; elles consisteut en croûtes, squames grises et chuie des polls. Chez l'Donne, la gale du chat donne lieu à un prurit intensif, à des papules de prurige et à des placards érythémateurs sumnomés de parules et parfois de petites vésicules. La maladie guérit spontanément en sept à huit jours. M. Thiblèrge n'a jumais trouvé le sarcopte dans les cas assez nombreux n'a pu constater le sarcopte dans les cas assez nombreux

Urino-réaction de la syphilis. — MM. RUBINSTEIN et ROUBAKING critiquent la technique de M. Clément Simon et Mille Lebert pour la recherche de la réaction de Wassermann dans l'urine et concluent que l'urinoréaction ne peut avoir de valeur en clinique.

La lèpre dans la région de Fez. — MM. DECROP et SALLE ont observé 21 eas de lèpre chez les iudigènes dans la région de Pez.

Hyperkératose palmaire et plantaire. — M. THIBHERGE.

I. B.

#### VIENT DE PARAITRE :

# Précis de Médecine légale

#### Par le Dr BALTHAZARD

Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris, Membre de l'Académie de médecine.

3º édition, 1921, 1 volume in-8 de 680 pages, avec figures et planches coloriées, broché....... 32 fr.

#### Bibliothèque du Doctorat GILBERT et FOURNIER

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLEPHONE II4

#### MONTCOURT

TÉLÉPHONE II4

Extrait de blie MONCOUR Collques hépatiques Lithlase

Insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie Ictère par rétention En sphérulines En sphérulines

dosées à 10 etar. De 2 à 6 sphérulines De 4 à 16 sphéruline par jour. par jour.

dosées à 15 c/gr.

Extrait rénal

MONCOUR

Corps thyroïde MONCOUR Myxœdème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

dosés à 5 elgr. En sphérulines dosées à 35 clar.

De i à 4 bonbons par jour. De i à 6 sphérulines —

En sphérulines

Neurasthënie féminin dopées à 40 ata De 4 à 3 sphérulinus par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne te délibreat que sur prescription médicale.

MONCOUR

Aménorchée

Dysménorrhée

Ménopause

Autres préparations

MONCOUR Extrait de Muscle Jisse

Extrait de Muscle striè Meelle osseuse Myocardine Poudre surrenale Thymus, etc., etc.

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPA

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

# Technique Thérapeutique Médicale

le Docteur MILIAN Mediccin de l'hôpital Saint-Louis

4 vol. in 8 de 282 pages avec 446 figures, Broché. (Bibliothèque de Thérapeutique Gilbert et Carnot). 12 fr.

ACIDE THYMINIOUE

**IJEOTROPINE** 

LYSIDINE

*Diathese urioue* 

Litterature et Echantillons. LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wegrann, l'ARIS

#### CORRESPONDANCE

Monsieur,

Dans le numéro du Paris médical du 5 février, M le Dr Béclère, dans son étude sur la radiographie des glandes endocrines, parle de la radiographie des tumeurs hypophysaires comme d'une des plus belles, peut-être, applieations de la radiothérapie.

M. le D' Béclère mentionne ses travaux et beaucoup d'anteurs allemands, mais il ne dit pas que le premier cas de radiographie fut publié par moi dans la Revue de neuvologie du 15 janvier 1909.

Je vous saurais profondément gré si vous vouliez tien, en hommage à l'eutente eordiale et à la traditionnelle noblesse française, obvier à cet oubli évidemment fortuit.

noblesse française, obvier à cet oubli évidemment fortuit.

Je suis, monsieur le secrétaire, avec la plus haute considération, votre très dévoué.

Sioné:

Dr GRAMEGNA (de Turir):

Cher Monsieur.

Rien ne me paraît plus fégitime que de donner au Dr Gramegna la astisafection qu'il demande si courtoisement. Il me suffira de reproduire quelques lignes imprimés il y a vingt-deux am 1. et février 100, j'ai fait à la Société médicale des hôpitaux de Paris, une communication intitudée le Traiment médical des tomeurs hypophysaires, du gegantisme et de Taromégale par la radiohémpia. Après une étaude de l'anatomis, de la physiologia simi que du trritement comparé des tumeurs de cet organe par l'exérèse chirurjésale ou par la radiothérajt i, 'quotatis : Ces consiliérations générales étri-uti étâgées, et depuis le 5 décembre 1905 J'avris commencé de, traiter par la radiothérajt la jeuue géante que nous avait présentée notre collégue Renou et qu'il avrit lism oulum ne confer. Je croysis être le premier à territer

cette médication lorsque parut le 13 janvier 1909, dans la Revne neurologique, l'observation d'un cas d'acromégalie traité par la radiothérapie par le Dr Grunegua. »

(En note un bas de la page 286 des Bulletins de la Société médicale des hépitaux, je m'honore de compter M. Gramegna au nombre des médicais qu', en octobre 1905, ont strit i mou cours de vecances et travaillé dans mon laboratèire de raciblogie médicale à l'hôpital Sritt-Antrica.

Après avcir résumé l'observation du D\* Gramegna qu' se termine pur la most du malade traité, je conclusis : Afrai, comme le fair ressorir à bon droit M. Gramegna, il a rénsit, par deux fais, à sept mois d'intervalle, à fair rétrograder, sous l'influence de la radientémpie, les phénomènes de compression das à l'augmentation de volume du corpa pituitaire, sans toutefois obtenir une rémission de l'évolution générale de la maladie. Si incomplet et surtout at temporaire qu'ait été le succès thérapentique dans cette observation, debarien démontre pas moins la possibilité d'agir sur l'hyperphysomégaile à l'aide des rayons de Köxtgen et par une voie d'accès différente de celles que j'avais choisies, par l'a voie broade.

Dans un mémoire spécialement consacré à la radiothéraple de l'hypophyse, je n'aurais pas manqué de faire meution de l'éches plein de promesses du D° Gramegna. Mais dans un article de vulgarisation pour ses médecies su pruticiens, ur la radiothérapie des glandes endoerines en général, j'ai en pouvoir signaler seulement après le premier aucest durable (il persiste depuis vingt-deux ans) obtenu à l'uite d'une mélhode nomelle, celle des irradiitions multiples par les régions frontales et temporales, les succès analogues obtenus à l'aide de la méme méthode adoptée actuellement par tous les médecius radiothérapeutes.

Signé: A. Béclère.

#### NOUVELLES

Chaire de médecine industrielle. — Une proposition a été faire en we de l'établissement d'une chaire de médecine industrielle à l'hôpital Sainte-Mary de Londres. Un certain nombre de personnalités du monde médieal et du monde des affaires out formé danse e but un comité, considérant que la médecine industrielle est non seulement la branche la plus importante de la médiecine préventive, mais qu'elle peut être considérée aujourd'hui comme une éconnie politique nouvelle.

Six chaires de médecine industrielle existent déjà en Amérique, où les effets de cet enseignement se font déjà sentir.

Association professionnelle des Journalistes médieaux franquis.— Jl'Association vient de tenir son assemblée générale à la Paculté de médiecine de Paris. Le bureau est ainsi constitué pour 1921. Président : M. Cranjux; vice-présidents : MM Cornet (de Paris) et Anaset (de Lille); secrétaire général : M. H. Douquet; secrétaire général adjoint : M. L. Noss; trésorier : M. Velle.

Hommage à la mémoire du professeur Demons. — Le conseil municipal de Bordeaux a décidé, pour perpéti er la mémoire d'un des chefs de l'Ecole chirurgicale bordelaise, de donner le nom de rue du Docteur-Damons à la rue du Champ-de-Mars, où si longtemps demeura le maître regretté.

L'hygiène des tocaux scalaires. — Sur la proposition de M. Joly, au nom de la 4º Commission, le Conscil numicipal de Paris vient de prononcer le renvoi à l'Administration de la proposition suivante:

1º Le port de chaussons individuels est obligatoire dans les locaux seolaires;

2º Dans tons les locaux scolaires où la fumière solaire est inauffisante, des fenêtres nouvelles seront perecés on les anciennes seront agraudies; si la situation ne peut être améliorée, ces locaux ne pourront plus conserver leur affectation scolaire;

3º Dans tous les locaux ecolaires, les murs et plafonds, ainsi que le mobilier scolaire, seront tenus dans le plus strict état de propreté et entièrement peints en blanc.

Association corporative des étudiants en médecine.— Sur la propesition de M. Rebaglia, le Conseil manicipal de Paris vient de reuvoyer au Comité du badget, du compté et du contrôle la délibération snivante:

« Une subvention de 2 coo francs est attribuée à l'As-

sociation corporative des étudiants en médecine pour lui permettre de pourvoir à l'entretien de sa bibliothèque et de son laboratoire. »

Faculté de médecine de l'Université d'Assension. —
Le Comité de l'Association des internest aucients internes des hôpitanx de Paris informe que le ministre de la République du Paraguny à Paris offre une place de professeur de semiologie à la Faculté de médecine de l'Université d'Ascension. Le gouvernement du Paraguny serait heureux de nommer un ancien interne des hôpitaux de Paris, et plus particulièrement un candidat ayant connaissance de la langue capagnole 'L'eigagement est de trois aundes, renouvelable. Le traitement est de 24 600 frances or, Le voyage est payé.

Le De Lefas, ancien interne des hòpitaux de Paris, est délà professeur dans cette Faculté.

Pour tons renseignements, s'adresser à M. Reudu, 6, rue du Pré-aux-Cleres.

Association des anatomistes. — Le XVIº Congrès de l'Association des anatomistes aura lieu à Paris les 21-22 et 23 mars prochain.

Les séances de communications se tiendront, le matin de 9 à 12 henres, dans le petit amphithéâtre de la Faculté de médecine; celles de démonstrations, l'après-midi, à 14 henres, dans les salles de travaux pratiques d'histologie (Boole pratique, 15, me de l'Ecole de-Adédecine).

Rénnion amicale le dimauche 20 mars, veille de l'ouverture du Congrès, à 20 h. 30, dans une salle du restauraut Conti, hôtel des Sociétés savantes, 8, ruc Danton.

Toutes les demandes concernant les communications et les démonstrations doivent être adressées, d'ici le ro mars, dernier délai, à M. Nicolas, 7, rue Pierre-Nicole prolongée, Paris (Ve).

Institut de psychologie. — Les travaux pratiques de l'Institut de psychologie de l'Université de Paris (2° semestre) ent commencé le mercred i amars, au laboratoire de psychologie physiologique de la Sorboune sous la direction de M. Piéron, et se continuent tous les mercredis de 2 h. 15 4 h. 30.

Ils portent sur l'étude expérimentale des scusations (sensations cutanées et sous-cutanées, gustatives, offactives, auditives et visuelles); de l'éunotion et des répercussions physiologiques des processus affectifs et de l'efiort intellectuel (vaso-moteurs, pouls, pression artérielle, respiration, réflexe psycho-galvanique); de l'active vité motrice; de l'efficience mentale (technique des temps de réaction eu particulier); des processus intellectules (perceptions; tachistosophe, mémorie, etc.).

Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté des Sciences, guichet 3. Le droit à verser est de 60 francs.

Société amicale des anciens étéves de l'Esolo de médecine de Rélins. — La réunion annuelle et l'assemblée générale auront lieu è l'Ecole de médecine de Reins le dimanche 3 avril à 10 heures du matri. Banquet à midi et demie au salon Degermanu (20 fr.). Tous les élèves et necires déves, tous les professeurs et anciens professeurs le L'Récole, faisaut ou non partie de l'Association, sont rriés d'envoyer au plus tôt leur adhésion à M. le D' Louis lenglet, rue de Venise, à Reins, 18 voudront bien signaer les nouns des camarades disparus et de ceux qui ont bienn une distinction au cours de la guerre. Chirurgie des maiadies des voles urinaires (AMPHI-THÉATRE D'ANATOMIE DES HOPITAUX). — M. le D' R. GOU-VARRHUR, PROScetur, comuneucera ce conte le 4 avril à 2 heures et le continuera les jours snivants à la même heure. Droit d'inscription: 150 francs. Se faire inscrire 17, rue du Per-à-Moulin.

Chaire d'hygiène et de clinique de la première enfance (Hospicce des Envanys assistés). — M. le professeur Marian. Une série de leçous et d'exercices pratiques commiencera le 21 mars à 9 h. 39 sous la direction de MM. les D'a ELEGIMANN et HAJIAI, chefs de clinique, et DORIENCOURT, chef de laboratoire. Le cours comprendra 24 leçous, les exercices pratiques 10 leçous avec présentations de malades et 8 séances de laboratoire tations de malades et 8 séances de laboratoire.

Les leçons auront lieu le matin de 9 h. 30 à 11 h. 30 et l'après-midi de 4 à 6 heures.

Prix du cours : 150 francs. Le nombre des places étant limité, s'inscrire au laboratoire.

Clinique oto-rhino-iaryugologique (HOUTVAI, L'ARINOI-STRAI), — Un cours de perfectionmement théorique et pratique avec examen de malades par les élèves aira lieu à partir du 5 avril à 10 à, 30 et continuera les jeudis et samedis suivants à la même heure. Droit à verser : 150 francs. S'inscrire à la l'aculté de médecine les jeudis estamedis de midit à placures, 10 nousus de technique opératoire aura lieu à l'amphithédire d'anatomie des hôpitaux à partir du 2 mai.

Enseignement de l'ophtalmologie (HOPITAL LARIBOI-SIÈRE). — M. le Dr Morax dirigera cet enseignement qui comprendra:

1º Un enseignement cliuique par M. le Dr MORAX les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 9 heures et le samedi à 10 heures.

2º Uu euscignement d'optique médicale par M. le professeur Durour, les mardis, jeudis, samedis à 2 h. 3º, à partir du 2º mai. Prix : 100 francs.

 $_3^{\rm o}$  Des conférences de physiologic oculaire par M. le Dr Magitot, les mardis et jeudis à 4 h. 30, à partir du 7 juin. Prix : 100 francs.

4º Un cours de technique de laboratoire par MM. les Drs Morax, Magiror, Bollack (prix : 300 francs), les lundis, mercredis, vendredis à 2 heures à partir du 8 juin.

Pour les inscriptions, s'adresser au laboratoire d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière.

Clinique ophialmologique de l'Hôtal-Dieu. — Le processeur F. DE LAPERSONNA, assisté de MM. les professeurs agrégés Terrine de Cultalemnor, des Dre Haumans, oto-thinologiste des hópitaux, Veilter, Preilar, Monreux, Chés de clinique et de laboratoire, commencera le 10 mai 1921 un cours de perfectionnement avec examens cliniques, travaux pratiques de médecine opératoire et manipulations de laboratoire.

Les leçons et exercices pratiques auront lieu tous les jours en mai et juin.

Un certificat spécial de la Faculté de médecine de Paris sera délivré à la fin du cours.

Les docteurs et étudiants français et étrangers qui désirent suivre ce cours devront se faire inserire au secrétariat de la Faculté de médecine. Le nombre des auditeurs est limité à 40. Les droits à percevoir sont fixés à 150 francs.

Enseignement pratique des maladies de l'apparell digestif (Hopital, Saint-Antoine). - Une série de leçons sur les maladies de l'appareil digestif commencera le 4 avril à 10 heures et continuera les jours suivants à la même heure.

Maladies de l'estomac, questions d'actualité et de pratique, par MM, les Drs LE NOIR et RAMOND, du 4 avril au 16 avril.

Diagnostic et traitement des maladies de l'intestin, par M. le Dr BENSAUDE, du 18 au 28 avril.

Exercices pratiques: chimiques, coprologiques, radiologiques, eudoscopiques.

Droit d'inscription pour les exercices pratiques; 150 francs. Se faire inscrire salle Aran,

Un voyage à Viehy aura lieu à la fin du cours.

Cours de perfectionnement de radiologie et d'électrologie. - Ce cours sera fait à la Faculté de médecine de Lyon à partir du 2 mai. Pour tous reuseignements, s'adresser à M, le professeur Cluzet, à la Faculté de médecine de Lvon.

Legs de Milo Bourjade à la Faculté de médecine de Toulouse. - Le doven de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse est autorisé à accepter aux clauses et conditions imposées dans le testament, le legs d'une maison située dans cette ville, rue de l'Industrie, consenti à la dite Faculté par Mue Bourjade suivant son testament olographe en date du 26 août 1914.

Legs de M. Haour à la Faculté de médecine de Lyon, -Le doven de la Faculté mixte de médeciue et de pharmacie del'Université de Lvon est autorisé à accepter au nom de cet établissement, aux clauses et conditions énoncées, la donation faite à ladite Paculté par M. Haour (Joseph), officier de la Légion d'honueur, entrepreueur de travaux publies demeurant à Caluire, commune de Caluire-et-Cuire, arrondissement de Lyon:

1º De tout ce qui peut ou pourrait être dû à ce dernier, à quelque titre que ce soit, pour les frais d'aménagement et d'installation daus les locaux du laboratoire d'histologie, d'une section d'histologie expérimentale dépendant de la chaire d'anatomie générale et histologie de ladite Faculté, le tout évalué approximativement à la somme de 30 000 francs.

2º D'un titre de 700 francs de rente 5 p. 100 emprunt 1920, sur l'Etat français, dont les arrérages seront destiués à assurer le fonctionnement du service d'histologie expérimentale, sous le nom de « Fondation Joseph Haour s.

Legs de Mme Mathias Duval à la Faculté de médecine de Parls. - Le conseil de la l'aculté de médecine a accepté uu legs de 50 000 francs que lui a fait Mme Mathias Duval, veuve du regretté professeur d'histologie. La Faculté aura le droit d'en disposer à sa guise, sans aucune condition. Une commission a été nommée pour rechercher la meilleure utilisation de ce legs.

Legs de Mme Jolicœur, veuve de M. le Dr Carville à la Faculté de médecine de Parls. - Le doyen de la Faculté de médecine est autorisé, à accepter aux clauses et conditions énoncées dans son testament, le legs de Mme Jolicœur, veuve de M. le Dr Carville, de la somme uécessaire pour l'aequisition d'un titre de 2 000 francs de rente sur l'Etat français.

Les arrérages de ladite rente seront employés à fonder deux bourses de 1 000 francs chacune qui porteront le nom du Dr Carville et seront attribuées à deux étudiants en médecine de ladite Faculté.

Concours. - La ville de Chauny ouvre deux concours interalliés ayant pour objet l'établissement d'un projet d'alimentation en eau potable, et l'établissement d'un projet d'assainissement. Ces coucours s'ouvriront le 25 mars 1921, et seront elos le 10 juin 1921.

Il sera alloué pour chaque concours une prime de 10 000 francs et une de 5 000 fraucs.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Renaissance des Cités, 23, rue Louis-le-Grand, le luudi et le vendredi de 15 à 18 heures.

L'Inspection médicale des écoles. — Sur la demande faite par M. Joly, au nom de la 4º commission, le conseil municipal de Paris vient de prononcer le renvoi à l'administration d'une propositiou de M. Téveneau relative au développement de l'inspection médicale des écoles primaires et maternelles de la Ville de Paris, par la eréation d'un service de spécialistes pour les maladies des dents et de la bouche.

Le bureau de renselgnements scientifiques de la Sorbonne. - Sur la proposition de M. de Tastes, au nom de la 4º commissiou, le conseil municipal de Paris a décidé de porter de 5 000 à 8 000 francs, à partir de l'auuée 1921, la subvention accordée au Bureau de reuseiguements scientifiques installé à la Sorbonne à l'usage des étrangers,

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 9 mars. — M. BROCHET, Contribution à l'étude du diagnostic des parasites parasitaires. - M. Anis, Traitement de la luxation de la hanche.

10 mars. - M. CH. BAUDET: Influence de la grossesse sur la salpingo-ovarite. - M. Charpin, Sur un cas. d'hémorragie méningée et ventriculaire. - Mª RAISON: Recherches cliniques sur le remplacement du beurre par du sucre dans le lait destiué aux nourrissons.- Mme Tous-SAINT. De l'hémicraniose. - M. Ed. Lacoste. De la suture précoce des plaies de la cornée et de la sclérotique. - M. DE BUTTLER D'ORMOND; Anestlésie régionale en chirurgie urinaire. - M. Cumengr; Considérations sur la bactériologie de l'urêtre. - M. JEAN ROGER, De la délivrance artificielle après l'accouchement. - M. Paul Coirre, L'opération de Bouilly (amputation du col dans le traitement des prolapsus génitaux).

## MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine

EMPHYSÈME

49, Squistred de Port-Royal, PARIS

(Bi-Bromure de Codéine)

ES (% = 0,04 AMPOULES (0.0%

49, Beulevard de Port-Royal, PARIS.

MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

memento Unimotucujue

12 Mars. — Peris. Société végétarienne (mairie du Vie arr.), è 8. h. 39 au soir. M. Pirussa: Gunivorisme; végétarisme, végétarisme, végétarisme, triurrisme.

12 Mars. — Paris. Hopital Saint-Jonis. M. le D\* Tur-Directi, b. h. 30: 1/ turicalism.

12 Mars. — Paris. Faculté de médecine, 16 heures M. 20 Mars. — Paris David. Viennancologie de l'edi; mydriatiral de médecine, 26 heures M. 20 Mars. — Paris David. Viennancologie de l'edi; mydriatiral de l'edit.

M. le D' TIFENNAU! : Pharmacologie de l'ea!; mydria-fiques, myodiques, arcsi hésiques.

M. le professour GILBERT; 10 h. 45; Leçon clinique.

12 MASs. — Paris. Clinique médicale de l'Rôpital Beau-jon. M. le professour ACHARB, to heures: Leçon clinique.

14 MASS. — Paris. Courours de l'internat en pharmacie. des hôpitaux de Paris.

14 Mars. — Paris. Faculté de médecine. M. le pro-

fesseur DUVAL, 17 heures : Ouverture du cours de thérapeutique chirurgicale 14 Mars. - Paris. Faculté de médecine. M. le Dr Lai-

GNEL-LAVASTINE: Expertise psychiatrique et capacité pénale 15 Mars. - Paris, Faculté de médecine. M. le profes-

seur RÉNON, 18 heures : Ouverture du cours de pathologie interne.

logie interne.

J. MARS. — Poriz. Eventhé de malicine. M. Is. DF Th.

J. MARS. — Meures. Obblique et celheine. Abophan.

15 MARS. — Marseille. Concours de médecine du sertice des meures et de la policie.

16 MARS. — Faris. Clinique oto-rinno-laryngsdogique.

16 MARS. — Faris. Clinique oto-rinno-laryngsdogique.

16 MARS. — Paris. Clinique nedicade de l'Hôtel-Dieu.

1. Le professeur Clinique, a la beure.

M. le professour Grillars, 7 ob 1, 45: Leçon de thérapeutique partique.

17 Mars. — Paris, Clinique not animolerprojectimus.

18 Mars. — Paris, Clinique not animolerprojectimus.

18 Mars. — Paris, Clinique not animolerprojectimus.

19 Mars. — Paris, Resulté de médecine. M. le DF TR
FRENSAIV, 16 heures: Cesterialites sur les cardiotoniques.

17 Mars. — Paris, Resulté de médecine. M. le DF TR
FRENSAIV, 16 heures: Cesterialites sur les cardiotoniques.

18 Mars. — Paris, Hôpital Necker, Service de M. le

19 Mars. — Paris, Hôpital Necker, Service de M. le

19 Mars. — Paris, Clinique médeciale de l'Eddel-Dieu.

M. le professour Grillarge médeciale de l'Eddel-Dieu.

M. le professour Grillarge.

19 Mars. - Paris. Cliuique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur Achards: Leçon clinique, à 10 heures. 19 Mars. — Paris. Faculté de médecine. M. le D' Tip-Feneau, 16 heures: Digitale, digitaline, strophantus,

FINEAU, 10 neures: Ligitaire, agrantic, stophantico, strophantico, ouabaine.

19 Mars. — Paris. Sorbonne. Amis de l'Université, à 21 heures. M. Parintevé Chimie moderne.

21 Mars. — Paris. Concours de l'internat des asiles

d'aliénés de la Seine 21 MARS. — Paris. Concours de médaille d'or de méde-

21 Mars. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux. 21 Mars. — Paris. Cliuique Baudelocque. Ouverture

21 MARS. — Paris. Chiuque Baudelocque. Ouverture du cours de partique obsetéricale.

Congrès de l'associativa des anatomistes.

21 MARS. — Paris. Rospice des Enfants-Assistés, o heures. Cours d'Arygiène de la première enfance de MM. les Dr. Blechmann et Hallez et Dorlencourt

21 MARS. — Names. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Nantes.
21 MARS — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

Ouverture du cours sur les maladies du foie; sous la direc-

tion de MM. Gilbert et Villaret.

23. Mars. — Paris Société végétarienne. Mairie du
VIº arr., 20 h. 30: M. Demarquette: Quinze ans de végétarisme. 24 MARS. - Paris, Coucours de la médaille d'or de chi-

rurgie: 24 Mars. — Nantes. Clöture du registre d'inscription

pour le concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole de médecine de Nautes

et pour le concours de suppléant de la chaire de médecine expérimentale à la même école. 29 MARS. — Marseille. Cours de vacauces.

29 MARS. — marsense. Cours de vacances. 30 MARS. — Angers Concours de suppléant de la chaire de pharmacie et matière-médicale à l'École de médicaire d'Angers, devant la Faculté de pharmacie de Paris. 1<sup>ez</sup> Avant. — Liégs. Dernier délai d'inscription pour le

Congrès de médecine milîtaire. z Avril. - Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux.

3 Avril. — Reims. Réunion annuelle des anciens 3 Avril. — Roims. Réunion annuelle des anciens élèves de l'Ecole de médecine de Reims, à l'Ecole, à

#### CHRONIQUE

Le sympathique et les systèmes associés (Anatomie clinique, sémiologie et pathologie générale du système cimique, semiologie et pathologie generale du systemie neuroglandulaire de la vie organo-végétacive), par A.-C. GUILLAUME, préface du professeur PIERRE MARIE. 1921, 2º édition refondue et augmentée i vol., in-S (Masson et C<sup>10</sup>, éditeurs à Payis).

La première édition de ce livre a été enlevée en quel-ques semaines ; c'est dire à la fois l'intérêt que pré-seutait le sujet et la façon heureuse dont l'auteus l'a

Cartle deuxième éfition, considérablement augmentée, arctle nième succès que la première. Le grand sympa-thique était trop peu comu jusqu'êt en France, sinon dans sou anatomie, du moins dans sa physiologie et se patitologie. Un travaril d'ensemble étate done imis-ses patitologie. Un travaril d'ensemble étate done imis-patible, et M. Gaillaume acu le grand mérite-de étre attaché. Es pludiet une monographic claire, précis, illus-tachés en publica une monographic claire, précis, illustrée de nombreux schémas très expressifs.

On ne sausait trop le remercier d'avoir fait un livre qui ajoute à l'intérêt d'un contenu nettement exposé l'avantage d'ouvrir des horizons nouveaux sur une foule de chapitres de physiologie et de pathologie. Je me suis-plu à lite ce livre attentivement, et je lui sais gré de m'avoir fait réfléchir. Je souhaite vivement que l'auteur

#### LIVRES DES

to heures.

ne s'arrête point en si beau chemiu et qu'il complète par de nouveaux travaux une tâche si bien commêncée ALBERT MOUCHET.

Les malformations des organes génitaux

Les malformations d's organes genneux internas de la fomme, nel 10° D'. Pannouxis, 1921, 1 vol. in-8 : 10° Ir. (1-37. Baillière, et fis eft. à Peris). Ce petit volume du fos pages est une étade intéres-comme de la fourme de la feurme de la feurme de la feurme. Ce qui lui donne une réelle valeur, c'est que sou auteurs s'eccupe des esujet depuis do longues années, et le lecteur le lira certes avec profit.

ANS. SCHWAPE.

Traumatismes cranio-cérébraux; par Durer, 1924. Tome II. 2 vol. gr. in. 8 (Lébraérie Félèx Alcan). Nous avons déjà analysé les deux remarquables volumes du tone I de ce gigantesque ouvrage. Le tome II n'est pas moins important : il comporte lui aussi deux volumes, dans lesquels l'auteur étudie, avec sa compé-tence toute spéciale, le liquide céphalo-rachidien et la commotion cérébrale. C'est la même précision dans la description et la même richesse documentaire; c'est un

ouvrage que serout obligés de consulter tous ceux qui serout appelés à s'occuper des traumatismes cranioeérébrany. ANS. SCHWARTZ.

BRONCHITES GRIPPE A L'HÉLÉNINE DE-L'HELENINE DE KORAB calme la lo quintes même incoercibles, tarill expectoration, diminue la dyspnee, prévient les hémophysies. Steri lise les ducties de la tuberculose et ne. Patique pas l'estòmac. CHAPES 12/10/2 DE USEY PARIS



#### LA MÉDECINE DANS L'ART

#### LE SALON DES INDÉPENDANTS DE 1921

« Il y avait au Salon dernier un portrait de Mme Greuze enceinte : l'intérêt de son état arrêtait : la belle couleur et la vérité des détails vous faisaient ensuite tomber les bras... Les passages du front sont trop jaunes ; on sait bien qu'il reste aux femmes qui ont eu des enfants de ces tacheslà ; mais si l'on pousse l'imitation de la nature jusqu'à vouloir les rendre, il faut les affaiblir.. Pour cette gorge, je ne saurais la regarder ; eh ! si ! même à cinquante ans, je ne hais pas les gorges. Le peintre a penché sa figure en devant, et par cette attitude semble dire au spectateur : « Voyez la gorge de ma femme.» Je la vois, monsieur Greuze. Eh bien! votre femme a la gorge molle et jaune. Si elle ressemble, tant pis encore pour vous, pour elle et pour le tableau... La couleur jaune et la mollesse de cette gorge sont de madame : mais le défaut de transparence et le mat sont de monsieur.» (Diderot, Salon de 1769).

Eh l'oui! il faut remonter à 1769 pour connaître ce que peut être la liberté de la critique, une critique qui, dépassant l'œuvre, allait jusqu'à la personne. Allex dire par exemple aujourd l'uni que les nus d'un artiste ne sont pas très beaux, et l'on vous écrira dare dare : « Quant aux nus que vous me reprochez, s'ils ne sont pas très beaux, c'est probablement que nous ne sommes pas tous très beaux! D'ailleurs la beauté, cela dépend fort de la façou dont on l'entend. D'aucuns la jugent par les Grecs, d'autres par Bouguereau, et je ne suis ni Grecque, ni de l'école de Bouguereau. Aux artistes de pedindre à leur gré. »

Et voilà de nouveau posé tout le problème de l'art, de ses principes et de ses fins, et c'est un problème insoluble.

Néanmoins, si incapables et si peu désireux que nous soyons d'aborder des questions si complexes, il nous est bien permis, surtout parce que nous sommes des médecins, c'est-à-dire la catégorie d'hommes la plus entraînée à l'observation, d'analyser les réactions que nous-mêmes et uos voisins ressentons à l'aspect des objets du monde extérieur et de leur représentation. Si faire cette confession publique s'appelle faire de la critique, faisons de la critique; mais, de même que pour toute analyse, dénuée de prévention et purement attachée aux faits et aux choses, revendiquons le droit de dire tout ce que nous ressentons, à l'aspect de ce qu'on soumet à notre vue : « aux artistes de peindre à leur gré », certes, mais qu'ils gardent leurs toiles chez eux, et ne les exposent pas, si la même liberté de parole n'est pas concédée à ceux dont ils sollicitent l'examen, Une question en somme se pose pour ce Salon des

Indépendants ; il ne s'agit plus de savoir s'il y a des Grecs, des Bouguereau, des cubistes, ou n'importe quelle autre école : il s'agit de savoir si « la beauté, cela dépend de la façon dont on l'entend ¿ En un mot, la beauté a-t-elle un caractère d'absolts tout comme la mathématique? Les philosophies et les critiques ont beaucoup écrit là-dessus, tout comme sur l'existence de Dieu, mais, l'unanimité ne s'étant pas laite sur les conclusions, nous en a sommes réduits, chacun individuellement, à avoir notre concept personnel; cependant l'opinion du voisin, la réaction du voisin peuvent très bien contribuer à nous donner l'espérance de trouver dans ces réactions du monde extérieur sur ces êtres conformes à uous-même des indications précieuses pour avoir une pensée assise sur les réalités.

On lisait dans l'Intransigeant du 11 février dernier: « Les Américains n'ont pas très bien acheté à la vente de Degas à New-York, le 27 janvier. En dehors des marchauds, il u'y eut que trois amateurs à la vente, car, tout en reconsissant le grand talent de Degas, on n'a pas encore appris ici, à New-York, à goûter ses innombables danseuses et vieilnes termiens (sic) éternellement en train de prendreleur tub. « Pour « quoi, demande gentiment le correspondant am c'ricini, ne peignati-il jamais de femmes jolies? »

Raoul Ponchon, dans le *Journal* du 6 février, disait à son tour:

Va, si tu veux perdre ton temps,
An « Salon des Indépendants »,
Rempli d'inventions cubiques :
Tu connaîtras que ces horreurs
Jusque y compris leurs encadreurs
Sont pour les trois quarts bolcheviques.

Donc voilà le correspondant américain et Raoul Ponchon qui réactionnent à la laideur, et combien d'autres : quelques arguties que vous mettiez en avant, devant la laideur vous verrez spontauément se déclencher un réflexe répulsif, et de même vous verrez la beauté produire des réactions attractives catégoriques. Ne parlons pas un moment de peinture ou de toute autre représentation ou fiction. Une femme belle a de tels movens de juger de la réalité de la puissance de sa beauté qu'elle n'écrira jamais : « La beauté, cela dépend de la façon dont on l'entend. » Pour nous, médecins, qui tenons compte de ce qui se voit, de ce qui est puissance, la beauté existe ; bien plus, et parce que nous sommes et devons être analystes. la beauté, si elle est une puissance, une force, si elle compte et provoque des actions extérieures, c'est qu'elle a uue signification ; je ne dis pas qu'il y ait la Beauté, la beauté en soi, un type préconçu, SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIOUE

SEDOL

ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS

# Lipoïdes H.I.

LIPO-PHOSPHATIDES DE 1 OUS LES ORGANES

LIPO-PHOSPHATIDES DE TOUS LES ORGANES

Chaque lipoïde constitue, en même temps, un aliment et un excitant spécifiques de l'organe correspondant.

#### ANDROCRINOL Lipoïde testic.

ADRENOL CORTEX Lipoïde de la partie corticale des giandes surrénales

#### CEREBROCRINOL Lipoïde du cerveau

HEMOCRINOL
Lipoïde des globules rouges

#### GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

(Hypoovaries, amé norrhées, dysménorrhées, obésités de la ménopause, etc.).

#### AFATYL

sensibilisée Association d'iode et de lipoïde thyroïdien

#### cifiques de l'organe correspond. NÉPHROCRINOL

Lipoïde du rein

GYNOLUTEOL

Lipoïde du corps jaune
de l'ovaire

#### THYROL A

Lipoïde du corps thyroïde

ETC., ETC.
Lipoïdes de tous autres organes

AMPOULES INJECTABLES ou PILULES (Enooi échantillons et b

(Envol échantillons et bibliographie sur demande)

Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION et Cle — V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie 54, Faubourg St-Honoré, PARIS — Tél. Elys. 85.64 et 36.45.



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



# Laboratore des Froduits OSINES du KHONE

(Adránaline synthátiquement práparás - chimiquement pura)

(Adrénaline synthétiquement préparée – chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même ; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigourouse.

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c. | LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS de 10 c.c. | Ampoules de 1 c.c. | d. la DIFPOSITION de MM. LES DOCTEURS |
L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)



## APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales — douleurs — :: parésies — reliquats inflammatoires — arthrites — pértionites. ::

A. HELMREICH, Électricien-Constructeur, NANCY

#### LA MÉDECINE DANS L'ART (Suite)

mais il est certain que la beauté correspond pour nous à une perfection, à une absence de tares; il n'ert pas douteux que les maladies, l'usure, l'hérédité des stigmates éloignent le type de son équilibre de plein développement et de parfait épanouissement.

Quand nous nous efforçons d'éloigner du corps humain toutes les attaques qu'un monde extérieur acharné de concurrence et de destruction fait déferler sur lui, nous travaillons aussi pour la Beauté. Et cela n'est pas un rêve; et la preuve nous en est donnée par l'âpre combat que se livrent les mâles auprès des plus belles femmes; celles dont la beauté des formes éveille avec raison le rut des plus forts, promettent en effet auxhommes la meilleure lignée, la meilleure survivance.

Certes, il en est qui se rabattent sur des femmes laides, parce qu'elles ont de grosses dots, otu parce qu'eux-mêmes n'ayant aucune puissance de force, de beauté ou d'argent, sont en échec; mais cela ne signifie rien contre la beauté, dont la puissance s'exerce d'une façon visible.

Pour la peinture, il en est de même : il y a ceux qui vont à la beauté, et les impuissants qui élèvent un autel stérile à la laideur, et qui empoisonnent le monde de leurs petites horreurs.

Nous continuerons donc à parcourir le Salon des Indépendants à la recherche, d'une part, de ces artistes qui savent, daus un portrait, dans un paysage, éveiller notre sensibilité, nous faire vibrer euphoriquement en nous faisant vivre le plaisir de revoir de beaux arbres et de beaux ciels, ou bien en nous montrant quelque image du corps humain, dont nous aimons à fouller l'âme ou la force incluse; d'autre part aussi à la recherche de ces documentations plus ou moins exactes qui relèvent de l'art médical.

Une des spécialités de cette exposition, ce sont les grosses dames : elles sont nombreuses et quelques-unes ont non pas l'impudeur (l'hippopotame du jardin des Plantes ne saurait être impudique), mais l'incorrectiou de se moutrer toutes nues ; je n'en ai retenu que deux : une Étude (grosse femme à manchon) de M<sup>IIe</sup> Tirman et *Hiver* (grosse femme à peignoir) de Mine Lenoir, parce qu'elles représentent assez bien ce que j'appellerai le fond de magasin du médecin arrivé: ce sont, vous vovez cela d'ici. deux obèses ; l'une a certainement de la dyspnée. elle vient de quitter ses vêtements de ville et je suis certain qu'elle ne s'habille que pour aller consulter ; en tout cas, pour ces deux,le sujet est traité avec discrétion et avec une certaine mélancolie ; les sujets de maternité sont généralement de la commande ou bien l'effet de quelque loisir intérieur chez les peintres dont les femmes veulent bien

fournir ces jeunes modèles au pinceau de leur mari. L'Eufand (appartient à M. A...) de GURLDAY couvre bien la toile; c'est un enfaut difficile à tenir, une main lui soutient le derrière, et l'autre l'étreint à la taille et si fermeunent qu'on en voit deux grosses raiuures: cet enfant est très graud, très gros, et turbulent : la peinture peut tout exprimer. La Maternité de Mary Shaw Mac MULLAN, de Belfast (Irlande), est un peut théorique; c'est une maternité sans joie; la mère a l'air concentré, ce qui ne convient pas pour le bon lait.

Les Premiers Pas de RÉTIF nous montrent dans un paysage maritime une vieille aidant un petit enfant à marcher ; c'est moins banal que d'habitude. A la vérité, je préfère encore les nus, ils nous apprennent davantage. La Jeune Indienne du Rio Nabileque, Grand Chaco (Argentine), de MOROT, a suffisamment de tatouages pour lutter avantageusement contre la vie chère par une restriction vestimentaire totale. Le Nu au chapeau bleu de PÉROUSE a dû plaire jadis ; le peintre le présente avec agrément et une vérité qui professionnellement ne saurait être critiquée. Ce beau corps de femme, au bassin bien proportionné, a subi déjà les atteintes de l'âge, et le dos est strié obliquement de profonds plis peauciers, dus à un flottement accentué. Le tapissier céleste qui a habillé ce squelette n'a pas si bien travaillé que le compagnon qui a mis au point les beaux fauteuils de soie du salon. La Femme à la puce de Mile Landré pose le problème de la prophylaxie toujours préférable au traitement; d'abord cette jeune personne semble manquer de vitesse pour cette chasse; elle réussirait mieux en supprimant au préalable ces amples rideaux, ces tentures débordantes qui font de son réduit une niche à puces.

Naturellement on trouve ici des satvres: Hésitation (portrait de M11e de B ... ), par MAILLARD, qui s'en fait couter par un vieux terme égrillard ; Jeu de jaune par Péronne, jeune homme cornu reuversant une jeune femme; et Panneau décoratif de LEJEUNE où se trouve décrite une partie de gazon d'un père Satyre à corne et de son rejeton mâle, fourchus comme il convient, tandis que du côté féminin, madame Satyre et sa fille se présentent aussi normalement que toutes autres filles d'Ève. Faut-il retenir le Portrait attardé d'une infirmière d'Armand Deley, la Peinture de LÉVEILLÉ où l'on discerne malaisément un paysau sur deux béquilles, la Femme et en/ant d'Ulmann, enfant nu, émacié et dont l'allongement disproportionné est certainement pathologique; le Bon petit vin de Claveleira, étude de buyeur professionnel; le Portrait du peintre Marcel Lenoir. par Touchagues, dont le teint plombé résulte



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GEREMALTIME - DREEDSE - RIZIME - GRAMENOSE - AVENOSE, FTC.

GÉRÉ! "ES JAMILET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
ochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromoenil, PARIS

L. B. A.

PRODUITS CARRION

L. B. A. Teléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MEDECINS DU MONDE ENTIER Anémie Surmenage Neurasthènie Grippe Débilité Convalescences

## LES LIPOÏDES

dans l'infection et dans l'immunité

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages...... 10 fr.



## DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

#### ORTHOPEDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine
JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

BANDAGES; INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

# AIX-LES-BAINS

Établissement ouvert toute l'année.

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur laligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

GOUTTE - RHUMATISMES
Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Eaux diurétiques. ... ... Saint-Simon.

Institut ZANDER
Physiothérapie. — Station d'altitude :

Sources de Marlioz :
Eaux sulfureuses fortes pour les affections
de la gorge et des bronches.

Massonat. Mont Revard, 1600 mètres. de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

#### LA MÉDECINE DANS L'ART (Suite)

certainement des trois verres pleins de couleur jaune, vérte et rouge qui sont sous sa main ? Le Cauchemar de ma chatle, de BOULANGER, c'est une chatte dans un lit, et le peintre a extériorisé son rève; au-dessus d'elle pendu poumon, sur lequel se précipitent quantité d'autres chats; cettepièce anatomique n'entrea certainement pas au Musée Dupuytren : on fait mieux à la Faculté de médecine.

Ne restous pas sur cette vision, il est d'autres souvenirs plus agréables à garder : les *Poules*, de CLÉMENT RENÉ, toutes vendues, car l'alimentation prime tout, le *Cirque* de FALSER si curieux, la Scène d'un music-hall, de DUVAUX, d'un rendu si habile; le Canal du, moulin, de PÉRILLARD; le Paysage en Bréagne, de LALOUE; la Barque verte, de TROCHAIN; la Bourrasque, de LERCUILLÉ; LA Rohelle de VOGELWEITH, la Route nationale de DÉON, Route blanche en Provence, de HURARD, tottes peintures qui, au milieu de cette Cour des miracles 
qu'est le Salon des Indépendants, légitiment 
l'œuvreutile menée parce Salon, d'où s'élimineront 
fatalement toutes les tares et d'où surmageront 
les noms de ces bous artistes de France.

Dr Henri Roché.

#### VARIÉTÉS

#### LA THÉRAPEUTIQUE EN UNE LECON

On s'instruit à tout âge et la fréquentation de la jeunesse est, d'ordinaire, fertile en enseignements précieux.

J'entendais, l'autre jour, un jeune homme tout fraîchement intronisé in nostro docto corpore et qui discourait sur la médecine. Cet Esculape en herbe arrivera, je le veux croire, à de hautes destinées. Voici, à peu près, ce qu'il disait: «... Que l'exercice de notre art est donc plein d'embiéches et semé de difficultés! Je ne m'en etais point rendu compte, tout absorbé que j'étais par l'étude des maladies. Elles sont innombrables. Chaque jour on en isole une nouvelle. La liste des signes pathognomoiques, que je me suis évertué à apprendre sans défaillance de mémoire, avec les noms d'auteurs responsables, s'allonge inexorablement. Ce n'est rien.

Avec un peu d'entraînement et de bonne vo-



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris,



# DAUSSE



1834

- 86° Année -

1920



# EXTRAITS |

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Seneçon, etc.

### INTRAITS

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

#### COLLOBIASES

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, ETC.

### FONDANT8

de Condurango, Étain, Iodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

#### PAVÉRON

Opium injectable Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

## NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

a) Par vole hypodermique :
 Series progressives

Seize dosages différents de Strychnine, de un à dix milligrammes par vingt-quatre ampoules. b) Par vole gastrique:

Solutions composées titrées de Strychnine Gouttes Arsénosthéniques. Gouttes Phosphosténiques.

#### SCLÉRAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

Spécimens et Littérature à MM. les Docteurs





#### VARIÉTÉS (Suite)

lonté on en vient à bout. Mais il y a aussi les malades!

Un de nos grands maîtres s'est un jour écrié, croyant avoir aperçu une sublime vérité: « Il n'y a pas de maladies, il n'y a que des malades l » D'abord, il n'a peut-être nullement prononcé ces paroles subversives, et, en tout cas, il se serait trompé. C'est faux, absolument faux: il y a, à la fois, des maladies et des malades l'est la grosse affaire! Surrout que les malades exigent des médecins la guérison de leurs maladies! Ce but exprès, cette cause finale de la médecine me paraissent maintenant périlleux et difficiles.

Je sais que l'on ne peut tout embrasser à la fois. Vais-je pourtant devoir me jeter à l'eau sans savoir tout à fait nager?

Une chose m'a toujours surpris et aujourd'uui bien davantage. Dans presque tous les traités didactiques, l'historique, l'étiologie, la symptomatologie des maladies tiennent une place énorme. Pour la thérapeutique, —cette parentepauvre, l'on croirait!—onluirègle généralement son compte en cinq lignes... j'allais dire en cinq see! Il y a des traités spéciaux. Mais, sauf de rares exceptions, on a, en les lisant, à défaut de grande habitude, l'impression d'une langue morte que l'on peut écrire, mais qu'il serait bien difficile de prononcer avec l'accent tonique! Il ya surtout l'hôpital, et je n'ai jamais manqué une leçon clinique. Là encore, si j'y ai appris les bases du diagnostic et les éléments du pronostic,

bases du diagnostic et les éléments du pronostic, je n'âi pas eu beaucoup de chance pour le traitement, généralement passé sous silence ou expédié promptement comme quantité négligeable. Je devine qu'il en est ainsiparce que nous sommes encore inaptes à comprendre la thérapeutique dans les premières années où nous fréquentons les grands services. C'est comme le dernier secret que les Pontifes ne faisaient pas connaître aux néophytes et ne livraient qu'après de longs stages et de

Chose décourageante, inquiétante, démoralisante! Car si j'ai choisi la carrière médicale, c'était avec l'intention bien déterminée de guérir des malades.

J'en suis à nu demander si ce but est accessible. Peut-être, à mesure que l'on s'instruit mieux dans notre art, s'aperçoit-on que, en déhors de quelques médications spécifiques bien déterninées, la pharmacopée est réellement inutile. C'est un fait d'expérience que, vers la fin de leur carrière, les virtuoses les plus célèbres de la médecine cessent de prescrire et se bornent à l'indication des règles essentielles de l'hygiène ou de la diététique.



# Le Diurétique rénal par excellence

dures épreuves!

# SANTHEOSE

## LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRIE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une efficacité sans
égale dans l'artériosclérose, la

PHOSPHATÉE

vant le plus sûr des cures

chloruration, le remède le

éroïque pour le brightique

CAFEINEE

Le médicament de choix cardiopathies, fait disparai les cedémes et la dyspnée, r force la systole, régularise

raitement rationnel de l'a isme et de ses manifest s; jugule les crises, enra

opisie, cardiaque. | cours du sang. | les acides urinaires.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix: 5

<u>Produit français</u>

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANÇAIS



# PRIMESOL BIMESOL TRIMESOL INFECTIONS

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NÉOPLASMES

# MÉSOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM TOUTES
MANIFESTATIONS
ARTHRITIQUES

# BOUES RADIO-ACTIVES METRITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES METRITES ULCÉRATIONS PERTES, ETC

# DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE

MALADIES DE LA PEAU ECZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

# LABORATOIRES RHEMDA & DERADIO CHIMIE

BUREAUX : 127, rue du Faubourg Saint-Honore, . PARIS

A. PLEDEL, pharmacien chimiste (faculté de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seine)

#### VARIÉTÉS (Suite)

Voilà qui est embarrassant. Je ne puis pas cependant vivre de « l'air du temps », comme on dit, et il va falloir que je me mette à me servir des principes de notre art pour exercer mon métier.

J'avais cru avoir une excellente idée en allant chercher une orientation et des renseignements auprès de praticiens expérimentés, vieux amis de ma famille.

Triste idée que j'ai eue là !

Le premier que je vis est un médecin, tout au moins notoire, et dont le cabinet de consultations est fort suivi.

Dès les premiers mots, il a souri pour me dire :

« Mon cher garçon, je comprends ta douleut! On ne peut servir Dieu et Mammon. Veux-tu te dévouer à la science? Entre dans un laboratoire; continue d'étudier; entreprends des recherches: le champ est vaste qui reste à défricher l' Tu n'as vu jusqu'à présent que le côté face de la médecine. Tes maîtres, qui sont des savants, t'ont enseigné la science. Maintenant, tu viens me parler de métier l c'est le côté pile II s'agit pour tol, si je comprends bien, de voir des malades, de les soigner, de les satisfaire, de les retenir, de les fixer: c'est une autre chose! Cela c'est... la dientêle.

«En souvenir de ton père qui fut mon camarade, je vais te donner un «bon tuyau» si j'ose ainsi dire

«La grosse question — et tu l'as bien comprise pour obtenir et conserver la faveur du public, c'est, avant tout, de le guérir : Il vient te consulter pour cela.

« Tu n'as qu'une facon de t'en tirer. Une seule. Tranche la question par l'absurde. Donne le coup d'épée d'Alexandre sur le nœud gordien. Choisis pour malades l'immense cohue des incurables, Prends tous ceux qu'il est encore impossible de guérir. Tu ne chômeras pas ; ils sont légion. Tous les désespérés, les chroniques, les rebutés, les tuberculeux ultimes, les cancéreux avancés, les cardiaques, les brightiques, les... Ils sont à toi si tu les veux. Personne ne pouvant grand'chose pour eux, tu feras toujours aussi bien que les autres. Soulage-les; encourage-les; verse-leur à flots l'Espérance dorée ; prodigue-toi près d'eux ; tente l'impossible - qu'on n'a pas osé tenter par crainte d'un échec trop retentissant. Si, d'aventure, il en est un sur cent qui en réchappe, il assurera, à lui seul, ta renommée. Souviens-toi que Nikoclès disait des médecins que « la Terre cache leurs fautes et le Soleil éclaire leurs succès ! » Ce que je t'expose n'est nullement immoral, mais conforme à ton droit et même à ton devoir. Et, veux-tu que l'ajoute un autre petit conseil pra-

« L'homme - révérence parler - est comme

l'huître. Il vient au monde aussi « nu » qu'elle ; mais, comme elle aussi, plus tard, il est inséparable de sa coquille. Si tu veux réellement bien l'observer, ne te borne pas à la percussion, la palpation, l'auscultation et autres pratiques usuelles, fort louables sans doute, mais bien insuffisantes. Efforce-toi d'acquérir ce coup d'œil sagace sans lequel il n'y a pas de bon praticien. Fais ton Sherlock-Holmès au petit pied! Évidemment, je ne te dis pas de chercher à déduire de l'examen de sa chaîne de montre que tou sujet a mangé de la confiture de groseilles le mardi précédent! Toutefois, à une foule de mances, de menus détails en apparence insignifiants ou inutiles, essaie de te faire une idée, au moins approximative, de son genre de vie, de ses habitudes, de son caractère, de ses défauts, de son entourage. Tout cela a une grande importance pour sa guérison même. Tu n'ignores pas - c'est banal! - que le moral a une action considérable sur le physique. Sache encore que tout homme porte, enfermée en lui, une préoccupation secrète et dominante qui régit presque toute sa vie et jusqu'à sa nutrition... Il t'importe de tâcher de la découvrir. Puis, va contempler longuement les Quatre Tempéraments d'Albert Dürer... »

A ces paroles, je vis bien que cet homme, évidemment ironique, se... moquait doucement de moi et tâchait de me détourner d'une carrière pour laquelle il ne me jugeait pas d'aptitudes.

J'en vis un second!

Celui-ci me déclara froidement, d'emblée:

« Mon jeune ani, pour réussir dignement, il importe d'avoir une bonne méthode. Il vons manque de l'expérience seulement; celle de vos aînés doit vous servit. Principalement examinez bien votre malade. Ne vous arrêtez pas aux futilités. Pas d'investigations inutiles, mais pas d'examen superficil. Paires dévêtir votre sujet, que rien ne vous échappe. Palpez; percutez; auscultez méthodiquement. Appelez à la rescousse tous les moyens scientifiques de contrôle: radiographie, analyses, etc. l'aites étayer votre diagnostic par le laboratoire. Pas de fantaisie. Pas de haute école. De la science, de la conscience et... dit bon sens. Vous ne commettrez que rarement de grosses erreurs.

« Pour le reste, choisissez une spécialité où vous avez plus de chances d'obtenir des guérisons. Ne vous attardez pas trop aux incurables, aux laissés pour compte de la médecine. Le champ est assez vaste. »

Après ces consultations, j'étais fort perplexe. Mais je suis obstiné, et la chance me servit.

Un ami installé depuis quelques années et qui connaît déjà le succès, m'aborde ce matin ;

#### Médication phospho-martiale par la

# Ferrophytine Ciba

Fer: 7,50 % - Phosphore: 6 %

Une condition essentielle de toute médication phospho-martiale, à peine d'inefficacité, est d'apporter le fer et le phosphore intriqués dans une molécule se rapprochant le plus possible de la constitution végétale ou animale, car il est de toute évidence que ces deux éléments, dans l'organisme sain et normal, n'ont pas d'autre origine que celle des aliments qui les contiennent.

Deux formes: CACHETS, GRANULE

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, 1, place Morand, LYON

# CURE SYNERGIQUE

# UROPHILE

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

#### MEDICATION LA PLUS COMPLETE ET INOFFENSIVE DE

• ÉTATS LITHIASIQUES • GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

#### ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

Une cullierée à soupe dans la mainée, autant dans la

soirée, dans un demi-verre d'eau ou de lisane.

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY

# MIGRAINES:NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THÉINOL

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur, des Fonctions Cérèbrales

Mode d'emplot : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franço sur demande

Laboratoires A.BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

«Écoute, me dit-il, cette aventure singulière. Je suis certain d'avoir guéri au moins un de mes malades ! J'en suis, entends-moi bien, aussi certain qu'on puisse l'être, puisque voici l'aveu écrit et signé du coupable... non ! du sujet, veux-je dire ! Tiens ! lis !... 8

Je constatai, en effet, qu'on lui adressait de très vives félicitations pour avoir guéri, depuis plusieurs mois, une affection dont le malade affirmait qu'elle le conduisait au suicide : un cas de prurit anal qui avait été vainement soigné par plusieurs «as» de la carrière. Bref! une attestation bien en règle comme on en délivre pour certaines pilules. Il ne manquait que le portrait !... Je le félicitai, mais il m'arrêta net :

« Tu n'v es pas, mon cher, Tantôt, à ma consultation s'est présenté, adressé précisément par mon ancien malade, un autre cas identique.

«Malheur de moi! Je suis tellement occupé, surmené, que ma mémoire infidèle n'a jamais pu me rappeler l'heureuse médication que j'avais instituée. J'en ai, de mon mieux et avec inquiétude, prescrit une, à tout hasard, en priant Esculape qu'elle soit aussi efficace que la première! Ainsi, pour le seul malade que j'aie guéri, de façon indiscutable, je ne sais comment je m'y suis pris!!» «Quant à moi, conclut mon jeune homme - qui,

décidément, était bavard - j'ai cru saisir qu'une bonne partie de la thérapeutique tenait en cette

courte et surprenante leçon.

J'en fus si frappé, je me représentai si vivement toutes les difficultés dont ma route sera quotidiennement hérissée, que je fus sur le point de renoncer à la médecine et de solliciter quelque part un poste d'aide-jardinier, par exemple. Métier sain. D'ailleurs, l'agriculture manque toujours de bras. Puis, j'ai réfléchi. Je suis allé me faire inscrire pour effectuer un « remplacement ». Je ferai ainsi mon dernier apprentissage sans trop de risques - du moins pour moi. Plus tard, je trouverai bien un petit coin où m'installer. Si ie réussis mal... ma foi l je me rattrapperai sur la politique ! ! »

Je ne vois, en ce qui me concerne, rien à ajouter pour aujourd'hui, si ce n'est mes excuses, car les histoires vraies sont éternellement celles que l'on ne croit pas!

Dr F.-M. GRANGÉE.





# VITAMINA

# & SES VITAMINES substances ferments indispensables à la vie

"Toute la physiologie de l'alimentation, telle qu'on l'enseignait il y a vingt ans, meme il y a dix ans, est à revoir. Cette infame guerre a bien montré que nos conceptions sur la ration alimentaire minimale étaient erronées, abusives. Les graisses ont dans notre alimentation un rôle qu'on ne soupçonnait pas. Outre les graisses, il y a les éléments nutritifs, bien mystérieux encore, qu'on a appelé des "VITAMINES" avant de les connaitre. La cuisson à laquelle nous soumettons presque tous nos aliments, n'est-elle pas une méthode anti-physiologique, contraire à une saine alimentation? Nous sommes, dans l'immense Nature, les seuls êtres vivants qui font cuire, et par conséquent détériorent, peut-étre, les objets de leur alimentation. Ne serai-il pas opportun de revenir, partiellement au moins, à la cuisine que pratiquaient nos premiers pères, les hommes de la pierre taillée ou de la pierre polie? Existe-t-il un parasitisme anormal, une symblose normale, favorable à l'évolution de notre organisme?"

Extrait du discours du Professeus Charl RICHET, Membre de l'Institu — Congrès de Physiologi Juillet 1920 

#### VITAMINA

employé par les Médecins contre toutes les maladies de carence et d'aviteminose.

SPÉCIFIQUE DE LA GROISSANCE DE L'ENFANT ALIMENT DE CHOIX DE LA FEMME ENCEINTE SPÉCIFIQUE DES INSUFFISANCES NERVEUSES ALIMENT DE CHOIX DES ASTHÉNIQUES

"VITAMINA" rétablit l'action métabolique par son action

i' -- Sur le système nerveux :

2° - Sur l'énergle électronique:

3° — Sur les glandes à sécrétion interne; 4° — Sur les ferments et les diastages.

VITAMINA\*, riche en sucre de canne, exempte de cacao, ne saurait être confondu avec le banal déjeuner du matin.

En comprimés.... Fr. 4 la boîte / Impôt nor

Envol sur simple demande Littérature et échantillon: Institut Physiologique de la Croix Blanche Laboratoires et Usine à Vaucresson

(Seine-et-Oise)

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### LA DÉLIVRANCE DE LA MORPHINE AUX MÉDECINS

Par le décret du 14 septembre 1916, le gouvernement a réglé l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses ; et plus particulièrement, ils est attaché à réglementer la délivrance de l'opium, de la morphine et de la cocaïne. Ce décret a suivi la loi du 16 juillet 1916 qui avait aggravé les peines relatives à la détention et à la vente de ces produits.

Les substances vénéneuses ont été réparties en trois tableaux, qui, selon les dangers qu'ils comportent, sont astreints à des rècles spéciales.

Le tableau B comprend l'opium et ses dérivés : la morphine, les alcaloïdes d'opium, la cocaïne et le haschich.

En dehors des règles qui ne s'appliquent qu'aux pharmaciens, et que nous avons déjà analysées dans Paris médical, certaines dispositions s'appliquent aux médecins. Il est permis aux pharmaciens de délivrer aux médecins et aux vétérinaires, sur leur demande écrite, datée et signée, les substances vénéneuses destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour les opérations, pansements ou injections. Ces médi caments doivent être employés par les praticien eux-mêmes ; il leur est interdit de les céder à leur. clients à titre onéreux ou gratuit. Le décret fait d'ailleurs cette réserve que ces substances doivent être délivrées sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical; enfin, précaution de détail, le médecin ou le vétérinaire doit indiquer lisiblement son nom et son adresse. énoncer en toutes lettres les doses des substances vénéneuses entrant dans la préparation. Spécialement pour l'opium et ses dérivés, le décret in. terdit aux médecins de rédiger des ordonnances prescrivant pour une période supérieure à sept iours les substances du tableau B. lorsque la composition des préparations prescrites correspond aux conditions d'interdiction indiquées par l'article 38. Cet article 38 interdit aux pharmaciens de renouveler aucune ordonnance prescrivant ces substances, soit en nature, soit sous la forme de solutions destinées à des injections sous-cutanées. La même interdiction s'applique aux ordonnances prescrivant des poudres composées à base de cocaine ou de ses sels et de ses dérivés, et renfermant ces substances dans une proportion égale ou supérieure au centième, ainsi qu'aux ordonnances prescrivant des préparations destinées à être absorbées par la voie stomacale et contenant

à une dose quelconque des substances du tableau B.

Comme pour les substances du tableau A, le
décret permet aux pharmaciens de délivrer aux

médecins les substances du tableau B nécessaires à l'exercicle de leur profession. Toutefois, les pharmaclens ne peuvent délivrer ces substances qu'à des praticiens domiciliés dans la commune, où dans les communes contiguês, lorsque celles-ci sont dépourvues d'officine; mais ils ne peuvent délivrer ces substances en nature et ils doivent conserver pendant trois aus les demandes émanant des médeches et en adresser un relevé à la fin de chaque trinsette au préfet de leur département.

Une application de ces prescriptions vient d'être faite par la Cour d'appel de Paris le 14 décembre 1920 (Gazette du Palais, 13 janvier 1921).

Il s'agissait de plusieurs médecins poursuivis pour infraction à la loi sur les substances vénéneuses. Le tribunal les avait acquittés, et, sur appel du ministère public, la Cour a décidé qu'aucune disposition légale n'empêche les médecins de se traiter eux-mêmes. Par conséquent, ils peuvent se procurer en qualité de médecin, et s'administrer tous les médicaments on produits qu'ils jugent propres à la conservation de leur santé, à la guérison de leurs maladies, on la diminution des souffrances causées par celles-ci. Il n'y a donc pas contravention au décret de 1916 de la part du médecin qui se fait délivrer au moyen de simples bons de commande les quantités de morphine destinées à son propre usage, comme il efit pu le faire si ces substances avaient été destinées à soigner ses clients. Il lui suffit, pour obtenir la délivrance des substances vénéneuses, de présenter sa demande écrite, sans qu'il soit besoin d'ordonnance rédigée par un autre médecin. Cet arrêt estla reconnaissance du droit, pour les médecins, de se faire délivrer l'opium et ses dérivés sur de simples bons de commande, et il y ajoute la décision que ce droit subsiste même lorsque ces substances sont destinées à être employées pour eux-mêmes. En effet, les termes du décret attorisent bien les médecins à se faire délivrer les substances vénéneuses destinées à être employées par eux-mêmes en cas d'urgence, soit pour des opérations, pansements ou injections; mais le Parquet pensait que le décret n'avait pas prévule cas où ces injections seraient effectuées par les médecins sur eux-mêmes. La Cour reconneît que le médecin qui se soigne lui-même agit dans l'exercice de sa profession, ce qui est son droit, et qu'il peut ainsi employet les substances du tableau B, obtenues par son bon de commande, pour des injections qu'il se fait à lui-même.

Le ministère public, dans son appel fait contre le jugement d'acquittement de la onzième chambre correctionnelle, disait que la reconnaissance de ce droit était un abus, car jamais le lévislateur n'avait jamais pensé favoriser l'intoxi-

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

cation des médecins dans une décision qui avait justement pour but de prévenirl'abus des toxiques. En principe, disait l'avocat général, la morphine, pour le traitement des maladies, n'est délivrée par le pharmacien que sur l'ordre des médecins, et sous le contrôle de l'autorité publique. Cette délivrance n'a pas d'autre but que de permettre au médecin d'exercer sa profession dans les cas d'urgence, ou pour les opérations, pansements et injections. En admettant le contraire. Le tribunal risvauait de

rendre illusoire le contrôle organisé sur l'emploi de la morphine, et on arrivait à ce résultat : le médecin qui s'administre lui-même ordinairement de la morphine se trouve autorisé à se la procurer par des bons de commande.

Ainsi que nous l'avons vu, le tribunal, puis la Cour n'ont pas admis cette thèse, et ils ont acquitté les médecins poursuivis.

ADRIEN PEVTEL

Docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel.

#### MÉDECINE ET POÉSIE

#### SOUVENIRS D'EXTERNAT Dans la Turne :

Le cœur a son secret, l'estomac son mystère. Cent détails oubliés aussitôt que conçus l Poirier, Testut, Jacob eussent mieux fait se taire. Ceux qui vont nous juger n'en ont jamais rien su.

Hélas l j'aurai passé l'été, triste et déçu, Toujours sur mes bouquins et toujours solitaire. Je viens en tram encor de voir l'ultime artère l N'étant point pistonné, je ne serai reçu. Le jury que, dit-on, Dieu fit intègre et tendre Ecrira, fumera, bâillera — sans m'entendre; Et l'aiguille implacable accourcira son pas.

Trémulant, agité, polyurique, pâle, Moi je dirai, brouillant mes mots, et dans un râle : « Le diaphragme est un muscle... » et ne poursuivrai pas.

D'après ARVERs.



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés ae

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 31 janvier 1921.

Délire érotique avec perversions sexuelles. — MM. Chas-Lin et Chappelin. — Fille de trente ans, avec délire érotique depuis le début de 1918, délire particulièrement remarquable par la richesse des interprétations et le lyrisme des écrits auxquels il donne lévisime des écrits auxquels il donne lévis

Thérapeutique de l'éplipasie. — MM. ROURINOUTICH et LANZIUR contribuent à l'étude comparée des divers traitements actuels : bromuer, larirate, gardénal, dialacdine s. Résultats peu encourageants pour le traitement au tartrate, mellieurs par le traitement bromuré combiné au régime déchloruré. Le gardénal a une action manifeste et indéniable sur les urines qui diminuent fortement. Action plus active que par le bromure, sans désordre sur l'organisme, sauf peut-être quelques troubles du caractère au début du traitement.

M. TOULOUSE rappelle que, pour se prononcer sur la valeur d'un traitement auti-épileptique il faut compter sur le temps et sur un champ d'observation très étendu.

M. LEROY attire l'attention, au sujet de l'épilepsie et en citant une observation, sur les reliquats de la syphilis héréditaire à la troisième et à la quatrième génération.

Au sujet du traitement par le gardenal, M. Laignet-Lavastine fait adopter par la société le vœu suivant :

Considérant que la phénylélhylmalonylurée est mainteannt fabriquée en France sous le nom de gardénal, la Société médico-psychologique c'étonne que la Commission des médicaments et des remdes nouveaux de l'Assistance publique ait indiqué le non de la firme allemande « luminal, au lieu de celta de la firme prançaise « gardénal » et demande que seul le gardénal soit autorisé dans les administrations horbitalitres.

Encéphalite épidémique asthénique et myocionique avec crises bulbaires. Evolution continue depuis plus d'un an. — IML Lizaco et Durouvi donnent l'observation d'un malade atteint d'encéphalite épidémique asthénique et myocionique avec crises bulbaires en janvier 1920, et dont l'affection évolue depuis plus d'un an. La maladié débuta par des symptômes fébriles avec somuolence, consécutifs à la grippe. Puis apparurent de la diplopie, du ptosis, des secousses myocioniques et une asthénie intense, pishomèmes qui n'ont januais cessé complétement. Au point de vue mental, les troubles ont été nuis, sanf l'asthénie.

Les symptômes physiques indiquent une extension progressive du processus: myoclonie, troubles oculaires, raideur des jambes, paresie du membre iniérieur gauche démontrée eucore aujourd'hul par le signe de Babinskij, symfomne bublieur constituté par de la polyurie et des troubles respiratoires à forme de Cheyne-Stokes. Il existe enfin un corya muco-purulent : les auteurs se demandent si la porte d'entrée du germe infectieur n'est point ous-tituée par les fosses masales, d'où l'agent pathogène aurait toute facilité pour gagner la région infundibulaire et le plancher du quatrième ventricule.

#### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

Séance du 19-tévrier 1921.

Sur l'opération du ptérygion. — M. Terson rappelle que son procédé consiste essentiellement, après résection du ptérygion, en une autoplastie conjonctivale rectangulaire avec fixation de la ligne de suture à la sclérotique aussi haut que possible et éventuellement autokératoolastie.

Fibrome (?) de la pauplère. — M. J. CIALILOUS présente un malade atteint d'une tumeur dure, limitée et mobile au-dessons de la peau de la pauplère inférieure. Il s'agit probablement d'un fibrome ou d'un kyste séreux. La tumeur est transparente à l'éedairage de contact.

Rédinite familiale atypique. — MM. POTACK et FROOĞ montrent trois malades [la mêre et les deux filles) présentant des lésions rétinemes semblables : tractus hyperplusiques grisêtres vascularisés, assez semblables à ceux de la rétinite proliférante, avec nodules arrondis rouges ou orangés, très vascularisés et pâlissant à la pression. Wassermann négatif.

Rétinite gravidique. — MM. VALUDE et LAVAE présentent une feume qui fint atteint, au cours d'une grossesse, de phénomènes généraux graves avec rétinite. Après avortement thérapeutique, amelioration rapide. Il ne persiste qu'une légère hypotension artérielle avec quelques lésions ophtalmoscopiques résiduelles et faible diminution de la vision.

Un ess d'exophtalmie traitée par la ligature des deux présentent un malade opéré par M. Couchois. Trois mois après la deuxième ligature, l'état visuel est satisfaisant. In 'y a pas de troubles apparents de la circulation rétinienne; mais la pression artérielle rétinienne est considerablement diminuée des deux côtés. Du côté de l'exophtalmie, la pression veineuse est au-dessous de la normale. De ce côté également la tension intra-oculaire est huis élevé (2¢ contre 18 dus côtés ain.)

Un cas de stase papillaire traumatique. — MM. Bog-LACK et P. MÉREGOY DE TERICONY présentent un jeune homme qui, plusieurs jours après un traumatisme cranien, présenta une stase papillaire bilatérale, avec hypertension du liquide céphalo-rachidien et paralysis de la stickine paire. Au bout d'un mois, tous ces symptômes avaient dissorts.

F. Particularités du réfierse pupillaire ohez la chouetie henvèche. A M. Rocquox-DuvioraNAUD montre que, chez cet oisean, la contraction pupillaire à l'éclairement est maximum pour la région de la forez : on pour dissibilité de la contraction ainsi déterminer les lignes visuelles et conclure d'araté leur direction à l'existence ou à l'absence de vision bino, culaire fovédae. L'unilaitéraité de la contraction pupillaire à la lumière est peu en faveur d'une vision binoculaire.

Atrophie essentielle et progressive des nerfs optiques guérie par la trépanation rachidienne cervico-dorsale, suivie d'wacauston du liquide céphalo-rachidien.— M. Ch. ARADIR, pensant que la cause de cette atrophie optique est la contracture des arrères rétiniennes, a fait cesser cette contraction en agissant sur l'origine médiulaire des raco-moteurs par évacuation du liquide céphalo-rachi-

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation activé), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et gratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

dien anormal, pratiquée au moyen d'une trépanation au niveau du centre cilio-spinal. Cette opération a produit en quelques jours, chez un malade, une amélioration visuelle considérable de l'un des yeux qui avait conservé encore la perception lumineuse; la vision de l'autre œil, complètement perdue, n'a pas été modifiée.

M. POLACE pense que pour juger de la valeur d'une thérapeutique à base aussi hypothétique et qui n'est pas sans danger, il faudrait examiner le malade avant l'intervention et ne pas s'en tenir à des résultats aussi hâtifs.

Rupture spontanée du globe oculaire. — MM, TERRIEN et Goulfier. - Homme de soixante-dix ans chez lequel l'accident débuta par une douleur brusque terrible qui fut suivie d'une hémorragie profuse à travers une large rupturc de la cornée. L'examen anatomique montra qu'il s'agissait d'une hémorragie rétro-choroïdienne avant chassé tout le contenu du globe.

M. A. TERSON en a observé plusieurs cas dans le glaucome ; il existe toujours un point cornéen aminei qui est l'origine de la vaste déchirure. La cause de l'hémorragie sous-choroïdienne peut être la décompression ou une congestion active. Après résection des membranes pendantes on peut parfois s'abstenir d'énucléer.

A propos du diagnostie de la dyschromatopsie. -MM. POLACE et LONGUET. - L'un des auteurs, diagnostiqué daltonien après examen aux tableaux pseudoisochromatiques de Stilling, est en réalité trichromate anormal avec diminution de la sensibilité pour le vert, Cette trichromasie anormale semble fréquente. Elle mé-

rite d'être recherchée systématiquement. Les laines de Holmgren n'en permettent pas le diagnostic. Le scul moyen d'y arriver est l'examen au color-box de Maxwel.

#### SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Séance du o février 1021.

Posologie du salicylate de soude, chez l'enfant. -M. LESNÉ conseille l'emploi du médicament à la dose de ost, 50 par année d'âge au-dessous de dix ans. Audessus de cet âge, on peut utiliser 7 à 8 grammes et plus. La voie rectale ou intraveineuse sera employée, s'il y a intolérance gastrique. Un centimètre cube d'eau distillée dissout ost,50 ; aussi peut-on administret 1 à 2 grammes en deux fois, en vingt-quatre heures, par injection.

Le salicylate sers donné de jour et de nuit pour que son action soit continuelle.

Les doses seront augmentées, en cas de complication, et il faut savoir qu'elles accompagnent aussi bien les formes graves que les formes bénignes ou les formes frustes de rhumatisme articulaire aigu (torticolis musculaire, douleurs de croissance).

L'enfant a vis-à-vis du médicament la même tolérance que vis-à-vis d'autres remèdes.

Théobromine injectable (allylthéobromine) par voie hypodermique, - M. GEORGES ROSENTHAL, au cours de l'étude des bronchorrhées urémiques, a constaté que théobromine et théobromine injectable ont une même action par voie buccale, mais que l'allylthéobromine,

#### POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

le bon lait sucré Suisse

# NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

#### Maison G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure DE LA

PRESSION ARTÉRIELLE **ENREGISTREURS** DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie CATALOGUE OF NOTICES SPÉCIALES our demands. - Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



. OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.



Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADEXAN et Ci et depuis imité par les Allemands sous divers noms.

Voir : Formulaire des Nouveaux Remèdes 13. Edition, page 76.

STÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et C'. 9, rue de la Perie, Paris



Dans tousles casoù vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

# Urotropine Française Antiseptique Interne Parfait

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

# SIROP BRAHMA CONTRE 14 TOUX

THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures MODE D'EMPLOI: Enfants, au dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1º classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOT ET LEMOINE, 117, rue Viellie-du-Temple, PARIS



#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Parama, S. Naphtol sourré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicylé, S. à l'Ichthyol, S. Suffureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul, Bonne-Nouvelle, PARIS

# ELIXIR EUPNÉIOUE ARTIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE SI-RAPHAEL



AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUÉ BLANC 1 Table pliante avec cuvelle sous le siège et porte-cuisses nickelés Laveur injecteur à élévation complet

1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 toute vi trée avec 2 tablettes glaces Jabouret à élévation pour opérateu
 Covette cristal montée sur tion

∃PRIX de cette installation 980♪ Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARÍS, XII

## PRÉCIS DE PATHOLOGIE EXTERNE

MEMBRES

Par le Dr MATHIEU, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Chirurgien des hôpitaux de Paris. 

BIBLIOTHÈQUE DU DOCTORAT GILBERT et FOURNIER

Etablissement moderne, dans les monts du Leonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Écuity (Rhône) Notice sur demande

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

150 fois plus soluble, injectable par voie sous-cutance, intra-musculaire et intraveineuse, donne à petites dosses des résultats comparables à ceux donnés par la théobrontine à forte dose. Avec le médicament soluble, deux injections intramusculaires de or-30 donneront les mêmes résultats que les doses de théobromine ordinaire. Ce médicamient, bien étudié par le P' Pouchet, mérite d'entrer dans la pratique courante.

Action cholagogus du « Polypodium vulgare».

M. Hiswat Lact, act affirme cette action, déjà comme des anciens. Sa formuleest la suivante : rhizome de polypode, 20 grammes ; racine de réglisse concassée, 30 grammes; racine d'engélique, 5 grammes : eau, 200 grammes. Dans cette eau, faire bouillir quinze minutes le polypodium; l'ébullitiou terminée, sjouter les deux autres racines; macération durant une heure. Filtrer. Edulcorer au mile et prendre à jeun.

De la dihydromorphine, — MM, Wixx et A. Moxon (de Genève) font une étude pharmacodynamique complète de ce produit et concluent que l'hydratation renforce les propriétés de la morphine, chez l'animal, sans oser conclure à une augmentation de la toxicité chez l'homme.

Angine de politine et douleurs précordiales guéries par la photo et l'héliothéraple. —M. ARTAULY (de Vevey) rapporte des cas de guérison d'angine de politine vraie avec lésions cardiaques indisentables et des eas de guérison de fausse angine.

Traitement de l'encéphalite épidémique par des injections fortes d'hulle lodée française à 40 p. 100. — M. MUL-LER (de Liége) rapporte des guérisons remarquables dans des cas oil e dissenseit paraît indiscritable.

des cas où le diagnostic paraît indiscutable.

Il a utilisé des doses de 10 à 15 centimètres eubes plusieurs fois renouvelées.

LEVEN.

#### REVUE DES THÈSES

Quelques considérations sur les altérations thyroïdiennes concomitantes avec le cancer du sein, (M. PIERRE ROMAN, Thèse de Montpellier, 22 janvier

1921, nº 32).

Sur 13 néoplasmes du sein que l'auteur a eu l'occasion d'observer, il a noté deux fois de l'hyperthyroïdisme-deux fois du citre kystique, une fois du cancer thyroïden sans qu'il pût être question demétastase, d'où légitimité d'une intervention chirurgieale double. La pathogénie n est encore des plus obseures.

L'éventration post opératoire, ses causes, sa prophylaxie, son traitement (ANTOINE AQUAVIVA, Thèse de Montpellier, 1° février 1921, n° 37).

Sous l'action de l'effort, chez des opérées indociles, quand la paroi est fragile du fait d'interventions de toute nature entre les lèvres de chaque plan, ou que le catgut s'est trop rapidement résorbé, la paroi peut céder, d'où l'opportunité d'une réfection soignée de la paroi au cours de l'intervention. La cure radicale en est bien réglée et les résultates nos not satisfaisants. PAUL DELMAS.







# TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.





#### WICKHAM

Anolen externe des Hopitaux de Paris
BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE
Sangle "EN MAINS CROISÉES", Brevet X, A. MONIN.





#### NOUVELLES

Soolété d'histoire de la médecine. — A la dernière séance, MM. Fosseyeux a fait remarquer que le musée du Louvre continue à faire fayeure le nom de Fagon sur le remarquable portrait de Jouvenct représentant Raymond Pinot, médecin de la Pitié, mort en 1709, et enterré à Saint-Germain l'Auxerrois.

a Saint-vermain l'Auxerrois.
D'autres communications ont été faites par le D'O.
Guelliot sur les oculistes gallo-romains de Reims; Villaret
et Moutier, sur un'essai d'anatomie dynamique au
xvinte siècle; S. H. Leclere, sur un remède de Guy Patin, le
sirop de roses pâles.

Société de radiologie médicale de France. — La société décemera en décembre 1921 un prix de 300 francs à la meilleure thèse sur un sujet de radiologie soutenue dans une faculté de France entre octobre 1920 et août 1921,

Demander les conditions de candidature à M. le Dr Lobligeois, 41, rue d'Amsterdam, Paris (VIIIe).

Association mutuello du corps de santé de l'avant.

Sous ce titre s'est constituée récemment, en accord avec l'association des médécins combattants, dont les 500 membres ont fait immédiatement adhésion, une société de secours mutuels qui a nour but :

1º De venir en aide aux mutilés et réformés de guerre du corps de santé de complément dont la situation est lamentable :

2º De porter secours aux veuves, orphelins, ascendants de eamarades du corps de santé tués à l'ennemi ou décédés des suites de leurs blessures ou des fatigues subles au cours de la campagne 1914-1918. Cette association's'adresse autant aux médecins, pharmaciens, dentistes des formations sanitaires de l'avant, qu'aux éléments du service de santé des régiments.

Le comité directeur est ainsi composé :

Président: D' Clovis Vincent, médecin des hôpitaux de Paris, Légion d'honneur, cinq citations, deux blessures

Premier vice-président : D' Th. de Martel, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre. Grand blessé.

Deuxième vice-président : Dr G. Fassina, Légion d'honneur, croix de guerre. Mutilé de guerre.

Secrétaire général : D' de Médevielle, Légioù d'honneur, trois citations, deux blessures. Mutilé de guerre.

Membres du burcau: D' Meurisse, Légion d'honneur, croix de guerre, 46 mois de bataillon d'infanterie; D' Schneider, Légion d'honneur, croix de guerre, mutilé de guerre; D' E. Sainte-Rose, médaille militaire, Légion d'honneur, aveugle de guerre.

Pour renseignements et adhésions, secrétariat général : 16, rue de Téhéran (VIII<sup>e</sup>).

Congrès international de gynécologie. — Un congrès international de gynécologie se tiendra à Chicago en 1922. Congrès de médecine interne du Nord. — Le 10º Congrès de médecine interne du Nord aura lieu à Helsingfors le 30 tiun 1921.

Le sujet mis à l'ordre du jour est : Traitement de la sybhilis viscérale.

Syphilis du système nerveux central. Rapporteurs:
 Olaf Hanssen (Bergen); Jarl Hagelstam (Helsingfors).

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

#### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cuillerée à soupe de "PANHÉMOL" 2 gr. 60 d'Hémoglobine.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cullierées à soupe par jour. | Doubler dans

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE

## 

# SEL

ACTION SURE

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin-Typ. Ipécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique, Melgré sa sur-prenante efficacité, il ne esnient ni opium, ni codéine, ni cocaine, ni substance toxique ou cicaloridique queloureuses de l'hypere

Envoi gratuit d'échantillons de

SEL HUNI

MM. les Docteurs pour leurs

ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sci de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se dilité dans l'ess en donnent, après agitation suffi-sante, une dilution homogène de peudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en ason uoir, en general, utiliser cet avantage qui en as-sure l'action uniforme (panessent calment) sur la muqueuse stomacale. Cepandant, pour des troubles légers de la Digestion ne nécessitant que de faibles doses, eu à défeut de liquide sous la main, en peut cussi prendre le Sel de Hunt à ece.

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

Essais Cliniques DÉPOT GÉNÉRAL D U

SEL

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers. Paris (16°)

Dissolvant urique puissant. Anti-Uricémique très efficace. (Ni Toxicité générale, ni Toxicité rénale)

SEL DÉFINI [C" H" O" A. LIB), créé par le Laboratoire ALPH. BRUNOT el sa propriété exclusive.

#### DIATHÈSE URIQUE

= ARTHRITISME = RHUMATISME — GOUTTE

= GRAVELLE =

# Dialyl

(Graculé effervescent) "Cures d'eau dialylée"

DIATHÈSE

URIQUE

Nombreuses Observations Médicales favorables

Échantillons pou Essais Cliniques : ABORATOIRE ALPH- BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, Paris

 $oldsymbol{D}$ ialy $oldsymbol{l}$ 

2 à 3 mesures par leur (Choque mesure dans un serre d'aeu)

DIATHÈSE

URIQUE

II. Syphilis des viscères thoraciques et abdominaux. Rapporteur : H.-C. Jacobœus (Stockholm).

Les inscriptions pour communications sont acceptées jusqu'au 1<sup>er</sup> mai 1921. S'adresser au D<sup>r</sup> Frédéric Saltzman, secrétaire général, Unionsgatan, 40, Helsingfors.

Médecins experts. — M. Joséph Loubet, sénateur, demande à M. le ministre de la Justice si on ne peut pas donner au décret du 12 avril 1906, exigeant que les docteurs en médecine français aient au moins, en général, cinq ans d'exercice de profession médicale pour pouvoir assurer les fonctions de médecins experts près les tribunaux, cette interprétation, que l'exercice de la profession médicale a été, dans certains cas, légalement possible avant l'obtention du doctorat (Unestion du

7 décembre 1920).

Réponse. — Aux termes de l'article 1et de la loi du 30 novembre 1892, nul ne peut exercer la médecine en Prance s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine. D'autre part, le décret du 10 avril 1906, en exigeant des docteurs en médecine un minimum de cinq aus d'exercice de la profession médicale ou des diplômes péciaux, a entenda que le titre d'expert d'exaut les tri bunaux ne fût conféré qu'à des médecins présentant de sérieuses garanties de capacité. Il ne paraît pas possible, dans ces conditions, à la fois pour des raisons de texte et pour des motifs d'opportunité, de donner au décret du 10 avril 1006 l'interprédation proposée. Le Monument aux morts de l'Internat. — Le Comité de l'Association des internes et auciens internes de Paris a reçu de l'Association des internes et assistants de la Faculté de médecine de Genève une somme de 500 francs avec la lettre suivante:

« Messieurs et chers collègues, l'Association des internes et assistants de la Faculté de médecine de Genève vous exprime son ardente sympathie pour l'œuvre de glorification que vous avez entreprise. En livrant à l'histoire les noms de vos camarades morts au service de la France, vous déchirez le voile qui recouvrait tant d'héroïsme obscur et anonyme. Aussi saluons-nous respectueusement la mémoire de ces confrères tombés à l'surore de leur carrière, mais dont le sacrifice n'aura pas été vain puisqu'il doit nous servir d'exemple. Désirant contribuer à l'œuvre du Monument aux morts de l'Internat, nous vous prions, messieurs, d'aecepter ce modeste chèque en témoignage de nos sentiments confraternels. » Signé: M. Gustave Moppert, président; M. Gilbert, vice-président, trésorier : M. Jean Baumgartner, secrétaire.

Très touché d'une aussi vive sympathie, le Comité de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris envoie à l'Association des internes et assistants de la Faculté de médecine de Genève son salut cordial et ses plus vifs remerciments.

Office public d'hygiène sociale (PRÉFECTURE DE LA



#### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES TÉLEPHONE 114 MONTCOURT TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait bépatique Extrait intestinal MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Maiadies du Foie Diabète Affections intestinales Constipation Hypopepsie Diabète par anhépatie par hyperhépatic Troubles Entérite En sphérulines dosées à 30 clar dyspeptiques o-membrane En sphérulines en doses de 12 gr. En suppositoires dosées à 0 or. 125 dosés d 3 gr. 4 à 16 sphérutine à 6 sphérul De i à 4 sphérulines par jour.

# LA MÉTAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

### GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin LITHIASE BILIAIRE COliques hépatiques, « Ictères ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME « ARTHRITISME ILABETE DYSHÉPATIQUE CHOLEMIE FAMILIALE CHOLEMIE FAMILIALE

SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCO-MEMBRANEUSE
CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE
MIGRAINE - CYNALCIES - ENTEROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS of INFECTIONS

TOXÉMIE GRAVIDIQUE

FIÈVRE TYPHOIDE ↔ HEPATITES et CIRRHOSES

PILULES et SOLUTION

MÉD, D'OR GAND 1913

PALMA 1914

Crite medication sessentialment elinique, intitude, par le D'Plantier, et la seule qu'a, agiasant à la fois aur in sécrétion et aur l'exerson, combine l'opportune cet les chealesper de la comment de la commentation de la constitue
une tiliampeutque complete, on guidres core
ides VOIRS BILLAIRES et des syndromes qui
en dérivent. La noittee d'adoptifon facile
une discrete. La noittee d'adoptifon facile
annéer mais sans arrière goût, ne contenant ni
unece, ni aleoul, ou en PILLIAES to par bolto;

Une à quatres cuillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: demi-dose. ment, qui combine la substance de plusieurs spéciali excellentes, constitue une dépense minime à la d situelle d'une cuillerée à dessert quatidionnement habituelle de 2 PILULES équiv

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche) ÷

## HYPNOTIOUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALERIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE - 159, 47, de Wegnam, PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# tophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres)

Littérature et Echantillons PARIS 18, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

SEINE). — Le préventorium du Plessis-Robinson (Seine) est réservé aux enfants d'âge scolaire. Le poste de médecin directeur de ce préventorium est vacant.

Les docteus en médeche français déstrant poser leur candidature, sont priés d'adresser avant le 20 mars une demande accompagnée d'un extrait de leurs titres, à M. le préfet de la Seine (Office public d'hygiène sociale, q. place de l'Hófel-de-Ville).

Laboratoire départemental de radiologie et électrothérapie. — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Henri Sellier, au nom de la 3º Commission, le Conseil genéral de la Seine vient de prendre la délibération suivante :

Article premier. — Est autorisée la création d'un second poste de médecin adjoint du laboratoire départemental de radiologie et d'électrothéranie.

Art. 2. — Le crédit ouvert au budget de 1921, chap. 13, art. 18, pour dépenses de fonctionnement de laboratoire départemental de radiologie et d'électrothérapie est fixé à 113,200 francs.

Bureau d'hygiène de Tourcoing. — La vacance de directeur du Bureau municipal d'hygiène de Tourcoing, est déclarée ouverte.

Le traitement alloné est fixé à 15 000 francs par an. Les candidats ont un délai expirant le 23 mars 1921, pour adresser au ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales leurs demandes, accompagnées de tous litres, justifications ou références permettant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et duministratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique exclusivement au poste envisagé.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus ; l'exposé des titres doit être aussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la Commission du Conseil superfeur d'hygérieur d

Cours élémentaire de clinique et de thérapeutique otchino-laryngologique (HOPYIAI, SAINT-ANYONIS), — Sous la direction de M. Lermoyez, médecin des hôpitaux, MM. Hautant et Moulonguet, oto-laryngologistes des hôpitaux, Ramadier, Paul-Boncour et Bloch, assistants du service, feront du 18 avril au 21 mai un cours élémenlaire de clinique et de thérapeutique oto-thino-laryngologique. Les conférences auront lieu dans le service tous les matins à 9 heures. Prâce de s'inserire d'avance auprès du D\*8 Ramadier, Dorit d'inseription : 150 frances.

Enseignement de la radiologie infedicale (RIOPYAL)-SAINY-ANYONNE). — M. le D' A. Béclère, médecin de l'hôpital Saint-Autoine, avec la collaboration de MM. les D' Solomòn, Pierquin et Bisson, fera un cours quotidien du 3 au 17 avril :

9 heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables.

10 heures : Exercices pratiques de radioscopie.

2 heures: Exercices pratiques de radiographie. Le cours théorique est libre; le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 150 francs. S'inscrire d'avance amprès de M. le D' Solomon. Conférences d'histologie. — M. P. Mulon, agrégé, a commencé ses conférences et les continue les lundis, mercredis et vendredis à 16 heures,

Sujet des conférences: Cytologie, histologie générale et spéciale. — Organes.

CONFÉRENCES DE PHYSIOLOGIE. — M. JEAN CAMUS, agrégé, a commencé ses conférences et les continue les lundis, mercredis, vendredis, à 17 heures.

Sujei: Physiologie du système nerveux et du muscle. COURS D'EMBRYOLOGIE. — M. Champy, agrégé, fera un cours d'embryologie à partir du 11 avril, à 18 heures, et le coninuera les mercredis, vendredis, lundis suivants.

Clinique médicale de l'Hédel-Dieu (Professeur A. Gir. Dirk?). — Contéeneus médica-chiturgisales de pratique gastro-entérologique, par MM. les professeurs agrégés MAZHECE VILLAGET, CHIHAY et LARDENNOIS et M. le D' DUPOURABEPIEL. — Une serie de conférences a été commencée le mercredi 9 mars et continuera pendant tout le semestre d'été à l'amphithéter Trousseus tous tes deux mercredi 4 to heures 45. Ce coursest publicet exempt de droits et d'histoription.

Chaque conférence comportera la présentation de malades et la discussion du diagnostic et du traitement an double point de vue médical et chirurgical.

Sujet et dates des conjérences. — 9 mars : Le syndrome cesophagien.

6 avril : Notions pratiques de sémiologie gastrointestinale.

20 avril : Le syndrome gastrique. 4 mai : Le syndrome pylorique.

18 mai et 1er juin : Le syndrome colique ; les colites.

15 juin : Les tumeurs des côlons. 29 juin : Les tumeurs du rectum.

Concours peur l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène de l'Aveyron. — Un concours sur titres, avec épreuves pratiques, pour l'emploi d'inspecteur départemental des services de l'hygiène de l'Aveyron, aura lleu à París.

Les candidats devront être Français, âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus, et pourvus du diplôme de docteur en médecine.

Les demandes tendant à prendre part à ce concours, établies sur papier timbré, devront être adressées à M. le Préfet de l'Aveyron et accompagnées:

10 De l'acte de naissance du candidat ;

2º D'un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin assermenté ;

3º D'une copie certifiée conforme de son diplôme de docteur en médecine ;

4º D'un exposé des titres du candidat comprenant ses états de services et le résumé de ses travaux;

5º D'un exemplaire de chacune de ses principales publications ;

6º D'un engagement, pour le cas où il serait nomué, de renoncer à faire de la clientèle, de se consacrer exclusivement à ser fonctions, de ne prétendre, en conséquence à aucune autre fonction ou mandat électif.

Le registre portant inscription des candidatures sera clos trois mois après la publication du présent avis.

Le traitement de début, est fixé à 10 000 francs, plus 1 500 francs pour frais de tournées.

#### Granules de Catillon

a 0,001 Extrait Titré de

# STROPHANTUS

C'est avec ces granules qu'ont été failes les observations discutées à l'Académie en 1838, elles prouvent que 5 à le projui conneul une durées erpaide, relèvent vite le cours ergalible, dissipant AFFSTOILE, DYSPRÉE, DPPRESSON, EDÉMES, Áfections MITEALES, CARDIDFATHES des EMEATES et VIELLARDS, etc. Esté un montaine de l'aveconstriction. — on peut en large un usege continue.

de Catillon

S T R

Т

E

#### à 0,0001 STROPHANTINE CRIBT

PAR EXCELLENCE
NON DIUNETIQUE

I

т

E

Nombre de Strophantus sont trartes, d'autres taxiques; les islabures sont infidèles, esiper la Signature CATILLON Briz de l'égédémie de décéstine pour "Étrophantus et Étrophantus", étéculie d'Or Étypes, mir. 1800. UNE DESCRIPTION DE LE COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 3, Bouleverd St-Martin et Poire, passandes de COMPANY DE L'ARTES, 4, BOULEVER DE

# ESTOMAC — INTESTIN SINCE SOLUBLE GRANULE SOLUBLE

Une cuillarée à café tous les matina à jaun dans un varre d'ean.



#### VALEROBROMINE LEGRAND

SÉDATIF ÉNERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux ; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

CALME rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, Promise duc à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LIQUIE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. MFSULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule.

BRACES 0,125 de bromovalérianate de galacol par dragée

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS
Détail : toutes Pharmacies.

#### NOUVELLES (Suite)

Concours pour l'emploi d'inspecteur départemental d'hyglène des Ardennes. — Un concours pour l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hyglène des Ardennes aura lieu à Paris.

Ce coucours, sur titres, sera accompagné d'éprcuves pratiques.

Le programme de ces épreuves pourra être demandé à la préfecture des Ardennes (3° division).

L's cendidat: devront être Français, âgés de vingthuit ans au moin et de cinquante ans au plus, au 1st janvier 1921, et pourvus du diplome de docteur en mé lecine.

Les demandes tendant à prendre part à ce concours, établies sur papier timbré, devront être adressées à M. le préfet des Ardennes et accompagnées :

1º De l'acte de naissance du candidat;

 $2^{\rm o}$  D'un certificat médical d'aptitude physique ;  $3^{\rm o}$  D'une copie, certifiée conforme, de son diplôme

de docteur en médecine; 4º D'un exposé des titres du candidat comprenantses états de services et le résumé de ses travaux;

5º D'un exemplaire de chacune de ses principales publications :

6º De l'engagemeut, pour le cas où il serait nommé, de renoneer à faire de la clieutèle, de se consacrer exclusivement à ses fonetions, de ne prétendre, en eouséquence à aucune autre fonction ou maudat public.

Le registre portant inscription des candidatures sera clos trois mois après la publication du présent avis.

Le traitement annuel est fixé à 15 000 franes auxquels s'ajouteront les frais de déplacement (le crédit est prévu au budget départemental pour une somme de 6000 francs) et diverses indemnités. (Journ. off., 3 mars).

Cours de vacances de l'Ecole de médocine de Marseille (29 mars au 3 avril). — 20 mars, matin, M. le D' Boinet, à l'Hédel-Dieu: Flèvre typholde, typho-vaccination. — MM. Boinet et Dupeyrac : Radioscopie thoracique. — A rô heures, au Pharo, M. le professeur Fiolle: Rachianesthésic.

30 mars, matin, M. le professeur Brémond, à l'Hôtel-Dieu. Consultation expliquée d'oto-rhino-laryngologie.... A 16 heures; au Pharo, M. le professeur Mattei: Diagnostic histologique des tumeurs épithéliales malignes.

31 mars, matin, M. le professeur Olmer, à l'hôpital de la Conception: Pneumothorax artificiel. A 16 heures, au Pharo, M. le professeur Platon: Modes d'infection dans les maladies des femmes.

1st auril, matin, M. le professeur Imbert et le D' Dupeysac, à l'Hôtel-Dieu : Chirurgie et radiologie de l'estomac. — A 16 leures, aur Pinor, M. le professeur Payan : Données tirées de l'étude du sérum sauguin daus les notions actuelles sur l'immunité, applications cliniques. 2 auril, matin, M. le professeur Roge, à l'Hôtel-Dieu.

conception actuelle de l'hystérie. — MM. le professeur

Imbert et le  $D^r$  Dupeyrac : Tumeurs malignes et radiumthérapie.

3 avril, matiu, M. le professeur Perrin, à l'Hôtel-Dieu, Consultation de dermatologie.

Concours pour l'emploi d'Inspecteur départemental d'hytèrie de l'Aude, et de directeur de dispensaire antitubersuleux. — Un concours pour l'emploi d'inspecteur des services d'hygiène et de directeur du dispensaire départemental autituberseluex dans l'Aude, aura lieu à Paris (ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la P-évovance sociales). (Journ. 6/1, 3 mars)

Thèsesde la Faculté de médecine de Paris. — 14 Mars. —
ROUX (Gustave), Un cas de tubereulose cranienne opéré
et guéri. — ROSSIGNOI, (Jean), Contribution à l'étude
de l'eudocardie infectieuse. — SARASSIR (Henri), L'Oc
colloïdal intraveineux. — BAYACIII (Nicolas), Des ietères

au cours de la syphilis. 17 Mars. - Lier (Paul), Etude sur les formes douloureuses de la tuberculose rénale. - LAZARIDÈS, De la valeur du rein après uéphrostomie. - MALLEBAZ (Marcel), Les hypertrophics de prostate qui saignent. — Teissier (Ferdinand), Un nouveau procédé opératoire du ptosis. - REYT (Jeau), Un eas d'ostéite à forme névralgique. - Dubourg (Alexaudre), Contribution à l'étude de la myosite rétractile. - Chouna (H.), Rash scarlatiniforme au cours de varicelles, - HADDAD (Henry), Vaccinothérapie et lipo-vaccin. - Archambault (Camille), A propos d'un cas de purpura. - LE MARCHAND (Emile), Paits cliniques pour servir à l'étude des érythèmes. - GENTY (Georges), La méthode de Dakin-Carrel daus le traitement de l'infection utérine. - PLICQUE (Jean), La cataracte totale acquise des enfants. - ETIENNE (Robert), Symptômes oeulaires dans la sinusite sphénoïdale. - Dugast (Alexandre), Contribution à l'étude de la stricturotémie. -- Gallois (Jeau), Comparaison de résultats éloignés dans l'extraction de la estaracté. -CHATT (Isaac). Sur les récidives et les rechutes dans la méningite. - HÉRISSON (Jean), L'émétique et les composés antimoniaux en pathogénie. - ADELMANN (Paul), Contribution à l'étude du traitement des tuberculoses cutanées. - Weill (René), Tuberculose pulmonaire du nourrissou. - GAUDAT (Georges), Les pleurésies parapucumoniques,- Dyismrdyian (Antoine). Le traitement des affections pulmonaires par l'éther sulfurique de la créosote.

Faculté des sciences de Ciermont-Ferrand. — Un certificat de comptabilité, hygieue et législation industrielle vient d'être ercé à l'Institut d'a chimie de Clermont-Pernand.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. —

Prix Fauré. La question mise au concours pour ce prix est: Mortalité des cufants du premier âge à Bordeaux, ses causes, sa prophylaxie.

La valeur du prix cette année est de 600 francs. Las

## Dragées Mecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME

#### **Bromeine** Montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES A ===
SIROP (0.00)

SIROP (0.65)
PILULES (0.61)
A MPOULES @ 01

TOUX PERSONNIES
SCIATIONS
NEVRITES

60, Bestryeed do Pers Rayel, FR.

#### NOUVELLES (Suite)

mémoires doivent être adressés à M. Frèche, secrétaire de la Société, 42, cours Georges-Clemenceau. Les concurrents sont tenus de ne pas se faire connaître. Les mémoires doivent être envoyés avant le 3r janvier 1922.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

rg Mars. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, ro h. 45 : Leçon clinique. 19 Mars. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD: Leçon clinique, à ro heures.
19 MARS. — Paris. Paculté de médecine. M. le Dr Tif-

FENEAU, r6 heures: Digitale, digitaline, strophantus, strophantine, ouabaine.

19 MARS.

- Paris. Sorbonne. Amis de l'Université. à 21 heures, M. Painlevé Chimie moderne. 20 Mars. - Paris. Préfecture de la Seinc. Dernicr

délai d'inscription pour la place de médecin du préven-torium du Plessis-Robinson. 27 MARS. - Paris, Concours de l'internat des asiles

d'aliénés de la Seine 21 MARS. - Paris. Concours de médaille d'or de médecine

21 Mars. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux. 21 Mars. - Paris, Clinique Baudelocque, Ouverture

du cours de pratique obstétricale. 2r MARS. - Paris Faculté de médecine, 9 heures.

27 MARS. — Paris Faculte de medecine, 9 neures. Congrès de l'associatic des anatomistes.
21 MARS. — Paris. Hospice des Enfants-Assistés, 9 heures. Cours d'hygiène de la première enfance de MM. les D'e Blechmann et Hallez et Dorlencourt

2r Mars. — Nautes. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Nantes.

2r MARS — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Ouverture du cours sur les maladies du foic; sous la direc-

tion de MM. Gilbert et Villaret. 23 Mars. — Paris Société végétarienne. Mairie du I<sup>e</sup> arr., 20 h. 30; M. Demarquette: Quinze aus de

végétarisme. 23 MARS. — Tourcoing. Dernier délai d'inscription pour le concours de directeur du bureau d'hygiène de

Tourcoing. 24 MARS. - Paris, Concours de la médaille d'or de chi-

rurgie 24 MARS. — Nantes. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecole de médecine de Nantes

et pour le concours de suppléant de la chaire de médecine expérimentale à la même école. 20 MARS. - Marseille. Cours de vacances.

30 MARS.— Angers Concours de suppléant de la claire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médicale d'Angers, devant la Faculté de pharmacie de Paris.
30 MARS.— PARIS, Société vegétarienne, mairie du Yarar., 8 h. 30; M. le D' CH. ÉD. LEVI : Les secrets d'une bonne cuisine.

d'une bonne cuisine.

\*\*Fé Avair... — Paris. Congrès d'hygiène scolaire.

\*\*Fé Avair... — Paris. Denie délai d'inscription pour le
Congrès de médecine militaire.

2 Avair... — Paris. Cloture du registre d'inscription
pour le concours de médecin des hópitaux.

3 Avair... — Reims. Réunion annuelle des anciens

3 Avril, — Reims, Réunion annuelle des anciens élèves de l'Ecole de médecine de Reims, à l'Ecole, à to heures

3 AVRIL. - Paris. Cours de radiologie de M. le Dr Béclère : Ouverture du cours à ro heures.

clere : Ouverture du cours à ro houres. 4 Avril. — Althène. 6º Congrès panhellénique. 4 Avril. — Lyon. Concours pour l'emploi de suppléant de de chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médecine de Grenoble.

4 Avril. — Alger, Concours de médecin des hôpitaux

4 AVRIL. — Atger. Concours de medecin des nopitaux d'Oran, Bóne, Constautine.

4 AVRIL. — Paris. Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de pathologie externe à l'Ecole de médecine de Caen; pour l'emploi de suppléant de la chaire de physique et de la chaire de chimic à l'Ecole de médecine de Caen

4 AVRII. — Bordeaux. Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médicaine de Potiters.

4 AVRIL - Paris, Hôpital Saint-Antoine, Ouverture du cours sur les maladies de l'appareil digestif de MM. les D' Lenoir, Ramond, Bensaude. 4 AVRIL. — Paris, Amphithéâtre d'anatomie des hôpi-

taux, M. le Dr Gouverneur, à 2 heures. Ouverture du

cours de chirurgie des voles urinaires.

4 AVRIL. — Facultis. Examen d'équivalence de diplôme pour les étudiants étrangers.

5 AVRIL — Paris. Hôpital Lariboisière. Cours de

perfectionnement d'oto-rhino-laryngologie. 6 Avril. — Paris. Hôtel-Dieu. Clinique médicale 6 AVRII. — Paris. Hötel-Dieu. Clinique médicale M. le professor (GLEBER, Cours pratique de gastro-enticelogie, à roh.45, par MM. Villaret, Chiray, Larden-7, AVRII. — Paris. Höpital Larbiosière. Clinique obrinno-laryngologique: M. le D' MOULONGURT Traitement ando-nasad des simulstes frontales. 7, AVRII. — Paris. Kortonue. Les amis de l'Université d Beuren. M. HAMARDINGUR. 18Gle, des physiciens frandrates de l'Université d Beuren. M. HAMARDINGUR. 18Gle, des physiciens frandrates de l'Université de leuren. M. HAMARDINGUR. 18Gle, des physiciens frandrates de l'Université de leuren. M. Paris. 1961.

cais pendant la guerre.

8 Avrir. — Paris. Ouverture du registre pour laprise de la 3º inscription à la Faculté de médecine de Paris.



PARAFFINOLEOL HAMEI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveus Se fait sous trois formes : NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

1º Aromatise. Indications : 2º Sans arome Colites, Entérocolites, Appendicites 3º Crême au cacao.

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MAN



#### LIBRES PROPOS

## LES SOINS AUX PENSIONNÉS DE GUERRE

Ce qui était à prévoir est venu. Par décrét du 9 mars, M. le Ministre des Pensions détermine d'office le taux des honoraires auquel les blessés, les mutilés et les malades de guerre pourrout se faire soigner, soit à domicile, soit au cabinet de consultation par le médecin de leur choix. On connaît jusqu'ici cinq catégories de taux qui oscillent entre deux extrémer, les honoraires étant de 4 ou de 8 francs pour la consultation, de 5 ou de 10 francs pour la visite à domielle, suivant qu'un nédecin à le malheur de se dévouer à la population d'une petite commune, ou la bonne fortune—ces deux tennes étant pris dans leur sens le plus relatif — d'excreer dans une très grande ville.

Quant aux opérations et aux interventions médicules importantes, elles échappentilh turification; cela par le procédéle plus simple, par la suppression. Autrement dit, le blessé ou le malade de guerre, chez leque le premier médecin de son choix le médecin de l'une des cinq catégories — aura recount la nécesité d'une intervention, devra, au nom de l'Etat, abandomer ce médecin, auquel il s'était confié et qui aura été l'initiateur de la voie thémpetitique à suivre, devra, dis-je, remercier ee médecin, pour aller se livrer, muni d'un numéro d'ordre, au talent — d'ailleurs incontesté et hors de cause — de M. A. B ou C, médecin ou chirungien de l'hôpital X, Y ou Z, à Paris, Lvon ou Méditeranée.

On pease bien que l'Union des syndicats médicaux de France, dont les efforts pour tenter de concilier le concilier le concilier le concilier le cancilier le cancilier sur pas accueffil avec un gracieux sourfre le décret mutilateur. Elle a rimédiatement exprimé son sentiment par la circulaire que l'on connaît et sur laquelle on lit notamment ceci :

Enfin, les prix proposés par l'État sont tels, qu'il est impossible à un médecin qui veut faire consciencieusement son métier, de vivre dans les conditions qui lui sont offertes, sauf pour la prentière catégorie.

Le corps métical, cédant à des solitetations d'ordre budgétaire, avait fini par accepter que les pris appliqués aux honoraires pour soins donnés sux bénéfédaires de la loi des pensions soient les mises pour la visite et ale consultation que cetix qui ont été acceptés pour le tarif des accédents du travail. Le corps métical avait fait ectre concession pour affirmer sa bonne volonté et pour démontre qu'il ne « agissait pas seulement pour lui d'une question d'argent. Le ministère, au lieu de cela, a divisé les mélécins en cinq catégories dont la première est payée deux fois plus cher que la cinquième. Cette division qui ne repose sur rieu, qui mettes suféciens des campagnes et des petites villes dans un état d'infériorité notoire, ne peut étre acceptée par le corps médical.

Par conséquent, le conflit continuera jusqu'à ce que satisfaction ait été donnée sur les trois points suivants :

1º Organisation de soins qui garantisse le libre choix du malade et lui permette, dans les cas les plus graves, de donner sa confiance au médecin qu'il aura librement désigné;

26 Organisation d'un contrôle sérieux;

3º Tarif établi d'accord, et suffisant, pour permettre aux médecins de faire honnêtement la médecine.

L'Union des syndicats infédieux s'étonise qu'on demande à une profession libérale, très lourdinent frappée, de faire des sacrifices qu'elle ne pourrait consentir qu'an détriment des malades extraéties ; els étônine, d'autant plus que la critse des professions libérales est adjourd'hui officiélement recomme et que les médecins ne comprement pas, dans leur sein, un seul des profiséers des meteos.

STAF,

Les médicches n'acceptent donc pas sur tarit qui n'a più évi étabil d'accord ave ux, et que l'Étant ne peut lui l'an più pose. Ils ignoreron le décret du o man et lis continui; oront à ne pas reconsattie aux blesse, tandades et muiti de guerre la qualiféde benéficialires de la fol. Ceux-ci serons sognés comme des mandaes ordinaries, solon la désision prise par l'Union des syndicats médicaux, dans l'intéret même des blessés, malades et muitile de guerre.

\*.

On s'explique facilement l'indignation des syndicats médicaux, en présence d'une mesure qui n'améliorera pas la situation financière de la France, et qui, tout en causant de suite, à l'ensemble du corps médical français, un préjudice moral et matériel, se montre grosse de conséquences pour l'avenir. Car cette hospitalisation obligatoire pour les pensionnaires de guerre servira de lit, si l'on peut dire, à l'hospitalisation pour l'assurance-maladie; et, venant après l'hospitalisation des victimes d'accidents du travail, après l'hospitalisation des tuberculeux, etc., l'hospitalisation des pensionnés de guerre vient esquisser tout un système d'industrialisation hospitalière, cela aux frais des contribuables les plus imposés de la terre. et dans un pays où l'estampille de l'État ou d'une Commune n'est pas toujours la marque d'une organisation parfaite ou d'une gérance la plus économique.

. 6

Comure réplique au décret du 9 mas, l'Union des syndicats médicaux donne le conseil d'ignorer ce décret. Je ne sais pas si, dans la pratique, cette mesure de sanction prise contre l'État, c'est-à-dire contre le plus fort, ne récerve pas aux médécins, du côté des mutilés eux-mêmes, de nouvelles désillusions. Ce n'est pas qu'il convienne, en tout état de cause, d'abandomer la défense de droits professionnels permanents. Il faut au contraire, en l'occurrence, songer à la devise des Samuites : in defectiomibus animosiores. Mais je prétends qu'il faudrait i.

# IODURES SOUFFRON

CHIMIQUEMENT PURS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

IA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

SIROP BRAHMA CONTRE IS TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures. MODE D'EMPLOI: Enfants, au-dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1º clas 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOT ET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

#### MIERS-SALMIERE

(LOT)

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. - Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBÈSES. - Traitement des Entéró-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE

Saison thermale de Mai à Octobre.

Necuristhonio **C**inémies

APPORT STIMULANT

INTÉGRAL à toute diététique déficiente

Ses Catalases musculeiree Sas Oxydesas némaliques



Convalescence Tuberculose

> ACTION TONINUTRITIVE

Son Complexus minéral

SA RICHESSE EN BASES

HEXONIOUES

ACTION ANTITOXIQUE PAR L'ABONDANCE DE SES

CARDIOHÉPATOMUSCULAIRES

26. Av. de l'Observatoire PARIS

#### LIBRES PROPOS (Suite)

d'abord essayer de réparer certaines fautes de tactique qui ont été commises. Je prétends qu'il ne siérait pas d'éviter de parti pris les relations avec l'État, avec les administrations, avec les municipalités. Et si, par contre, les relations étaient renouées, dans l'intérêt des droits violés, je me permets de croire — voulant ignorer le passé mais songeant à l'avenir — qu'il ne faudrait\_pas envoyer en éclaireurs ou comme délégués, de ces extrémistes e comme il y en a dans tous les p<sup>ar-</sup> tis, qui peuvent effaroucher l'adversaire en prenant des airs de matamores, en agitant le grand sabre du Conseil d'État, en faisant fi délibérément de la forme, précisément devant ceux dont le rôle est d'être formaliste. Enfin, il faudrait, je crois, que les syndicats médicaux parvinssent à représenter, pour le moins, la majorité du corps médical. Pour atteindre cet idéal, le nécessaire a+-il toujours été dait? N'y a+-il jamais eu de fausses manœuvres? Ne pourrait-on pas imaginer quelque autre conception du syndicalisme médical, laquelle permettrait de grouper plus solidement un plus grand ombre de médecins et d'assurer ainsi, dans la lutte pour les grandes causes, une cohésion puissante animée par une foi plus active? Voilà bien des questions indiscrètes ou délicates, auxquelles cependant je me risquerai de répondre... une autre fois.

CORNET.

#### VARIÉTÉS

#### LE BARON J. D. LARREY

Homme de cœur et de devoir.

L'homme qui attire sur lui l'amour de ses concitoyens ou de ses disciples le doit souvent à sa valeur personnelle, à sa science; mais il se surpasse

Enfant, il souffre et connaît l'amertume des larmes; orphelin de bonne heure, il trouve près d'un prêtre, l'abbé Grasset, le soulagement à ses peines; près de lui il reçoit les leçons qui vous guident sur le chemin de la vie; les conseils et l'âge aidant, il pense à son avenir, se livre à l'étude et dit



Larrey soignant les blessés devant Napoléon à l'île Lobau le 23 mai 1809, après la bataille d'Essing, peint par Charles Trèynier.

lorsqu'il fait vibrer dans les moindres détails de son existence les cordes de son, cœur : tel fut Larrey. Sa bonté fut égale à tous ; il se donna tout entier à sa Patrie et apporta au soulagement des misères humaines cet esprit de sacrifice qui fait faire de si grandes choses. adieu à Beaudéan. Arrivé à Toulouse, il retrouve dans la personnalité éminente d'Alexis Larrey son oncle, un deuxième père; puis la Patrie l'arrache à la vie de famille et on peut dire que la première étape de sa carrière fut pour lui des plus pénibles. Sur la Vigilante il regrette les premiers jours de son enfance, le pays natal, et son premier vovage à Terre-Neuve met son courage et son cœur à la plus dure des épreuves : maleré tout, son éducation première se fait déià sentir et, devant la tempête qui

mit plus d'une fois la corvette en péril, il garde ses larmes et donne à chacun les marques de son courage et de son dévouement,

Puis voici le séjour au milieu des batailles; écoutez-le, quand, au milieu des montagnes d'Oberuchel près Kœnigstein, il soigne dans son

## MÉDICATION

LITTERATURE ET ÉCHANTILLORS ; LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS. - Tough, FLEURYS 13-07

PAS D'INTOLÉRANCE



## APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Déposé

Breveté S. G. D. G. France 'et Étranger

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué · aux ptoses généralisées,

DÉBUT DU GONFLEMENT

Les poches inférieures se gonflant les premières : grâce à l'obliquité de leur grand axep elles s'insiquent coliques et déterminent un monvedu cólon l'estomac.



et maint

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rênales.

Notice sur demande

#### BERNARDÓN

13, rue Treilhard, PARIS (8e)

TÉL. : WAGRAM 67-56

on gonfiée Montre ses trois par-ties : deux poches In-ferieures et latérales i ct 2 et une poche 3

PELOTE

ambulance volante pour la première fois, sous le feu de l'ennemi, ses chers blessés : « Ce combat, dit-il, dont je fus témoin de si près, avait fait d'abord sur moi une vive impression, mais la jouissance intérieure que me causa l'idée du service éminent que et, malgré des fatigues inouïes, il réussit à trouver toujours de nouvelles forces pour panser ses blessés et rien n'échappe à son esprit organisateur : dans Figuières, harassé de fatigue, réagissant contre les douleurs de la faim, il parcourt lui-même les



Ambulance volante du baron J.-D. Larrey (modèle réduit),



Transport de blessés à dos de chameau. Campagne d'Egypte.

venait de rendre aux blessés une nouvelle institution, parvint bientôt à éloigner les sentiments qui m'affectaient et, depuis ce moment, j'ai toujours vu avec culme les combats et les batailles auxquels j'ai assisté. »

Ainsi au milieu des périls se trempe sa vie future,

maisons de cette cité forte et recueille partout le linge et les objets utiles à sa profession.

A travers les déserts brûlants et sans fin de Syrie, épuisé par la soif, dévoré par les larves de la mouche bleue, Larrey suivait ainsi Bonaparte sur le chemin du retour en Egypte. Combien fut



- 185!!-

Dose, Tune petite mesure (1 gr.) à chaque repas, mélée aux aliments (aucun goût) antillons et Littérature : DESCHIENS, Decteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8º)



# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY

#### HYPOPHYSAIRE

DOSAGE: I. Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de bær f Sur demande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

#### SURRENAL

DOSAGE: 155 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale
SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY A LEXTRAIT ( LA SORTE)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



## ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Saliculate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



## **SCURÉNALINE**



Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En flacons de 1 gr. (Produit cristallies).—En flacons de 10 et 30 gr. (Solution au 11000).

## SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux.

Solutions stables et stériles, en ampoules scellées
pour tous usages anesthésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration.
Solution à 2 % | Anesthésie régionale.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésie dentaire.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Phelen, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (8\*).



#### WICKHAM

BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



louable la conduite de Bonaparte, de Larrev et de tous les médecins militaires qui donnèrent leurs chevaux pour le transport des blessés et s'imposèrent à pied un aussi long voyage dans ces solitudes de feu!

Humanitaire de toute son âme, il prodiguera sans compter ses soins au vainqueur et au vaincu. Pendant la campagne de Syrie (21 pluviôse an VII, 9 février 1799). Larrey assiste à la prise d'El-



ZHabit, chapeau, bonnet de police, épée du baron Larrey.

Arisch; dans la forteresse, il découvre les blessés ennemis au fond de souterrains infects ; ces malheureux avaient des plaies hideuses, rongées par la gangrène et remplies de vers; beaucoup avaient la peste. Après avoir brûlé les morts, il pansa les agonisants et apporta dans sa tâche, jour et nuit, un tel zèle qu'il arracha à beaucoup des larmes d'admiration et de reconnaissance.

Homme de devoir, le baron J.-D. Larreylle prouve à tout instant : le 17 ventôse an IX (8 mars 1801), les Anglais débarquent à Aboukir, s'v retranchent; nos troupes les attaquent le 21 mars mais ne peuvent les vaincre

dans leurs retranchements. Parmi les blessés se trouve le général Silly dont le genou vient d'être broyé par un boulet; Larrey propose l'amputation sous le feu de l'ennemi: le général accepte et l'opération est terminée en

trois minutes; mais voici les cavaliers anglais qui s'élancent de leur côté ; que vont devenir le chirurgien et son cher blessé? « Je n'eus que le temps, dit Larrey, de charger le blessé sur mes épaules et de l'emporter rapidement vers notre armée dont la retraite était commencée. Une série de trous ou fosses de câpriers à travers lesquels je passai me sauva : la cavalerie ne put me suivre sur ce chemin entrecoupé et j'eus ainsi le bonheur de rejoindre l'arrière-garde de notre armée. Enfin j'arrivai avec cet honorable blessé sur mes

épaules à Alexandrie, où j'achevai sa guérison ».

Sous des températures glaciales comme sous les chaleurs tropicales, Larrey accomplira toujours sa mission avec le même esprit de sacrifice : sous les yeux de l'Empereur à la bataille d'Evlau, cet illustre chirurgien, les larmes aux veux, jure à ses blessés qui le réclament de toutes parts, de ne point les quitter; au milieu des incertitudes de la bataille il leur remonte le moral, sa présence pour eux est un espoir et ce n'est qu'après avoir fini son dur labeur qu'il prend un peu de repos. C'est à la suite de cette mémorable bataille que Napoléon le nomme commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur.

A chaque instant de sa vie se manifeste sonesprit de sacrifice: à la bataille de Friedland (14 juin 1807), Larrey, relevant un officier de cosaques, s'aperçoit qu'il était dépouillé de tous ses vêtements ; il fait venir son linge et, après lui avoir donné ses soins, l'habille à neuf.

Au milieu des steppes de Russie, Larrey fait preuve d'un courage remarquable : après avoir traversé la Bérésina avec la vieille garde, il s'apercoit que plusieurs caisses d'instruments indispensables aux soins des blessés étaient abandonnées sur l'autre rive. Il repasse le fleuve ; à peine l'a-t-il franchi qu'il se voit entouré, pressé par cettefoule délirante et prêt à périr étouffé au milieu d'elle! A peine s'est-il nommé, qu'il est saisi, porté de bras en bras avec"une étonnante rapidité liusqu'au delà du fleuve où il trouve son salut. De toute part on criait : «Sauvons celui qui nous a sauvés ; qu'il vienne, qu'il approche!»

Ces quelques lignes suffirent à prouver l'amour qu'avait l'humble soldat pour ce grand humanitaire. A l'île Lobau, il fera preuve d'un esprit de



Epie donnée par Napoléon i au baron J.-D. Larrey.

décision remarquable. N'ayant plus rien à donner à manger et à boire à ses blessés, il fait abattre les chevaux de luxe, à commencer par les siens. Les généraux dont les chevaux ont été sacrifiés se plaignent à l'Empereur de ce qu'ils nomment : «l'attentat de Larrey». Napoléon fait appeler le chirurgien en chef et, prenant un visage sévère, lui dit en présence de son état-major : «Eh! quoi, de « votre propre autorité vous avez osé ainsi disposer « des chevaux des officiers, et cela pour donner du « bouillon à vos blessés? - Oui, » répondit Larrey.



Les combinaisons phosphoorganiques du jaune d'œuf. la puissance nutritive de l'extrait de malt, en font un réparateur précieux après COUCHES et OPÉRATIONS

ence dans du lait ou du lait coupé d'ec Peut s'ajouter au café, au thé,

au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON

ons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-5°





#### DRAPIER ET FILS 7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (I\*\*)

INSTRUMENTS de CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL BANDAGES - ORTHOPÉDIE

Nouveau rectoscope opérateur du D' BENSAUDE Nouveau rectoscope dilatateur

du D' PAMBOUKIS

CYSTOSCOPES. URÉTROSCOPES

Envoi de la notice sur demande

## AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Saint-Simon. (Massonat.

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Eaux sulfureuses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlioz : de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

Quelque temps après, le chirurgien de la garde était nommé baron de l'Empire. Si le baron J .- D. Larrey pensait à ses soldats, il n'oubliait pas pour cela la

famille, son épouse adorée et l'enfant qu'il lui tardait de serrer dans ses bras.

Après les tristes événements du 21 mars 1801. Larrey passe des journées et des nuits entières près de nos blessés; son émotion fut grande quand on lui annonca son retour vers la France : « Nous aspirions, dit-il, avec ardeur au moment de nous prosterner sur le sol de la Patrie et d'embrasser nos parents et amis. Pour moi, je restai dans une telle extase que mes sens



peine à saisir ces doubles réalités. Comment ne pouvais-je pas éprouver cette espèce de trouble? Après avoir fait plus d'une fois l'abandon de ma vie et de tout ce que j'avais de plus cher, je sentais renaître pour moi le bonheur de retrouver une épousej chérie et je pensais au plaisir de recevoir les premières caresses d'un enfant qu'elle portait encore dans son

sein lors de notre séparation à Paris. »

Après la répression de la révolte de Madrid (2 mai).Larrevest douloureusement attristé de la mort de son aide, le jeune chirurgien Frizac, qui . succomba ainsi que son collègue Talabère, aux atteintes d'une fièvre intermittente et pernicieuse due à l'absorption d'un vin empoisonné : « Ces deux événements, dit Larrey, me jetèrent dans une telle tristesse que sans les courses fréquentes auxquelles m'assujettissajent mesfonctionset sans d'au-

tres événements d'un genre différent qui se succédèrent rapidement, j'eusse peut-être succombé à la douleur où j'étais plongé et que venait encore augmenter le manque de nouvelles de ma famille, »





## e Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

DITE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité s

cardiaque.

L'adjuvant le plus sûr des cures iédicament de choix des nedicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les œdémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang. de déchloruration, le remêde le plus héroique pour le brightique comme est la digitale pour le

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'aras; jugule les crises, enraye diathèse urique, solubilies

FRANÇAIS

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS =

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. - Prix : 5 fr. PRODUIT

Napoléon lui-même aimait qu'on recomnît l'estime qu'il avait pour ce dévoué serviteur; au moment de quitter l'ontainebleau, le jour de son abdication, il est abordé par le chirurgien-chef de as Garde qui lui témoigne le vir désir de l'accompagner dans son exil; devant son état-major et ses officiers fidèles, il se tourne vers Larrey et lui dit l v Vous appartenez à l'armée, vous devez la suivre; ce n'est pas sans regret que je me sépare de vous. »

Au retour de l'île d'Îlbe, son tempérament vigoureux se trouve dépriné par les longues fatigues de la vie militaire; heureux de revoir cetui qu'il avait suivi de victoires en victoires, il lui offre, malgré son âge avancé, ses services et veut, lui aussi, mouirr avec la vieille Garde à Waterloo.

Prisonnier, il est reconnu par le général Bulow, généralissime des armées coalisées, qui luidevait la vie d'un de ses fils; on le renvoie en France et il assiste, sous Louis-Philippe (15 décembre 1840), au retour des cendres de Napoléon: « Jamais, dit-il, mon cœur, qui pour être vieux n'en n'est pas plus dur, ne fut plus agité, plus ému, plus brisé par mes souvenirs. »

C'est ainsi que dans un demier geste de reconnaissance et de gratitude s'éteignit ce grand chirurgien; du début de son enfance jusqu'à la fin de sa vie militaire, il fut toujours pauvre; sa seule richesse était dans son ceur, et si la science qu'il déploya avec une telle matrise sous tous les régimes et au milieu de toutes les batailles fut ainsi universellement appréciée, il le doit à ces nobles qualités qui attirent le respect de tout humain sur vous : le cœur et la bonté.

H. MALOREY.

#### ÉCHOS

#### LE JUBILÉ DU PROFESSEUR W. KEEN (DE PHILADELPHIE)

☐Les chirurgiens américains viennent de fêter le 84° anniversaire du grand chirurgien de Philadelphie, le professeur W.-W. Keen, dont la réputation est mondiale et dont l'amitié pour la France est bien connue. Le professeur Taylor luia remis son buste en bronze par Samuel Murray, ainsi que des adresses de sympathies venant de toutes les parties du monde.



L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### LE DROIT DE RÉPONSE

Le procès de M. Sylvain contre la Revue des Deux Mondes a fait trop de bruit et a entraînétrop de discussions pour que Paris médical n e donne pas un aperçu de la question. Le Tribunal de la Seine, le 12 février 1921 (Gazetle du Palais, 25 février 1921) a juéç que le droit de réponse, conféré par l'article 13 de la loi du 20 juillet 1881, à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, est général et absolu.

Ce droit ne comporte aucune exception, même dans le cas où la réponse a été provoquée en dehors de toute attaque personnelle par une critique sérieuse, modérée et purement littéraire d'une œuvre dramatique ou artistique, volontairement offerte à l'appréciation du public ou de a presse. De plus, le Tribunal a jugé que si les personnes ainsi nommées estiment qu'elles ont intérêt à ne pas discuter les appréciations ainsi formulées et qui peuvent être fondées, elles sont seules juges d'apprécier si l'article, par elles incrimié, est susceptible de motiver de leur part une réponse. Elles sont également seules juges de savoir quels sont les points sur lesquels peut porter ette réponses.

Il en résulte que, des l'instant où la réponse ne contient rien qui soit contraire aux bonnes mœurs, ni à l'intérêt des tiers, et ne contient aucune expression injurieuse, l'insertion doit être ordonnée.

On se rappelle que le procès se posait à propos d'une critique de M. René Doumic relative à la traduction en vers, faite par MM. Sylvain et Jaubert, de la pièce d'Eschyle, les Perses. Cette critique avait paru dans la Revue des Deux Mondes, et l'œuvre critiquée avait été mise à la scène de la Comédie-Française quelques jours auparavant. MM. Sylvain et Jaubert, nommés dans l'article, sommèrent M. Doumic d'insérer une réponse, mais celui-ci ne crut pas devoir acquiescer à cette injonction, parce qu'elle n'érigeait aucune erreur de fait et parce que l'article ne contenait ni attaque personnelle, ni expression injurieuse. Il ajoutait pour sa défense, qu'ayant été invité à assister à une représentation, il avait le droit et le devoir de formuler son appréciation, suivant sa conscience, suivant la valeur littéraire de l'œuvre soumise à son examen.

A cette thèse, le Tribunal a répondu par le jugement dont voici les principaux attendus :

«Mais attendu que le texte de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu; que si d'ordinaire les personnes visées dans un article usent peu du droit que leur confrère la loi, si elles acceptent, en principe, les critiques qui sont formulées sur leurs œuvres, surtout quand ces critiques sont sérieuses et mesurées, elles n'en ont pas moins le droit absolu, s'il leur convient, de formuler des réponses dont l'insertion ne peut leur être refusée ; que ce droit de réponse est si absolu qu'il ne comporte aucune exception, même dans le cas où la réponse a été provoquée, en dehors de toute attaque personnelle, par une critique purement littéraire d'une œuvre dramatique ou artistique volontairement offerte à l'appréciation du public ou de la presse ; que le législateur l'a ainsi entendu lors des débats qui ont eu lieu dans les assemblées parlementaires, aussi bien lors de la discussion de la loi du 25 mars 1822 que dans le cours des débats qui ont précédé la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'appartient pas au Tribunal de faire des distinctions qui n'ont pas été prévues par la loi; qu'à la vérité, les personnes ainsi nommées estiment la plupart du temps qu'elles ont intérêt à ne pas discuter les appréciations ainsi formulées et qui peuvent être fondées : mais qu'en droit, elles sont seules juges d'apprécier si l'article qu'elles incriminent est susceptible de motiver une réponse et les points sur lesquels peut porter cette réponse;

Attendu que Doumic ne relève, dans l'acte qui hattendu que Doumic ne relève, dans l'acte qui lui a été ainsi signifié, rien qui soit contraire aux bonnes mœurs, ni à l'intérêt des tiers; qu'il ne contient aucune expression injurieuse; qu'il ne borne à soutenir que prescrire l'insertion, c'est faire obstacle au droit de libre critique et porter une grave atteinte à la liberté d'écrire; qu'il ne peut se refuser à insérer une réponse aux fermes de laquelle on lui reproche de n'avoir pas suffisamment apprécié la valeur de l'effort poétique des auteurs et d'avoir taxé de médiocre une traduction en vers qui évoque le rythme, le mouvement et la pensée d'un grand trazique.

« Attendu que la critique de Doumic est sérieuse et mesurée; qu'on ne peut lui reprocher d'avoir obéi à aucun autre sentiment que celui d'exprimer conformément à sa peusée son appréciation; que dans ces conditions, il couvient d'allouer à Sylvain et Jaubert les dépens pour tous dommages-intérèts; que toutefois Doumic doit être tenu, à défaut d'insertion, d'une astreinte de cent francs par chaque numéro de retard pendant deux mois, passé lequel défai, il sera fait droit;

« Par ces motifs,

«Déclare Doumic mal fondé en ses conclusions, l'en déboute :

4 Dit qu'il sera tenu d'insérer dans le plus prochain numéro de la Rœue des Deux Mondes, qui paraîtra dans le délai de dix jours après la signification du présent jugement, la réponse de Sylvain et Jaubert, contenue dans la sommation du 25 juin 1919, en même place et en mêmes caractères que l'article autouel il est répondu, à peine

#### 00000000000000000000 Adoptée dans les Mopitaux de Reris et de la Marine. PEPTONE

Bétablit in Forces, Appétit, Digestio

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroïde Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agrésble. Contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obésite, Goître, etc. - PARIS, S, Boul' St-Martin.

## VACCINS I.O.D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode. - Procédés RANQUE et SENEZ -

#### Vaccin Anti-Staphylococcique I. O. D.

Traitement des Furoneles, Anthrax et affections dues aux Staphylocoque.

Vaccin Anti-Streptococcique I. O. D.

Traitement de l'Érysipèle, des infections dues

an streptocoone Prévention de l'infection puerpérale

#### Vaccins Polyvalents I. O. D.

Type I — Staphylo-Strepto-Pyocyanique Type II — Staphylo-Strepto-Colib. Anaérobies-Traitement des Suppurations.

VACCINS Pneumo-Strepto, Anti-Typhoïdiques,

- Anti-Méningococcique, Anti-Gonococcique,
- Anti-Mélitococci que, Anti-Dysentérique, - - - Anti-Cholérique I. O. D. - - -

Pour Littérature et Echantillons Laboratoire Médical de Biologie 2. Rue Lafon, 2 MARSEILLE

Dépositaires : D' DEFFINS 40, Fauhourg Poissonnière, PARIS REBOUL, Docteur en Phermacie,

15, Allées Capucines, Marseille SOUPRE, phar., rue Port-Neuf, Bayonne HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet, Alger

#### ΔИХ FABRIOUES RÉUNIES D'ELBEUF

ELBEUF (Seine-Inférieure) La Firme réputée universel-



prochable et la qualité des

EXCLUSIVEMENT SUR MESURES Offre à ses Clients

100 francs d'ÉCONOMIES

AU MINIMUM

Demander le mervellieux Album Illustré des dernières gravures de mode avec choix magnifique de nos célèbres d raperles d'Elbeuf.

Envoi des albums GRATIS et FRANCO

En dehors des formes de vêtements contenues dans

PAlbum do Saison, los FABRIQUES RÉUNIES d'ELBEUF sont outillées pour faire tout ce qui leur est domandé, syant des containes de patrons différents.

ACIDE THYMINIOUE

ILEOTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

de 100 francs par numéro de retard, pendant deux mois, passé lequel délai il sera fait droit; « Condamne Doumic en tous les dépens, et ce, à

titre de dommages-intérêts.»

Là question ainsi tranchée a toujours été très discutée, et il s'agit de concilier le droit de réponse avec le droit de la critique. On a soutenu et on a jugé qu'un auteur qui public un ouvrage ou qui fait représenter une pièce les soumet à J'examien et à la discussion de la presse. Le fait d'être nommé ou désigné dans un article qui contient la critique d'un ouvrage ne peut conférer à l'auteur le droit de faire insérer une réponse. Telles étaient les décisions anciennes de la Cour de Paris du 20 féyrier 1836 et du 6 mai 1845.

On estimait alors que le droit de réponse doit comporter des exceptions : alors que celui qui peut s'en prévaloir y a renoncé expressément ou tacitement. On pensait ainsi que la renonciation devait tre présumée des l'instant que l'auteur avait fait appel à la publicité et à l'appréciation du public et de la presse, puisqu'il convoque les représentants de cellec-d à examiner l'œuvre et à la juger. L'auteur, en effet, doit s'attendre aux critiques comme aiux éloges, et il pourrait renoncer virtuellement au bénéfice de l'article 13, tout au

moins quand la critique est mesurée et sérieuse.

Contrairement à cette jurisprudence, la Cour de cassation a toujours estimé que le juge est tenu par le, caractère général et absolu du droit de réponse, tel qu'il a été reconnu par les textes des lois qui se sont succédé, et le le s'est toujours refusée à consacrer aucun tempérament au droit de réponse (Cassation, 17 juin 1898. Gazette du Palais, 98-2-79. Dallot, 99-1-289).

Après l'arrêt de cassation du 29 juin 1900 (Gazetle du Palais, 1900-2-200), divers groupements s'étaient émus de la thèse de la Cour de cassation, et en 1901, M. Cruppi avait déposé à la Chambre des députés un projet de loi motifant l'article 13. Le Sénat repoussa le projet.

Aujourd'hui, comue il y a vingt ans, les mêmes critiques se font entendre, et les associations de presse proposent la modification de l'article 13. Divers projets ont déjà été élaborés, et de leur ensemble il paraît résulter qu'on voudrait restreindre le droit de répouse aux seules personnes qui ont à se plaindre d'une inexactitude des faits, mais qu'on le refuserait à tous les auteurs qui ont appelé la critique du public et de la presse et qui se plaignent d'articles modérés et sérieur. Avocat à la Cour.

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÈMIE · TUBERCULOSE

## TRICALCINE

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



CROISSANCE . RACHITISME . SCROFULOSE

A RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

UE PAR LA TRI

TRICALCINE

SPEPSIE NERVEUSE . TUBERCULOSE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSI

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

BO VEHILD :
TRICALCINE PURE
PROBLE, SERVINELL, SERVINEL

## ÉLIXIR DE VIRGINIE NY<u>RDA</u>HL

HAMAMELIS et CAPSICUM

Remède Classique contre :

Accidents de la Ménopause

Varices, (Congestions et Hémorragies),

Varicocèles,

ÉCHANTILLON :
Produits NYRDAHL
20, Rue de La Rochefoucauld
PARIS

Hémorroïdes, blove a lique sprè chaqu

DOSE : Un verre à liqueur après chaque





#### TRAVAUX ANNUELS DE L'HOPITAL D'UROLOGIE ET DE CHIRURGIE URINAIRE

Publiés sous la direction du **D' F. CATHELIN** Chirurgien en chef.

#### GUIDE PRATIQUE POUR L'ANALYSE DES URINES

Par A. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 11 février 1921.

A propos de la maladie de Schiatter. — M. LANCE, —
On a decrit quetre variétés d'arrachement de la tubérosité autérieure du tibia. Les deux premières, arrachement total complet ou incomplet, rorae, existent cher l'aduite. Les deux demières, arrachement partiel, total ou incomplet, sont spéciales à l'adoisecence quand les noyaux d'ossification de la tubérosife ne sout pas encore sondés.
L'arrachement partiel et incomplet serait très fréquent et constiturarit in maladie de Schiatter. L'auteur montre que, dans ces cas, Il s'agit toujours d'épiphysites de l'adolescence, souvern doccasionnées par un traumatisme.

M. Albert Mouciner estime qu'on ne doit pas désigner sons le nom de maladie de Schlatter use congestion ossense de croissance pour laquelle le traumatisme joue seulement le rôle d'agent révelateur. Schlatter s'est trompé dans l'interprétation des mélographics ofi il a cru voir une fracture ou un décollement apophysaire. M. Albert Mouciner expose, avec des figures typiques triées de son importante collection radiographique, ses conclusions contraires à l'opinion de Schlatter.

M. PÉRAIRE proteste également contre l'appellation de cette affection et la tendance à domner des nons propres excitquesaux maladies et aux procédés. Il est préférable de dénommer estre affection apophysite douloureuse autérieure du tibla, en s'en tenant au double point de vue clinique et anatomo-pathologique.

M. BARBARIN maintient le rôle du traumatisme dans un très grand nombre de cas où l'inflammation, l'apophysite est, chez l'adolescent, la conséquence de c3 traumatisme.

A propos de la méthode spiroscopique. — M. ROSEN-IMA. reproche an spiroscope de ne contenir que troislitres, quantité insuffisante pour l'étude de la respiration de l'adulte robuste, et à la méthode spiroscopique de ne pas être étucutive et de méconnaître en particulier l'insuffisance nasale dont la correction joue un rôle de premier plart dans l'éducation respiratoire.

M. LANCE présente le spiroscope de Lance-Zavary construit spécialement pour l'entraînement respiratoire des jeunes enfants ; très robuste, très simple, permettaut de doser à l'avance l'exercice à effectuer, il présente de grands avantages dans le traitement des déformations thoraciones surtout scoliofiques.

M. PAUCHER montre que la spiroscopie trouve son application en clientelle chirurgicale dans les conditions suivantes : opérations d'empyème chez les urinaires, chez les opérés de l'estomac et de l'Intestin, chez tous les malades qui paraissent faibles, piles, anémiques; chez tous les opérés, la spiroscopie raccourcitia convalescence.

M. PISCHIRR répond que le flacon de trois litres est suffisant, qu'on entraîne également la respiration dans les deux temps et que le grand avantage du spiroscope est de montrer aux malades les progrès au fur et à mesure de leur réalisation.

Déductions pratiques à tirer de l'oscillographie pour la sphygmômanométrie clinique (avec projections). — MM. PETIT et MOUGEOT projettent une série d'oscillogrammes (oscillation de l'aiguille de l'oscillomètre du Pachon) et montrent les vrais critéres qui doivent dêterminer, à l'inspection de l'aiguille, les pressions attérielles systolique et diastolique, le crochet négatif prédiastolique et la disparition de position de repos présystolique.

Fissure sphinotéraigique chez un nourrisson.—
M. LAQUERRIÈRE a traité chez un enfant de neuf mois une fissure horriblement douloureuse par des applications intrarectales de haute fréquence et a obtenu une guérisou complète au bout de doure séances.

"Troubles trophiques rebelles consécutifs à un anévysme artério-velneux guéris par l'hydrothéraple. — MM. DATSsirt et Graza Prapporteut l'Histoire d'un blessé porteur depuis six ans de vingt-deux éclats de grenade dans la jambe gauche. Troubles trophiques très prononcés, consécutifs à l'ablation d'un anévysme artério-veineux poplité. L'hydrothéraple (affusions alternantes chaudes et froidés) a fait disparaître ces troubles en deux mois.

Orchite ourilenne, atrophie testiculaire, régénération de la giande par les extraits testiculaires et cérébraux. —
M. TIJAJANY montre les résultaits heureux de l'utilisation des extraits opothérapiques testiculaires (novortine) dans un cas d'atrophie testiculaire d'origine ourienne chez un honume de trente-cinq ans, et il attire l'attention sur les relations qui existent entre certains troubles efectivanx et les glandes génitales,

#### Séance du 26 février 1921.

A propos du traitement des fissures anales.—M. OZENNE rappelle le traitement des fissures anales et des ulcérations ano-rectales d'origine hémorroidaire par les pansements à la gaze ichtyolée, qui lui a donné au moins une trentaine de succès.

Doux cas de fractures de la rotule traités par l'enorciement métallique. — M. Péranze présent deux cas traités et guéris par l'encerclement métallique, procéde qui consiste à faire deux incisions latérales le loug de la rotule, à ouvrir l'articulation, à transfixer le tendon du quadriceps avec une aiguille courbe, puis ensuite le tendon rotullen, pour faire passer une torsade de brouxealuminium, tordue ensuite autour des fragments. Ce procédée at très rapide, il permet de faire lever le malade le troisième jour, et marcher le luitième. La guérison est parfaite en un mois.

De la statique du tube digestif et de ses troubles en radiologie. — M. DE KRATING-HART étudic les troubles de l'équilibre du tube digestif au point de vue radioscopique et conclut à l'importance capitale du rôle de l'iutestin grêle dans est troubles.

M. GLÉNARD pense que le terme de prose est à peu près universellement accepté comme exprimant les différents éléments d'un même syndrome d'abaissement abdominal. Le traitement comporte les quatre facteurs inséparables : sangle, régime, sulfate de soude et alcalins. La kinésithérapie peut être ajoutée à ces facteurs.

M. GAUTURE pense que le mot ptose gastrique est une mauvaise expression. L'estomac fixé par le cardia ne peut chuter, il na peut que se distendre: La ptose gastrique, comme la dilatation gastrique, entité morbide de Bouchard, doivent disparaître de la nosographie. Il n'y a que des estomacs distendus par force ou par faiblisse.

A propos de la responsabilité professionnelle. — M. P. BOUDIN, à propos du procès récent de Nîmes (méde-

## STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc<sup>3</sup> P. LONGUET 50, rue des Lomberd



TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

MÉDICATION PRÉVENTIVE

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

## SÉRUM-COLLYRE

Des Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. - Prix de la boîte de 10 ampoules : 10 fr.

Préparé les Établissements BYLA

ADMINISTRATION: 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines à GENTILLY (Seine)

DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

#### Prescrivez L'HEMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER

Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire?

CONSEILLEZ

#### L'HEMOPAUSINE

à base d'Hamamells, Viburnum, Hydrastis, Senegon, etc. Dose par jour: Adulies: 2 à 3 ver. à liq. Enfants: 23 à cuill. à dessert. Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère) Littérature — Échantillons sur demande INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES

AFFECTIONS

DES

#### VOIES DIGESTIVES

dans la première enfance

Par A.-B. MARFAN

Professeur à la Faculté de médecine de Paris.

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

édition. Un vol. in-18 (12×48.5), de 152 pages. 6 fr.

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Urotropine, prescrivez l

## Uroformine Urofopine Française Gohev

Antiseptique interne Parfait

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

Echantillone gratuite : 12, Boulevard Saint-Martin.

#### rraitement " syphilis

ions Mercuriolies intra-munoulaires, indeleres, de VIGIER

Buile grine Vigler h 40 ° (o (Codex 1990) Beringue spéciale Berthélémy Vigler, utéritisable. — H. en Calomel h 0,05 cgr. par oc.; Huile au sublimé h 0,01 par oc.; H. au Biledure de By, h 0,61 par oc.

nseatt de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par cc.; 2º su Bi re de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par cc. Pharmais Visien, 12, besievard Beane-Reuvelle, PARS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

ein poursuivi pour respousabilité professionnelle et acquitté), montre les dangers de l'expertise unique en matière criminelle et conclut que la Société de médecine a le devoir de donner sou opinion scientifique sur tous les cas où la responsabilité du médecin est mise en cause pour une question de pratique médicale.

La sybillis détermine dans les milleux ruraux jes trois quarts des affections chroniques. — M. Lerrodus signale, d'après les decuments du D' Eticine, de Vernou, la fréquence de la sybillis à la campagne, tellement graude qu'on peut ini attribuer les trois quarts des affections chroniques. Les observations du D' Rifeume ont été recueillise as aérèc, et les diagnosties basés aux des faits

précia. On croît la syphilis rare, parce qu'on n'y peuse pas. A propos du trainment préventif du chancer syphilitique, — MM. Fouguer et Ludiu rapportent deux observations où la contamination semblait devoir se produire à la suite des rapports avec des malades en pleine période secondaire virulente et dont l'infection a été curayée et a avorté grâce à un traitment préventif

arseultal institué peu de temps après la contamination. Pathogénie et tratiement de la goutte, — M. LRELERGQ estime que la goutte est la préface des maladies de la cinquantaine, obesité, diabète, artérioselérose et, comme élles, se réclame d'un régime végétarien.

H. DUCLAUX.

#### NOUVELLES

Retraite des médecins des așiles d'aliénés. — I<sub>el</sub> limite d'âge des fonctions des médecins des asiles d'aliénés est fixée à soixante-cinq aus par un décret en date du rer mars 1921.

Académie de médesine. — Sont désignés pour faire partie des commissions de prix pour 1921;

Prix Alouenga, MM, Babinaki, Sergent, Marrel Labbé.
— Prix Argui, MM, Quém. Lermoyer, Dopter, — Prix
Audiffred, MM, Monod, Ch. Haurlot, Railllet, Netter,
Chauffard, Achard. — Prix Barbier, MM, Tilblerge,
Brumpt, Gulliain. — Prix Brarnatie, MM. Eastli, Mentitler,
Dribet. — Prix Bouveert, MM, Telaster, Canuna,
Broca. — Prix Buigna, MM, MeGelre, Balzer, Löger, de

Lapersonne, Pateln, Breea, — Prix Capuron, MM, Robin, Hirtmann, Sieur, — Prix Chrellon, MM, Hayen, Router, Siredey, — Prix Ciurieux, MM. Pierre Marie, Souqea, Tuffier. — Prix Claress, MM. Vaillard, Netter, Wildal, — Prix Daudet, MM Reckre Walther, Hartmann, — Prix Despotas, Section de Théapeutique. — Prix Goodard, MM. Balzer, Jalaguier, Delbet. — Prix Genero, — Prix Gundard, MM. Jalzer, Lettille, Schwartz. — Prix Gunnan, MM, Gariel, Gley, Vaquez, — Prix Hophs (de Genève), MM, Pierre Marie, Duppé, Souques. — Prix Huchard, MM. Le Dentin, Laveran, Hanriot, Roux, Chauffard, Dolciris, Roger. — Prix Huchard, MM. Lettelle, Schwart, MM, Lettelle, Schwart, MM, Lettelle, Schwart, Lettelle, Schwarts.



Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

## MALADIES DES REINS

Par les Dr. JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH,
Professeurs des Facultés de médecine de Paris et Strasbourg. Médecin des hôpitaux de Paris,

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

LIPOÏDES SPLÉNIQUES
ET BILIAIRES
CHOLESTÉRINE PURE
ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

ABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue

de Wagram PARIS

Adrépatine

Composition:

Extrait fi. de Capsules Surrenales Extrait hepatique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant, HÉMORROÏDES

RECTITES PROSTATITES

Suppositoires - Pommade

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Literature et Echantillans: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO.CHIMIQUE, 50. Rue Rennequin. PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

schne. - Prix Itard, MM. Gilbert, Sebileau, Vaquez. -Prix Laborie, Scetions de Chirurgie et Médecinc opératoire. - Prix Larrey, MM, Delorme, Vincent, Dopter. -Prix Laval, MM. Pouchet, Roger, Bezançon. - Prix Levean, MM. Widal, de Fleury, Marcel Labbé. - Prix Liard, MM, Marfan, Martin, Bernard. - Prix Lorquet, MM. Dupré, Balthazard, Guillain. - Prix Magnan, MM. Babinski, Souques, Balthazard. - Prix Meynot, MM. Bazy, de Lapersonne, Walther. - Prix Monbinne, MM. Darier, Calmette, Brumpt. - Prix Pannetier, MM. Gariel. Robin. Cadiot. - Prix Potain, MM. Teissier, Scrgent, Vaquez. - Prix Pourat, MM. Richet, Roger, Lauglois. - Prix Reynal, MM. Barrier, Kaufmanu, Martel. - Prix Ricord, MM. Bar, Thibierge, Darier. - Prix Marc Sée, MM. Sebileau, Prenaut, Nicolas. - Prix Tarnier, MM. Guéniot, Pinard, Doléris, - Prix Vernois, MM. Netter, Calmette, Bernard.

HIc Congrès d'hyglène scolaire de langue trançaise, du 1<sup>eq</sup> au 3 avril 1927. À la Paculté de médecine de Paris. — Vendredi 1<sup>eq</sup> avril, à 9 heures et demie, dans le grand amphithéâtre de la Faculté, séance d'ouverture, sous la présidence de M.le ministre de l'Instruction publique. A 10 heures: Organisation de l'inspection médicale

des écoles en France. Rapporteur : D' Dufestel.

A 15 heures : Discussion du rapport. Lecture des travaux relatifs au même sujet.

Samedi 2 avril, à 10 heures : a) Organisation hygiénique et pédagogique des écoles en plein air. Rapporteurs : Mile Chauveau et Dr Genevrier ;

b) Cantines scolaires. Rapporteurs : Dra Granjux et R. Gaultier.

A 15 heures : Discussion des rapports et des communications inscrites à l'ordre du jour.

Dimanche 3 avril, à 9 heures : Education hygiénique de l'enfant à l'école. M<sup>11e</sup> Munie et Dr Chauvois : Discussion des rapports et communications inscrites.

A 20 houres: Banquet par souscription.

Des visites seront organisées : Au Préventorium de Plessis-Robinson ; A l'Aérium du boulevard Jourdan ; Au Préventorium de l'hôpital Saint-Joseph ; Au pare sportif et au Préventorium de Bry-sur-Marne ; A l'école d'anormany de Montesson

Le droit d'admission est fixé à 20 francs.

Les demandes d'admission doivent être adressées, avec le montant de la souscription, au trésorier : M. le Dr Leclere, rue de Rivoli, 69, Paris (I<sup>cr</sup>).

Consultations médicales gratuites pour temmes et antants indigénés. — Le Gouvernement général de l'Algerie fait commaitre que l'emploi de dioctoresse chargée du service des consultations médicales gratuites pour fermines et enfants indigénes est exteuellement vacant dans chacture des villes ci-après : Bilda (département d'Alger); Miltina (département d'Alger); Mostagamem (département d'Oran) 2Bodgie (département de Constantine), Une indemnité annuelle de fonctions, fixée au chiffre de 3 500 francs, est allouée aux titulaires de ces postes, qui ont, en outre, la faculté de faire de la médecine civile. Elles doivent, toutefois, fixer obligatoirement leur résidence dans la ville où se trouve le service dont elles out la direction.

Adresser les candidatures à la direction des Affaires indigénes du Gouvernement général, à Alger. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Offac de l'Algérie, 10, rue des Pyramides, Paris (1<sup>et</sup> arrond.).

Association pour le développement des relations médicales. — Cette Association a pour but primordial d'assurer par le monde à la science médicale française le rayonnement auquel elle a droit, et pour cela :

1º Attiere en France en missions et en voyages d'étude les médecins et étudiants étrangers, les recevoir cordialement et les guider dans nos laboratoires et hôpitaux, voir même organiser spécialement pour eux des séauces d'euséguement rapide, groupant en quelques leçons les professeurs et les sujets qui les intéressent le plus dans leur spécialité; des voyages dans les facultés de province, et dans nos siations thermales.

2º Suvoyer à l'étranger des missions d'étude et d'enseignement, y répandre nos périodiques, publier dans les revues médicales du monde eutier le plus grand nombre d'articles traduits ou non de nos principaux auteurs, enfin faire micux connaître notre vie médicosociale et nos œuvres d'assistance et de prévoyance.

3º Avoir daus chaque pays un correspondant médieal ou mieux, un groupement médical correspondant, en même temps que chacuu de ces pays aurait au sein de l'Association pour le développement des relations médicales un ou plusieurs correspondants connaissant la langue et, si possible, la mentalité médiene de ce paxy.

L'Association pour le développement des relations médicales réunit tous les groupements médicaux qui se sont occupés avant ou pendant la guerre des relations médicales franco-étraneères.

Elle a son siège à la Faculté de médecine, salle Béciard ; téléphone : Fleurus 07-16.

Son conseil d'administration, sons la présidence d'honneur du doyne et la présidence effective du professeur Hartmann, comprend, à côté de nombreux professeurs, médecins et chiruygiens des hôpitaux, des praticlens comuns dans tous les millieux professiounels organisés. Son esprit est des plus large, son but unique : servir la Patric.

Le travail déjà effectué est important. Un bureau de renseignements très complet et tenu constamment au courant est ouvert tous les jours, salle Béclard, de 9 henres à 11 heures et de 2 heures à 5 heures. Un annuaire va paraître très prochaiuement.

L'Association est en liaison constante avec le ministère des Affaires étrangères, qui seconde son action.

## **Todéine** MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine

GOUTTES (Xg. == 0,01)
SIROP (0.04)

TOUX EMPHYSÈME ASTHME

-

48, Beulsvard de Port-Royal, PARIS

Eroméine Montagu

(BI-Bromure de Codéine)

GOUTTES (X<sub>8</sub> ==0) SIROP (0,03) PILULES (0,01) AMPOULES (0,00)

TOUX PERVEUSES INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

#### NOUVELLES (Suite)

Cette œuvre d'intérêt national a besoin du concours de tous les médecins français. Les adhésions sont présentées au conseil d'administration par deux parrains.

La cotisation annuelle est de 50 francs pour les membres actifs; 100 francs pour les membres bienfai-

teurs ; 20 francs pour les membres adhérents. Cours d'orthopédie chez l'adulte. - M. Mauclaire, agrégé chargé de cours d'orthopédie chez les accidentés

du travail, les mutilés de guerre et les infirmes, commencera ce cours le jeudi 7 avril à 17 heures dans le grand amphithéâtre de l'École pratique et il continuera les samedis et jeudis suivants à la même heure.

PROGRAMME DU COURS : Douze lecons théoriques faites à

Lecons cliniques faites à la Pitié des deuxième et quatrième mardis du mois. Le sujet sera annoncé d'avauce. Opérations orthopédiques les samedis.

— M. LANGLOIS, chargé de cours, commencera le cours dans le grand amphithéâtre de l'École pratique le 9 ayril à 18 heures.

9 avru a 18 neures.

Marth à 16 heures Excrelces pratiques de physiologie et d'anthropometrie appliquées à l'éducation physique. Aumex du laboratoire du 19 Richet.

Jeudis Démonstrations en plein air à l'Institut Marcy.

Samedi à 18 heures : Cours théorique

Cours de physiologie. - M. LANGLOIS, chargé de cours, Cours de physiologie. — M. LANGJOIS, charge de cours, commencera le cours de physiologie le 7 avril à 18 heures au grand amphithéâtre de l'École pratique et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure. Mardi et jeudi: Fonctions de murition.

Samdai: Physiologie appliquée à l'éducation physique.

Cours pralique et complet de dermatologie (8 avril au 38 mai).— Sous la direction de M. le professeur JEAN-2003 de Sancia de l'Alle de M. le professeur JEAN-2004 de l'Alle de l Cours pratique et complet de dermatologie (8 avril au

tariat de la Faculté, guichet nº 3.

Cours de bactériologie. — M. le P. BEZANÇON et M. le Dr PHILIBERT, agrégé, chef des travaux, commenceront une série de trente leçons le 26 avril à 5 heures à l'amphithéâtre Vulpian et continueront les jeudis, samedis

printeaire vinjian et commetont les jeuds, saince et mardis, jusqu'au 5 juillet. Du 25 avril au 5 juillet, tous les jours, de 2 à 5 heures, travaux pratiques de bactériologie. Les droits à verser pour les travaux pratiques sont de 150 francs. S'inscrire au secrétariat de la Faculté.

Cours d'oto-rhino-laryngologie (HOTTTALSAINT-JOSEPH).
—Sous la direction de M. Georges Laurins, commencera, le lundi 4 avril, un cours complet en vingt-six leçons sur les maladies des oreilles, du nez et de la gorge. Son but scra essentiellement pratique et aura surtout en vue le diagnostic et le traitement. Chaque séance consistera en une leçon théorique avec

schémas, dessins, présentation de pièces osseuses et assis-

tance à la consultation.

Le nombre de places est limité. Se faire inscrire le matin anprès de MM. Hubert et Girard, assistants du ser-vice, qui feront le cours. Hôpital Saint-Joseph, I, rue Pierre-Larousse.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE 29 MARS. - Marseille. Cours de vacances

30 MARS. — Angers Concours de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École de médecine d'Angers, devant la Faculté de pharmacie de Paris. 30 Mars. — Paris. Société végétarienne, mairie du VIº arr., 8 h. 30: M. le D' CH. ED. LEVI: Les secrets d'une bonne cuisine

1er AVRIL - Paris, Congrès d'hygiène scolaire.

167 AVRII. — Liege. Dernier delai d'inscription pour le Congrès de médecine militaire. 2 AVRII. — Paris. Gloture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hópitaux. 2 AVRII. — l'aris. Assistance publique. Clôtare du 2 AVRII. — l'aris. Assistance publique. registre d'inscription pour le coucours de dentiste des hôpitaux de Paris.

nophaux de l'airs. 3 Avail. — Reims. Réunion annuelle des anciens élèves de l'Ecole de médecine de Reims, à l'Ecole, à to beures

3 AVRIL. - Paris. Cours de radiologie de M. le Dr Bé-

5 ΔΥΚΙΙ. — rans. Cours de radologie de M. le D' Bé-elère: Ouverture du cours à 10 heures. 4 ΛΥΚΙΙ. — 1/m. Concours pour l'emploi de suppléant de la claire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médicaine de Crenoble.

de médecine de Grenoble.

4 AVRIL. — Alger. Concours de médecin des hôpitaux
d'Oran Man. — Concours de médecin des hôpitaux
d'Oran Man. — Concours de médecin de la pháte de la chaire de pathologie externe à l'Ecole de médecine
de Caen ; pour l'emplof de suppléant de la chaire de physique et de la chaire de physique et de la chaire de physique et de la chaire de chimile à l'Ecole de médecine de

4 AVRII. — Bordeaux. Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médecine de Poitiers. 4 AVRIL.

4 AVRII. — Paris. Hôpital Saint-Antoine. Ouverture du cours sur les maladies de l'appareil digestif de MM. les Dr Lenoir, Ramoud, Bensaude.

4 AVRII. — Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpi-taux. M. le Dr Gouverneur, à 2 heures. Ouverture du eours de chirurgie des voies urinaires.

4 AVRII. — Facultés. Examen d'équivalence de di-

4 AVRII. — Faculità. Examen d'équivalence de di-plone pour les étandimé transgrabablére. Cors de perfectionnement d'oto-faino-layragologie. 6 AVRII. — Peris. Hötel-Dieu. Clinique médicale M. le professeur GILBERT. Cours pratique de gastro-nois, Dukumentel: Sémilodog gastro-intestina décen-nois, Dukumentel: Sémilodog gastro-intestina. Le professeur GILBERT. Cours pratique de particular de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la com

endo-nasal des sinusites frontales. 7 AVRIL. — Paris. — Faculté de médecine, 17 heures: M. le Dr MAUCLAIRE : Ouverture du cours d'orthopédie chez l'adulte.

7 AVRII. — Paris. Sorbonne. Les amis de l'Université à 9 heures. M. HEMARDINGER: Rôle des physiciens fran-

cals pendant la guerre.

8 Avril. — Paris. Ouverture du registre pour laprise de la 3º inscription à la Faculté de médecine de Paris. 9 AVRIL. -Saint-Etienne. Clôture du registre d'inseription pour le concours de médecin du contrôle sani-

AVRIL, - Paris. Assistance publique, Clôture du

9 AVRIL. — Paris. Assistance publique. Clóture du registre d'inactividno pour le concours de métécien de l'assistance metheale à domielle. L'assistance metheale à domielle. L'assistance metheale à domielle. L'assistance de l'assistance

cine. 11 Avril. — Paris. Faculté de médecine, 15 heures. M. le D<sup>r</sup> Laignei-Lavastine : Réactions médico-légales des psychopathes

12 AVRII. — Paris. Hôpital de la Pitié. M. le D' MAU-CLAIRE, à 9 h. 45 : Les exostoses de croissance.

14 AVRII. - Paris. - Hôpital Lariboisière. Clinique 14 AVRII. – Paris. — Hopkai Latinoisiere, Cimique oto-rhino-loryngologique, à ro leures. M. le P FRENANT; L'organe de l'émail et le développement des dents, 14 AVRII. — Paris. Sorbonne: Les annis de l'Université, à 9 heures du soir. M. GRIMEERT: Remèdes d'hier et

d'aujourd'hui. 17 AVRII. — Paris. Faculté de médecine à 2 heures. Assemblée générale de l'association générale des méde-

eins de France. 18 AVRII. — Paris, Hôpital Saint-Antoine, M. LER-MOYER: Ouverture du cours élémentaire d'oto-rhinolaryngologie à 9 heures.

19 AVRIL. - Bordeaux. Concours de pharmacien adjoint des hôpitaux de Bordeaux.
20 Avril, — Paris. Hôtel-Dieu, MM, VILLARET, CHI-

RAY, LARDENNOIS, à 10 h. 45 : Syndrôme gastrique.

#### VARIÉTÉS

#### LA SANTÉ DE LOUIS XV ET L'ÉMOTION PUBLIQUE

Bien qu'il n'entre pas dans nos intentions de reviser tout ce qu'on a déjà écrit sur les maladies des rois, nous avons trouvé un intérêt spécial à revenir, ne fût-ce que brièvement, sur l'ensemble pathologique concernant la royale personne de Louis XV. D'abord, en nous placant au même point de vue d'où nous avons examiné l'état de santé de l'illustre prédécesseur (1), nous remarquons que l'arrière-petit-fils de Louis XIV a été l'objet, lui aussi, à l'occasion de ses maladies, de manifestations publiques d'autant plus dignes d'être relevées qu'elles ont marqué à la fois, dans l'attachement du peuple français pour son roi, un summum et une fin (2). Ensuite, l'état de santé de Louis XV offre des points de comparaison avec celui de l'aïeul, et si les médecins de Louis XIV nous ont renseignés directement par le Journal de la santé du roi, on possède aujourd'hui, sur la santé de Louis XV, des renseignements d'égale valeur, quoique moins abondants. Notamment en ces dernières années, on a produit des documents nouveaux qui sont encore peu connus, et qu'il nous a paru bon de montrer ou de rappeler en les réunissant.

Le duc d'Anjou, deuxième fils du duc de Bretagne, naquit, ainsi que son arrière-grand-père, avec un tempérament délicat; si bien qu'on craignit longtemps pour sa santé. Aussi l'on se garda soigneusement de pousser aux études cet enfant gâté, à tous les caprices duquel il était satisfait, qui se montrait indolent, susceptible, mal élevé, taciturne, «inamusable» (3) et dont l'éducation intellectuelle fut, pour ces raisons, à peu près nulle (4)

Il tétait encore lorsqu'il contracta la rougeole dont mourut son frère le Dauphin (9 mars 1712). Si le futur Louis XV en réchappa, c'est grâce, paraîi-il, à sa gouvernante, la duchasse de Ventadour, laquelle, d'aprè le duc de Saint-Simo 1 (5), « s'empara de l'enfant, avec l'aide des femmes de chambre, et ne le laissa point ni : aigner ni én.é-

En 1716, le 24 février, «le roi se trouva mal à la messe, ce qui alarma fort tout le monde, mais son

(1) Voy. Paris médical, nos des 13 mars, 102 mai et 6 novembre 1020.

(2) Voy. HENRI MARTIN, Hist. de France. (3) L'inamusable, par CABANES, in Légendes et curlosités de l'Histoire, 3º Série, p. 171-215.

(4) ERNEST LAVISSE, Hist. de France, t, VIII, chap. IV. (5) Mémoires, t. XXII, p. 351 (Ed. des Grands écrivains français).

mal, qui était une colique, ne dura pas longtemps Et le « dimanche 13 septembre, le roi eut la nuit . une petite fonte, à quoi il est assez suiet ; mais cela ne l'empêcha pas d'aller à la messe dans sa tribune, et il se porta fort bien tout le jour » (6).

Mauvaise dentition comme chez Louis XIV, sans complications ultérieures aussi graves. Extraction d'une dent le 16 novembre 1918, de deux dents le 5 juin 1919 (7).

Les années suivantes, l'adolescent restera, au point de vue du caractère, comme blasé, ennuvé, impénétrable, indéfinissable (d'Argenson).

Louis XV était, comme Louis XIV, d'un appétit extraordinaire, et sa fonction digestive s'en ressentit toute sa vie.

Juste à l'âge de onze ans (février 1721), «le roi a eu un mal fort plaisant et qu'il n'avait point encore senti : il s'est trouvé homme. Il a cru être bien malade et en a fait confidence à un de ses valets de chambre, qui lui a dit que cette maladielà était un signe de santé. Il en a voulu parler à Maréchal, son premier chirurgien, qui lui a répondu que ce mal-là n'affligerait personne et qu'à son âge il ne s'en plaindrait pas » (8).

Rappelons qu'à l'âge de dix-sept ans, Louis XIV eut une aventure semblable (9).

Mais, au mois de juillet de la même année, survint une maladie plus sérieuse, sur laquelle on est renseigné directement par le premier médecin Dodart (10), qui en fait le récit. Voici la copie du document d'après l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque nationale. Nous n'avons pas constaté qu'on l'ait reproduit ailleurs.

RELATION FAITE PAR M. DODART, PREMIER MÉDECIN, DU COMMENCEMENT, DU PROGRÈS ET DE LA FIN DE LA MALADIE DU ROY.

#### Le quatre aoust 1721.

Le Roy jouissant d'une parfaite santé jeudi au matin 31 juillet, après avoir dormi tranquillement comme de coutume, s'éveilla avec une légère douleur à la gorge et à la tête, à laquelle il n'est point sujet. A dix heures il sentit un petit frisson, et au retour de la messe, la douleur de tête devint plus considérable, à proportion que

(6) Journal du marquis de Danjeau. (7) Ibidem.

(8) Journal et mémoires de MATHIEU MARAIS, sur la régence et le règne de Louis XV (1715-1737); avec introduction et notes par de Lescure, 1864, t. II, p. 83.

(9) La maladie de Calais par A. GILBERT et P. CORNET (Paris médical, 13 mars 1920).

(10) Claude-Jean-Baptiste Dodart avait succédé à Louis Poirier; qui avait èté Doyen de la Faculté, de 1706 à 1708, et mourut presque subitement. Dodart, qui était déjà premier médecin du duc de Bourgogne, père de Louis XV, fut nommé auprès de celui-ci, le 2 avril 1718. Il eut pour successeur, dans la même fonction, Pierre Chirac, « le plus grand médecin de son temps en théorie et en pratique », tandis que Dodart était un « fort honnête homme, de mœurs bonnes et douces, éloigné de manèges et d'intrigues » (Saint-Simon).

# incides H.

LIPO-PHOSPHATIDES DE TOUS LES ORGANES

Chaque lipoïde constitue, en même temps, un aliment et un excitant spécifiques de l'organe correspondant GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

(Hypocvaries, amé norrhées, dysménor-rhées, obésités de la

ménopause, etc.).

#### ANDROCRINOL Lipoïde testic.

ADRENOL CORTEX Lipoïde de la partie corticale des giandes surrénaies

CEREBROCRINOL Lipoïde du cerveau

HEMOCRINOL

Lipoïde des giobules rouges

AFATYL Médication iodée sensibilisèe Association d'lade et de lipolde thyroldien

NÉPHROCRINOL Lipoïde du rein

GYNOLUTEOL Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

THYROL A Lipoïde du corps thyroïde

ETC., ETC.

Lipoïdes de tous autres organes (Enooi échantillons et bibliographie sur demande)

AMPOULES INJECTABLES ou PILULES aboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION et Cie - V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie 54, Faubourg St-Honoré, PARIS - Tél. Elys. 85-64 et 36-45.



ECZÉMA **FURONCULOSE** ACNÉ-URTICAIRE

# SULFODERMOL

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

ACHETS ET PA

Hyposulfites benzoïnés (1 aux 3 repas)

Composés soufrés { sur voute plantair matin et soir

efficace Action

Ouand arsenicaux, pommades etc, ont échoué, prescrire: Sulfodermol(cachets etpâte

Echantillons . Litter F . LABORATOIRE RAMBAUD , 12, Rue Beautreillis . Tel: Archives 43-98

le froid redoublait; cependant, voulant surmonter le mal et ne point paraître malade, il resta debout, changeant de situatiou de moment en moment, pressé par la douleur. A quatre henres après midy, il se rendit aux instances qu'on lui fit et se coucha : la chaleur ayant pris peu de temps après le dessus, il s'évcilla après une heure de sommeil. la douleur étant fort diminuée, et la fièvre augmentée avec assez d'ardenr et une grande sécheresse à la peau, le mal de gorge et l'assonpissemeut continuant, étant de plus en plus enchifrené avec le torticoli. La fièvre parut dans toute sa force sur les huit heures du soir, et ne commença à se relâcher qu'à deux heures après minuit ; mais cette diminution ne fut bieu sensible qu'à cinq heures du matin, après avoir rendu son lavement et sans moiteur à la peau. Le vendredy, sur les dix heures, le redoublement commença, le pouls devint plus petit et plus fréquent, les urines qui ont toujours été fort libres, parurent plus crites, on s'apperçut d'un peu de froid aux pieds et d'un peu de pâleur au visage. De cet état il passa au chaud presque aussitôt, avec accablement et douleur de tête au moindre mouvement, Alors on prit le party de le faire saigner pour prévenir les suites d'une fièvre qui devenait continue et qu'i ponrrait être suivie d'une petite vérolc, quoiqu'il n'y ait que des signes équivoques. Ce redoublement continuant après saignée qui fut faite sur les quatre heures après midy, les raisons qui nous avaient déterminé à la première saignée subsistant, et l'évacuation n'étant pas suffisante pour nons mettre à convert des accidents qui tous menacaient la tête, pour prévenir aussi l'éruption qu'on anrait pu attendre sur la fin du redoublement du troisième jour ou au commencement du quatrième, ou prit le parti de faire une saignée de pied à onze henres du soir ; elle fut suivie d'abord d'une liberté de veutre qui nons fortifia dans les vues qu'on avait de donner cours à quelques humeurs qui étaient dans les premières voies et qui pouvaient être reportées dans le sang, et de prendre pour cela le temps de la diminution de la fièvre. Le samedy, sur les cinq heures du matin, la tête parnt plus dégagée, le pouls bien plus doux, et l'on s'appercut d'une moiteur qui devint générale. On profita de ce moment, pour exécuter, avec l'avis des médecins les plus en réputation, ce que l'on avait projeté la veille. Le Roy prit d'abord de la mauve, et quelques temps après, deux grains de tartre émétique. Le remède a fait tout l'effet qu'ou en pouvait attendre, et a eu son succès bien an delà de ce qu'on pouvait espérer. Le redoublement qu'on craignait l'après-midy n'a point paru, la fièvre a tonjours baissé depuis, et le Roy a dormi cette nuit saus s'éveiller, huit heures de suite, et est sorti de ce sommeil la tête très libre, le pouls prosque sans émotion, ayant une chalcur douce et habitueusc à la peau, et il est dans cèt état à l'henre que j'ay l'honneur de vous écrire (1), ayant passéle temps auquel on pouvait craindre un redoublement, et l'appétit commence à se déclarer. On est hors de toute inquiétude sur la petite vérole

Quoique ce changement en mieux soit surprenant, nous avons lieu de croire qu'il se soutiendra, parce qu'il est fondé en couséquence des remèdes qui out eu tout

 (r) D'après cette phrase, le rapport semble adressé à un grand personnage, vraisemblablement au Régent (A. G.,, et P. C.,,). leur effet; et l'on doit sans flatterie ce succès au courage et à la raison du Roy, qui n'a point apporté d'opposition aux saignées, quoique ce soit les premières qu'on lui a faites de sa vie, et à la confiance qu'il a pourtout ce qui lui est proposé par M. le maréchal de Villeroy, qui a uu crédit findis urs on esprit.

Aujourd'hui quatre aonst, la bonne santé de Sa Majesté est absolument confirmée, la nuit ayant été très bonne, et le reste des humeurs évacué par une petite médecine qu'on lni a donnée.

Dans ce rapport, le premier médecin Dodart fait allusion à une consultation qui eut lieu entre plusieurs médecins. On lit, à ce propos, dans les mémoires de Mathieu Marais (loc cit.) que, le re août, « la fièvre ayant redoublé avec transport, les médecins étaient en grande dispute sur la saignée du pied. Dodart n'en voulait pas, mais le jeune Helvétius (2), médecin ordinaire, finit par ranger tout le monde de son avis ».

La nouvelle de la guérison du jeune roi donna lieu, à Paris et dans toute la France, à des démonstrations de joie extraordinaires (3). Ce fut partout: illuminations, feux d'artifices, danses, cavalcades, etc. Les fêtes durêrent plusieurs jours. Il y eut des prières publiques, et à Paris fut célébré à Notre-Dame, le 3 août, un Te Deium solennel auquel assistèrent le marquis de Villeroi, gouverneur du roi, et la duchesse de Ventadour, sa gouvernaute; ce qui donna lieu au rassemblement de tout un peuple dout les acclamations à l'adresse du roi durent chagriner le Régent (4). qui n'était pas simé.

La numismatique contribua, bien entendu, et ainsi qu'il en fut à l'occasion des maladies de Louis XIV, à commémorer le joyeux événement. Nous reproduisons ici (fig. x et 2) les dessins légèrement réduits de deux médailles qui furent frappées en souvenir de la guérisou de Louis XV en 1721.

La figure I représente une page entière de l'album d'où provienueut ces dessins (5).

(2) JEAN-CLAUDE-ADRIEN HELVETTUS (1685-1753) était le fils d'un médecin hollandais. Il était alors âgé de trente-six aus et jouissait déjà d'une graude réputation. Il fut le médecin de Marie Leczinska.

(3) Il faut lire dans les Mémoires de MARAIS, et dans le Journal historique et ancedotique du rêgue de Louis XV par E.-Y.-P. BARBIER combien la France se montra, dans cette circonstance, comme folle de son jenne roi.

(a) Bannura, Jos. ett.
(b) Cas demc dessias sont tirés d'un album in-folio, intitule Reusuil des médailles du régne de Louis XV, dont on trouve deux exemplaires à la Bibliothème nationale. C'est un recueil de 76 médailles, commémonant les principuux évéaements, de 175 à 17,5 intens, s'aurient, par consequent, à la pais d'Aixin la Chappele. On ne découvre ai nom d'imprimeur, ni date. On montaine portées sur l'exemplaire du cabibet des médailles indique qu'on est en présence d'une seconde édition, et qu'en même déclarces figuratis un la première édition, mis avec la même déclarces figuratis un la première édition, mis avec la même déclarces figuratis un la première édition, mis avec la

signature ; Godonnesche. La médaille elle-même, dont la figure r montre le revers, se



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

CÉRÉ/LES JAMILET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Bue de Miromesnii, PARIS

000000000 LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc. INSUFFISANCES

HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÉTE PAR DYSHÉPATIE TUBERCULOSE et SCROFULE justiciables de l'Huile de Foie de Morue DYSPEPSIES HYPERCHLORHYDRIE ::

.. PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES Névroses et Psychoses Dyshépati EPILEPSIE . PILEPSIE — NEURASTHÈNII MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES NEURASTHÈNIE FIÈVRE TYPHOIDE

TOXHÉMIE GRAVIDIOUS DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chloasma, Éphélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furoaculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds

l'intervention chirurgicale, l'obstacle à la

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoolique, Palostre, Syphilitique, etc.) 20000000000000 MÉDAILLE D'OR aux Expe tions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE et BILIAIRE

associées à la médication CHOLAGOGUE

#### PILULES et SOLUTION

EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépêt Général, Échantillons, Littéra ABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

ent clinique, instituée par le Dr Plantier et observations ou même d'auto-observations de Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Finnière et a sanctionnée par éen milieur d'observation ou minieu d'auto-observations de tion des glande hépartiques, combine l'opothérapse et les choisepeuse, utilisant par surcroit les propriétés hydrageuges de la gyéreline. Elle constitue une par surcroit les propriétés hydrageuges de la gyéreline. Elle constitue une par surcroit les propriétés hydrageuges de la gyéreline. Elle constitue une service de la companie de la grantique de la gyéreline de la companie de service de la companie de la gyéreline de la gyéreline de la gyéreline de derivent. Un tattement d'aprevue par la PANELINIE permet d'addirent Cette médication ess titre que son échec, après un temps d'application suffisant, autorise à recorrier

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* La PANBILINE, traitement total des maladies du FOIE et des VOIES

combine synergique

ent en une association qui exalte urs propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE

BILIAIRES,

EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE NI SUCRE NI ALCOOL

Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

Se prépare aussi en PILULES.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède .- Demi-dose pour les

Enfants DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES en FRANCE.

ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL. RÉP. ARGENTINE, CUBA, CHILI, etc.

hoeseseseses abilité des velos biliaires étant alors démontre extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la

médefine.
Agiant sur l'extructiquent, versus par le rétabilisement de la biligacie normale, la médication exerce, en outre, bien que ne confermant avecus droppe à donc Agiant avec l'extructiquent, versus par le rétabilisement de la biligacie normale, la médication exerce, en outre, bien que ne confermant avecus droppe à donc de la confermant avecus de la confermant avecus droppe à donc de la confermant avecus de la confermant avecus droppe à donc de la confermant avecus de la conferm essais successifs, le remède actif chez tel ou tel malade, quelle que soit son idiosyncrasi A la dose moyenne d'une cultierée à dessert de dix gran es par jour, ou de 2 PILULES équivalentes

#### DIMEGGAE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE PUI<u>ssant</u>

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT PHARMACIENS DE 1" CLASSE Membres de la Société de Chimie Biologique de France

octeur de l'Université, Licencié ès-Sciences Chimiques, Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur 285, Avenue Jean-Jaurés – LYON

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales Ne provoque ni intolerance ni accidents d'iodisme. - 2 à 4 cuillerées à cale par jour. LITTERATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE TANT-RAPHALL (VAI)



Other + 1

## Recalcifiant et Reminéralisateur Biologique unique



Ses Indications: Tuberculoses et Pré-Tuberculose
Rachitisme, Troubles de Croissance
Consolidation des Fractures
Troubles de Dentition

Grossesse et Allaitement, Phosphaturie
Sa Composition: Chaux silico-fluorée organique

Ses Formes : 1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de poudre

(partie centrale de l'écaille d'huître et phosphates des céréales)

Ses Doses : ou 1 cuillerée à café de Granulé, au milieu de chaque repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

La figure 2 provient également d'une page du meme album; nous donnons en légende le texte explicatif.

Outre ans plus tard, la santé de Louis XV

Quatre ans plus tard, la santé de Louis XV subit un nouvel assaut. Le jeune monarque (îl était majeur depuis deux ans et avait alors quinze ans) fut gravement malade, au milieu de févier 1725, de symptómes analogues à ceux qui avaient donné tant d'inquiétude en 1721: fièvre ardente, maux de tête violents, abattement extrême. Mais le danger fut promptement conjuré par des saignées au bras et au piéd et, quelques jours après, le roi peut assister au Conseil (7).

L'année suivante, à fin juillet 1726, le roi tomba malade « d'une indigestion considérable. Il avait



1721

Fig. 2.— LA JOYE UNIVERSELLE POUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA SANTÉ DU ROY.— UN auté sur leque et spoés un excusoir fumant. La l'égende, LASTITA POPULI PRO SAUUTE PRINCIPS siguité: La joye du peuble pour le ridablissement de la santé du Roys l'exerg ue IV AUGUSTI INDOCXXXI: le 4 août 1721 (a).

mangé beaucoup de figues, des cerneaux, du lait et autres choses, car il mange à étonner » (3). La maladie fut fort-sérieuse: mal de gorge, fièvre violente, assoupissement profond. On pratiqua des saignées au bras et au pied, sur l'insistance d'Helvettius, lequel entraîna l'assentiment des

trouve au Cabinet des Médailles (petit module en or, en bronze doré, en bronze ; D. = 41). Sur l'avers est le buste à droite de Louis XY, avec cette inscription : L'upovicUS XY D. G. FR. ET NAV. REX. Sous le bras on lit le nom du graveur : Y. Leblaw fecti.

- PAUL DE RAYNAL, Le mariage d'un rol, in-12, 1887, p. 115.
- (2) La médaille elle-même (fig. 2) se trouve, en petit module, au Cabinet des médailles. L'avers porte le buste à droite de Louis XV couronné de lauriers, Al'exergue. est le nom du graveur: C.-N. Roët. (Charles-Norbert Roëttiers).
- (3) BARDIER (loc. eth.). Il n'y a pas que Louis XV qui dévogait, c'était aussi bien toute la Cour, et en particulier e Mesdames de France. Il faut lire, à ce sujet, maints detaits curieux dans les ouvrages publiés par M. François Castanlé, homme de lettres, chercheur et étrés éradit, Signalous, notamment, son livre (avec de belles illustrations) concernant les Rovales amours d'une betite modisfel/Mes du Barry).

autres médecias, Dumoulin, Falconet, Sylva, tandis que Maréchal se déclarait contre la saignée. On croyait à un empoisonnement. Après une purgation avec de la manne, mais surtout après une dose assez forte d'émétique donnée par Helvetius, il y ent une amélioration rapide et la guérison s'installa (4). La crainte générale avait été grande, l'émotion s'éstait répandue dans toute la province. Aux prières publiques, à la consternation générale, succédèrent des manifestations de joie : Tê Deam, 'étux d'artifice, etc. Cât

La « petite vérsle »; à laquelle le premier médecin Dodart songea un moment lors de la maladie de 1721, survint pour de bon en 1728.

En effet, le 26 octobre, Louis XV était à Fontainebleau, lorsque, pendantla messe, il se trouva mal. Le soir, vers les six heures, on aperçut quelques boutons sur le visage du jeune fiévreux. Mais dès le lendemain on fut entièrement assuré que le roi était hors de danger. La courte maladie avait évolué sans incident, sans médication, et le 7 novembre le jeune malade (il avait dix-huit ans) était presque complètement rétabli et indemne de cicatrices (6). Il n'empêche que cette petite vérole donna lieu, un moment, à la consternation générale, à celle de la Cour et à celle du peuple. De toutes parts on se hâta vers Fontainebleau pour y prendre des nouvelles. Puis ce furent partout des manifestations de joie : des fêtes, des Te Deum (7), des illuminations. Il surgit toute une . floraison de poésies diverses (odes, idylles, etc.) en latin et en français. La numismatique ne perdit pas ses droits (8). Bref, cette courte maladie de 1728 fut cause, elle aussi, d'une émotion générale considérable.

- (4) V. Cabanès, I.es maladies de Louis XV, iu Le Cabinet secret de l'histoire, 17e séric, 1905, p. 261.
- (5) Voy. le chevalier DAUDET, Epitre historique à la Reine sur sa maladie et celle du Roi en 1726.
- (6) Nous admetirons avec leD\* Witkowski (Comment moururent les rois de France, 1920, p. 136), qu'il s'est agi d'une varioloïde.
- (r) Te Deum dans toutes les égliese. Le 17 novembre, l'Université de Paris s'assembla dans l'Églies eds Matturins, d'oh elle se rendit en procession à l'églies Saint Eustache. Auparant, le recteur de l'Université avait adresse un mandement débutant ainsi : «Extraordimerle suplicationes Universitates studiorum por restitute Regi valetulies, Nos, fudovies Benet, Rector Universi Studif Paris-leuis, omnifius et singuille éjuséem Universitates Dectorbius, Magistris, Clientifius, et Administris Saintens (Chevuller DAUDRY, Journal hist. du 14º voyage du rol Louis XV de Complégne, MDCO XXIX, p. 214.)
- (8) On voit dans les collections de la Bibliothéque nationale un médialle, poit module, dont le revers est reproduit dans le recueil In-folio déjà cité. A l'avers est un buste à droite de Louis-XV; on il, sous le bras, le nom du graveur ¿Duvisior. Le revers est entouré d'une couronne d'olivier, dans linquelle on Il l'Insert/ploin «1973 aversaren as BOLTAR NO SALTARS UNIDARS DE L'AUDITION (1974). PLANTE DE L'AUDITION (1974) de l'AUDITION (1974). PLANTE (1974) de l'AUDITION (1974) de l'

## DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



## MEDICATION NOUVELLE



## DÉSINFECTION INTESTINALE

FNTFDITF

AUTO-INTOXICATION

# A BASE DE CHLORAMINE

ET DE BILE PURIFIÉE ET DEPIGMENTÉE Comprimes Glutinises

OXYDANT = BACTÉRICIDES DÉSODORISANT

LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21. Rue Theodore de Banville, PARIS. J. LEGRAND Pharmacien

DOSE:

2 Comprimes avant chaque repas



## Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

(Citrosalicylate de Pipérazine)



Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; est donc Un anaigesique extrémement éfficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un anticeptique puissant des reins et de la vessie. L'URAZINE

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiage rénale et à toutes les manifestations arthritiques. 

L. DURANDi Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8c).



#### APPAREIL **PHOTOTHERMIOUE**

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale,

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs :-: parésies - reliquats inflammatoires - arthriles - péritonites; :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

La maladie de Metz. — Mais de toutes les maladies dout fut atteint Louis XV, celle qui le surprit fors de son passage à Metz, en 1744, atteigait les proportions d'un événement incomparable. C'est quele monarque, alors en pleine force de l'âge (il avait trente-quatre ans), était três aimé. Il avait résolu subitement d'aller luimème, à la tête de 30 000 hommes, sauver l'Alsace on l'armée de Coigny s'était fait battre. Sa décision vaillante avait soulevé l'enthousiasme général, lorsqu'un jour on apprit brusquement qu'il était mourant.

Ouelle était cette maladie? On en lit l'exposé officiel dans la Gazette de France de 1744. D'innombrables auteurs, depuis Voltaire (I), ont écrit sur cette maladie de Metz. Nous allons nous contenter de reproduire ici, en résumé, un document médical important puisqu'il émane de Chicoyneau, premier médecin du roi (2). On doit cette publication au Dr Paul Dorveaux, bibliothécaire de la Faculté de pharmacie de Paris. lequel la fit paraître en 1913, dans la Bibliothèque historique de « la France médicale ». Le « journal » de François Chicovneau est daté de Versailles, le 7 août 1744, soit trois mois après la maladie de Metz. Le compte rendu est en latiu et imprimé à Montpellier sons ce titre : « Lettre de M. Chicovneau, conseiller d'Etat ordinaire, premier médecin du Roy et chancelier juge de l'Université de médecine de Montpellier, écrite à MM. Clavillard, Salmon, Emery, Detchegaray, conseillers de MM. les Etudians dans la même Université, avec le Tournal exact de la maladie du Roy ».

Voici ce document, d'après la traduction publiée par M. Dorveaux, traduction légèrement raccourcie par nous et à laquelle nous avons joint quelques annotations.

JOURNAL EXACE DE LA MALADRE GRAVE OU AGGUE DONT A ÉVÉ ATRAÇUÉ, DANS LA VILLE DE MÉTEZ, NOTRE TRÈS AUGUSTE ROI LOUIS XV, ALORS GU'IL, SE DIRIOGEAT VERS LE RIBIN. IL VENAIT D'EMPLOYER TROIS MOIS A CONQUÊRIR TROIS TRÈS PUISBASTES FORTE-RESSES DE FLANDRES, S'ÉTAIT ÉPUISÉ DAR DE PÉNIELES TRAVAUX DE CORPS ET D'ESPETI, ET AVAIT SUB, AUX APPROCHES DE MÉTEZ, L'ENFLUENCE DES RAYQNS D'UN SOLELI BRULANY.

(1) Précis du rigne de Louis XV, Caip. XII, p. 95.
(2) Chicoyeaun, gendre de Chine, avait succédé à son beau-père, comme premier médecin et était, comme lui, de Précode de Montpeller ou Pierre Chine avait été professeur. Chicoyeaun s'était fait remarquer par son dévouement lors de la peste de Manseille en 179. Il necompagna Louis XV dans toutes ses campagues. A Mét, il yavait comme médecha suprès du roi, outre Chicoyeau, La Peyronie, premier chirurgien et médécin consultant, Marcot, premier médecin ordinaire, et endoues autres.

Eu ce qui concerne La Peyronie, on a de lui quelques lignes sur la maladie de Metz (Voy. CABANÈS, los. cit.).

Le roi était à Metz depuis quatre jours et se disposait à continuer sa route vers le Rhin, lorsque le 8, à 5 heures du matin, il s'éveille avec un assez fort mal de tête, une seusatiou pénible de lassitude dans tons les membres et une légère accélération du pouls. Pour ces raisons, et à cause d'un état de constipation opiniâtre qui durait depuis trois jours, on administra sur-le-champ deux elvstères d'eau simple. Une matière abondante, épaisse, malrecuite, sous forme de scybales, fut rendue sans soulagement apparent. Les symptômes, au contraire, paraissant augmenter, MM Caicoyaeau et La Pevrouie (3) firent saigner le bras, à 2 heures après midi. Diminution du mouvement fébrile et du mal de tête. Vers le soir, autre clystère qui fut suivi immédiatement d'une émission de bile d'un jaune intense et de mauvais earactère; et. comme cela, joint à la recrud escence des symptômes, faisait redouter une fièvre coutiuue, bilieuse et putride, nors décidâmes d'administrer, aussi rapidement que possible, un médicament cathartique.

Cette nuit-là, cinq à six heures de sommeil, interrompu par des intervalles de veille; à sou réveil îl rejeta par le ventre, à deux reprises, une matière ayant toujours un earnetère malli et bilieux; nouveau elystère, même effet et deux heures après, un purguit avec é drachunes des cl de Glauber, 2 onces de mamme de Calabre et I grain de est lèbbé dissous dans une quantité suffisante d'eau de fontaine. Matières sales, billieuses, répétées, rejetées dix à Cour fois par le ventre, trois à quatre fois par la bouche; sentiments d'auxiété avant l'actiou purgative.

Le 10, à 1 heure du matin, la fièvre et la douleur de tête augmentent, ce deruier symptôme surtout à droite, dans la région de la tempe et de l'euil, avec grande chaleur de ces parties. Cela nous porta à soupçouner que la tête avait été exposée aux ardeurs du solcil, et d'ailleurs, uotre bon roi, en approchant de Mct., s'était déclaré incommodé par les ravous b. Maints de cet astre (a).

Les médecius déjà donnés et M. Marcot, médeciu ordinaire du roi, furent unaniues à ouvrir la veine de la malléole ou du pied. Aussitôt, diminution de la fièvre et de la douleur de tête : nuit tranquille.

Le 11, journée assez paisible. Clystère, puis prescription d'un uninoratif (purgatif doux) composé de sel polichreste (sulfate de potassium) et de manne. Evacuation abondante d'une matière bilicuse et trés fétide.

Mais le soir, violent mal de tête. Saignée de la mailéole, ee qui provoqua de suite une sueur frauche et abondante et un sommeil de trois heures, ainsi que la diminution de la fièvre et de la douleur de tête.

(3) On lit dams le Journal de Barbler: « Yout le public a déclaude contre le duc de Richciet, M³º la duchesse de Châteauroux et M. La Peyronde, première chirurgien. On a prétendu qu'une fièvre ordinaire, lis étalent tous les trois rendremés dans a chambre du roi et qu'ils ne lisselante rentre personne, al chambre du roi et qu'ils ne lisselante rentre personne, qu'une fièvre ordinaire, lis étalent tous les trois rendremés dans a chambre du roi et qu'ils ne lisselante rentre personne, qu'itt le roi depuis le premièr moment de la mabellie, Je cress qui les médecians de Paris, qui ont de granda édaisa nece les chirurgiens, et qui eurageut contre La Peyronie, ont fait courir ces bruits pour discréditer celuir.

(4) Ou lit dans le Journal de Barbier: « Au surplus, on dit que cette matadie vient d'un coup de soleil, d'une indigestion d'un grand souper où on avait beaucoup bu, et d'un épuisement dans la nuit suivante. »

## L'ÉLIXIR

de

porte toulours la signature de garantie

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES Accidents congestifs de la Puberté

et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS:** 

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

Il est ici important de noter que les plus célèbres médecins de Metz avaient été appelés en consultation ; c'étaient MM. Castera, Mangine et Hélian (1), ainst que M. Bouniol, médecin de notre Université de Montpellier. Tous ont pensé, vu le mieux, que la saignée précédente suffisait

Journée du 12 : tranquillité, mêmes symptômes.

Le 13: grande aggravation; nouvelle saignée au pied à 7 heures du matin. Le roi se confessa vers 11 heures et reçut le viatique l'après-midi.

Le 14, à 5 heures du matin, exacerbation de tous les expuptiômes. Les médecins, à l'unanimité, prescrivent une cinquième saignée à la malléole. Atténuation, puis nouvelle crise à 5 heures de l'après-midi. Les médecins consultants prescrivent des sangauses à la temped rotice (2). A 8 heures du soir, 7 onces environ de sang avaient été triées sans produire aucunement le résultat désiré. Au contraire, vers 10 heures du soir, la douleur de tête et la fêvre augmentent. A 1 heure du matin, le roi reçoit l'extrême-onction.

Le 15, à 5 heures du matin, la fièrre était plus forte; la douleur de tête, presque mulle, était remplacée par un symptôme beaucoup plus redoutable à notre avis : une sorte de sommeil comateux, une prostration compléte. De l'avis unanime des médecins, ou appliqua des vésicatories suites partiels les plus charmes des jambes et des cuisses | on réitéra le cathartique avec un heureux succès, et, en raison de l'abantement des forces, on fit boire au malade guelques gouttes du général de la Motte (3), et peu après, quelques gouttes de lilium de Paracelse (4). Mieux sensible, puis augmentation de la fièrre vers la heures du matin, et évencation alvige ababte qui a'arcêta jusqu'à 4 heures, pais revint aboudante. La fièrre tombe, et fit place à une étomante tranquillité desprit. Plus de donleur, sommeil calme, pouls peu fré-

Le 16, après minuit, le roi s'étant éveillé, passa le reste de la nuit en état de veille; cependant la fièvre se mainintu médiocre. Elle était accompagnée de ces angoisses qu'on appelle communément vaporeuses ou spasmodiques. Prescription d'un minoratif, court sommeil, amététés moins fortes que les précédentes.

A midi et demie, arrive le célèbre médecin Molin (5)

(1) Joseph Hélian, médeclu de l'hôpital royal et militaire

de Mét., mort le 22 octobre 1759 à l'Aige de Caiquante-trois ans, (2) On lit dans le Journal de Babbier : v On dit que c'est un métécin, juif de Mete qui lui a fait appliquer les sangeuses sur la tête et qui lui à nât domer une potton, laquelle lui à fait faire une évacuation abondante qui l'a tiré de la mort; d'autres disent que c'est un chirugien-major d'un régliment; car Dumoulin n'y est arrivé que le dimanche 16, et tout le danger chit passé. »

(3) Remède secret connu en France depuis 1730, et composé, d'après Baumé, in Eléments de pharmacie, 1762, d'or potable « fait sans huile essentielle et sans acide marin » (ALF, FRAN-KLIN, Les médicaments, 1891, p. 225).

(4) Dissolution de potasse dans l'alcool, suivant un mode de préparation indiqué dans le Dictionnaire de médecine Lettré et Glibert, p. 946.

(5) Note de M. Paul Dorveaux : « Jacques Molin, habituellement appelé Dumoulin, était à la fols médecin servant parquartier, pendant le premier trimestre de l'année, et médeciu consultant du pai II avait sois-auch dischuit aux en races par

consultant du roi. Il avait soixante-dix-huit ans en 1744. P D'autre part, M. de Verneuil, introducteur des ambassaqu'on avait fait venir de Paris. Cet homme, très habile dans l'art de guérir, jugea qu'il fallait continuer le traitement. Troisième verre de minoratif.

Le 17, à 1 h. 30 du matin, la fièvre augmente avec tendance extraordinaire au sommeil. Régressiou pendant une demi-heure, puis une nouvelle montée, puis nouvelle

chute de la fiévre, mais persistance de l'assoupissement. Le 18, à 1 heure du matin, le pouls devient plus fréquent et diminue vers ô heures du matin. Nouveau minoratif suivi d'une évancatino copieuse avec amsiétés du cœur et de l'estomée. La première de ces anxiétés, une heure après la prise du médicament, produisit l'abolition subite du mouvement et du sentiment à un point tel, que la vie parissait dans le plus grand danger. Un elystère d'eau froide fit cesser immédiatement cet état; nouveau clystère, puis amélioration procressive.

Les nuits du 20 et du 21 furent tellement paisibles et les périodes diurnes si tranquilles que nous affirmâmes, à l'unanimité, l'heureuse convalescence.

Nous ne relaterons pas les incidents, de nature extra-médicale, qui ont entouré l'événement principal [6]. Mais il convient de relire les descriptions laissées par les principaux écrivains de l'époque, pour saisir toute l'étendue et la sincérité de l'émotion suscitée dans toute la France à la nouvelle si brusque de la maladie et de son extrême gravité.

A ce sujet, Voltaire écrit (7): « Le danger du roi se répand dans Paris au milieu de la muit; on se lève; tout le monde court en tumulte sans savoir où l'on va. Les églises s'ouvrent en pleine muit; on ne connaît plus le temps, ni du sommeil, ni de la veille, ni des repas. Paris était hors de luimême. » Louis XV fut arpordé « le Bien-Alimé» (8).

deurs, écrivait à sa femme, dans une lettre datée de Metz : « Les mélécleins ue pouvant rien, on a auncaé un vieux chirur gien-major retraidé. Le 16, un nieux se produisit. Le médecui Molin arriva de Paris et reconnut que la maladie était une fèvre maligne. « Voys. Cannès, Cabina sexer de l'Hist., 1905, p. 266).

(6) Evénements tels que le départ forcé de la duchesse

(6) Evénements tels que le départ forcé de la ductiesse de Châteauroux qui avait accompagné le roi à Metz, le regret exprime par Louis XV pour le scaudale dont il donua l'exemple à son royaume, etc. Tout récemment M. Henri Maynard rappelait en partie ces incidents, en cérivant sur la maladie de Louis le Bien-Ainé (in les Efudes médicales, rédacteur en chef D' Mendel, décembre 1920).

(2) Prieis du rêzpa de Louis XV. Voltaire en écrit plus long, ainsi que les auteurs suivants : Barbier (Chronique de la Régence et du rêgue de Louis XV, ed. Charpentier, 1666, 1,111, p. 56), Mouthe d'Angerville (Vie priviée de Louis XV, 1, 1p. 194), J. M. 6, (Vie de Louis XV, 1975), Maton (ela Varenne (Siécle de Louis XV, ouvrage positiume d'Arnouix Laffrey, 1796); etc.

(8) Voció, d'après Maton de la Varcenne (Siètele de Louis X IV), dans quelle d'ronontance le surrono aunsi tungi; « Youte la famille royale était à Meta, sout le due d'Orléans qui était rasé. Paris, Retrie à Sainte-Genevice, il invoquait sassidiment la Patronne. Ce fut là, dil-on, que, sans concert, et par un cri de désespoir subit et unamine, Louis XV fut produme Louis le Bleta-Aimé, Ce n'était point flatterie; ce n'étaient point les ourrisans qui le qualifaient, c'était le peuple ; lu e croyait pas que le monarque expirant apprit jamais ce surnom; il le décernait en quelque sorte à son ombre. »



## Primesol BimesolTrimesol)

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections)

INFECTIONS GONOCOCCIE ANÉMIE NÉOPLASMES

## MESOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM

TOUTES MANIFESTATIONS ARTHRITIOUES

## BOUES RADIO-ACTIVES METRITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

**ULCÉRATIONS** PERTES.ETC.

## DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM

MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA .ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

#### DE LA SOCIETE D'ENERGIE **ABORATOIRE**

BUREAUX : 127, rue du Faubourg Saint-Honoré, a PARIS A. PLEDEL, pharmacien chimiste (faculté de Paris), 51-53, rue d'Alsace, à COURBEVOIE (Seine)

La figure 3 rappelle l'inquiétude générale.

Aux sentiments d'alarme et de douleur a succédé une explosion de joie générale. «Le courrier qui



Fig. 3.— La France est agenosillée, implorant devunt un autel sur legnel brûle de Pencens. On lit: Luctus Nulli auvo coortius on douleur dernelle jet en exergue: REGE GRAYTHER AGEROTANTE, METS, MENSE AUG, M.D.C.C. XLIV: le roir gravement malade, Mets, mosé d'août 1744 (1).

apporta le 19 [aoît] là Paris la nouvelle de la convalescence, fut embrassé et presque étouffé par le peuble; on baisait son cheval et ses bottes:



FIG. 4. — DRO CONSERVATORI. — La France près d'un autic dont la fiamme et l'Enceus montent jusqu'au Cicl, y déve les mains en actions de grâce de la guérison mineuleuse de ROY. La légende DRO CONSERVATORI, et l'Exergue REGIE VINCULES MORTIS SOLUTA METTS MERS AUGUSTS. M. D. C. C. XIAV, signifient: A Dieu conservateur qui a tiré le Roy d'entre les bras de la Mort, à Meta, a mois d'aguit (1744 (2).

on le menait en triomphe » (3). « Les poètes, les orateurs s'efforcèrent de célébrer ce plus beau moment de la vie de Louis XV. On ne saurait

M. d'Angerville (Viè privie de Louis XV, 1, 11) s'exprime peu près dans les mienes termes.
Pur contre, d'après Voltaire (Sidel de Louis XV et Missoires Put contre, d'après Voltaire (Sidel de Louis XV et Missoires servir è la vie de Voltaire, par lui-même) élé par Heuri Martin (Hist. de France, t. XV, p. 271), un poète de carrefour, Vadé, le chantre des poissardes, s'avisa de surmoumer le roi Louis le Blen-Almé: 1 onte la France adopta ce surnous, sans se douter de Forigine (fig. 3).

(1) Cette médaille de petit module (D. = 42) ne se trouve ni dans le Récueil des médailles de Louis XV (déjà signalé) ni au Cabinet des médailles. Il en est de même de la grande médaille représentée plus loin (fig 6),

(2) Ce revers (fig. 4) se trouve représenté dans le Remuil des métallités de Jonis XV (los, ch.). La métallité elle même seiste en petit module (D. = «2) au Caolant des métallites. L'avres montre le buste à droite de Louis XV, et en exerque, les initiales F. M. qui sont celles de l'artiste français François Marteau.

(3) Journal de Barbier.

imaginer à quelle extravagance se porta, chez les gens de lettres, le délire de la composition, mêlé au délire patriotique ». On s'embrassait dans

Il va de soi que des médailles furent frappées. Voici deux revers (fig. 4 et 5) suffisamment explicatifs (petit module; D. = 42).

Louis XV, à son retour à Paris, y fut reçu comme un emperuer romain (4). La médaille direproduite (grand module; D. = 74; Voy, p. VIII) est un souvenir de ce retour triomphal. Le 15 novembre, le roi fut reçu à l'Hôtel de Ville où il présida un grand diner. Cette réception donna lieu à l'exécution tardive (en 1760) d'un tableau dont nous reproduisions la gravure en réduction (Voy, p. VIII). Le peintre est Roslin (5); le graveur est Cochiu.

La maladie de Metz comporta le summum et la fin des manifestations spontanées d'affection qui s'élevaient du peuple vers son roi « bien-aimé ». A partir de 1744, ce fut la désaffection progres-



Fig. 5. — Gallia reviviscens. — La France tient une couronne d'une main et s'appuie de l'autre sur son boucher, au bas diuquel sont les initiales C. N. R., de l'artiste Charles Norbet Roëtiers. En exergne: Salvo Principe Dilectissimo, 17(4) (6).

sive, que n'arrêta pas l'attentat dont Louis XV fut victime le 5 janvier 1757. La blessure qu'il reçut fut d'ailleurs légère. Avec les aus, le monarque prit de l'embonpoint, devint obèse, et fut bien souvent sujet, comme son illustre prédécesseur, à des vertiese et à des troubles diexetifs.

(4) La Gazette de France du 28 novembre 1744 donne le compte rendu officiel de cette réception indescriptible.

(3) Alexandre Roslin, peintre suédois né en 1718, mort far Paris en 1793, ville où il débuta brillamuent, dans les salons, puis à la Cour. Son saccés lui permit de briguer l'Acadeinie de peinture et d'y être admis en 1753. Il devint le portuntiste à la mode (d'après la grande Enac'olopédie). Le lableau de Roslin a dû être détruit. La gravure que nous reproduisons se trouve à la Bibliothèque nationale.

(6) Ce revers (fig. 5) ne se trouve pas dans le Reneil des méailles de Louis XV (loc. cit.). La médaille elle-même dont l'avers montre un buste à droite de Louis XV et, en exergue, les initiales P. M. (François Marteau), se voit au Cabinet des médailles. (petit module or, D. = 47).

# BACILLOSES

## **SUBAIGUES & CHRONIQUES**

Sulfates de terres rares

(NEODYME — PRASEODYME — SAMARIUM)
CHIMIQUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

## **PELOSPANINES**

ΠΗΛΟΣ: terre: ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5')

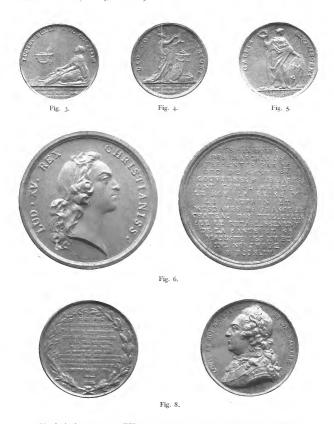

Planche à placer page 202 (VIII) pour remplacer les figures déjectueuses de l'article de MM. Gilbert et Cornet.

Nous arrivons, finalement, à l'année 1774 où, le 27 avril, Louis XV, alors âgé de soixantequatre ans, contracta, par contagion directe, la variole dont il mourut. Sur cette dernière maladie les informations abondent. On a publié les bulletins de santé rédigés par les médecins qui ont



Fig. 6. — Lud. XV. Rex christianis. — On lit sur le revers: Les six corps des marchands présentés par le duc de Gesvres, gouverneur de Paris, ont complimenté le Roy, la Reine,



M<sup>gr</sup> le Dauphin et M<sup>me</sup> de France au château des Tuileries sur le rétablissement de la santé de Sa Majesté les\_15\_et 16 novembre MDCC XLIV.



FIG. 7. — CONVALESCENCE DE LOUIS XV à son retour de Metz.

— La scène se passe devant l'Hôtel de Ville. Le roi debout et coiffé est « complimenté par le Prévot des marchands qui met un genôn, ên terre, ainsi que des Echevins et les autres

Officiers du Bureau. Sa Majesté est montée ensuite à l'Hôtel de Ville, entra dans la grande salle » (Gas. de Fr., 1744). Au-dessus des personnages est une figure allégorique : la Ville de Paris.

# ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO - ROME

# **BIOPLASTINA SERONO**

Émulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale dès noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLAST NA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)

# TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES difficiles, excessives, insuffisantes

PUBERTÉ - MÉNOPAUSE

Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Varicocèle

# HÉMOPAUSINE

# Du Docteur BARRICR

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Adultes: 2 à 3 verres à liqueur par jour | Enfants: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour

DOCTEUR.

VOULEZ-VOUS LUTTER CONTRE LA RÉCLAME VULGAIRE ?

Conseillez: L'HÉMOPAUSINE

Laboratoires du D' BARRIER, Les Abrets (Isère). - LITTÉRATURE, ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

soigné Louis XV (1). Quant aux détails eireonstanciels et de cette variole et de la mort du roi, maints auteurs de l'époque ou de la nôtre les ont étalés suffisamment (2).

Rappelons seulement que Louis XV avait eu déjà la « petite vérole », aux Tuileries, le 26 février 1728. Mais comme cette petite «petite vérole » n'était qu'une simple varioloïde, il n'y a

(1) On trouve une description précise de la maladie dernière, dans une note provenant des Annales capitulaires et autres, uote due à « quelque bon chanoine » et que M. Robert Guerlin a découverte dans les Archives départementales de Picardic (Amiens pendant la maladie du roi Louis XV, par R. GUERLIN, 1884). D'autre part, le Dr Mauricet a trouvé dans les Archives départementales du Morbihan et publié en 1892, des pièces documentaires, entre autres le bulletin médical rédigé le 30 avril 1774 par les médecins Lemonnier et Lassone.

Un autre « bulletin de la maladie du Roi » se trouve à la Bibliothèque nationale (Imprimés). Il est daté de Versailles, le 7 mai à 8 h. 30 du matin, et signé des médecins : Le Monnier, Lussone, Lorry, Bordeu, de Lassaigne, La Martinière, Andouillé, Boisevillaud, Lamaroue, Colon.

Les mêmes médecins ont rédigé un nutre bulletin deux jours après à 7 heures du soir. On lit au bas de ce bulletin : « Le Roy est mort le mardy 10 may 1774 à 3 h. 20 après midy. » (Revue des documents historiques, Etienne CHARAVAY, 110 année).

Rappelons les publications des Drs Corlieu (La mort des rois de France, Cabanès (Les maladies de Louis XV), Witkowski (Comment moururent les rois de France)

(2) Quant aux détails circonstantiels de nature extramédicale, on les relit avec une curiosité nouvelle dans l'ouvrage récent de M. François Castanié, consacré tout entier à la dernière favorite, Mme du Barry (loc. cit., chap. X).

rien d'étonnant qu'il n'y ait pas eu, ainsi que l'a écrit le Dr Witkowski (loc. cit.), une immunisation assez longue. Il y a donc lieu de prendre comme venant d'un flatteur, les paroles de Dodart. premier médecin en 1728, lorsqu'il prétend « qu'il était sorti une assez grande quantité de petite vérole pour rassurer Sa Majesté contre le retour de cette maladie » (3). Rappelons qu'en 1774, c'est Lamonnier qui faisait fonction de premier médeein (4), avant succédé à Tean Sénac. mort en 1749. Les autres médecins sont connus par les bulletins de santé qu'ils ont signés. D'après Lianeourt (5), ee qu'on nommait «la Faculté » se composait, lors de la variole finale. de six médecins, cinq chirurgiens et trois apothicaires. Louis XV trouvait, paraît-il, que c'était insuffisant.

Pour ce qui est de l'émotion publique qu'aurait pu susciter la maladie et la mort du successeur de Louis XIV, nous sommes bien loin, à tous les

(3) Vie de Louis XV (loc. cit.).

(4) D'après Corlieu (loc. cit.). On ne trouve pas, en ce qui concerne Lemounier, le titre officiel de premier médecin. « Il est vrai, ajoute-t-il, que François Quesnav, maître en chirurgic, avait suivi I,ouis XV au siège de Metz et qu'il était, avec Lemonnier, médeein ordinaire du roi. Mais à la mort de Sénac, Quesnay avait soixante-treize ans, et il ne figure pas

parmi les médecins qui ont soigné le roi à sa dernière maladie. (5) Voy. Revue rétrospective, t. II. 1884.



# Le Diurétique rénal par excellence

# LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

PURE
Le medicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de dechieruration, le reméde te glacide ans l'articosétrose, la lub servoire pour le brightique présétrose, l'albuminurie, l'hy-comme est la digitale pour le cordisque,

LITHINÉE Le traltement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-

- Ces cachets sont en forme de cœur et se

The state of the s

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS

points de vue, de la maladie de Metz. Ce n'est plus, depuis longtémps, le roi « bien-aimé ». Pour terminer en peu de mots: «La mort du roi fut accueillie avec une joie non dissimulée par la plus Pour ne pas rester sur une impression pénible, nous reproduisons une médaille (fig. 8) qui fut frappée en 1822, c'est-à-dire avec l'avantage du recul. Elle marque le souvenir de la maladie de



Fig. 8. — Avers: buste à gauche, avec l'inscription: LOUIS XV, NOI DE FRANCE ET DE NAVARRE. Sous le brus, le nom de l'artiste: Bagui. 1,c revers est entouré d'une couronne de chêne et de laurier, au milieu de laqueile ou lit: NE ESTIGNES ROI LE 1°C SETTIMBES 1714 (Régace du due d'Orfriens).

grande partie des citoyens. La conduite avilie du roi l'avait fait particulièrement mépriser, et rien de lui n'intéressait plus le public (I). »

(1) Ibid.



RÍUNION DE LA LORRAINE A LA FRANCE, 1758. MALADIE DU ROI ; LE SURNOM DE BIEN-AIMÉ LUI EST DONNÉ FAR LE PRU-PLE, 1744. BATAILLE DE FONTENOY, 1745. RÉUNION DE LA CORSE, 1768. MORT DU ROI EN 1774.

Metz et du surnom de Bien-Aimé. Elle rappelle, en outre, des événements glorieux qui peuvent permettre de laisser dans l'ombre tous les autres.

A. Gilbert et P. Cornet.



# PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et arematis

# ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

Sténoses pyloriques, Fermentations anormales, etc., Anti-Oxyurasique puissant.

DOSES 1 to \$5 g. gr. par jour dans Esu, Lait ou Tirane. Chaque Flacen perio use mesure dont le centent cerespond \$1 u gr., de Carbenate de Bismuth. Ph. Laucesus, 71, Av. Victo-Emmanael III, Paris et toutes Phis.

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 PRODUITS CARRION

L. D. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et Co. 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### Réorganisation des services d'électro-radiologie des hépitaux de Paris,

Le conseil municipal a émis un avis favorable au projet du Préfet de la Seine. Voici le rapport présenté par le D<sup>p</sup> Calmels, au nom de la cinquième commission, rapport adopté par le conseil;

1.— Eta debors du laboratoire central d'électro-radiologie, unique pour l'hôpital et affecté la radiographie, à la radiosopie, à la radiothémpie, à la radiumthérapie et à l'électrothémpie, et sous réserve de la création de laboratoires spécialisés après avis du consaiel de surveillance et du conseil municipal, il peut être établi à la demande des chéfs de service, après avis des mémes conseils, des postes affectés exclusivement à la radiosopie. Ces postes sont rattachés au laboratoire central de l'hôpital pour la technique radiologique et pour la fourniture, l'entretien et la gestion du matériel.

II. — Le personnel médical est recruté parmi les docteurs en médecine de nationalité française et pourvus du diplôme de docteur obtenu devant une faculté française (diplôme d'Etat).

Le laboratoire central de l'hôpital compread un chef et un ou deux chefs adjoints d'électro-radiologie et un ou plusieurs assistants d'électro-radiologie, suivant cadres approuvés après avis du conseil de surveillance et du conseil municipal. Sout supprimés de ces cadres les externes. Le personnel du laboratoire central demeure à la disposition des chefs de service.

Les assistants sont nommés aur une liste établie par une commission, dont la réunion sera anmocé par voie d'affiches un mois à l'avance et qui examinerà les titres et travaux scientifiques, militaires et hospitaliers après en exposé oral de dix minutes de ces titres fait par chaque candidat. Cette commission se composera d'un membre du conseil de surveillance, designé par le conseil, d'un représentant de l'Administration, des trois représentants un conseil de surveillance, des médecins, des chirurgiens et accoucheurs des hôpitaux, ou, en cas d'empêchement de leur part, de délégués, nommés à cet effet par les sociétés intéressées, de trois chefs de laboratoire titulaires tirés au sort.

Les chefs de laboratoire d'électro-radiologie, seuls autorisés à porter ce titre dans l'hôpital, sont recrutés à la suite d'un concours dont le jury est ainsi constitué : quatre médecins chefs de service, deux chirurgiens chefs de service, deux chefs des services spéciaux (accoucheurs. oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie) quatre chefs de laboratoire titulaires d'électro-radiologie ; ces juges étant désignés par voie de tirage au sort. Sauf pour les chefs de laboratoire, ce tirage sera fait sur une liste établie par les sociétés médicale, chirurgicale, des accoucheurs, otorhino-laryngologistes et ophtalmologistes des hôpitaux et comprenant quatre fois plus de noms que le nombre à tirer pour les médecins et chirurgiens, deux fois plus pour les accoucheurs, oto-rhino-laryngologistes et ophtalmologistes. Sont admis à se présenter au concours les assistants d'électro-radiologie comptant deux ans de services hospitaliers soit dans les laboratoires centraux, soit dans les postes de radioscopie, soit dans les services spéciaux de radiologie de Saint-Antoine et de Saint-Louis. Les épreuves comprennent :

1º Une épreuve orale surtitres scientifiques, militaires et hospitaliers (o à 40);

2º Une épreuve écrite d'électro-radiologie (durée quatre heures, o à 20);

3º Une épreuve technique pratique d'électrologie (électro-technique, électro-diagnostic, électrothérapie) passée devant la moitié du jury (o à 20);

4º Une épreuve technique pratique de radiologie (radiotechnique, radiodiagnostie, radiothérapic) passée de vant l'autre moitié du jury (o' à 20).

III. — La nomination des assistants est faite par le directeur de l'Administration pour les laboratoires centraux sur proposition de trois noms par le chef de laboratoire titulaire, pour les postes de radioscopie sur profosition du chef de service intéressé, les uns et les autres portant le titre d'assistants d'électro-nadiologie de l'hôpit alet recevant une indemnité annuelle de 1 zoo francs.

La nomination des chefs de laboratoire titulaires est faite par le directeur de l'Administration, parmi le scadidats recomus admissibles et suivant l'ordre établi par le jury. La nomination de l'adjoint est faite, sur proposition de trois noms par le chef de laboratoire titulaire parmi les caudidats classés, sans tenir compte d'ancienneté. Les chefs titulaires reçoivent une indemnité annuelle de 3 voor france, les chefs adoints de 2 « too francs

IV. — Les chefs de laboratoire et assistants peuvent être révoqués par le directeur de l'Administration après avis du conseil de surveillance.

Leurs fonctions cessent de plein droit lorsqu'ils ont accompli leur soixante-deuxième année.

Les dispositions de l'article 52 du règlement général sur le service de santé sont applicables aux chefs de laboratoire et aux assistants; toutefois l'alinéa 3 de cet article est ainsi modifié: «Les réclamations sout soumises au conseil de surveillance qui statue ». L'article 53 du règlement susvisé s'applique également aux chefs de laboranitre adjoints et titulaires et aux assistants. Toutefois la cause certaine de maladie visée à cet article sera constatée par une commission médicale composée des représentants au conseil de surveillance, des médecins et chirurgiens des hôpitaux, d'un chef de laboratoire titul sire en fonctions désginé par le sort.

Cette commission sera appelée à statuer sur la proposition des chefs de service de l'hôpital sur l'opportunité de maintenir en fonctions les chefs de laboratoire et assistants atteints d'infirmités ou de maladies chroniques-lés mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

Le directeur de l'Administration statuera sur le rapport de ladite commission et après avis du conseil de surveillance.

Le chef de laboratoire ou assistant qui aura accepté des fonctions permanentes étrangérsaus service de l'Assistance publique à Paris et incompatibles a vec le service régulier et quotidien auqueil les tatem, sera, après mise en demeure d'option, placé en disponibilité. Il ne pourra être rappelé à l'activité que sur sa demande. Dans ce cas il prendra raug à la suite de la catégorie à laquelle il appartenait

Il pourra être accordé par le directeur de l'Administration des congés de longue durée pour raisons de santé.

Pourront être nommés honoraires les chefs de laboratoire titulaires, adjoints ou suppléants et les assistants

# AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

Traitement par le massage sous la douche. GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Saint-Simon. Massonat

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Mont Revard, 1600 mêtres.

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections . de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

# PÉRISTALTINE CIBA

Comprimés

régularise les fonctions de l'Intestin Action douce, sans colique

Sans accoutumance

Ampoules

révelile la motricité intestinale dans l'atonie post-opératoire Innocuité absolue, Injection indolore et sans réactions locale ou générale.

ECHANTILLONS & LITTÉRATURE :

CABURATOIRES CIRA - L. Place Morand, & Lyon

#### NERVEUX SÉDAT

HYPNOTIQUE DF CHOIX



ANTI ·Spasmodique Anti-Algique

à base de EXTRAIT DE JUSQUIAME

VERONAL SODIQUE LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à café

COMPRIMÉS Deux à quatre INTRAIT DE VALÉRIANE AMPOULES Invections Sous-Cutanees

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIQUEE 21 Rue Théodore de Banville PARIS J. LEGRAND, Pharmacien



# INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

ayant exercé quinze ans en cette qualité et sans conditions de durée lorsqu'ils auront suspendu leurs fonctions pour infirmités ou maladies contractées dans l'exercice de leurs fonctions.

# Une opinion sur le mode des concours de chirurgien des hôpitaux de France.

On a pu lire daus les Archives médico-chirurgicales de Normandie (15 novemble 1920) un article que reproduit le journal Les hopidaux de France (15 janvier 1921), article intitulé: FAUT-II, MODIFIER LES CONCOURS DES CHIRURGHESS DES HOFITAUX ?

C'est le DF Le Nouëne, du Havre, qui pose la question en commençant par faire remarquer que sents les professeurs titulaires des Paculès sont choisis sans avoir démontré leur supériorité dans la branche qu'ils doivent enseigner, et en ajoutant que le concours, cet héritage de la scolastique, v'existe encore qu'en Chine et chez nous.

Le grand étounement des étrangers porte sur l'épreuve opératoire sur le cadavre, épreuve toujours la même et qui vaut la prime à celni des candidats le plus habile à exposer brillamment et dans le temps voulu as « découverte ». C'est le triomphe de la mémorie et du « bagou ».

Pour ce qui est de la dissertation écrite sur un sujet de pathologie externe ou d'anatomie, cette question écrite est, d'après M. Le Nouène, bien inférieure à l'épreuve écrite du baccalauréat, parce que, pour le concours' de chirurgien des holpitanx ainsi d'alleurs que pour tous les concours de médecine, c'est une question de livre, une question de cliché tout préparé que le candidat doit débiter avec élégance et ponechalité. Alors que la chirurgie est essentiellement un art d'observation, d'expérience, d'initiative, il n'est pas nécessaire, pour concourir, d'avoir fait de la chirurgie. Il suffit, principalement, d'avoir de la mémoire et de la faire travailler pendant les semaines qui précédent le concours.

L'exposé chuique de deux malades peut sembler plus probant que la composition écrite, mais, dans la pratique, c'est encore une histoire de unémoire et d'enrafamenent, le diagnostic à poser étant, en général, des plus faciles et n'ayant pour le jury qu'une importause très relative, par rapport à la maulère d'exposer.

D'après M. Le Nouëne, le candidat peut très bien, eu matière d'épreuve sur le cadavre, exécuter parfaitement un 4 Chopart so ou un 4 l'affance et se montrer insuffisaut et inadmissible en ce qui concerne l'asepsie, l'esprit de décision, le saug-froid, l'initiative, bref, toutes les qualités nécessires, nour bien orders sur le vivant.

C'est donc une véritable opération chirurgicale qui conviendrait comme épreuve, dans des conditions déterminées, bien enteudu, et non susceptible de soulever des objections d'ordre moral. Cette épreuve u'exclurait pas l'exercice de médecine opératoire. D'autre part, l'épreuve des tilres serait très importante, en tenant compte des travaux personnels et de la pratique chirurgicale du candidat. L'examen des malades est à conserver comme épreuve, mais en augueutant le nombre des malades et en chofsissant les cos assex difficiles.

Tels sont, à grauds traits, les désiderata exprimés par M. Le Nouëne, le distingué chirurgien du Havre, et en même temps l'un des vice-présidents de l'Association professionnelle des médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices civils de France. K.

### NÉCROLOGIE

### LE PROFESSEUR PIERRET (1845-1920)

Né en 1845 à Venlun, Antoine-Anguste Pierres étaits révété de boune beure comme un sight hors ligne, Adoles. cent, il comunt les difficultés qui trampent définitivement les esprits bien donés. Pois il marcha de nacès en sucès : interne des hópitanx de Paris (1871), chef de clinique adjoint à la Paculté de médecine de Paris (1879), chef de clinique adjoint à la Paculté de médecine de Paris (1879), il if tau laboratoire de Charcot une série de recherches personnelles qui le classèrent en tout premier plan. De cette période dateut ses découvertes en anatomie et physiologie du système nerveux central. Elles biu i pron-raient déjà la renommée, presquela célévité, et en 1877, à treuts-deux sus, il était nomé professeur d'anatomie pathologique à la Paculté de médecine de Lyon, alors en voie de création.

Une susceptibilité spéciale aux intoxications provoquées par les autopies l'obligati, en 1884, à abandonner l'anatonie pathologique, et il obtint de passer à la chaire de clinique des maladies neutaies. Il entrait dans ce nonveau domaine avec une orientation d'esprit très spéciale, domnice par les vues de la médecine générale. D'entible, en psychiatrie, il se révéla comme un mattre, un initia-

Ce fut surtout comme professeur qu'il donna sa mesure. Ses cours de clinique psychiatrique à l'asile de Bron attiraient en foule et enthousiasmaient les élèves. Dans ces causeries cliniques, inoubliables leçons de choses, les présentations d'aliénés étaient des évocations magiques où as physionomie si typique, sa belle prestance, lui permettaient de dominer à la soif les malades objets de la leçon et les élèves qui se pressaient toujours nombreux là ces cours si originaux, si vécus, si instructifs.

Dans les leçons théoriques, il avait le don de la clarté, de la limpidité ; aisément, il trouvait la formule imegée, inoubliable, qui martèle l'idée essentielle.

Il était passionné de l'idée juste et il excellait à terminer chacuue de ses leçous par des vues d'uue haute euvergure daus lesquelles la médecine mentale ne se séparait jaunais de la médecine générale, pas plus que des dornéts les plus précises de l'anatomie pathologique.

Professeur, il a laissé un souvenir impérissable dans l'esprit de ses nombreux élèves.

Chercheur infatigable, il fut un réel initiateur en médeeine mentale, quand il étudia le rôle des infections et des iutoxications endogènes dans l'apparition des troubles délirants.

Artiste, il décrivit avec un rare bouheur d'expression les troubles de la mimique chez les aliénés.

Il euscignait admirablement; il excellait à faire passer dans l'âme de ses élèves l'esprit d'investigation dont il était lui-même animé. Il leur communiquait cette foi, cet enthousiasme dont il était tout rempli, tout débordant.

Patriote ardent, Lorrain de race, il était fier à la foisdes gloires que la guerre de la Revauche avait accumulées dans sa famille, noblement fier aussi du deuil qu'elle lui avait coûté.

Il s'est endormi dans la victoire et après une belle vie.

CHAVIGNY.

# NOUVEAU

# TRAITE de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

A. GILBERT

P. CARNOT

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE MÉDECIN DE L'HOPITAL BEAUJON Avec la collaboration de MM.

Achard, Ambard, Aubertin, Auché, Airegnet, Babonnett, Balzer, Barbler, Barth, L. Bernard, Bazanyen, Boinet, Boulloche, P. Carnot, Castas, Cheuffard, P. Cialese, Claude, Gourmont, Bazanyen, Boinet, Boulloche, P. Carnot, Castas, Cheuffard, P. Cialese, Claude, Courmont, Caucher, Chibert, Cauget, Culler, Marvier, Nayem, Henchen, Huddol, Hutlind, Jeanselme, de Jong, Klippel, M. Labbé, Laederich, Laignel-Lavastine, Lannois, Laveran, Le Fur, Le Noir, Lereboullet, Leri, Low, Lion, Marian, Marle, Marien, Senatorich, Ming, Millan, Moany, Netter, Parmentier, Pitres, Riohardière, Roohaix, Roger, Roque, Saquépões, Sainton, Sérieux, Sicardy, Surmont, J. Tolssier, A. Thomas, Triboulet, Vallard, Yaquez, Villard, E. Well, Wides Walssemboch.

# TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN EVOLUTION.

Le fascicule VII, Maladies vénériennes, par le D'BALZER, a reparu en 1920 avec un nombre de pages double et de nom-Le fascione National Marches de courr, par lo P Yconz, est perc.

This pole XXIII, Maindies de courr, par lo P Yconz, est perc.

Le fascione XXXII, Maindies de se percent et courre de courre de réimpression, les fasciones les fasciones IXII, VIII, X, XX, XXIX ex XXXII sont de courre de réimpression, les fasciones XXIII, XXXVI paraliron très probablement.

C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque. 

| 2.          | Fièvre typhoide, 8e tirage (312 pages, 32 figures)                                                      |                                                  | 7    |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|
| 4.          | Maladies parasitaires communes à l'Homme et                                                             | www. Animaux (Tuberculose morve charbon          | .′   | -  |
| ٠,          | rage, etc.), 5º tirage (566 pages & figures)                                                            |                                                  | 12   |    |
|             | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages                                                       | an firmen                                        |      |    |
| ۶.          | Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 29 figure                                                     | y so percolarion                                 | *    |    |
| ~.          | Maladies vénériennes, 10° tirage revu et augmen                                                         | 144 (ann maran an firmires)                      | 8    | 1  |
| 6.          | Pharmaticmen at Donaldo Pharmaticmen Continues (a)                                                      | tie (330 pages, 20 ngures)                       |      |    |
| ٠.          | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8º tirage (10                                                        | 54 pages, 16 ligures)                            | 4    | •  |
| -9.         | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphtérie, 7º tirage<br>Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Mén | (172 pages, o ngures)                            | 4    | D  |
| 10.         | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Men                                                        | ingococcie, Gonococcie, Aerobioses, Conoacu-     |      |    |
|             | lose, etc. 6º tirage                                                                                    |                                                  | 20   | •  |
| 11.         | Intoxications, 3º tirage (352 pages, 6 figures)                                                         |                                                  | 7    | ,  |
| 12.         | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité),                                                    |                                                  | 8    | ,  |
| 13.         | Cancer (662 pages, 114 figures) 14 >                                                                    | 26. Maladies du Sang.                            |      |    |
| 14.         | Maladies de la Peau, otir (560p., 200fig.) 16 .                                                         | 27, Maladies du Nez et du Larynz, 3º             | tira | ge |
| 15.         | Maladies de la Bouche, du Pharynz, etc., 4º tirage                                                      | (277 pages, 65 figures)                          | 6    | •  |
| -5          | (284 pages, avec figures) 6 »                                                                           | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º    | tira | ge |
| 16.         | Maladies del'Estomac (688p. avec 91fig.). 14 »                                                          | (180 pages, 109 figures)                         | 6    | ٠, |
| 77          |                                                                                                         | 20. Maiadies des Poumons et des Bronches.        |      |    |
| -/-         |                                                                                                         | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).             |      |    |
| <b>TR</b>   | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6                                                              | 30, Maladies des Plèvres et du Médiastin.        |      |    |
|             | Manages an Termone (324 pages, ng.). 0                                                                  | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)   |      |    |
|             | Maladies du Foie et de la Rate.                                                                         | 26 tirage                                        | 25   | b  |
| 20.         | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas                                                          | 32. Maladies de l'Encéphale.                     | -5   |    |
|             | 2º tirago (352 pages, avec 60 figures).                                                                 | 33. Maladies mentales.                           |      |    |
|             | Maladies des Reins. 2º tirage 40 »                                                                      | 34. Maladies de la Moelle épinière (839          | nage | •  |
| 22.         | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage                                                        | 420 figures)                                     | 18   | ٠, |
|             | (464 pages, 67 figures) 9 >                                                                             | 35. Maladies des Méninges. (382 pag., 49 fig.).  |      |    |
| 23.         | Maladies du Cœur,                                                                                       | 36. Maladies des Nerfs périphériques.            | 9    | •  |
|             | Maladies des Artères et de l'Aorie, 3º tirage                                                           | 37. Néuroses.                                    |      |    |
| -4.         | (480 pages, 63 figures) 9 1                                                                             | 38. Maladies des Muscles (170 pages, 76 fig.)    |      | _  |
|             | Maladies des Veines et des Lymphatiques                                                                 | 30. Manages des muscles (170 pages, 70 ng.)      |      | *  |
| <b>25</b> • | 1.60 m as first                                                                                         | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.)        | .7,  |    |
|             | (169 p., 32 fig.)                                                                                       | 40. Mal. du Corps thyroide et des Capsules surre | nate | 5. |
|             |                                                                                                         |                                                  |      |    |

Le Nouve Tratté de Médecine et de Thérapeulique est le premier ouvrage français qui ait paru en faciclules separés, les guites produites est le premier ouvrage français qui ait paru en faciclules séparés, les guites fournailer du praticien. Le succès considérable qui a accueilli cette innovation a obligle les séparés, le guité fournailer du praticien. Le succès considérable qui a accueilli cette innovation a obligle les separés, le guite fournailer du praticien. Le succès considérable qui a accueilli cette innovation a obligle les pratiques, a faire mieux encore ; aussi chaque nouveus inscieule est-il en progrès sur les précédents par se qualités pratiques, as M.S. Giusari et Ceus le alteine actuelle et aussi our son illustration toujours plus dévelopée. Les Médecines pérpétuel du XX sidecie, aussi, grêche à la haute compétence des Collaborateurs, suivant rénorme mouvement scientifique actuel, le Nouveau Traité de médecine est perpétuellement mis au courant. A chaque tirage les fascicules sont revue ne tenant compte des derniers progrès sécnifiques.

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 francs par fascicule.

### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

Séance du 9 mars 1921.

Le diabétique peut-Il maigrit? — M. F. RATIERY, — Il fant distinquer trois variétés d'amaigrissement chez le diabétique. I/amaigrissement pathologique relève de trois causes principales : diabète conscurptif, tubercutose, abaissement marqué du cerficient d'assimilation hydrocarboné (forme grave du diabète simple). Ce type d'amaigrissement est de pronostie grave.

L'anuaigrissement diététique relève de fautes de régime : tantôt il y a insuffisance de ration d'entretien, tantôt il y a excès d'aliment hydrocarboné (absence de régime).

L'amaigrissement thérapeutique est d'un ordre tout différent. Le diabétique obèse qui présente un poids supérieur à celui qu'il devrait avoir, voit son état s'améliorer par la seule restriction alimentaire. Il est donc tout indiqué de tûcher de l'obtenir chez certains diabétiques.

Les farines composées alimentaires et la question des vitamines. — MM. EMILE PERROY C RADOU, LACOO montrent par de nombreuses expériences que la notien des vitamines a fait négliger les données de la chiuție alimentaire. Il en résulte que la composition chimique de nombreuses farines alimentaires est imparfaite, quant à leur teneur en certains produits midraux. Les industriels doivent donc prendre garde de fabriquer des produits dont les carences sont untiléples et variées.

Les eaux de Vrnei. — M. MICHAILOVITCII (de Relgrade) fait une étude complète des eaux minérales de la station serbe de Vrnei, eaux bicarbonées sodiques, agissant favorablement sur toutes les muqueuses.

Opothéraple de la ménopause. — M. A. MARIE (de Villejuif) apporte une contribution à cette étude qui intéresse le médecin aliéniste aussi bien que tout clinicien.

Emploi du permanganate d'argent dans le traitement des maladies des voles urinaires. — M. PAUI, GAILIOIS utilise ce corps en solution à o¤, os ou o¤, 10 pour 1000 centimétres cubes d'eau, au début de la blennorragie et dans les cystites.

De l'usage du manganèse pour reisver les fonctions ainquites.— MM. CAMESCASSE et Bissor, sous ce titre emprunté à un ancien auteur, Pétrequin, montrent l'influence remarquablé du bioxyde de manganèse, à la doss de o®-07 par jour, chez les enfants dont l'accroissement de poids est retardé, chez les chlorotiques (filles) et chez les hémophiles (garçons). Le traitement dure trois mois, par pérfordes de douce, jours.

Hydrothéraple dans les névroses teabycardiques. —
M. Romers Pouros (de Sanjon) signale l'heureix effet de cette médication, à propos de 3 cas : deux douches par jour ; les trois premiers jours, à 379, durant une minute. Les trois jours suivants, terminer par un jet à 129, dix secondes. Dès le septième jour, douche à jet brisé, à 129, vingt-cinq secondes.

#### SOCIÉTÉ D'HYDROLOGIE MÉDICALE DE PARIS

Tanvier-tévrier 1921.

Richerches sur l'aution antianaphylactique des eaux de Gauterets. — MM. P. LUM et ANAISSCAUD rendent compte des expériences qu'ils out conduites en septembre 1920 pour rechercher l'action antianaphylactique des eaux de Cauterets. Ils montrent en quoi la technique indiquet par la Société d'hydriolgie a été désecueux, en particulier par le choix de l'autimal. Le lapin se préte una aux expériences sur l'anaphylactiques de l'appareil respiratoire ne sont pas résumés par le seul syndrome cilique de l'asthme essentiél, mais que certaines poussées évolutives des inflammations chroniques de la muqueux expiratoire sont sous la dépendance de viciations humorales qui ne sont autres que des déséquilibres fonctionals généraux manifestations, exu-u-mêms, d'anaphylack.

Ils font aussi remarquer que les études sur l'action antianaphylactique des eaux ne doivent pas être limitées aux caux minérales dites indéterminées, mais doivent être étendues aux eaux déterminées dont la présence d'un médicament bien défini, comme le soufre, ne suffit pas à expliquer toute l'action.

MM. MOUGEOT (de Royat), GALUP (du Mont-Dore), GLÉ-NARD (de Vichy) apportent à leur tour une importante contribution à cette question de l'anaphylaxie.

Contcibution à l'histoire des caux minérales francaises : Meynès-Monitrin avant 1789, — M. R. MOLLYÉRY (de Lachon), continuant la sériede ses eaquisses d'hydrologie historique, rappeile l'importance de Meynès-Monitrin aux xvy xvivet xvivri siècles. La cuer de Brançois 1 re, le séjour de Charles-Quint, de Marguerite de Valois, de Louis XIII; les intéressants mémoires de Lacante, «médecia du roy », font l'objet d'une attachante étude d'après de beaux documents indélits fournis par M. l'abbé Durand (de Nimes) et le fond français de la Bibliothèque nationale.

De la modification de la tension artérielle au cours d'une cure chlorurée sodique. -- M. DAVID, de Salies-de-Béarn, montre en un petit travail documenté, à l'aide de plusieurs graphiques, que la cure chlorurée sodique relève et augmente la tension artérielle. La plupart des malades justiciables du sel sout des hypotendus et des hypoazoturiques. Le relèvement de la tension, noté d'abord passagèrement et après le bain, devient de plus en plus marqué et se stabilise vers la fin du traitement thermal. On le note, quel que soit le degré de salure toléré par les malades, et aussi net avec une balnéation à petites doses qu'avec uu maximum de salure. Quelques malades scléreux, justiciables à d'autres titres de la médication chlorurée sodique, fibromateuses, congestives de la ménopause, présentent de l'hypertension que la balnéation pure aggrave, pouvant ainsi occasionner des accidents. C'est alors que devient précieuse l'administration des eaux mères, solution iodurée et bromurée complètement naturelle des caux de Salies. Sous leur influence sédative et vaso-dilatatrice, la tension artérielle ne s'aggrave pas et on peut ainsi faire tolérer le traitement TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Scule Préparation permettent la Thérapeutique Arasnicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



10 à 20 par jour GOUTTES dosées à 2 millig. (en deux fois)

AMPOULES 1 à 2 par jour a 50 millio COMPRIMÉS 143 ---

- à 25 millig. 216 -GRANULES

- à 1 centier

spécifique et abortif de la

Sur la ligne sère PARIS-GRENOBLE

- Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, bains, boisson)

ffections des voies respiratoires Saison du 1er juin au 30 septembre

Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

# Laboratoires DUMOUTHIERS, II, Rue de Bourgogne,

- ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS 0 CHLOROFORME
- en ampoules de 60 gr., 30 gr. et 15 gr. 0 ETHER ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS
- en flacons de 125 gr. et de 100 gr. et en ampo (HUILE CAMPHRÉE
- CAMPHROIL 0
- 0 BROMURE ~ en ampoules de 2, 5 et 10 microgrammes
- 0 NOVOCAINE FRANCAISE DUMOUTHIERS en ampoules pour anesthésie locale et rachianesthésie



# Etablissement moderne, dans les monts du Luonnais

0

0

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadles du tube digestif et de la nutritien CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Éculiv (Rhône) Notice sur demande

Traitement EFFICACE de la Constinution par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine). ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE : 2 & 3 Comprimés. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH. 6. Rue de la Cossonnerie. PARIS.

## REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

thermal, impossible quand n'entrent pas en jeu les eaux mères iodo-bromurées.

Des réactions thermiques de la cure du Mont-Dore. L'épreuve de cure. - M. J. GALUP. - La cure du Mont-Dore, chez le sujet sain comme chez le sujet patho-Jogique, élève, sur le moment, la température. Mais, chez le sujet sain, la régulation thermique s'opère en une heure au plus. Chez le tuberculeux en évolution atténuéc et méconnue, tels que sont souvent les emphysémateux, les asthmatiques, les sclérosés, elle est au contraire retardée. La constatation de ce retard a, en couséqueuce. une importance non douteuse pour le diagnostic de tuberculose et surtont pour celui d'évolution, malgré qu'il se constate aussi dans d'autres états infecțieux et dans les troubles sympathico-endocriniens. L'épreuve de cure que constitue la recherche de ces réactions thermiques est de seusibilité plus grande que l'éprenve de marche de Kuss.

La présence d'acide sulfhydrique libre dans les gaz thermaux de Royat. — Elle a été constatée par M. MOUGEOT (de Royat) en collaboration avec MM. Billard et Dagniac, alors qu'aucune des analyses précédentes n'en avait fait mention. Cet acide a été déterminé par barbotage prolongé dans une s'solution d'acétate de plomb (additionnée d'un peu d'acide acétique libre), de gaz issus du griffon accessorie de la source Englénie ou grande source. Ce griffon ne donne issue qu'à des suintements d'eau minérale, mais il deut des torreuts de gaz. Les auteurs not évalué la pression de gaz à l'émergence à 26 centimètres de mercure et le débit à un million et deui de litres par jour. Ce gaz est d'origine volcanique, il traverse la colonne ascendante d'eau minérale venant du griffou principal.

Secousses Jibillaires chez l'enfant en convalescence. —
M. Urusos, de la Bourboule, a observé chez de nombreux enfants en convalescence de diverses maladies, des
secousses fibrillaires des muscles des membres inférieurs
perceptibles sur l'enfant conché, dans l'immobilité absolue.
Si ces secousses relèvent d'une pathogénie variable, il a
paru que, dans presque tous les cas, elles étaient favorablement infinencées par la cure arseuicale, bien que ce
ne fit pas pour ce symptôme que les malades étaient
dirigés sur la statiou. MM. Dubois (de Saujon), Macé de
Lépinay (de Névis) premeut part à la discussion.

(Les séances de la Société d'hydrologie médicale de Paris out lieu le premier et le troisième lundi de chaque mois, 12, rue de Seine, à 16 heures très précises.)

R. MOLINÉRY.

### REVUE DES REVUES

Cure radicale de la hernie crurale (F.-M. CADENAT, Rev. de chirurg., 1920, nº 2).

M. F.-M. Cadenat préconies, pour la cute radicale de la hernie crurale, le procédé de Hartmanu légèrement modifié. Les deux conditions d'une boune cure de hernie sont la ligature haute du sac et la réfection solide de la paroi; conditions plus difficiles à realiser au niveau de l'anneau crural qu'au niveau de l'auneau inguinal, par suite de la profondeur de la région, de la rigidité des parois, et de la présence de la veine fémorale. Pour la ligature haute du sac, la voie crurale pure est insuffisante; la voie inguinale, préconisée par Ruggi et vulgariée en Prance par Tuffer, présente des avantages; mais elle n'est pas utilisable quand des adhérences, ou une tumeur pré-sacculaire, empéchent l'eugagement de la bernie dans l'anneae i la section de l'arcade est préfé-

LA MÉTAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

#### ESTOMAC INTESTIN G E A N S T R R ĭ Ĭ T Е Е GRANULÉ SOLUBLE Bic - Phosph. - et Suif. de Soude Une cuillerée à café tous les matins à jeun dens un verre d'eau.

Granules & Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles pro que 2 à 4 par jour donnent une diurése rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE. DYSPHÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIDPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, — innocuité, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on pent en faire un neage continu.

En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 grenules pour forcer la diurèse.

GRANULES de Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz de l'Scademie de Medecine pour "Strophontus et Strophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. 

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TELEPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

Insuffisance rénaie Albuminurie Néphrites, Urémie En sphérulines dosées à 15 ctor. 4 à 16 sphérulines

n sphérulines dosées à 10 clar. De 2 à 6 sphérulines par jour Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale.

Corps thyroïde MONCOUR Myxædème, Ohésité Arrêt de Croissance Pibromes

dosés à 5 cigr. dosées á 35 cjgr. à 4 bonbons par jour. à 6 sphérulines —

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause

Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 e/gr 1 & 3 sphérulines par jour.

MONCOUR Extrait de Muscle lisse

TÉLÉPHONE 114

Extrait de Muscle strié . Moelle osseuse Myocardina Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

Extrait rénai

MONCOUR

# Htophan-Cruet

en cachets dosés à 0.50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantilions PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

dans LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

## REVUE DES REVUES (Suite)

rable, elle augmente le jour qu'on peut avoit sur la région sus-publeme et permet l'abnissement facile de l'arcade au publs. La fermeture de l'amonan curual, considérée par certains chirurgiens comme illusoire et inutile, est cependant une garantie de guelrion; Hartmann renforce la paroi, an niveau de l'arcade, par un plan musculaire formé par les museles petri oblique et transverse, et par un plan aponévordique que fournit le grand oblique. Le procédé de Hartmann, légèrement modifié, comprend les temps suivants: : l'incision cutamée, de 8 centimètres, à cheval sur le pil de l'aine, la partie inférieure étant verticale, la partie supérieure étant paralléle à l'arcade crurale; ; se section verticale, de l'aponévores du grand

oblique, sur une hauteur de 2 centimètres; et, par cette ouverture, incision longitudinale de l'arcade le plus en arrière possible; 3º après libération du collet du sac, ligature liante du sac et fixation du moignon par un point de Barker; 4º découverte du ligament de Cooper; 5º abaissement du rideau profond, formé par les muscles petit oblique et transverse, à l'aide de catiguts passés dans le ligament de Cooper; 5º abaissement du plan superficiel, formé par le grand oblique, qu'on âre au ligament de Cooper; 7º suture, au catigut, de l'incision verticale du grand oblique; enfin, suture cutanéc. «Sur 31 cas opérés de la sorte, il n'y apa seu de récidive.

T. B

## RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS DE L'APPAREIL DIGESTIF

BISMUTH DESLEAUX. — Pansement bis-

muthé au earbonate de bismuth.

Indications: Ulcères, gastropathies, hyperchlor-

hydries.

CHLORAMINE T. FREYSSINGE. — Pilules glutinisées inaltérables. — Toutes infections intesti-

nales.

Dosr. — 1 à 3 pilules au début de chaque repas.

Freyssinge, 6, rue Abel, Paris.

CHLOROBYL.—A basede chloramine et de bile.

Indications : Désinfection intestinale, entérites.

Doses : 2 comprimés avant chaque repas.

DYSPEPTINE DU D' HEPP. — « Sue gastrique physiologique pur du porc vivant. »

Spécifique de l'atonie et de l'hyposéerétion gastrique (Debove, Pouchct et Sallard, 1908).

Dose. — Adultes ; Une cuillerée à soupe au début de chaque repas.

Enfants: Une cuillerée à café (einq à six par jour).

[Laboratoire de physiologie du Puits d'Angle, Le Chesnay (S.-et-O.).]

ENTÉROSEPTYL CLÉRAMBOURG. -

Phosphate de β-tri-naphtyle. Antiseptique intestinal, Dose. — Deux à quatre comprimés par jour, une

heure avant les repas.

Ne se décompose que dans l'intestin. — Entérites, fermentations intestinales, etc.

 (Échantillous et littérature sur demande. Labora toire Clérambourg, 4, rue Tarbé, Pauis.)

ÉLIXIR GREZ. — Chlorhydropepsique. Atonie gastrique, anorexie.

Dose. — Un verre à liqueur après chaque repas. (49, rue de Maubeuge, Paris).

EXTRAIT DE BILE MONTCOURT. — 2

à 6 sphrérulines par jour, dosées à 0 gr. 10.

Indications : coliques hépatiques, ietère, lithiase.

EXTRAIT GASTRIQUEMONTOOURT.—

4 à 16 sphérulines par jour, dosées à 0 gr. 12. Hypopepsie.

EXTRAIT INTESTINAL MONTCOURT.

2 à 6 sphérulines par jour, dosées à 30 centigr.

Constipation, entérite.

FARINES MALTÉES JAMMET. — Traitement diététique des malades et convalescents, entérites.

FRANGULOSE FLACH. — Principes actifs du Rhamnus frangula.

Dose : 2 à 3 comprimés.

Indication : Gonstipation.

GASTROSODINE — Granulé soluble. Indications : Gastrite, entérite.

Dose : 1 euillerée à café le matin à jeun dans un





# VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe

Débilité Convalescences

ISRONCHITES

GENTALIOUX GRIPA
(IOSUITS), DOE KORAB

L'HÉLÉMME OF KORAB

DEBANGE SALES

L'HÉLÉMME OF LES

L'HÉLÉMME OF L'HÉMME D'HÉMME OF L'HÉMME D'HÉMME D'HÉMM

# PRODUITS DE RÉGIME CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiques

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine). SOURCE CYCHY OF THE SURINAIRES FOR

GOUTTE

GRAVELLE

'ARTÉRIO-SCLÉROSE

# LES LIPOÏDES dans l'infection et dans l'immunité

Par le D' G. LINOSSIER Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages ............. 10 fr.





Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ; recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se délache facilement).

Rappelez-vous l'Antipatogistine dans le traitement des Angines, Abces, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Echantillons at Littérature : B. TILLIER, Phien de 1º0 classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15º). Ad. Telég. ANTIPHIO-PARIS.

# RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS DE L'APPAREIL DIGESTIF (Suite)

GRAINS DE VALS. — Doses : 1 à 2 au début du repas du soir.

Indications: Troubles hépatiques, constipation.

KAOLINASE. — Kaolin purifié, finement
pulvérisé. Succédané du bismuth pour pansements

gastriques. Littérature et échantillon gratuits.

Pharmacie rationnelle, 4, Paubourg Poissonnière,

LACTOZYMASE. — 4 comprimés par jour.

Indications: Entérites, diarrhées, constipationPARAFINOLÉOL HAMEL. — A base de paraffine pure.

Indications: Constipation, colites, entérocolites.

PANBILINE. — A base d'extrait hépatique,

d'extrait biliaire, de boldo, glycérine, podophyllin.

Doses : r à 4 cuillerées à dessert ou 2 à 8 pilules.

Indications: Maladies du foie et des voies biliaires, dyspepsies, entérites.

PÉRISTALTINE CIBA. — Régularise les fonctions de l'intestin.

SUPPOSITOIRES LAXATIFS PACHAUT.

— A la glycérine et à l'huile de palma christi.
Indications: Constipation, atonie intestinale.
SUPPOSITOIRE PEPET. — Constipation.

TAXOL. — A base d'extrait des glandes de l'intestin et d'extrait biliaire d'agar-agar et de ferments lactiques. I à 6 comprimés avant les repas. Constipa-

TRIDIGESTINE DALLOZ. — Dyspepsies gastro-intestinales.

UROFOR MINE GOBEY. — Comprimés d'hexaméthylènetétramine dosés à off,50.

Indications: antisepsie des voies biliaires.

#### NOUVELLES

Congrès de chirurgie du Nord. — La 30° réunion de la Société de chirurgie du Nord aura lieu à Helsingfors, les 7, 8 et 9 juillet 1921.

Les sujets proposés sout :

I. Les néphrites chirurgicales. Rapporteurs: Professeurs Ch. Rovsing (Copenhague); B. Runcberg (Helsingfors). II. Chirurgie ou radiologie dans le traitement des fibromyomes. Rapporteurs: Professeurs V. Wegelius (Hel-

singfors); S. Kicergaard (Copenhague).

III. Traitement des contractures et des anhyloses. Rapporteurs

V. Bülow-Hansen (Christiauia); G. Frising

(Lund).

Les rapports seront distribués un mois avant la réunion.

Pour reuseignements, s'adresser au Dr J. Borélius, à Lund.

Congrès international d'Eugénique. — Ce congrès se tiendra à New-York le 22 septembre 1921.

Le budget de l'Assistance publique. — Le Consei municipal de Paris, conformément aux conclusions du rapport de M. Heuri Rousselle, a décide qu'il y avait lieu de régler le budget de l'Administration générale de l'Assistance publique pour l'exercice 1921 en recettes et en dépenses à 228 millions 486 330 francés.

Hôpital américain de Paris. — Un Comité a été créé afin de réunir les fonds nécessaires pour la construction d'un nouveau bâtimeut à l'hôpital américain de Paris.

# VITTEL

# GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

# SOURCE HÉPAR

constipation - congestion du foie Régime des HÉPATIOUES



# WICKHAM

Ancien externe des Hopitaux de Paris BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES", Brevet X. A. MONIN,

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



Artério Selérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# NERALOGENE BOSSON

Silicate de Soude itiré et seluble

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Repartillens : Vial. A. Place de la Groix-Rousse, LYON

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques



1 Laveur injecteur à élévation complet
1 Table à matruments avec 2 glaces de 50-30
1 Vitrine à instruments de 42-62-28 toute vitrée avec 2 tablettes glaces J Tabouret à élevation pour q 1 Cuvette cristal monte sur tipe

当PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 3 10 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

Bien toléree

# PARAFFINOLEOL HAN

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINERAL

INDICATIONS:

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

AFFECTIONS GASTRO INTESTINALES Entérite muco-membraneus Entérites diverses. Diarrhées infectieuses Constinution DERMAIOSES Acné · Furonculose Urticaire · Eczéma Dose : 4 comprimés par jour

TUBERCULOSE - NEURASTHÉNIE - ANÉMIE

(SERUM NEURO-TONIQUE) aque Gaud De Mer ...... 5 c. uno Glycéroph. de soude. 0 gr. 20 injection poule Cacodylate de soude. 0 gr. 05 toute. titent Sulf. de strychnine... 1 milig. 2 jours Laboratoires CHEVRETIN & LEMATTE 5. rue Ballu - PARIS

Laboratoires CHEVRETIN·LEMATTE·5. Rue Ballu·Paris

# IPPOSITOIR CONSTIPATION Echant.: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers,

Traitement des Dyscrasies nerveuses

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

M

fo En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube. Envoi gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs,

Téléphone 682-16.

En Gouttes gastrique) 25 gouttes contlement 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

## NOUVELLES (Suite)

tution, une dépense de 400 000 dollars serait eugagée.

La présidente de ce Comité est Mrs Robert Bacon qui assura pendant la gnerre à Paris le fonctionnement de l'ambulance de l'hôpital américain.

La mortalité par tuberculose en Autriche. - Le gouvernement autrichien vient d'établir uu rapport sur la mortalité par tuberculose pendant et depuis la guerre sur les territoires de l'Autriche actuelle.

Dans le pays tout entier, la mortalité s'est accrue, en atteignant plus spécialement les districts industriels.

Avant la guerre, la mortalité par tuberculose était eu décroissance. Ainsi à Vienne (en excluant les morts nou résidents), 2 725 femmes moururent de la tubereulose en 1912 et 2 635 en 1914. Dans la première auuée de la guerre ce chiffre monta à 3 004, puis à 4 469, 4 729, 5 018 les années qui suivirent. Pour 1919, le chiffre est bieu plus élevé encore, surtout pour les sujets entre trente-cinq et soixante-cinq aus.

Primes départementales de natalité. - Le Conseil municipal de Paris, conformément aux couclusious d'un rapport de M. de Fontenay, au nom de la 5º Commission, a décidé u'une majoration de 50 francs serait accordée à toutes les bénéficiaires de la prime départe mentale de natalité habitant Paris.

De la sorte, les primes départementales seront done élevées pour Paris à : 350 francs pour le 3e enfant ; 400 francs pour le 40 enfaut ; 450 francs pour le 50 enfant . 500 francs pour le 6º eufant ; 550 francs pour le 7º enfant ; 600 francs pour le 80 enfant ; 650 francs pour le 90 enfant ; 700 francs pour le 100 enfant et au-dessus.

Assistance aux femmes en couches. - Conformémeut aux conclusions d'un rapport de M. Deslandres, au nom de la 3º Commissiou, le Conseil général de la Seine vient d'émettre le vœu que le maximum légal de la prime d'allaitement soit porté à 2 francs par jour, et a pris une délibération invitant son Bureau à faire sans retard toutes démarches utiles, d'accord avec le préfet de la Seine.

I° Congrès panhellénique d'hyglène et de démographie. - Une exposition hellénique d'hygiènc et d'industrie médicale aura lieu du 20 avril au 25 juin 1921.

Cette exposition, qui se tiendra dans le Palais de Zappion, a pour but l'encouragement et l'avancement des industries se rapportant aux sciences médicales.

Pour porter de 32 à 100 le nombre de lits de cette insti- Les exposants peuvent être Grees ou étrangers indépendamment de leur lieu de résidence.

A l'exposition sont admis tous les objets et ouvrages relatifs à l'hygiène et aux sciences médicales ainsi qu'aux branches annexées.

Pour les demandes ou renseignements s'adresser au secrétaire général du Comité d'organisation, M. Rondopoulos, rue Nikifirou, 14, Athènes.

Groupe sportif d'étudiantes. - Un groupe sportif d'étudiantes est en voie de formation. Les étudiantes en médecine désireuscs d'en faire partie sont priées de s'adresser pour adhésions et reuseignements à Mac Houdri, hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres.

Viº Congrès de médocine légale de langue française (Bruxelles-Liége, 23-26 mai). - Le prochain Congrès de médecine légale de langue frauçaise s'onvrira à Bruxelles le 23 mai.

Les séances des deux premières journées se tiendront au Palais des Aeadémies à Bruxelles, sous la présidence de M. le professeur Héger-Gilbert; celles des deux dernières à l'Université de Liége, sous la présidence de M. le professeur Stockis.

Les questions à l'ordre du jour sent :

Le Code et les auormaux : M. H Avoet, rapporteur ; L'anthropologie péniteutiaire: M. le Dr Vervaeck: rapporteur :

La psychiatrie pénitentiaire: M. le Dr Ley, rapporteur : Les écoles de criminologie; M. le Dr de Rechter, rappor-

L'identification des alcaloïdes par la spectrographie M. le Dr De Laet ;

Les asphyxics mécaniques : MM, le professenr Stockis et Dr Leclerg, rapporteurs ;

Le choc traumatique, M. le Dr Debrez, rapporteur ; L'intoxication cyanhydrique, M. le Dr Schoofs, rapportene

Des réceptions et excursions seront organisées. Le montant de la cotisation est de 50 francs, y compris la cotisation pour l'Association des médecins experts et pour les Annales de médecine légale, organe officiel du Congrès de médceine légale.

Une séauce de l'Association des médecins-experts de France se tiendra, à l'issue du congrès, à Braxelles.

Envoyer les adhésions à M. le Dr De Lact, 66, rue de Livourne, à Bruxelles.

# POUR LES ENFANTS OUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

# RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

# NESTL

SAIN. BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par co

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Lombas

# Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIII.) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure DE LA PRESSION ARTÉRIELLE ENREGISTREURS

DE DIAGNOSTIC \$ SPHYGMOGRAPHES, ETC. Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÉTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.

# L'AUVERGN

LA BOURBOULE CHATEL-GUYON

SAINT-NECTAIRE

Cures arsenicales 1ºr Mai - 15 Octobre

Affections Intestinales 4er Mai - 45 Octobre

15 Mai - 1er Octobre

15 MONT-DORE Providence de Asthmatiques

Affections Cardiaques et Artérielles 15 Mai - 1er Octobre

> 15 Mai - 1er Octobre Cure de l'Albuminurie

Anémie, Chiorose, Paiudisme, Diabète, if outanées, Mal. is Enfants

Entérites, Constipation, Diarrhées, Infect intestinales Congestions hépatiques, Dyspepsies infantiles, Maiadies coloniales. Aff. et troubles fonctionnels du

cœur, Troubles de la oirculation (Hypertension et Artério-Sciérose), Arthritisme,goutte,rhumatisme Diabète, Eczema sec. Anémie. Aff. des voies respiratoires, Asthme, Emphysème, Séquelles d'atteintes infectieuses, Trachéo-Bronchitos, Rhino-Pharyngites, Rhume des foins.

Cure de reminéralisation, Cure de lavage, Anémie Lymphatisme, Arthropathies, Gynécopathies.

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLENIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littlirature et Echantillam a LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

> 159, Avenue de Wagram PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Facultés de médecine. - Voici, d'après la Vie médicale (21 jany, 1921), la statistique des diplômes de docteur en médecine délivrés par les facultés françaises pendant l'année scolaire 1919-1920 :

| •           | Diplômes<br>d'Etat. | Diplômes<br>d'Université. | Total. |
|-------------|---------------------|---------------------------|--------|
| Alger       | 47                  |                           | 47     |
| Beyrouth    | 57                  |                           | 57     |
| Bordeaux    | 237                 | 4                         | 241    |
| Lille       | 47                  | -9                        | 47     |
| Lyon,       | 343                 | 5                         | 348    |
| Montpellier | 232                 | 12                        | 244    |
| Nancy       | 33                  | 9                         | . 33   |
| Paris.,     | 547                 | 29                        | 576    |
| Strasbourg  | 3                   |                           | 3      |
| Toulouse,   | 109                 | 2                         | irr    |
|             | 1655                | 52                        | 1207   |

Régime français. Ne sont pas compris dans le tableau ei-dessus 72 candidats reçus à l'examen d'Etat (Staats\_ examen) (régime allemand), ni 31 thèses de doctorat (régime allemand).

Ce chiffre est le plus élevé qui ait jamais été atteint, soit 461 de plus que le chiffre maximum atteint jusqu'ici (1246 en 1898-1899).

L'invention et l'industrie françaises. - M. Jean Barès. ex-directeur du Réformiste, vient de doter la direction des recherches scientifiques et industrielles et des inventions d'une rente annuelle de 12 500 francs pour attribution de deux prix annuels aux inventeurs français, pères d'au moins trois enjants, qui auront jait les découvertes les plus utiles à l'industrie française.

Voici le montant de ces deux prix Jean Barès : Premier prix..... 10 000 francs.

Deuxième prix...... 2 500 Les demandes et dossiers concernant l'attribution de ces prix peuvent être envoyés dès maintenant à la Direction des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, à Bellevue, près Paris.

Société amicale des médecins toulousains à Paris. -La S. A. M. T. P. est définitivement constituée. Elle se réunit le deuxième samedi de chaque mois, en un diner confraternel, dans les salons du Restaurant Saint-Michel (place Saint-Michel). Exceptiouncllement, la réunion d'avril aura lieu le troisième samedi du mois.

Le bureau est ainsi constitué : présidents d'houneur : professeur Roule et Dr Terson. Présideut : Dr Dartigues ; vice-présidents : Dra Bourguet et Privat ; secrétaire général Dr. Montrefet (197 rue de la Convention. Lui adresser toute demande de renscignements); trésorier: Dr Clavel.

Secrétaire des séances : Dr :Groc.

Les médecins alsaciens et lorrains. - Le Sénat vieut d'adopter en première délibération les deux premiers articles d'un projet de loi, en vertu duquel : 1º peuvent exercer la médecine sur tout le territoire français, dans les mêmes conditions que ceux qui sont pourvus du diplôme de docteur en médecine délivré par le Gouvernément français, les médecins pourvus des autorisations nécessaires pour l'exercice de la médecine eu Alsace et en Lorraine, et qui ont été réintégrés dans la nationalité française ou auront obteuu cette uationalité; 2º peuvent exercer la médecine dentaire, sur tout le territoire fran-

*EPIDÉMIES* 



# HYPNOTIOUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE : 150 Av. de Warram. PARIS



# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# **VICHY CÉLESTINS**

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

MÉDICATION PRÉVENTIVE

du RHUME et de l'ASTHME DES FOINS

# SÉRUM-COLLYRE

es Docteurs BILLARD et MALTET

SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS à POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

S'emploie en instillations nasales et oculaires. — Prix de la boîte de 10 ampoules : 10 fr.

Préparé par les Établissements BYLA

ADMINISTRATION: 26, avenue de l'Observatoire, PARIS Usines à GENTILLY (Seine)



# NOUVELLES (Suite)

çais, dans les mêmes conditions que ceux qui sont pourvus du diplôme de médechn ou de chirurgien-dentiste délivré par le Gouvernement français, les dentistes diplômés éconformément à la réglementation locale en Alsace et en Lorraine (Zahmarzth), et qui ont détérântégrés dans la nationalité française on qui auront obtenu cette nationalité.

Un article 3, relatif aux dentistes non diplômés, a été disjoint.

Création d'une consultation de nourrissons. — Sur la proposition de M. Marasia, le Conseil général de la Scine vient de prononcer le renvoi à la 3º Commission et à l'Administration, d'une délibération portant qu'une consultation départementale de nourrissons sera créée au Pré-Saint-Gervais pour fonctionner dans le plus bref délaf possible.

La vente du radium. — Le Gouvernement tehécosiovaque ayant autoriale la vente à l'étranger des préparations radioactives, les acheteurs peuvent soumettrleurs offres et s'adresser pour toutes informations au consulat général de la République tehéco-slovaque, r, avenue Charles-Floquet, è Paris, qui peut actuellement faire la vente d'environ 7 355 milligrammes de radiuméféments.

Cours complémentaire d'anatomie pathologique appliquée. — Ce cours aura lieu en trois séries.

Première série. — Les réactions inflammatoires, par M. P. Ameuille, médecin des hôpitaux, préparateur au laboratoire d'anatomie pathologique.

Cette série commencera le lundi 4 avril 1921, à 16 h.s et se poursuivra les mercredis, vendredis et lundis à la même heure.

DEUXIÈME SÉRIE. — Le problème du cancer et le diagnostic des tumeurs, par M. G. Roussy, professeur agrégé à la Faculté, chef de travaux d'anatomie pathologique:

a la Faculté, chef de travaux d'anatomie pathologique' Cette série commencerale lundi 2 mai 1921 à 16 heures, et se poursuivra les mercredis, vendredris et lundis à la même heure.

TROISIÈME SÉRIE. — Anatomie pathologique du système nerveux, par M. Lhermitte, préparateur au laboratoire d'anatomie pathologique.

Cette série commencera le mercredi rer juin 1921, à 16 heures, et se poursuivra les vendredis, lundis et mercredis à la même heure.

On pent s'insertre pour une seule, deux ou trois séries, Le prix de chaque série est de 130 frants. Les bulletins de versement seront délivrés an scerétariat de la Paculté guichet n° 3, les jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Un certificat d'assiduité pourraêtre délivré aux élèves qui en feront la demande.

Cours pratique sur les maladles de la nutrition.

MM. MARCH, LABBÉ, professeur, Hinner Labbé, agrécé,
avec le concours de MM. Nepveu et Bith, chefs de laboatoire, commenceront le 27avril à 3 heures, au labora-

toire de pathologie geinfrale, un cours pratique sur les procédés d'examen dans les maladies de la nutrition et les affections du tube digestif. Le cours aura lieu tous les jours à 3 heures pendant un mois. Les élèves seront exercés individuellement. Droit d'inscription 15 of france. S'inscrire an secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les jeudis et samcdis de mid à 3 heures.

Médecine opératoire. Opérations sur l'appareil génitourinaire de l'homme. — M. le D' Charrire, prosecteur, commençera ce cours le 18 mai à 14 pateurs. Les élèves seront exercés individuellement. Droit d'inscription : 130 francs. S'inserire au secrétariat de la Faculité (guichet n° 3) les jeuiles et sámedis de midit à 3 pleures.

Opérations d'urgence et de pratique courante. — M. le D' MÉRYUNEY, prosecteur, commencera le cours le 18 avril d 13 h. 30. Les élèves seront excreés individuellement. Droit d'inscription : 150 francs. S'inscrire au secrétariat de la Faculté (guichetn° 3)les jeudis et samedis de midi à 3 heures.

Opérations sur le thorax et le membre supérieur. — Me DP GATELLIER, prosecteur, commencera ce cours le 4 avril à 1 3 h. 30. Les débes seront exercés individuellement. Droit d'inscription: 150 francs, S'inscrire au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) de midi à 3 heures les ieudis et samedis.

Opérations sur le tube digestif et ses annexes.— M. le Dr Jagours Livreur, prosecteur, commencera ce curs le 2 mai à 14 heures. Les élèves seront exercés individuellement. Droit d'inscription:170 francs. S'inscrire au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) de midi à 3 heures, les jeudis et samedis.

Gynécologiemédicale (HOTEIT-DIEU).—M. le D<sup>2</sup> DALCHÉ commencera ses leçons cliniques sur les maladies des femmes le 14 avril à 10 heures et les continuera les jeudis suivants.

Thisses de la Faoulté de médecine de Paris. 4 avril. —

M. MAROULIS, L'épreuve de la phénolsulionephtolème chez les cardiques. — M. Joseph Lavosus, contribution à l'étude clinique de l'emphysème pulmonaire. —

M. BOURDIE, Quelques pointes du traitement dans les opérations rachitiques. — M. SCHUTZNBERGER, Le vol chez l'enfant.

7 auvil. — M. BOURDIN, Les eaux chlorurées sodiques de La Mouillère-Beauquon. — M. Kaptris, Contribution d'étude des réactions méningées. — M. POTION, Méaingites purulentes chez l'adulte. — M. DUCAS, L'immunité dans la trichinos. — M. WIGNOLIE, Localisation génitale du lichen de Wilsoni. — M. TALLIER, Contribution à l'étude des hémorragies. — M. DUPAY, L'éclatement spontané du globe coulaire. — M. TABERIER, Le rôle progêne des bacilles paratyphiques. — M. VANCEON, CONTribution à l'étude citique des tumeurs du thymus. — M. LAMBERY, Contribution à l'étude étude des tumeurs du thymus. — M. LAMBERY, Contribution à l'étude étude étude étude que de la perieardité métanneumonique.

# Dragees DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) { NERVOSISME ENTAGE, 49, Bul. 4s Port-Bayal, PARIS

# Bromeine Montage

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.00)
PILULES (0.00)
AMPOULEE (0.00)

INSOMNIES SCIATIONS NEVRITES

### NOUVELLES (Suite)

MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

2 Avril. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux. 2 AVRIL. — Paris. Assistance publique. Clôture du

registre d'inscription pour le concours de dentiste des hôpitaux de Paris. - Reims. Réunion annuelle des anciens

3 AVRIL. — Rsims. Réunion annuelle des anciens élèves de l'Ecole de médecine de Reims, à l'Ecole, à TO DOUTER

3 AVRIL. - Paris. Cours de radiologie de M. le Dr Bé-

3 AVRIL. — 1 ars. Color of the Avril. — Athènes. 6° Congrès panhellénique. 4 AVRIL. — Lyon. Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médecine de Grenoble.

de médecine de Grenoble.

A VRIL. — Alger. Concours de médecin des hópitaux
d'Oran, Bône, Constantine.

A VRIL. — Paris. Concours pour l'emploi de suppléant
de la chaire de pathologie externe à l'Ecole de médecine
de cen; pour l'emploi de suppléant de la chaire de physique et de la chaire de chimie à l'Ecole de médecine de

Caen.

Caen.

4 AVRII. — Bordeaux. Concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacle et matière médicale à l'Ecole de médecine de Poitlers.

4 AVRII. — Paris. Faculté de médecine, 13 h. 30. Ouverture du cours de M. le D' GATEILLHER: Opérations sur le thorax et le membre supérieur.

Oùverture du cours de M. le D' CAPILLIERS: Opérations un le thorax et le membre supériou fidetien, o, heures, controlle et le membre supériou fidetien, o, heures, controlle d'année me le membre supériou fidetien, o, heures, controlle d'année me le manuel de M. le D' AMBUILL. Les réactions inflammatoires, 4 AVEIL. — Paris. Hôpital Saint-Autoine. Ouverture du cours sur les maladies de l'apparel digestif de MM. les d'autoures de la cours sur les maladies de l'apparel digestif de MM. les d'autoures de la cours de chirurgie des voies urinaires de la cours de chirurgie des voies urinaires (en l'autoure de la cours de chirurgie des voies urinaires (en l'autoure de la cours de chirurgie des voies urinaires (en l'autoure de l'autoure d'autoure de l'autoure de l'autoure de l'autoure de l'autoure d

7 AVRII. — Paris. Sorbonne. Les amis de l'Université à 9 heures. M. HEMARDINGER : Rôle des physiciens fran-

agneures, m. research cale per de la gregoria del gregoria del gregoria de la gregoria del gregoria del gregoria de la gregori 10 heures. M. le Dr LEREBOULLET: Prophylaxie de la

9 AVRIL. - Saint-Etienne. Clôture du registre d'ins-

eription pour le conçours de médecin du contrôle sanitaire.

9 AVRIL - Paris. Assistance publique. Clôture du

9 AVRIL, — Paris, Assistance publique. Cléture du registre d'inscription pour le conceurs de médecin de l'assistance médicale à domicle.

l'assistance médicale à domicle.

1'assistance médicale à domicle.

1'assistance médicale à domicle.

1'assistance médicale à domicle.

9 AVRIL, — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel.

10-leu, M. le F GLIBRER, à 10-l. 15; L'econ clinique indicale de l'Hôtel.

10-leu, M. le F GLIBRER, à 10-l. 15; L'econ clinique indicale de l'hôtel.

1'avril. — Paris. Chirque médicale de l'hôtel.

1'avril. — Paris. Chirque true du cours d'embryologie.

11 AVRIL. — Paris. Ouverture du cours d'embryologie de M. le D' Champy, à 18 heures, à la Faculté de méde-

II AVRIL. — Paris. Faculté de médecine, 15 heures. M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Réactions médico-légales des psychopathes

12 AVRIL. — Paris. Hôpital de la Pitié. M. le D' MAU-

12 AVRIL, — PARS. ROPIEM DE RIDE. M. R. P. MAN-CLAIRE, è 9 h. 45 : Les exostoses de croissance. 13 AVRIL, — Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. M. le Dr LAIONEL-LAVASINIS. 'Les hypocondriaques. 14 AVRIL, — Paris. Hôtel-Dieu, 10 heures. Ouverture

du cours sur les maladies des femmes,par le Dr DALCHÉ. 14 AVRIL. — Paris. — Hôpital Lariboisière. Clinique oto-rhino-loryngologique, à 10 heures. M. le P<sup>\*</sup> PRENANT: L'organe de l'émail et le développement des dents. 14 AVRII. — Paris. Sorbonne. Les amis de l'Université, à 9 heures du soir. M. GRIMBERT: Remèdes d'hier et

d'aujourd'hui. 16 AVRIL. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

M. le professeur Gilberr, 10 h. 45: Leçon clinique.

16 AVRII. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital
Beaujon. M. le professeur ACHARD, 10 heures. Leçon

17 AVRII. — Paris. Faculté de médecine à 2 heures. Assemblée générale de l'association générale des médecins de France.

18 AVRIL. — Paris, Hôpital Saint-Antoine. M. Ler-MOVER: Ouverture du cours élémentaire d'oto-rhino-laryngologie à 9 heures.

AVRIL, - Paris. Faculté de médecine, 3 heures. M. le D' LAIGNEI-LAVASTINE: Crimes de sang.

19 AVRIL. — Bordeaux. Concours de pharmacien ad-

joint des hôpitaux de Bordeaux. joint des nopitaux de Bordeaux. 20 Avril, — Paris. Hôtel-Dieu, MM. VILLARET, CHI-RAY, LARDENNOIS, à 10 h. 45; Syndröme gastrique. 20 Avril, — Paris. Société végétarienne. Mairie du VIº arrondissement, à 20 h. 30, M. LAMOUR: L'alimenta-

21 AVRII. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebileau, à

10 heures : Les kystes dentaires. 21 AVRIL -- Paris, Sorbonne, Amis de l'Université, à 9 heures, M. Lavy-Bronz: Le tour du monde d'un univer-

sitaire en 1920. 22 AVRIL - Dijon, Clôture du registre d'inscription ur le concours de chef des travaux anatomiques à

Pour le concours de chet us travair anatomques a l'École de médecine de Dijon.

23 AVRII. — Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire d'anatomie et de la chaire de physiologie à l'École de médecine de l'accele de la chaire de physiologie à l'École de médecine de l'accele de la chaire de physiologie à l'École de médecine de l'accele de l'accele de l'accele de médecine de l'accele de

#### DES LIVRES CHRONIQUE

Les nouvelles théories alimentaires, par R. Lecog, q 1921, in-3 (Vigot, éditeur, à Paris). M. Lecoq vient de publier en brochure la revue générale qu'il avait publiée dans le Bulletin des sciences pharmacologiques, sur les nouvelles thories alimentaires: il rend ainsi service à tous les médecins en leur exposant très clairement et très complètement nos connaissances récentes sur les besoins en calories, sur la valeur des protéines et la nécessité de certains amino-acides déterminés

(typopidas, lysine, arginine, etc.), sur l'importance tre pub s'impièrance, dafine en curtont sur les vitamines A et B, sur les expériences de Mc. Collum et Davis d'Osborne et Mendel, etc., sur les avitaminesse (iniques et expérimentales, toutes questions d'un intérêt si grand dans l'évolution de nos idées médicales. Cet expoé, avec de nombreuses œurbes expérimentales, résume la pinquit cos recherches éparses dans les périodiques américans, que l'on a difficilement à sa disposition.

# OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER Ancien chef du service des Recouvrent ents du Syndicat des médecins de la Seine.

M. BARBIER, Directeur, 39, 1ue Galande, PARIS (Ve)

Service spécial pour MM. les Docteurs en médecine

# VARIÉTÉS

### LES TROUBLES DE L'ÉCRITURE Per le D' LEMANSKI

Per le D' LEMANSKI Aucien médecin des hônitsux de Tunis.

Il faut considérer l'action d'écrire comme une partie de la fonction si complexe du langage. L'écriture se décompose en trois manifestations normale, explique l'écriture automatique du médium, en état de transe, comme le fait d'écrire, tout en pensant, momentanément, à autre chose. Le schéma du polygone de GRASSET permettant de mieux comprendre les activités des deux psychismes supérieur et inférieur, facilite l'interprétation des phénomènes d'agraphie. BALLET, dans sa thèse

Senously our Consultation feed brief, This fait office Some Reports to four possible it has fleshill it has the free of free for free of free

Madame Madame

Madame

1 1

Temp/rament hystérique (fig. 1)

neuro-psychiques distinctes: a) écriture volontaire; b) écriture sous la dictée; c) copie d'un texte. Les unes et les autres s'établissent par un ensemble de réflexes nombreux, lentement agencés et définitivement coordomés, devenant, par la suite, par un frayage bien consolidé, automatiques. Sans plus insister sur la physiologie de l'écriture, rappelons que la désagrégation psychique, normale ou extrad'agrégation, Le langage intérieur et les diverses formes de l'aphasie (1888), avait déjà insigté sur le syndrome agraphie. Il rappelait les divers schémas de Charcor, de Egoer, de Monychal, de Lichireim, etc. Les schémas de Wennicke, de Defirièm, etc. Les schémas de Wennicke, de Defirièm, de Storick, de Brissaud sont encore classiques. Ils sont destinés à faciliter l'intelligence de phénomènes morbides de la parole ou de l'écriture, SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIOUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atonhan:Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantilions PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

# AIX-LES-BAINS (SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME

Au bord du Lac du BOURGET GOUTTE - RHUMATISMES

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

Sciatiques - Syphilis Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Saint-Simon-

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude :

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Mont Reyard, 1600 metres. Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

(MÉTHODE DES DOCTEURS BILLARD ET MALTET)

Contre le RHUME des FOINS nasales et oculaires le SÉRUM COLLYRE

Médication Curative SERUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

Contre l'ASTHME des FOINS en Injections Le VACCIN

Médication Préventive ANTIGÈNE POLLINIQUE POLYVALENT

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Établissements BYLA: SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION: 26, Avenue de l'Observatoire, Paris USINES et LABORATOIRES DE RECHERCHES à GENTILLY (Seine)

Sur la ligne [[sère] PARIS-GRENOBLE

ffections des voies respiratoires

Saison du 1er juin au 30 septembre Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

réunis sous les dénominations d'aphasie ou de paraphasie, d'agraphie ou de paragraphie. Dans ces deux cas, il s'agit de troubles neuro-psychiques dus à des lésions complexes des centres du langage, dans des régions différenciées de l'écorce cérébrale.

Nous voulons davantage insister sur les troubles de l'écriture qu'on pourrait classer sous nues et décrites dans la paralysie générale, l'alcoolisme, les 'paralysies, les maladies mentales. Pour les psychoses et les psychonévroses, elles rentrent dans la catégorie des déséquilibres constitutionnels du système nerveux, et ressortissent au groupe des déséquilibres moteurs, bien décrits par le professeur DURRÉ (1). Elles évoquent les relations anatomiques de voisinage des zones correlations anatomiques de voisinage des zones cor-

on me put provate up and mon up attack unant a sport was with the property of the of the shirt of probable of the thought of a sport and the probable of the throught of the property of the true of the shirt of the

James his descri Araum a que compas & Phatham freeze san modernique a cets gain Mes Paropherentzens Maladie de fole (Ig. a).

le titre général de dysgraphie, rappelant la signification de la dysarthrie, par rapport à l'aphasie. Il s'agit plusspécialement, alors, d'un trouble psycho moteur se limitant à la déformation de l'écriture, portant aussi bien sur chaque caractère tracé, que sur l'un d'eux en particulier, comme sur la régula rité de la ligne comportant un mot, ou une phrase

Ces dysgraphies sont, de façon classique, con-

ticales sensorio-motrices et psycho-motrices. Le professeur DURA's précise ces notions en ces termes: «Le parallélisme des manifestations mobrices, d'une pari, et psychiques, d'autre pari, est n'apport avec l'insuffisance et le déséquilibre constitutionnels de zones corticales voisines. » Et plus loin : « Ce parallélisme cinéo-psychique se retrouve également dans la pathologie

(1) Paris médical, 11 janvier 1919.



# TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.

UERÉ! LES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



# DRAPIER & FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol, 7

APPAREILS A AIR CHAUD APPAREILS DE MASSAGE

Se montant sur toutes les prises de courant et fonctionnant indistinctement sur alternatif et continu de 110 volts.

BOITES A AIR CHAUD pour traitement des

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE



puisant reconstituant naturel alimentaire à base de diastase et de lécithine actives

Par sa teneur en maltose et en lécithine, "l'Ovomaltine " favorise l'assimilation de l'albumine et devient un véhicule remarquable du phosphore.

> MALADIES FIÉVREUSES TUBERCULOSE ANÉMIE -- SURMENAGE

Se prend de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à volonté.

Peut s'ajouter au café, au thé,
au cacao, voire aux bouillies

SE PRÉPARE SANS CUISSON

Echantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-5





# WICKHAM

Ancien externe des Hopitaux de Paris
BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE

Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



mentale acquise, au cours des encéphalopathies infantiles, des démences organiques, paralytiques et séniles, où les désordres et l'affaiblissement progressifs de l'espritet du mouvement témoignent de l'étroite parenté qui reile, à l'état normal comme dans l'infinie variété des états anormaux, l'activité psychique et l'activité motrice. » (Professem: Durre, Paris médical, loc. cit.)

D'autre part, des modifications anatomopathologiques, portant sur une partie quelconque des voies de conduction du processus de l'arc réflexe neuro-psychique (Bentraraw) destinées à assurer et à coordonner les divers mouvements propres à l'écriture, pourront troubler sa forme et son aspect et produire de la dysgraphia.

«L'écriture, pense BECHTEREW, peut être l'objet d'une étude très minutieuse. Le mieux est de donner un thème, par exemple: «le fleuve », «la forêt», «le printemps », «l'été», etc., en deman dant d'exposer sur le papier tout ce qui viendra dans la tête pendant un quart d'heure. L'épreuve permettra de juger, en même temps que la richesse des associations, les particularités de l'expression graphique: les erreurs, les omissions, et la forme même de l'écriture. » (BECHTEREW, Psych. objective, p. 435).

Ces réflexes neuro-psychiques, bien étudiés par l'école russe (SETCHÉNOFF, PAWLOW, BECH-TEREW), aujourd'hui classiques, peuvent, à l'état pathologique, subir des altérations qui auront leur répercussion sur l'écriture. Ainsi, on admettra sans difficulté les troubles de l'écriture, dans les syndromes affectant principalement l'écorce, ou le névraxe en totalité. Toutefois, on ne repoussera pas, de façon absolue, la possibilité des troubles de l'écriture dans les affections splanchniques, On connaît la relation étroite existant entre les impressions sensitivo-sensorielles et les excitations de la cénesthésie, sensibilité profonde (viscérale, humorale, circulatoire), subconsciente, constituant les bases les plus profondes et les plus étendues de la personnalité humaine.

Les diverses dysgraphies, au point de vue de la physio-pathologie, sont donc explicables par des troubles portant sur les réflexes neuro-psychiques (corticaux) et leur association avec les réflexes splanchinques (sympathiques, vago-sympathiques), médullaires, butbaires, etc.

Au point de vue diagnostique, on n'est autorisé à négliger aucun signe clinique, même secondaire, qui puisse aider à la différenciation des syndromes morbides et à leur précision. A ce sujet, j'ai trouvé





# SERUM HÉMOPOTÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

Alcerothérapie spécifique des <u>ANÉMIES</u> (Carnot)

B) Tous autres emplois du Jèrum de Chedal : HÉMORRAGIES (PEWeill) PANSEMENTS (R.Petit.)

Sirop ou Comprimés de sang hémopoïétique total ANEMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE, etc.

Cchantillong, Littérature
21 RUE D'AUMALE. PARIS

dans un livre récent de DUPARCHY-JEANNEZ, Les maldales d'après l'écriture, des documents qui m'ont paru dignes d'être signalés à l'attention des médecins.

L'auteur ayant pu examiner de nombreuses pièces graphiques appartenant à des sujets malades, dont l'affection avait été, au préalable, soi-

particulier dans le délire de persécution, la mégalomanie, les idées de suicide, la mélancolie, etc. L'auteur définit ainsi l'écriture des arthritiques : « Son allure est pesante et monotone, les lignes sont uniformément horizontales, les pleins se distinguent à peine des déliss, la calligraphie est sobre. »

Bien curieuse est cette notation d'une obli-

donnant duite an deraine pour ine Teach Meperite Le I houreaux Jaus. Reary Wile laster I amiane to how mind Monsing le Doctur I ottendow un mot & was depuis her , n'ayant sier dear , pe ins prie de venir damais dans fantes. Becare, moiser le datin mes falutations respectiouses. Maladies de l'estomac (fig. 3)

gneusement diagnostiquée par le médecin, a cru étre autorisé à retenir des modifications, spéciales et caractéristiques, de l'écriture, dans diverses affections ou diathèses: affections de l'estomac, du foie, gastro-intestinales, du cœur, de l'utérus, arthritisme. Etendant ses recherches, il a pu préciser des signes graphologiques morbides dans le neurasifienie, dans les troubles du caractère, en quité descendante dans les affections de l'estomac.

Les planches que nous empruntons à l'ouvrage de DUPARCHY-JEANNEZ, et qui ont été mises obligeamment à notre disposition par son éditeur, M. Albin Michel, feront bien saisir ces diverses défornations de l'écriture.

Puis, par opposition, dans les maladies du foie,

Traitement TUBERCULOS

PULMONAIRE GANGLIONAIRE VISCÉRALE ET CUTANÉ

Par le



A BASE DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES prépare sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels.

COMMUNICATIONS ;
solidé Biologie : 1912, 29 Mai 1920.— Académie de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920, 15 Juin 1920.— Académie des Sciences : 14 Juin 1920.—
Thère Biéton.— Thère & Guerquin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS

sications : Académie des Sciences : 4 mai 1917. — Académie de médecine : 29 mai 1917, 27 novembre 1918, rédicade des hôpitans : 125 mai 1917, 25 octobre 1918. — Seciédé de chiruyie : 27 jain 1917. — Seciédé de biologie : 29 jailles 191 The Lancet : 19-20 haywie 1918, 24 acts 1918. — Thèas Marcel Perol : 1947 i 1971. — Thèas A. Briens : 1941 1919

l'obliquité ascendante de l'écriture serait, pour l'auteur, un fait constant.

L'auteur fournit, dans son recueil fort documenté, plusieurs spécimens de ces dysgraphies,

La figure 2. présente nettement ce caractère : qui méritent de retenir l'attention du médecin, je le

Monfieur le Docteur

Tres (here

Au de Beanne

Mouvements serpentins (fig. 5).

les lignes sont ascendantes, de gauche à droite, répète. Il ne serait pas superflu, dans les affections a vec une rampe assez fortement relevée. organiques, de soumettre à un examen grapholo-



# PRODUITS SPÉCIALISÉS PRÉPARÉS PAR LES

# LABORATOIRES CIBA

### PHYTINE CIBA

Principe phospho-organique des céréales, contenant 22 % de phosphore. Le plus assimilable des médicaments phosphores. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritis. Cachets — Granulé — Gélules — 0 y. 50 à 1 y. 50 par jour

### FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons. — Rachitisme, scrofulose et tuberculose infantiles, retard de la dentition, convalescence, chorée, etc.

### FERROPHYTINE CIBA

Sel ferrique neutre de l'acide an-oxym. diphosphorique à l'état colloïdal, contenant 7.5 ½ de fer et 6 ½ de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimiable. — Specilique des états chloro-anémiques et de l'hypoglobulie.

# Granulé et cachets. - 1 gr. à 1 gr. 50 par jour.

PHYTINATE DE OUININE Phosphate organique de quinho. — Analgésique, anti-infectieux et antigrippal. Très bonne tolerance gastri-que. Comprimés à 0 gr. 10.

### DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant tous les prin-cipes cardio-actifs de la plante, mais dépourvue de ses substances inutiles ou irritantes. — Stable — D'action constante - Toujours bien tolerée. Comprimés à 6 gr. 16 — Ampoutes de 1 cm<sup>2</sup>. Même posologie que la poudre de feuille de digitale.

# PÉRISTALTINE CIBA

Spécifique de la constipation habituelle et de l'atonie intestinale Comprimés à 0 gr. 10. — Ampoutes de 1 cm<sup>3</sup> 5. Voie buccale : 1 à 4 comprimes. Voie hypodermique : 1 à 2 ampoules.

LIPOIODINE CIBA Ether gras iodė, contenant 41% d'iode organiquement combine. Egale les iodures comme efficacité thérapeu-lique, mais beaucoup nieux tolère. Hypotenseur et action antisyohilitique certaine.

. Comprimés de 0 gr. 30. - 2 à 8 par 24 heures

## DIAL CIBA

Hypnotique anti-nerveux. Procure un sommeil calme et reparateur. — Action sédative utile dans psychoses, épilepsie, tétanos, traumatismes, etc. Comprimés de 0 gr. 10. - 1 à 3.

### **ELBON CIBA**

Antipyrétique pour bacillaires ne provoquant ni sueurs ni collapsus et agissant comme antisoptique des voies aériennes (élimination d'acide benzoïque) et modificateur do l'expectoration. Comprimés de 1 gr. - 2 à 7 par 24 heures.

# SALÈNE CIBA

Analgèsique externe. — Succèdané inodore et non irritant du salicylate de méthyle. — Action rapide dans toutes les algies et particulièrement : rhumatisme aigu, goutte, lumbago, nevrite, etc. Se formule pur ou en liniments.

# SALÉNAL CIBA

Onguent au Salène. — Présenté en tubes de 30 gr. vendus l fr. 50.

# VIOFORME CIBA

Antiseptique pulvérulent à base d'iode. — Excellent épidermisant. Action rapide dans les ulcéres variqueux, le chancre mou, les escarres, etc. Se formule pur ou associé, en poudre ou en pommades

# VIOFORMOL

Traitement local des cystites chroniques et des cystites bacillaires.

#### OVULES AU VIOFORME Antiseptiques, décongestionnants et désodorisants

# POMMADE OPHTALMIQUE AU VIOFORME

Spécialement préparée pour l'usage oculistique. Plaies de la cornée, koratites. — Tube spécial.

# COAGULÈNE CIBA

Rémostatique organique. — Traitement des hémoragies diverses, de l'ulcus hémorragique, des hémoptyragies diverses, de l'ulcus sies, de l'hémophilie, etc. Utilisable par voie externe, interne, sous-cutanée.

Ether glycéro-gaïcolique soluble pour le traitement de la tuberculose et autres affections broncho-pulmo-naires, du Jymphatisme, de la servoide. Extrémement bien tolère, tonique, apéritif.

Sirop de saveur agréable, 2 à 3 ouillerées à café. Comprimés, 2 à 3. — Ampoules de 2 cm<sup>3</sup>.

Echantillons et Littérature: O.ROLLAND, Phen 1, Place Morand LYON



gique l'écriture du malade. Cette recherche pourrait fournir des renseignements qui, même d'ordre général, ne seraient pas à négliger dans l'investigation diagnostique.

Dans certains syndromes organiques, les troubles de l'écriture paraissent nets et différenciés, permettant des distinctions précises. C'est ainsi que dans les affections gastro-intestinales on remarque des lignes convergentes ou divergentes de l'écriture ; chez les cardiopathes, on note « des empâtements fréquents qui déparent le tracé et lui donnent cet aspect négligé qui résulte parfois de l'emploi d'une plume faussée et qui crache ». Dans les maladies de l'utérus, l'auteur a relevé une déformation particulière de la boucle inférieure de l'f minuscule, qui semble, pour lui, un tic de la plume. Ce réflexe graphique particulier serait surtout très appréciable dans les affections anciennes : de l'utérus.

Chez les paludéens que j'ai pu observer, pendant de longues années, en Tunisie, i'ai souvent, à l'hôpital, attiré l'attention de mes internes sur un tremblement spécial de la langue chez les individus qui viennent d'avoir un accès de fièvre et sont menacés d'en avoir encore d'autres. Ce signe constitue une bonne indication thérapeutique: il faut continuer le traitement énergiquement. Avec ce tremblement de la langue, on constate parfois des troubles de l'écriture. Le hasard me les fit remarquer sur ma propre écriture, après un accès de fièvre assez violent. Ils consistent surtout dans l'irrégularité de la ligne. Je les ai retrouvés chez quelques malades, anciens paludéens, qui se plaignaient eux-mêmes de ces défectuosités graphiques.

Tremblements de la langue et troubles de l'écriture, dans le paludisme, semblent bien des modifications morbides de réflexes de voisinage associés, avec siège cortical.

Dans l'hystérie, Duparchy note l'élargisse-. ment anormal de l'M majuscule ; dans la neurasthénie, «l'écriture apparaît sous la forme de petits points ronds simulant de minuscules disques noirs, parsemant le tracé sans localisation spéciale, mais terminant où commencant toujours un trait. Et sous le terme de neurasthénie, l'auteur comprend surtout la psychonévrose d'origine émotive.

Dans les troubles du caractère, chez les déséquilibrés, les dysharmoniques, DUPARCHY reconnaît plusieurs caractères morbides de l'écriture :

IO Les E et les C en crabes ;

2º Les accents et les points à queue de comète ;



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans

PHOSPHATÉE

PHOSPHALE.
L'adjuvant le plus sûr des eures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le comme est la digitale pour le cours du sang. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présen

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les médmes et la dysonée, ren-

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-

4: rue du Roi-de-Sicile - PARIS

- 3º Les accents en croissant;
- 4º Les retouches ;
- 5º Les antennes ;
- 6º Les mouvements serpentins.
- « Les spécimens ci-contre (fig. 5), dit Duparchy, feront suffisanment comprendre ce que nous entendons par cette appellation. Cette forme particulière, en crabe, des fi et des Cmajuscules indique une tendance de l'espirit à vivre dans une sorte de deniréve, de demi-hallucination, à se laisser envahir par des évocations et des souvenirs trop nombreux et obsdadnts. »

La reproduction de l'écriture d'un malade atteint de dépression obsédante montre la nature des mouvements serpentins signalés par Du-PARCHY.

D'ailleurs, les diverses déformations signalées plus haut se combinent et s'associent, assez souvent, dans certaines dysgraéphies, quand il s'agit d'éléments pathologiques complexes. Dans un même spécimen d'écriture d'un malade l'auteur relève: « les points en disque», indices de neurathénie; les points e à queue de comète; les emouvements est points e à queue de comète; les voluite du D majuscule, particulièrement fréquents chez les orqueilleux méradomanes. Les sourcon

neux, comme les hypocondriaques, possèdent souvent le paraphe de protection en dessous de la signature,

Chez les sujets atteints du délire de granden r ou d'ambition, avec vanité exubérante, on note souvent une dysgraphie consistant en «développ ement exagéré des majuscules, joint parfois à une recherche calligraphique prétentieuse, notamment dans la suscription des enveloppes.

A partir de dix à douze ans, l'écriture des enfants est suffisamment formée pour que, déjà, les syndromes morbides y déteminent des troubles que l'observateur classena assex aisément. On y retrouve les déformations, à signification précise, que nous avons déjà signafées, et qui révéleraient de bome heure des troubles de la santé générale, acquis ou héréditaires. Certaines prédispositions seraient mises, ainsi, à jour et aideraient le mêde cin à poser un diagnostic précoce comme à établir une thérapeutique en quelque sorte préventive.

« En ce qui concerne la forme même de l'écriture, dit BECHTEREW, il faut noter que, d'après les recherches d'UFER, la plupart des particularités qui se rencontrent dans les manuscrits des adultes peuvent délà être relevéeschezles enfants. à l'état

# PRODUITS OPOTHÉRAPIOUES



PRÉPARÉS SUR DES GLANDES SOUMISES A LA DESSICATION IMMÉDIATEMENT APRÈS LEUR EXTRACTION par L'DANET. Phar de l'CL

# EXTRAITS

d'Ovaire L. P. O. en eachets de 0.20 d'Hypophyse L. P. O. 9.05 de Surrenale L. P. O. 9.10

0.10

de Corps Thyroide L.P. O. >
ET TOUTES DOSES

EXTRAITS MIXTES

Adresser demandes de littérature a de spécimen Lrue Grétry, PARIS (25)

## VARIÉTÉS (Suite)

pour ainsi dire, embryonnaire. La distance entre les lettres, leur position, leur grandeur, la distance entre les mots, l'irrégularité des mots, les crochets, les paraphes, etc., tout cela peutêtre relevé chez les enfants et ne fait avec le temps que s'accentuer et se dévelopere ; l'Eyyk. Dépetire, p. 435-436).

Tous ces faits de dysgraphie appartiennent à la clinique et gagneraient encore en précision à être vivant, ou diagnostiquées rétrospectivement, comme un contrôle des caractères morbides des expressions graphiques que nous avons indiquées.

DUPARCHY-JEANNEZ, analysant l'écriture de Mirabeau, dont nous donnons ici deux spécimens d'après l'ouvrage de l'auteur, y révèle: un tracé monotone, signe d'arthritisme; les points en disque, indice de neurasthénie, de sur-

Short à Lhirtoire de Ordine leavez servit plrie parle person et pe nouve trol à l privition de sa locale, par mime momentane re plus aimable, lupus aimant e qui fut to sur le plus tranquille mon tort (et dummi plusés e évergéque, le purécut ) mon tort e, imprubences, cout et cose, comme je la choir, mon ouver je pre laiser croire ingratue p arabre fe toure fortale, comme fe mentre port de sur il faut me juyer, o mon amie elle que for acorfié et no toir plus, apurin sie on de la mort parvous je baldicer?

de la curiosité imais que los boitse dire ismita misse un tratet municipalitate; pa cluido, on un curre, una si t fautemmen est mut à theure commerce; est muse ne phus dores, cur autement neus primines, ctraus périorus saus expoir de salut-cela est mon d'im; cela est graia au pourt qui cet trapossable de leur clagerer et jussus inframent janviré, paraqueupe

Écriture de Mirabeau (fig. 6).

observés, soigneusement catalogués et vérifiés, au cours de leur pratique courante, par des médecins, qui se familiariseraient bien vite avec cette

graphologie morbide.

A La médecine de l'histoire trouverait également dans l'examen des manuscrits, des autographes des personnages célèbres, dont les tares psychologiques ou les maladies ont été connues de leur menage; les antennes des i du mot histoire, suractivité morbide; les mouvements serpentins de l'S de Sophie, bizarrerie du caractère, d'origine atavique.

«La conclusion, dit DUPARCHY-JEANNEZ, que l'on peut tirer de ces remarques graphologiques est que Mirabeau supportait une hérédité, tant mentalequephysique, défectueuse, que son système

### VARIÉTÉS (Suits)

nerveux n'était pas un iustrument docile de sa raison et que ses tendances et ses actes devaient être fatalement inharmoniques. »

Ces appréciations sont conformes, ajoute l'auteur, aux données de l'histoire formulées par M. LOUIS BARTHOU dans son étude sur le tribun et l'homme politique.

DUBARCHY-JEANNEZ, graphologue, non médecin, me paraît avoir fourni une contribution à l'étude des troubles del'écriture qui peut supporter l'examen et la critique du clinicien. N'oublions pas, comme il ressort, notamment, de la lecture de l'Automatisme †sychologique de PIERRE JANNEZ, que les recherches et les écrits des précurseurs, simples observateurs, ont quelquefois ouvert la voie aux travaux des neurologistes et des psychologuesetleur ont fourni des matériaux appréciables.

Pour ma part, j'ai lu avec plaisir le livre de DUPARCHY etj'ai longuement étudié les très nombreuses planches de son livre. En acceptant, en leur entier, les données de la désagrégation et du subconscient (PIRRER JANET), la doctrine des deux psychismes (Grasser) et le processus de l'arc réflexe neuro-psychique (BECHTEREW), je considère comme intimement solidaires l'intégrité des réflexes neuro-psychiques et neuro-splanchniques et la netteté comme la régularité de l'écriture. Un trouble quelconque dans un point de l'arc réflexe peut modifier l'écriture, réaction motrice très sensible. En effet, sa coordination préétablie aboutissant à un automatisme complexe exige une harmonie-réflexe absolue. Une affection même localisée, une émotion, un trouble neuro-psychique ou neuro-splanchnique sera donc capable d'en modifier les éléments.

J'ai donc cru pouvoir, en une revue très rapide, attirer à nouveau l'attention sur les divers troubles de l'écriture, déjà connus en pathologie, et signaler ceux relatés par DUPARCHY-JEANNEZ. Les dyspraphies, si on veut retenir ce terme, ne constituent pas un signe banal, méprisable: clles méritent d'être étudiées et recherchées par le médecin, qui trouvera en elles un réel intérêt clinique et un supplément de renseignements dans l'investigation diagnostique di l'investigation diagnostique di l'investigation diagnostique de l'entre l'investigation diagnostique.



L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### REVUE DES REVUES

L'hyperthymie aigue délirante (R. Benon, Rev. de méd., 1920, nº 5).

L'hyperthymie aigué délirante est un syndrome cilnique caractérisé par des idées motribles variées comme forme et comme coulenr, systématisées on confinses, basées aur des interprétations famses ou sur des illusions et hallucianions. Elle se développe à l'occasion d'an état émotionnel ou passionnel spécial, initial et fondamental, décelable par l'examen psychique direct on médiat. Elle correspond an délire des dégénérés et à la bonfiée délirante de Magnan. Elle peut, selon les prédispositions du sujet, être le point de départ de psychoses, de névropsychoses, de démences variées. Elle est souvent curable heck zes malades giées, plus rarement chez les sujets je juncs.

. B.

L'arsphénamine dans les maladies non syphiltiques (Mathukw-A. Rhasoner et Herny-J. Nichols, The Journ. of the Americ. Associat., 4 sept. 1920). L'arsphénamine et la néo-arsphénamine out une action nette sur un nombre limité de maladies à spirochètes. Cette action est spécifique: sur l'angine de

chètes. Cette action est spécifique: sur l'angine de Vincent, due au Spironessa Vincenti (et peut-être an Spironessa binealis) assocée au bacille fusiforme; sur la fièvre récurrente; sur le yaws ou frambossia, dû an Tréponessa pérelune; sur la gangosa ou gramlome ulcéreux du naso-pharynx; sur la spirochétose pulmonaire. Elles domment encore des fesultats : dans le sodoku (val-bite feere) dà an Spironema morsus muris; dans certains cas de prorriche alvelaler ; de même que dans l'influenza équine et la spirochétose des poules. Sanf dans l'angluie de Vincent; on les meilleurs tésultats sout obtemus par des applications locales et biquotidiennes de néc-araphénamine en pondre on en suspension glycénifie, on a recours aux injections intravelmenses de doses modérées. L'araphénamine ne semble, an contraire, avoir aucun effet sur d'antres spirochétoses telles que la maladie de Weil ou spirochétose ictéro-hémorragique et la fièvre jamne due an Leptospira isteroides très voisin du Leptospira ieteroides très voisin du Leptospira ietero-hemorragique.

On a parfois avantage à l'utiliser dans un bon noubre de maladies non syphilitiques, mais développées chez des sujets syphilitiques. On l'a aussi employée dans les cas où l'arsenic est indiqué, dans le pemphigus chronique, dans les tubercuildes, dans la dysenterie amilieme; mais son aetion ne semble ordinairement pas y être supérieure à celle de la llouent de l'Powler.

Dans les maladies à protozoaires, son action est restreinte. Elle agit parfois sur les types tierce et quotidien de la malaria, sur quelques trypanosomiases telles que la maladie du somuneil, la surra, la dourine, le mal de Caderas, la nagana, enfin dans quelques leishmanioses

telles que le kala-azar.

Dans les maladies bactériennes, son action est peu efficace, si l'on excepte l'anthrax et pent-être le farcin.

. В.

#### REVUE DES THÈSES

Étude pharmacologique, physiologique et clinique de l'allythéobromine, par M. le Dr RICHARD SAINT-YVES (Thèse de Lyon, 1920).

Ce travail inaugural très important est le résultat de combreuses expériences faites clex le prodeseur Maiguon, en collaboration avec M. le D\* jung, pour déternimer la valeur physiologique et la toxietté de l'allylthéobromine, complétées par des observations cliniquetrés intéressantes recueilles dans les principaus services des hôpitaux de Lyon (MM. Bonchut, Chabalier, Gallavitäth, Savy, etc.).

L'allythéobroinne st un diurétique déchlorurant de la série santhique de l'ordre de la théobrounne, très soluble daus l'eau chande (environ 150 fois plus que la théobronnie), l'alcolo et le chloroforne. L'anteur a administré le théobry (allythéobronnie) par voie intramusculaire et même endoveriense sans inconvénient les doses actives du médicament sont, d'après ses observations, de qu'o de centre grammes (2 h'a après un convénient sin d'autonie me activité environ quatre fois supérienre à celle de la théobromine.

L'étenduc de la zone thérapentique utilisable et la toxicité de ce praduit sont démourtées par les observation cliniques dans lesquelles on a dépassé sonvent la dese fournalière de 1 gramme ainsi que par les expérinentations physiologiques très igourcusement con-

La tolérance de l'organisme pour ce médicament paraît nettement supérienre à celle de la théobromine et jamais on n'a noté d'accident, même chez les malades présentant de l'intolérance à l'ingestion de cette dernière

Après échec de la théobromine, administrée par voic buccale, et aussi dans les cas nombreux où il faut agir vite, ainsi que chez les malades dont on doit respecter le tube digestif, la diurèse obtenue par les injections utramusculaires de théobryl est en faveur de l'activité plus constante de ce médicament qui a les mêmes indications et contre-indications que la théobronine, mais qui est plus funaible, plus actif et injectable.

Usages thérapeutique de la Testra. — La Testra est une plante herbacé, et le famille des composées qui eroit en Asie Mineure et dans l'Afrique du Nord. Totalement incomus en l'arope comme droga, elle est utilisée par les Marocains pour hâter la délivrance des bovidés ; en médechen bumain, ils l'emploient chez la femme comme abortif; ell: est donée, en outre, de pro-priécs anti-thémorroblaires prissantes et laisse très loin derrière elle l'hamanicils et le marron d'Inde. C'est à ce demier titre que RomLiox (Thèse de doctont en pharmacie de Nans, 1929) a procédé à une étude très complète de cette plante.

Le principe actif en est un glucoside indéterminé dont l'identification demande de nouvelles recherches. Ce principe agit spécialement sur la fibre lisse dont il détermine la contraction; c'est ainsi qu'il agit sur l'utérns et sur les veines, dont la tunique moyenne est, comme nasit, partientièrement riche en fibres lisses. D'oit ses effets si marqués sur les variecs et sur les liémorrobles; la Testera s'est monrée un vertiable spécifique de cette de l'utérnation de la comme de l'est de l'est

La forme posologique employée est la macération hydro-alecolique au cinquième, soit par la bouche, à la dose de XX à XC gouttes trois fois par jour, soit en lavement, soit en application locale.

VIENT DE PARAITRE :

## Précis de Médecine légale

#### Par le D' BALTHAZARD

Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Paris, Membre de l'Académie de médecine.

Bibliothèque du Doctorat GILBERT et FOURNIER

## THÉRAPEUTIQUE

## des Maladies Respiratoires et de la Tuberculose

Par les docteurs HIRTZ, RIST, RIBADEAU-DUMAS, TUFFIER, J. MARTIN, KUSS.

Bibliothèque de Thérapeutique GILBERT et CARNOT

Nouveau Fraits de Médecine GILBERT et CARNOT

## MALADIES DES REINS

Par les D. JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH,

40

## Technique Thérapeutique Médicale

PAR

le Docteur MILIAN

Médecin de l'hônital Saint-Louis.

. 12 f

## BESSON

# TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE et SÉROTHÉRAPIOUE

\*\*\*\*\*\*

3 volumes in-8 avec figures noires et coloriées.

Tome I. — Technique générale.....

(Q fr

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### DÉCRET FIXANT LES TARIFS DES SOINS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

PRÉVUS PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI

du 30 mars 1919 (9 mars 1921).

TITRE Ier. - Tarifs de consultation et de visite, ARTICLE PREMIER. — Le prix de la consultation et de la

visite médicale, y compris les menues interventions telles que pansement simple, petits massages, pointes de feu, ventouses, injections hypodermiques, est fixé comme suit :

Communes de 5 000 habitants au plus :

| Cousultation                              | 4  | ſ٠. |
|-------------------------------------------|----|-----|
| Visite                                    | .5 | _   |
| Communes de 5 oor à 50 000 habitants :    |    |     |
| Consultation                              | 5  | -   |
| Visite                                    | 6  |     |
| Communes de 50 001 à 100 000 habitants :  |    |     |
| Consultation                              | 6  | _   |
| Visite                                    | 7  | _   |
| Communes de 100 001 à 200 000 habitants : |    |     |
| Consultation                              | 7  |     |
| Visite                                    | 8  |     |
| Communes au-dessus de 200 000 habitants : |    |     |
| Consultation                              | 8  | -   |
| Visite                                    | 10 | _   |
|                                           |    |     |

Lorsqu'il sera procédé à une visite, le billet de visite devra faire connaître les motifs qui ont empêché l'intéressé de se transporter chez le médecin.

Le tarif applicable est celui qui répond à la population du domicile du bénéficiaire de la loi de 1919.

ART. 2. - Si le médecin traitant estime qu'il v a lieu d'appeler uu spécialiste, il en avise immédiatement le préfet et lui fait connaître les motifs pour lesquels la consultation est demandée. Le médecin consultant est rémunéré au moven d'un billet de visite en travers duquel sont inscrits les mots : « médecin appelé en consultation », signé à la fois pas le médecin traitant et par le médecin consultant. Ce dernier est rémunéré au tarif de la commune qu'il habite, majoré de 50 p. 100.

ART. 3. - Le prix de la visite est doublé lorsque. dans les cas d'urgence, elle doit avoir lieu entre 22 heures et 6 heures. Les circonstances qui justifient l'urgen ce doivent être mentionnées sur le bulletin de visite.

TITRE II. - Frais de déplacement des médecins.

ART. 4. - Les indemnités de déplacement auxquelles peuvent avoir droit les médecins appelés à donner des soins à domicile sont établies pour chaque département, sur la proposition des préfets, par arrêtés concertés entre le ministre des Pensions et le ministre des Finances. Les tarifs tiendront compte des régions, parcours et modes de transport.

Les indemnités ne pourront être supérieures à 1 fr. 50 par kilomètre effectivement parcoura, sans que le montant total de l'indemnité puisse excéder celle attribuable au médecin ou au spécialiste le plus rapproché.

L'indemnité kilométrique n'est alliquée en aucun cas ni pour les parçours de moins de 2 kilomètres, ni dans les l'imites d'une agglomération, ni dans les communes de 100 000 habitants et au-dessus.

Lorsqu'un médecin visite plusieurs malades échelon-

nés sur un suème parcours, l'indemnité kilométrique n'est décomptée qu'une fois, en tenant compte du parcours effectué. Le montant de l'indemnité est décompté sur la feuille de visite du malade le plus éloigné avec référence réciproque entre la feuille de visite des différents malades visités.

#### TITRE III. - Interventions opératoires.

ART. 5. - Les interventions opératoires nécessitant l'hospitalisation sont assurées gratuitement aux frais de l'Etat dans les hôpitaux appropriés, aux conditions fixées par le paragraphe 6 de l'article 64 de la loi du 31 mars 1010.

ART. 6. - Les opérations de petite chirurgie et les menues interventions qui ne nécessitent pas l'hospitalisation et ne rentrent pas néanmoins dans les actes médicaux usuels indiqués à l'article premier sont tarifées au prix de deux ou de trois consultations ou visites. suivant la distinction qui sera faite par une instruction ministérielle prise après avis d'une commission spéciale.

La nature et le prix de l'intervention sont portés par le médecin sur le bulletin de visite, qui est alors spécialement soumis au contrôle prévu de l'article 19 du décret du 26 septembre 1919.

#### TITRE IV. - Produits pharmaceutiques.

ART. 7. - Le tarif des produits pharmaceutiques à livrer au bénéficiaire de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 será établi par arrêté concerté entre le ministre des Pensions et le ministre des Finances après avis d'une commission spéciale de 5 membres comprenant au moins un médecin et un pharmacien,

Ce tarif comportera le prix des examens bactériologiques, analyses et réactions ordonnés par les médecins et pour lesquels on ne pourrait recourir aux laborateires publics.

ART. 8. - Le ministre des Pensions, Primes et Allocations de guerre et le ministre des Pinauces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

A l'occasion de la promulgation de ce décret, le Syndicat des médecius de la Seine nous communique la note snivante qu'il a envoyée à ses adhérents :

« Se conformant à la circulaire du 10 mars 1921 de l'Union des Syndicats médicaux de France, signée par son secrétaire général, M. Lafontaine, le Syndicat des médecius de la Seine vous envoie la directive suivante : Attendu que d'une part :

1º Les tarifs n'ent pas été établis après entente avec le corps médical et qu'ils sont imposés par l'Administration:

2º Oue le libre choix du blesse n'est pas respecté puisqu'il ne peut choisir son chirurgien et qu'il doit aller à l'hôpital dont il relève comme un indigent ;

30 One le tarif Breton, concernant les accidentés du travail, avait été accepté par le Conseil de l'Union, au moins provisoirement, et que ce tarif n'est même pas adopté;





SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

## HYPOPHYSAIRE

OOSAGE: I. Correspond à 1/2 lobe postérieur d'Hypophyse de bædf sur demande spéciale: Lobe anterieur ou Glande totale

## SURRÉNAL

OOSAGE ? IS Correspond à 0710 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( LA SORTE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



## IODO BENZO METHYL FORMINE = ANTISEPSIE INTERNE

- Parce que:
  1° A n'est plus uniquement le profuit iobé proprement bet mais une
- combination i sõle Bu milleus astisepianisas, nijetable sans réaction locale ni zinéale.

  2° Chule rapile De la temporature Dené lis Espécienies
  3° Somaction synerpticus se vicule dans lis cas lisplus ravies et lis plus bebles.

RHUMATISMES Déformant, chromique, genococcique espécique.
TUBERCULOSE pulmonave, ganglionave, osceuse espécifique.
SEPTICÉMIES Géorge puerquesals-hémingete-grebrospinale Guppo

SEPTICÉMIES Livre purpurale hámingui exteriopinale supre SYPHILIS motamment table set myeletes . ispectique 4°. Elle est employie 2 ans tous les Hopitaux Depuis 1942

Laboratoires CORTIAL 125, r. de Turenne, PARIS AMPOULES





Adrénaline synthétique, chlmiquement pure et stable.

Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). — En flacons de 10 et 30 gr. (Solution au 1/1009).

## SCUROCAINE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques. Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration.

Solution à 2 % | Anesthésie régionale.
Anesthésie doutaire.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésie raphidienne-

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Pheton, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (8°).

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

4º Que rien u'est prévu pour les spécialistes; 5º Que les frais de déplacement des médecins sont

insuffisamment étudiés.

Atteudu d'autre part :

Oue personne n'a le droit d'imposer un tarif à un médeein traitant qui le refuse, à partir d'aujourd'hui, les bénéficiaires de la loi serout soignés comme des malades ordinaires, ils paieront leur médecin au tarif ordinaire; Il se refusera absolument à remplir un papier administratif queleonque.

Tout médecin doit activer la propagande auprès de ses confrères et auprès des bénéficiaires de la loi. Il fautfaire comprendre à ces derniers que le libre choix leur est refusé et que les médecins ue peuvent accepter de l'Administration des tarifs qui leur sont imposés saus leur asseutimeut

Pour la livraison des médicaments, les bénéficiaires

de la loi doivent s'adresser au préfet et au ministre. Les préfets peuvent permettre la délivrance des médicaments de deux manières : 1º en acceptant purement et simplement l'ordonnance délivrée par les médecins, sur laquelle le pharmacien sera autorisé à étiqueter la coupure du livret; 2º en faisant livrer à la mairie les ordonnances délivrées par le médecin. Ces deux procédés ont déjà été employés dans quelques départements, ils peuvent le médecin fera son ordonnance sur son papier habituel. / done l'être partout sous la pression des bénéficiaires de

Pour le règlement de l'arriéré, n'acceptez rieu avant d'avoir recu des instructions. Refusez d'entrer en pourparlers avec les autorités locales pour la mise eu applieation du tarif Maginot. Que les médecins des villes surtout ne cèdent pas, alors qu'ils peuvent paraître avoir satisfaction. Il faut un accord complet entre tous les médecius; N'oubliez jamais que l'Administration ne cherelie qu'à nous diviser pour régner. »

### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE DERMATOLOGIE

Séance supplémentaire du 25 novembre 1920.

La Société avait précédemment nommé une commission, composée de MM. Queyrat, Hudelo, Spillmann, Gastou et Clément Simon, pour l'étude de la question du mariage des syphilitiques. Les conclusions du rapport, fait par M. CLÉMENT SIMON, ont été discutées dans cette séance ; mais aucun vote n'a été émis. La Société n'a pas voulu édicter de règles formelles concernant le mariage des syphilitiques, elle s'est refusée en particulier à préciser en quoi consiste le traitement intensif de la syphilis ; elle a voulu laisser le médecin juge du traitement à instituer dans chaque cas.

L'accord a été unanime sur les trois points suivauts : 10 tout syphilitique peut se marier, s'il remplit certaines conditions; 2º les conditions à exiger du syphilitique candidat au mariage doivent être plus sévères quand il s'agit d'une femme que quand il s'agit d'un homme; 3º le urédecin doit essayer d'obtenir du syphilitique qu'il fasse l'aveu de sa maladie à son conjoint : 4º une séroréaction demeurée négative pendant plusieurs mois ne prouve pas la guérison de la syphilis.

Les autres conclusions du rapport ont été défendues par MM. CLÉMENT SIMON, DARIER, QUEYRAT, THI-BIERGE et HUDELO ; mais elles ont été l'objet d'importantes réserves de la part de MM. JEANSEI, ME, CARLE, ABADIE, A. RENAULT, LEREDDE, BALZER, GOUBEAU SPILLMANN, TZANCK et MONTLAUR.

Quoi qu'il en soit, voici, résmnées, les conclusions de la commission, avec les légères modifications apportées par M. Darier aux deux premiers paragraphes

1º Le malade est vu et traité dès la période primaire, avaut l'apparition des réactions sérologiques et par conséquent des symptômes secondaires. - Le mariage sera autorisé aux conditions suivantes : a) le malade aura subi uu traitement intensif pendant une année ; b) pendant une seconde année, il aura subi un traitement modéré on aura été tenu en observation ; e) il n'anra pas présenté d'accidents secondaires ; d) les « barrages » successifs constitués par la séro-réaction, les ponctions lombaires, la réactivation, l'uriuo-réaction, out été franchis avec succès, c'est-à-dire que les examens de laboratoire ont toujours donné des résultats uégatifs.

2º Le malade est vu et traité après l'apparition des

réactions sérologiques ou même après l'apparition des accidents secondaires. - Le mariage sera autorisé aux conditions suivantes : a) le malade aura subi un traitement intensif pendant deux années ; b) pendant lesdeux années suivantes, il aura subi un traitement modéré ou aura été tenu en observation ; c) il n'aura pas présenté d'accidents syphilitiques depuis deux ans ; d) pendant les deux années précédentes, la séro-réaction, la réactivatiou, l'urino-réaction ont toniours été négatives, et la ponction lombaire toujours normale.

3º Les séro-réactions sont irréductibles dans le saug. avec ponction lombaire normale. - Si, après quatre oucinq ans d'un traitement actif, la séro-réaction reste positive, on peut autoriser le mariage à coudition que la pouction lombaire soit normale et qu'il s'agisse d'un homme ; après le mariage, il est nécessaire de faire suivre au mari une ou deux curcs par an et de traiter la femme si elle devient enceinte. Quand il s'agit d'une femme syphilitique avec séro-réaction irréductible, l'autorisation du mariage doit être différée deux ans encore, et la malade devra suivre un traitement à chacune de ses. grossesses.

4º Malgré les traitements, la séro-réaction étant positive ou négative, la ponction lombaire indique une réaction méningée. - Le mariage doit être ici interdit; il ne sera autorisé, si la réaction méningée disparaît, qu'après un stage de surveillance de deux aus avec pouctions lombaires répétées et satisfaisantes.

5º Le usalade, outre la réaction méningée révélée par la ponction lombaire, présente des symptômes nerveux (abolition des réflexes achilléens, patellaires, signe d'Argyll, douleurs falgarantes). - Il faut, dans ce cas, s'opposer absolument au mariage.

6º Le candidat, syphilitique aucien, ne peut donnerque des renseignements vagues sur le traitement suivi. - Si le candidat présente une tare définitive tenant à la syphilis et notamment des signes de lésions du système nerveux, il faut interdire le mariage. S'il présentesimplement une séro-réaction positive, sans aucun signe cliuique, le mariage sera autorisé après une première année de traitement et une seconde anuée de surveillauce, si, pendaut cette secoude année; les recherches de laboratoire out toujours donné des résultats négatifs. Si la séro-réaction reste positive après deux ans de traitement, il faut continuer celui-ci encore pendant deux ou.

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cci

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Lon

## APPAREILS

ANTIPTOSIQUES

Déposé

France et Étranger

SULVA "

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.







entièrement ponfice

La poche 3 se gonflant après réplétion des poches inférieures, soulève et maintient ros intestin et

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gas-

triques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

## BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (8º)

TÉL.: WAGRAM 67-56

## PELOTE non gonflée

Montre ses trois parties : deux poehes in-férieures et latérales 1 et 2 et une poehe supérieure et m

## Les poches inférieures se gonflent les premières : grâce à l'obliquité de leur grand axe, elles s'insinuent

entre les deux branches des angles coliques et déterminent un meuve-ment d'ascension du côlon transverse et subséquemment de

#### SIROP BRAHMA CONTRE IN TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. MODE D'EMPLOI: Enfants, au dessus de 7 ans sculement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX. Pharmacien de 1th classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOT ET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

SPERMATORRHEE ns à l'Académie des Sciences (Stance du 26 Février 1917) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917). Litterature et Echantillone : Laboratoire d'Endecrinologie, 2. Place du Théâtre-Français, Peris-ire: A CÉDARD. Plarm de 1<sup>st</sup> el., ancien înterne des Hôp. de Peri





Comprenent: 1 Table pliante ovec cuvette sous le siège et porte cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet 1 Table &instruments avec 2 glaces de 50-30 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 toute ye trée avec 2 tablettes glaces 1 Jabouret à élévation pour opérateur 1 Cuvette cristal montée sur tige

PRIX de cette installation 9801° Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

## PRÉCIS DE PATHOLOGIE EXTERNE

MEMBRES

Par le Dr MATHIEU, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, Chirurgien des hôpitaux de Paris. 

BIBLIOTHEQUE DU DOCTORAT GILBERT et FOURNIER

## REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

trois ans. Si la séro-réactiou demeure malgré tout positive, le mariage peut être autorisé, à condition qu'il n'y ait aucune tare organique et qu'il n'y ait pas eu d'accideuts contagieux pendant la période de surveillance. Si le syphilitique ancien présente, avec une séro-réaction négative, une réaction méningée positive, le malade doit être traité longtemps, de même que le syphilitique récent dans les mêmes conditions. Eufin, si le syphilitique ancien présente une séro-réaction négative, avec ponction lombaire normale, on pratiquera une réactivation. Si celle-ci est positive, on instituera un traitement d'un an, suivi d'une période égale d'observation ; si la réactivation est négative, le mariage peut être autorisé, à condition qu'il n'y ait pas eu d'accidents contsgieux depuis deux ans et que l'examen clinique soit 110233181

La commission estime que le traitement dit « du père de famille » (l'ournier), c'est-à-dire le traitement que suit tout syphilitique immédiatement avaut le mariage, paraît souvent utile et toujours inoffensif. Elle ne voit également que des avantages à soiper toute fenume qui devient enceinte du fait d'un syphilitique. L. B.

#### Séance du 9 décembre 1929.

Psoriasis traité par le Procuta. — M. Brocq présente deux malades psoriasiques traités par une pommade à l'acide chrysophanique soufré. Cette pommade, inodore, de consistance ferme et de couleur verte, renferme r. p. 100 de substauce active; elle a des propriétés analorues à celles da cutieure, mais semble plus active.

Atrophlo vermicuitée des joues. — M. DARIER présente la platociapathie d'un collégien âgé de neuf ans, qui présente depuis deux ou trois ans, sur les deux joues, une lésion ranc, décrite par l'hibièrge et par Brocq sons le nom d'acné vermoulante. Le malade a été très amélior par un séjour de deux mois au bord de la mer. Histologiquement, on trouve les follicules tassés, contournés, souveut terminés par un kyste ; leur orifice est en partie obstrué par des James co-nices onduleuses qui ne renferment ni graisse ni nierobacilles; ce n'est donc pas une acué véritable. Le tissu diastique du derme est tassé en polotons au niveau des papilles et manque au voisinage des follicules. Cette atrophie vermiculée se rapproche de certains neur progressifs.

Leuco-mélanodermie applilitique du scrotum. — MM. DARIES et FERRAND présentent le moulage d'une leuco-mélanodermie du scrotum, simulant le vitiligo, et consécutive à des papules syphilitiques secondaires. Une penco-mélanodermie semblable peut succéder à des lésions cittières, mais il y a nfors, au centre, un tissu de cicatrice. Cette dyschromie est distincte du vitiligo, lequel n'est précédé d'aueuue lésion critanée.

Syndrome de Mikulice fruste. — JML FLANDIN et AUMN présentent un homme atteint, trois mois après un chancre syphilitique, d'une hypertrophie indolore des deux parolides, sans trouble fonctionnel. Il s'agit des deux parolides, sans trouble fonctionnel. Il s'agit probablement, d'un syndrome de Mikulice fruste. — M. QUEVNAT pense qu'il s'agit plattôt d'une paroitidite syphilitique; il y'a lieu, d'ailleurs, de rechercher le rôle de la syphilit dans la maladice de Mikulice.

Dermalese streinée avec centre atrophique. — M.M. Tur-DIRKOR et LEGGLAIN. — La malade, âgée de solvante-doucaus, a déjà été préseutée, dans la séance du 8 juillet 1920, sous lenom de dermatose circinée avec centre atrophique. à éléments multiples, de nature l'indéterminé. Le diagnostic étiologique n'avait pu être fait entre la syphilis et des tuberculièes. Cette malade a rege quatte injections de tuberculine à faible dose ; les lésions anciennes se sont affaissées et les éléments nouvellement développés n'ont pas atteint les dimensions des anciens.

Dermato-myōnes multiples. — MM. BURNIER et M. BLOCU présentent un homme atteint, depuis 1913, d'une douzaine de petites tumeurs sous-cutanées, grosses comme une lentille ou un pois, l'égérement doulourcuses à la pression et au froid. Une biopsie a montré que ce sont des myōmes à fibres lisses. L'excitation électrique galvanique produit un durcisement trits net des tumeurs.

Aerodermatite pustuleuse de Hallopeau. — MM. 'Tim-BURGE et LEGRAIN présentent un garçon âgé de cinq ans, atténit depris luit à neuf mois de lésions périnunguéles suppuratives, pustulettes sur la pulpe du doigt et cluite de l'ongle, à la place duquel ou voit des squames à peine différentes de celles de la pulpe.

Flèvre syphilitique. — MM. MILIAN et MOUQUIN ont observé plusieurs cas d'élévation de la température au cours de l'évolution du chancre syphilitique.

Rôle déterminant de la ponction lombaire dans certaines méningites syphilitiques de la période secondaire. — M. GOUBRAU rapporte plusieure observations de malades chez lesquels, aussitôt ou deux à trois mois après un traitement par l'arsénobenzel, une ponction lombaire a déterminé l'éclosion d'une méningite syphilitique. L. B.

#### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE Séance du 21 février 1921.

Délire systématisé post-onirique chec un paralytique général.— MM. Lworré et René Targouvita montrent un malade chez lequel, aur un tabes fruste, s'est grefée une paralysie générale avec déformation, inégalité et rigidité pupillaires, dysarthrie et syndrome humoral complet: Bordet-Wassermann positif dans le saug et le liquide céphalo-rachièleu, hyperalhuminos avec réactions de Lange et de Guillaiu, Laroche et Léchelle positives. L'état mental est atypique. Délire systématisé de persécution et d'élimience, interprétation de phésomènes subjectifs liés au syndrome somatique. Délire secondaire à un épisode ontirque : psychose post-onifrique.

Défires passionnels. — M. de Chrarambaula caractérise les délires interprétatifs et les syndromes passionnels morbides, ceux-ci se présentant, tantôt autonomes et purs, tantôt associés à d'autres délires intellectuels on hallucinatoires.

Le délire érotomanique se développe en trois stades: stade d'espoir, stade de déplit, stade de rancue. Ses conceptions se décomposent en un postulat înitial, en des déductions de ce postulat, en des thèmes imaginatifs et accessoirement iuterprétatifs. Les conceptions aprincipates de la configue on ture grosse importance pour la direction de l'interrogatoire. Il ne suffit pas de questionner les malades, il faut encore les actionnes des la fluit des la fluit des la fluit encore les actionnes des la fluit des la fluit encore les actionnes de la fluit de l

Un cas de paralysie générale infantile. — M. le Dr Anguste Marnir présente les pièces d'un paralytique général infantile réforué comme imbéeile et interné comme dément précoce.

Les réactions biologiques confirmèrent l'hypothèse de paralysie générale que la déspence et les sigues cliniques permettalent de poser, en dépit d'une pauvreté psychique que la mentalité infantile imprime généralement aux paralytiques généraux infantiles et les fait méconnaître souvent. L'hérédo-syphilis a puêtre établic pour l'étiologie de ce cas

RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

OUE PAR LA TRICALCIN

PULMONAIRE - OSSEUSE **TUBERCULOSE** PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

TRICALCINE

se vend : TRICALCINE PURE

TRICALCINE CHOCOLATEE

ACIDE THYMINIOUE

**HROTROPINE** 

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

et Echantillons, LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram, PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Sutte)

Nouveau mode de figuration du développement physique des enfants. — MM. Simon et G. Whemnylen présentent un graphique qui permet de comparer directement à l'âge chronologique la taille et le poids de cent cinquante enfants arriérés de la colonie de Vaucluse.

Enfants normaux et anormaux. — En comparant le développement physique d'enfants anormaux et d'écoliers normaux nés dans la même année et le même mois, MM. SYMON et WEMMYLEN établissent que les taillés des cufiants arriférs restent dans 8 p. 100 des cau au-dessous des tailles normales et les poids seulement dans 3,8 p. 100 des cass.

## SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 11 mars 1921.

A propos des pioses viscérates: la ptose gastro-diaphragmatique. — M. R. G.G.KARA admet que si le terme de gastrophos n'est pas accepté/par tons, puisque l'estomae ne quitte pas le diaphragme, c'est ce dernier qui participe au mouvement ptosíque général des viscères, car le bord supérieur du fole est abaissé; l'ambélation, fréquente, indique l'abaissement du centre phrénique, etc. Il conclut en disant que le terme de gastroptose doit prévaloir sur ceuli de dilatation ou d'atonie.

2 A propos du ohanore syphilitique. — M. LEREDDE pense qu'il serait utile et même nécessaire que la technique du traitement préventif du chancre syphilitique soit établie, car il y a un réed danger à faire ce traitement préventif d'une manière quelconque.

Corrections chirurgicaies des rides de la face et du cou. — M. BOUGOURT, par la présentation de ses opérés, pense que la correction des rides de la face donne preque toujours un bon résultat; les cleatrices, dans la tempe, sous les chevenx ou bien encore derrière le pavillon de l'orelle sont invisibles; la correction des rides au cou donne au contraire un résultat très aléatoire, à cause de l'étatieté forme de la peant à ce niveau.

Pled bot varus équin invétéré. - M. PERAIRE présente

un garyon de seize ans auquel il a pratique la tarsectomic totale pour un pied tot varus equin inviétée avec déformations telles que la marche était impossible. Il insiste sur l'utilité de l'ablation ossense large, sur la nécessie de la suture métallique qui maintent l'hypercorrection, sur la rareté du pansement (un seul). Le plâtre est inutile, une attelle métallique qui marche et fonction du pied.

Le volvulus iliaque. — M. V. PAUCHET montre que le volvulus iliaque n'est que la conséquence d'une détormation congénitale de l'intestin, caractérisée par l'allongement de l'anse sigmoide et la rétraction de son pédicule utésocolique. Le volvulus est précéé pendant de longs mois de phénomènes intermittents de sub-occlusion qu'font porter le diagnostic d'entérite.

Le diagnostic aurait été fait par la radiographie à laquelle devrait être sounis tout constipé chronique. Quand les accidents aigus surviennent, il faut opérer tonjours et de suite il fauteur pense que le mellieur procédé consisté a extérioriser l'ause et à la réséquer après fixation à la peau; l'auns contre nature guérit secondairement, (Voir Paris médéad, nê du a zwil 1921.

Les appendicties algués, suralgués et chroniques.

M. DURYU DE PERINILLE PENE que per est comme peuvent
existèr sans attirer l'attention par la douleur de la fosse
ilitaque droite. Il en rapporte plusieurs cas dont certains
avec pus dans l'appendice ou pérâppendiculaires. Il
jusiste sur l'intérêt qu'il y a à rechercher le cordon qui
roule, même en souffrant, sous le doist.

Radiumthérapie du canoer de l'ossophage o. M. Guruszrapporte huit cas de canoer de l'ossophage où l'action locale du radium semble tout à fait manifeste. Diagnostie, ossophagoscopique et par examen biopsique. L'amélioration fonctionnelle a été rapide : la déglutition est revenue normale et les malades ont gagné plusieurs kilogrammes. Dans trois cas, la tumeur a disparu. Genéralement, elle s'abalatit, ce qui bermet une déclutition normals.

H. DUCLAUX.

## NÉCROLOGIE

#### LE RADIOLOGISTE LERAY

C'estledocteur Adolphe Leray qui vient de suivre Infroit dans la tombe, également victime de ces rayons X dont l'action sournoise et implacable sur les tissus ne se révèle que lorsqu'îl est trop tard pour l'enrayer.

Le chef du laboratoire central de radiographie de Höphjata Slani-Antoine a succombé aux sultes progressives et douloureuses d'une radiodemuite qui lui avait enlevé le pouce gauche, entamé le médius, rongé toute la main. Pendant vingt-cinq aus il avait fait, à l'höpital, des milliers et des milliers de radiographies. Pendant la guerre, bien que libéré de toute obligation militaire, il s'était mis au service de l'armée et avait organisé l'hôpital complémentaire de Saint-Briece, La croix de la Légion

d'honneur le récompensa de ses services et de ses peines. Mais le mal dont Leray était atteint depuis longtemps, sans qu'il s'en plaignit, poursuivait son cours, et le long repos auquel venait des astreindre le radiologiste regretté, devait être le repos éternel.

Adolphe Lerny était né à Rennes en 1865. Il avait été préparateur de feu le professeur Strauss ; il devint ensuite chef de laboratoire du D' Blum à l'hôpital Saint-Antoine, où en 1901 il organisait un centre radiograbilque qui dévait être sa mortelle étany.

On doit à Leray plusieurs publications: Radiographie des luxations, des arières, des fractures; un livre sur le Traitement de la phisis pulmonaire (1897); une étude bien documentée sur la Genèse de la luberculose dans l'espèce humaine (1006), etc.

DURAND.



HERZEN

Vient de paraître :

## Guide formulaire de Thérapeutique

11º édition. 1921, 1 volume in-16. . . .

GILBERT et CARNOT

TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## MALADIES DU CŒUR

Par le Professeur VAOUEZ

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital de la Pitié, Membre de l'Académie de médecine.

1921. Un volume grand in-8 de 780 pages avec 139 figures. Broché: 60 fr. — Cartonné: 67 fr. 50

## VIENT DE PARAITRE :

Ouvrage complet

## PRÉCIS DE BACTÉRIOLOGIE

PAR LES DOCTEURS

SACQUÉPÉE DOPTER

Deuxième édition

Deux volumes in-8 de 1100 pages avec figures noires et coloriées.

Bibliothèque du Doctorat en médecine GILBERT et FOURNIER

### NOUVELLES

Le Syndicat médical de Paris a tenu ses assises annuelles, le dimanche 20 mars, au petit amphithéâtre de la Faculté de médecine.

Le secrétaire général a résumé l'importante question des honoraires des pensionnés de la guerre et a invité les membres de son groupement à la résistance au décret du o mars dernier.

L'approbation générale a été sanctionnée par l'ordre du jour suivant :

«Le Syndicat médical de Paris, réuni en assemblée générale le 20 mars 1921, après avoir entendu le rapport de son secrétaire général sur la question des honoraires des soins donnés aux blessés de guerre, estimant qu'il doit se conformer à la circulaire adressée le 10 mars par l'Union des syndicats, décide :

1º De ne pas admettre le principe de la taxation des honoraires médicaux et de refuser de reconnaître le décret du 9 mars dernier du ministre des Pensions fixant arbitrairement ces honoraires;

2º Il demande à ses membres de continuer à soigner les bénéficiaires de la loi sans distinction, maisen les considérant comme des malades ordinaires, refusant de se soumettre aux exigences de l'administration tant qu'un tarif n'aura pas été établi d'accord avec les délégués du corps médical :

3º Il émet le vœu que l'Union des syndicats se mette en rapport avec les fédérations de mutilés, et leur explique les raisons des décisions prises par le corps médical dans l'intérêt même des blessés de guerre. »

Le Syndicat médical de Parisa, en outre, adhéréen principe à la Pédération en formation des différents groupements de la région parisienne. Ce projet donnerait, saus aucun doute, une très grande force aux revendications faites en commun aunom de la plus grande partie ducorps médical parisien.

Asile d'aliénés de Fains (Meuse). — Un interne en médecine (12 inscriptions au moins) est demandé. Traitement anunel : 2 400 francs, nourriture, logement, chauffage, éclairage. Adresser les demandes avec certificat de scolarité et pièces à l'appui au directeur de l'asile.

L'état sanitaire de l'Europe. — M. Géo-Gérald, député, eiguale à M. le ministre de l'Hygiène l'émotion produite par la nouvelle des victimes du typhus en Europe centrale, émotion ag ravée par les facilités excessives d'entrée et de sépur en France de trop d'étrangers indéstrables, sansjorigine bien définie, et lui demande si, à l'instructions en prises contre le mal par les autorités sanitaires des Etats-Unis et d'autres pays menacés, des instructions ont été données aux postes frontières de terre et de mer et si les précautions de contrôle et ç de garantie out gêté prises pour protéger efficacement la santé publique. Question du sa févieir 1921),

Réponse. — La situation sanitaire de l'Tàmope centrale qui, depuis longtemps, avait été signalde comme scrieusement menaçante, a retenu l'attention du ministre de l'Hygiène. Par circulaire du 14 janvier dernier, adressée aux préfets des départements frontières, les mesures édictées par le décret du 8 juillet 1920 — paru au Journal official du 20 du même mois — ont été rappelées à la vigilant attention de ces hauts fonctionnaires, leur enjoignant d'appliquer rigoureusement toutes les mesures enumérices dans ce texte vis-vis des provenances de

régions infestées. Il a été également rappelé à tous les préfets du territoire que les mouvements intenses de population déterminés par les circonstances actuelles et l'état sanitaire peu satisfaisant de plusieurs pays avec lesquels nous sommes en relations font, plus que jamais, un devoir à l'administration supérieure, par la centralisation des renseignements donnés, de coordonner et de renforcer, le cas échéant, les moyens d'action dont disposent les services locaux ; qu'il y avait lieu, en outre, de tenir l'administration centrale informée d'urgence, même s'ils sont simplement suspects, de tous les cas de maladies contagieuses présentant un caractère particulier de gravité au point de vue épidémique. Les premiers renseignements fournis doivent être complétés par un rapport détaillé comportant toutes indications utiles sur la gravité et l'extension de la maladie, ainsi que sur les résultats des investigations auxquelles il a été procédé pour rechercher les origines des cas signalés. Des instructions spéciales ont été données aux autorités du service sanitaire maritime de rendre aussi sévère que possible la visite médicale à bord des paquebots provenant d'une région contaminée, Ceux des passagers qui, au cours de la visite médicale. seraient reconnus porteurs de parasites seront astreints. avant leur débarquement, à une désinsectisation ainsi qu'à une désinfection de leur linge et de leurs vêtements. Quant aux postes sanitaires des frontières terrestres, malgré les critiques dont ils ont été l'objet en raison de la défectuosité des locaux (à laquelle l'administration se préoccupe de parer), on peut affirmer que le contrôle sanitaire vis-à-vis des émigrants est exercé d'une façon scrupuleuse.

Étudiants de la diases 1920. — M. Mauriès, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre : 1º si l'étudiant de la classes 1920, engagé pour la durée de la guerre et reinvoyé dans ses foyers à la signature du traité de paix, peut, à son rappel à la casserne pour terminers on service, se faire mobiliser dans une ville de facutié et y continuer ses études ; sé dans le cas de l'affirmative, si as colarité comptera et si l'étudiant pourra passer ses examens à la fin de l'année comme les autres mobiliés autorisés par la loi (Question du 23 février 1921), a reçu la réponse suivante :

Aux termis de la circulaire du 29 octobre 1920 (Journal official du 39 octobre), a les ciudatas des facultés engagés volontaires pour la durée de la guerre et momentamément rentrés dans leurs foyers, pour ront béndicier des dispositions prévens par les circulaires ministérielles concernant les étudiants des facultés et les élèves des grandes écoles que que moment où le 2° écholon de la classe 2900 avec lequel ils auraient dit normalement étre incorporés, aura achevé la durée de service qu'eux-nièmes out déjà accompilés. Ils jouiront, dans ce cas, des avantages accordés aux étudiants engagés spéciant.

Les vaanness du médeeln. — Encouragée par le succès de cette même initiative en 1919 et l'année dernière, la Société des eaux d'Évian'nous prie d'aviser noslecteurs qu'elle a décidé de réserver à nouveau cette année au Splendide Hode d'Évian, du so varil au 12° juin, à MM. Les médecins et à leur famille, le plus cordial accueil, à un prix autient

 Évian-les-Bains, au bord du lac de Genève, et son Splendide Hôtel, magnifique et confortable établissement

4

## NOUVEAU

# TRAITÉ de MÉDECINE et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM.

A. GILBERT BT P. C

P. CARNOT

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Avec la collaboration de MM.

Achard, Amberd, Auberlin, Auché, Airlegnet, Babonanst, Baiter, Barbler, Barth, L. Bernard, Bozançon, Boinet, Boulloohe, Pr. Carnot, Castos, Chauffred, Collese, Cleude, Courmont, Castos, Castos, Castos, Castos, Castos, Courmont, Crus Castos, Casto

TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN EVOLUTION.

La fascicule VII, Maiadies vénériennes, par le D'Estaza, a reparu en 1920 avec un nombre de pages doubleet de nombrouses figures.

30 It6 fascicule XXI, Maiadies des reins, par les D'Jeansmar, Chauvano, Ausano et Leseauce, a reparu, complètement
remis à jour .

40 fr.
Le fascicule XXIII, Maiadies du cour, par le D'Yaquez, est per u.
60 ir.
Le fascicule XXIII, Maiadies du cour, par le D'Yaquez, est per u.
Les fascicules III, VIII, X, XX, XXI, XXIX et XXXI sont en cours de réimpression.
Les fascicules III, VIII, X, XX, XXII, XXXI et XXXI sont en cours de réimpression.

· C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque.

| ı.  | Maladies microbiennes en général, ce tirage (272 pa                                              | ges, 75 figures noires et coloriées)                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 2.  | Fièvres éruptives, 8e tirage (258 pages, 8 figures)                                              |                                                      |  |
| 3.  | Fieure typholde, 8º tirage (312 pages, 32 figures)                                               |                                                      |  |
| 4.  | Maladies parasitaires communes à l'Homme et                                                      | sux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,            |  |
|     | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures) .                                                 |                                                      |  |
| 5.  | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages                                                | , 20 figures)                                        |  |
| 6.  | Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 29 figure                                              | s)                                                   |  |
| 7.  | Maladies veneriennes, 100 tirage revu et augmei                                                  | 1té (330 pages, 20 figures)                          |  |
| 8.  | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8º tirage (1)                                                 | 64 pages, 18 figures) 4                              |  |
| 9.  | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Diphtérie, 7º tirage                                              | (172 pages, 6 figures) 4                             |  |
| IO. | . Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Méningococcie, Gonococcie, Aérobioses, Colibacil- |                                                      |  |
|     | lose, etc. 6º tirage                                                                             | 20                                                   |  |
| II. | Intoxications, 3º tirage (352 pages, 6 figures)                                                  |                                                      |  |
| 12. | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité),                                             | 4e tirage (378 pages, 15 figures)                    |  |
| 13. | Cancer (662 pages, 114 figures) 14                                                               | 26. Maladies du Sang.                                |  |
| IA. | Maladies de la Peau, 3º tir (560p., 200fig.) 16                                                  | 27. Maladies du Nez et du Larynz, 3º tira            |  |
| 15. | Maladies de la Bouche, du Pharynx, etc., 4º tirage                                               | (277 pages, 65 figures) 6                            |  |
| -5. | (284 pages, avec figures) 6 »                                                                    | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º tira   |  |
| 16. | Maladies del Estomac (688 p. avec 91 fig.). 14 »                                                 | (180 pages, 109 figures) 6                           |  |
| 77  | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,                                                    | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.            |  |
| -/• | 96 figures) 10 s                                                                                 | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).                 |  |
| rR. | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6                                                       | 30. Maladies des Plèvres et du Médiastin.            |  |
|     | Maladies du Foie et de la Rate.                                                                  | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)       |  |
|     | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas                                                   | 20 tirage 25                                         |  |
| 20. | 2º tirage (352 pages, avec 60 figures).                                                          | 32. Maladies de l'Encéphale.                         |  |
|     |                                                                                                  | 33. Maladies mentales.                               |  |
| 21. |                                                                                                  | 34. Maladies de la Moelle épinière (839 page         |  |
| 22. |                                                                                                  | 420 figures)                                         |  |
|     | (464 pages, 67 figures) 9                                                                        | 35. Maladies des Méninges. (382 pag., 49 fig.). 9    |  |
|     | Maladies du Cœur                                                                                 | 36. Maladies des Nerfs périphériques.                |  |
| 24. | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage                                                    | 37. Névroses.                                        |  |
|     | (480 pages, 63 figures) 9                                                                        | 38. Maladies des Muscles (170 pages, 76 fig.) 6      |  |
| 25. | Maladies des Veines et des Lymphatiques                                                          | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) 17         |  |
|     | (169 p., 32 fig.) 5 s                                                                            | 40. Mal. du Corps thyroide et des Capsules surrénale |  |
|     |                                                                                                  |                                                      |  |

Le Nouseur Praité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage français qui at paru en facicius Le Nouseur Praité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage français qui at paru en facicius Le Nouseur Praité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage français qui at paru en facicius savant, le guidé journalier du praticien. Le succès considérable qui a accuelli cette innovation a obligie les sa mise au point esseue de la zéience acuelle est aussi par son illustration toujours plus développés. Il Médecine perpétude du XX sicles; aussi, grâce à la haute compétence des collaborateurs, suivant rénorme mouve ment scientifique actuel, le Nouseau Traité de médecine est perpétualement mis au ouvrant. A chaque tirage les fascicules sont revue en tenant compte des dernies progrès scientifiques.

Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 francs par fascicule.

### NOUVELLES (Suite)

placé sous le contrôle des hôtels Ritz et Carlton de Lonpiace sous le controic des hôtels Ritz et Carlton de Lon-dres, sont un idéal séjour de gai repos. Et la Société des eaux d'Évian serait heureuse d'y recevoir, comme l'an dernier, tous ecux d'entre ses amis médecins qui pourront lui faire ce plaisir. Bien vouloir écrire, le plus tôt possible, à l'administra-teur délégué de la Société des eaux d'Évian, 21, ruc de

Londres, Paris.

Cours de perfectionnement sur la tuberculose monatre, du 4 au 30 avril, organisé avec le concours de la Commission Rockefeller par MM.les professeurs Bezançon et Letulle, M. le D' Kuss, MM. les professeurs Broca et le Dr Mery.

Le matin de 9 h. 30 à midi, hôpital Boucicaut, enseignement anatomo-clinique de la tuberculose pulmouaire par MM. Bezançon et Letulle.

par MM. Bezançon et Letulle.

De 2 sheurs à s'hettred me decentier, ensequence de médente, ensequence de médente ensequence de médente de médente de médente de médente de médente de médente ensequence de la character de la comparison de la tuberculose par MM. Bezançon, Philibert, Matieue et Chevalley.

Du 18 au 30 avril, la tuberculose au dispensaire central du XIX arron-leçona domnée an dispensaire central du XIX arron-legona domnée an dispensaire central du XIX arron-legona domnée au dispensaire central du XIX arron-legona de la comparison de

Parasitologie appliquée au diagnostic, à l'hygiène et à l'épidémiologie (Faculaté de Méddeune, Laboratoire de parasitologie). — M. le Professeur Brumfr et MM. JOYEUX et Langeron. — Cet enseignement com-

prendra Première série. — Dix leçons de technique et de myco-logie, du 18 ayril au 9 mai. Droit de laboratoire : 100 francs.

logic, du 18 avril au 5 mai. Droit de laboratoire : 100 francs.
Deuxième série. — Vingt leçons de parasitologie animale, du 11 mai au 27 juin. Droit de laboratoire : 150 fr.
Troistème série. — Cours de vacances en vingt leçons,
du 14 au 12 juillet. Droit de laboratoire : 150 francs.
S'inscrire au secrétariat de la Faculté, guichet n° 3, les

jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Conférences sur la tuberculose et les maladles des voles

respiratoires (HOPITAL DE LA CHARITÉ). — M. le D' SER-GENT commencera le 20 avril, à 11 heures, une série de conférences sur la tuberculose et les maladies des voies respiratoires et les continuera les mercredis suivants à la même heure.

Conférences de clinique médicale pratique (MAISON DU-BOIS). — M. le D' Louis Ramond, médecin des hôpitaux, fait le dimanche matin, à 10 h. 30, une conférence de clinique médicale pratique.

#### MEMENTO CHRONOLOGIQUE

9 AVRII. — Saint-Etienne. Clôture du registre d'ins-cription pour le concours de médecin du contrôle sani-

9 AVRIL. - Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin de l'assistance médicale à domicile.

l'assistance meticate à domicie.

AVRII. - Paris. Clinique médicale de l'HôtelDieu. M. le P (GLBERT, à 50 h. 45; Lecon clinique.

9 AVRII. - Paris. Clinique médicale de l'HôtelDieu. M. le P (GLBERT, à 50 h. 45; Lecon clinique.

9 AVRII. - Paris. Clinique médicale de l'hôtelBeaujon. M. le P ACHARD, à 10 heurs : Leçon clinique. o Avril. - Paris Paculté de médecine, à 16 heures. M.le

Dr TIFFENEAU : Spartéine, camphre. 11 AVRIL. — Paris. Ouverture du cours d'embryologie de M. le D' Champy, à 18 heures, à la Faculté de médecine.

II AVRIL. — Paris. Faculté de médecine, 15 heures. M. le D<sup>2</sup> LAIGNEL-LAVASTINE: Réactions médico-légales des psychopathes. 12 Avril. — Paris. Hôpital de la Pitié. M. le D' Mau-

CARRE, 4 9 h. 45; Lees exostoses de croissance.

AVRIL. — Paris. Faculté de médicine, à 16 heures,
M. le D'Tipfennau': Caféne et caféques.

AVRIL. — Paris. Hôpital Laëmee, 11 heures, M. le
D' Laioner-Lavastine: Les hypocondriaques.

14 AVRII, - Paris. Hôtel-Dieu, 10 heures. Ouverture 14 AVRIL. — Paris. Motel-Dieu, 10 neures. Ouverture du cours sur les maladies des femmes, par le D' DALCHÉ.

oto-filino-loryngologique, à 10 heures. M. le PF PRENANT: L'organe de l'émail et le développement des dents.

14 AVRIL. — Paris. Sorbonne. Les amis de l'Université, à 9 heures dussir M. REMBERS 17 Remêdes d'iller et

d'aujourd'hui.

14 AVRIL. — Paris. Faculté de médecine, à 16 heures. M. le Dr Tiffeneau : Adrénaline et médicaments vasoconstricteurs

16 AVRII. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. 16 AVRIL, — Paris. Chinque medicale de l'ablei-bieu. M. le professeur Gilbert, 10 h. 45: Leçon clinique. 16 AVRIL, — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD, 10 heures. Leçon

clinique. 17 AVRII. — Paris. Faculté de médecine à 2 heures. Assemblée générale de l'association générale des méde-

cins de France.

18 Avril. — Paris. Faculté de médeciue. Ouverture du cours d'opérations d'urgence de M. le Dr MÉTIVET, à

13 h. 30. 18 AVRII. — Paris. Faculté de médecine, ouverture de

18 AVRII.— Paris. Faculte de médecine, ouverture de l'enseignement complémentaire de parasitologie de MM. BRUMT, JOYEUX et LANGERON.
18 AVRII.— Paris. Hôpital Saint-Antoine. M. Ler-MOYER: Ouverture du cours élémentaire d'oto-rhim-

layngologie à 9 heures. 18 AVRIL. — Paris. Faculté de médecine, 3 heures.

M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Crimes de sang. 19 AVRIL. - Bordeaux. Concours de pharmacien adjoint des hôpitaux de Bordeaux.

joint des höpitaux de Bordeaux. 20 Avril, — Paris. Hôtel-Dieu. MM, VILLARET, CHI-RAY, LARDENNOIS, à 10 h. 45; Syndröme gastrique. 20 Avril. — Paris. Société végétarienne. Mairie du VIº arrondissement, à 20 h. 30. M. LAMOUR: L'alimenta-

20 AVRIL .- Paris. Hôpital de la Charité. M. le D' SER-

20 AVRIL. — Paris. Höpital de la Charité. M. le JF Sera-cient commence une serie de conferences sur la rubercu-cient commence de la conference sur la rubercu-zo AVRIL. — Paris. Höpital Laëmnec, à 11 heures. M. l- D' LaKNEL-LAVASTINE: Les interprétatrices. 21 AVRIL. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'höpital Lariboisler. M. le professeur SERIERAU, à

10 heures : Les kystes dentaires.
21 Avril. — Paris. Sorbonne. Amis de l'Université, à 21 Avril. — Paris. Sorbonne. Amis de l'Université, à g heures. M. Lévy-Bruhl: Le tour du monde d'un univer-

sitaire en 1920.

staire en 1920. Dipin. Clâture du registre d'inscripton 22 AVRII.—Dipin. Clâture du registre d'inscripton 22 AVRII.—Dipin. Clâture des travaix anatomiques à l'École de médecine de Dijon.
23 AVRII.—Roues. Clâture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaître d'anatomie et de la chaître de physiologie à l'École de médecine de te de la chaître de physiologie à l'École de médecine de reference de la chaître de physiologie à l'École de médecine de reference de médecine de la chaître de physiologie à l'École de médecine de la chaître de physiologie à l'École de médecine de la chaître de physiologie à l'École de médecine de la chaître de la chaître

23 AVRII. - Paris. Préfecture de la Seine. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'internat en pharmacie des asiles d'aliénés de la Seine. 23 AVRIL. - Paris. Hôtel Lutetia à 7 h. 30. Banquet

annuel de l'internat. 24 AVRIL. — Paris. Hôtel-Dieu,10 heures du matin. uauguration solcanelle du monument aux internes morts

de la guerre.

25 AVRIL. — Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Marseille. 25 Avril. — Paris. Concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicale à l'École de méde-ciue de Nantes.

ciue de Nantes. 25 Avril, — Paris. Concours de suppléant des chaires de médecine expérimentale et de bactériologie à l'École de médecine de Nantes. 25 Avril. — Rodes. Clôture du registre d'inscription

pour le concours d'inspecteur d'hygiène de l'Aveyron. 25 Avrii. — Mésières. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur d'hygiène des Ardennes. 26 Avrii. — Paris. Faculté de médecine. Inscription

e quatrième examen, ancien régime. 28 AVRIL. — Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour la troisième inscription.

## **codéine** montagu

(Bi-Indure de Codéine)

GOUTTES (14-10,01) SIROP (0.04) EMPHYSEME

43, 8989 3rd de Port-Royal, PARIS

## roméine montagu (Bi-Bromure de Codéine)

OUTTES ( $x_6 == 0.01$ ) SIROP (0.00) PILULES (0,01)

TOUX nervoor

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Traité élémentaire de physiologie, par E. Glev, professeur au Collège de Frauce. 5º édition, 1921, 2'vol. in-8 de 1234 pages et nombreuses figures dans le texte, 45 fr. (J.-B. Baillière et jils, édit., Paris).

Voici déjà la cluquième cilition de cet excellent ourage de physiologie. Ceux qui ont suivi les transformations, les chapitres nouveaux des cilitions précédentes savent la somme considérable de travail qu'ils représentent. Que de rechérches bibliographiques il a fallu, pour tenir ces cinq déltions au courant des acquisitions de la physiologie !

Quelle étude critique, quel labeur de selection ont été nécessaires pour ne pas laisser le livre s'encombrer de documents de second plan, pour ne pas permettre que les notions fondamentales soient étouffées par la floraison incessante de données d'importance secondaire!

Dans cette cinquième édition, M. Gley attire notre attention sur les greffes glandulaires et sur une série de points nouveaux de la physiologie dn système nerveux central.

Dans ce journal même, dans notre numéro de neurologie, nous avons publié un article du D' Lhermitte sur le rôle du corps strif et nous avons souligné l'importance grandissante de ce chapitre; précédemment nous avions insisté sur la physiologie du cervelet; le lecteur saura grés M. Gley d'avoi introduit dans as récente ellition des pages nouvelles sur ces chapitres dont l'intérêt ne pouvait lat échapoer.

Il nous serait difficile de dire de cette édition plus de bien qu'il n'en a été écrit des précédentes. Ce qui a fait leur succès, cest la clarté de l'exposition, c'est la facilité, l'agrément, le plaisir même de la lecture Tout renseigneuent est immédiatement trouvé grâce à des tables d'un détail admirable : la table des matières, par l'aqueile débute l'ouvrage, coupte 35 pages, la table alphabétique qui le termine en a 30, si bien que ce livre ne doit pas ter regardé seulement comme précieux pour l'étudiani, mais comme indispensable pour le praticien cultivé qui désire trouver rapidement une notion utile.

JEAN CAMUS.

Alimentation, ravitaillement, par R. LEGENDRE,

1990, 1 vol. in-8, roft. (Masson, et Ca, éd. à Paris).
L'autent, dont on comant les beaux travaux physiologiques, a été amené à Foccuper pendant la guerre de la
question d'alimentation et de ravitaillement, qui a joué
et qui joue encore un rôle si important dans la vie mationale. Il eft été désirable que ses avis (et ceux de la commission scientifique d'alimentation de la Société de Jidologie, dont il a été l'âme) aient été écoutés par les pouvoirs publies: on aurait 'ainsi évité blen des fautes
lourdes. Le problème du ravitaillement est toujours
posé avec acuité: le livrée de Legendre est dons susceptible

de rendre encore de grands services, en nous faisant profiter des « leçons de la guerre ».

Le premier chapitre est consacré aux données physiologiques de l'alimentation (au point de vue constitution, denregle, etc.); le deuxième, aux données statistiques du ravitaillement, aux besoins, à la production, aux échanges de la France; le troisième, au ravitaillement pendant la guerre (interventions de l'Etat, efforts scientifiques et techniques). Enfin le dernier chapitre est inituité: Ce qu'il faut faire' aujourd'ani et demain. Il envisage les questions qui se posent avec tant d'acuité pour le clablissument de notre vie économique. P. CARN'A.

Traitement des arrêts de croissance, par le D' M.
SPRINGER, I vol. de la coll. Les Actualités médicales,
2 fr. 50 (J.-B. Baillière et fils, édit., à Paris).

De longue date, l'attention du Dr Springer s'est portée sur la croissance et ses troubles. Ses études sur l'énergie de croissance ont contribué à vulgariser l'emploi des décoctions de céréales, si utiles dans l'alimentation des enfants ; elles ont précisé bien d'autres points. Le petit volume qu'il publie aujourd'hui, simple et pratique, plein de conseils tirés de sa propre expérience, étudie surtout la manière de remédier aux arrêts de croissance, d'employer les diverses opothérapies isolées ou associées, de prescrire un régime alimentaire approprié, de formuler les rations de croissance nécessaires. Il montre l'importance de l'exercice musculaire, de l'hydrothérapie, de la climatothérapie, précise l'action de certains médicaments, établit en terminant comment les notions nouvelles et les maladies par carence confirment certaines de ses anciennes conclusions.

La toxémie traumatique à syndrome dépressif (shock traumatique) dans les blessures de guerre, par le professeur E. Qu'Anu, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine,

1 vol. in-8, 6 fr. 60 (Librairie Félix Alcan. à Paris). Poursuivant les études qu'il a faites au cours de la guerre, le professeur Quénu a publié récemment un savant travail dont l'intérêt n'échappera à aucun praticlen. On sait tout l'intérêt de la doctrine qu'il a défendue sur le shock traumatique. Les médecins seront heureux de trouver dans ce livre l'exposé complet de cette question. Grâce à lui, les chercheurs de l'avenir trouveront rassemblés dans ce volume la plupart des documents mis au jour en 1917 et 1918 et comprendrout comment ils ont suscité une révolution dans la conception et le traitement chirurgical du shock. Les détails dans lesquels entre le professeur Quénu à propos de la pathogénie et du traitement du shock montrent bien l'importance de sa doctrine et ses conséquences pra-P. L. tiques.

TUBERGULOSES

Bronohitos, Cartantos, Grippos

EMULSION MARCHAIS Propho
GALL AL GUILLES AND AL CONTROL AND AL

M. PERRIN et RICHARD

## LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 3 fr. 50

#### VARIÉTÉS

## QUELLE EST L'ÉPOQUE DE L'ANNÉE LA PLUS FAVORABLE A UNE BONNE CONCEPTION

Par le D' E. APERT Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

L'homme, a-t-on dit, se distingue de la bête en ceci qu'il boit sans soif et qu'il fait l'amour en toute saison. Il a en effet perdu l'instinct primitif qui, chez la généralité des animaux sauvages, fait qu'il existe une époque de l'année, généralement le printemps, au début de laquelle le testicule et l'ovaire, quiescents pendant le reste de l'année, s'éveillent, multipliant leurs éléments celulaires, engendrant spermatozoides ou ovules, et retentissant à la fois sur le psychisme et sur le physique des individus; ils revétent leur « parure de noces» (cornes du cerf, plumage brillant de certains oiseaux, congestion des caroncules du dindon, etc.) ils entrent en rut.

Chez les animaux domestiques, la saison des amours a d'autant plus tendance à se prolonger que la domestication est plus ancienne et plus parfaite; chez le chien, le plus ancien compagnon de l'homme, et chez l'homme lui-même, c'est l'année tout entière qui est la saison des 'amours

On peut se demander toutefois s'il ne persiste pas chez l'homme une souvenance de la physiologie primitive, et si une époque de l'année n'est pas plus favorable qu'une autre à la fécondation. Il set en tout cas certaines peuplades polaires pour lesquelles la question est résolue, s'il faut en croire un court article anonyme de la Gazette méticale de Paris, 4 octobre 7g17, d'après lequel, notre confrère François Rabelais, qui a consacré tout un chapitre de son Pantagrued (livre V, ch. XXXX) à cette question. Il nous y apprend que « au papier baptistère de Touars, plus grand est le nombre des enfants en octobre et novembre nés, qu'ès dix autres mois de l'année, lesquels (enfants), selon la supputation rétograde, tous étaient faits, conceus, et engendrés en quaresme ». Aussi considère-til mars comme « mois de ruffiennerie » pendant lequel on est « embremé en paillardise ». C'est aussi, fait-il dire au frère Fredon, « la saison de l'année quand plus brusquement vous le faites »; août est au contraire, d'après le même frère, « celle quand laschement ».

Plus précises et plus étendues que les statistiques du joyeux maître sont celles publiées par M. Lucien March dans la Statistique internationale du mouvement de la population, d'après les documents officiels de chaque pays. On y voit que les conceptions sont les plus nombreuses au printemps (mois de mai et de juin) ; elles diminuent de juillet à octobre, augmentent en novembre (ou bien décembre dans quelques pays), puis baissent de nouveau en janvier-février. En mars commence l'augmentation qui atteint son maximum en mai ou juin. Ces résultats sont à peu près constants dans tous les pays de l'hémisphère boréal, sauf quelques particularités qui n'en changent pas l'allure générale. Pour les pays de l'hémisphère austral, les résultats sont les mêmes si on a soin de décaler de six mois les nombres obtenus, de façon à faire concorder les saisons.

Si on considère à part les naissances illégitimes, les variations sont de même sens et répondant aux



chez les Išsquimaux, l'instinct génésique est périodique; pendant la nuit polaire, longue de quatre mois, la femme, n'est pas réglée et l'appétit sexuel sommeille dans les deux sexes; il ne se réveille qu'avec le retour du solell: toutes les conceptions datent de cette époque.

Dans le reste de l'humanité, on ne remarque guère une prédominance saisonnière des amours.

Toutefois, les statistiques de naissances montrent indubitablement qu'il existe au printemps un maximum de conceptions. Je ne suis pas le premier à avoir fait cette remarque. La priorité en revient à notre vieux maître ès sciences joveuses. mêmes mois, mais elles sont relativement plus étendues. Il semble dour que les forces qui conditionment ces variations agissent avec plus d'éuergie quand il s'agit de naissances illégitimes. Ce retour vers l'état de nature est du reste bien d'accord avec le langage courant qui qualifie les ens fants dont il s'agit d'enjants naturels.

Même dans les grandes villes, on peut noter une influence persistante de la saison. Dans un tra-vail relatif aux naissances parisiemes (Hydrologica, 25 février 1914, p. 31), le colonel Delauney a relevé pendant quatre années successives le nombre de naissances bebûmdadaires de la ville de

HYPNOSE SÉNATION NERVEUSE

## ERONIDIA 157, rue de Sèvres

SOLUTION οu COMPRIMÉS Établissements Albert BIIISSON

DARIE

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES MODE D'EMPLOI

Une cutterée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane,

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. 15, Rue de Rome, \15 :: PARIS

## MIGRAINES NÉVRALGIE

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

## AFINOI. RAILLY

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérèbrales

Mode d'emplot : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons fronco sur demande

Laboratoires A. BAILL 15, Rue de Rome, PARIS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS

# AIX-LES-BAINS

Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET GOUTTE - RHUMATISMES

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Sciatiques — Syphilis

Établissement ouvert toute l'année. Suite de Blessures de guerre

( Deux-Reines. Eaux diuréitaues. Saint-Simon.

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Mont Revard, 1600 mètres.

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville



BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.





## VARIÉTÉS (Suite)

Paris d'après le Bulletin hebdomadaire de statistique municipale. Il entire une courbe (fig. 1), qui montre que le minimum a lieu fin janvier (3 417), puis le nombre hebdomadaire augmente régulièrement jusqu'à fin avril (3 962), se maintient élevé en mai, juin et juillet (3 908 à 4026), s'abaisse ensuite progressivement en août et en septembre jusqu'à atteindre 3 580 au cours de ce dernier mois, augmente brusquement fin septembre et début d'octobre où il atteint le maximum (4032), retombe assez vite jusqu'au début de décembre (3 456), augmente légèrement fiu décembre et début de janvier (3 732) pour retomber au minimum (3 417) fin janvier. L'auteur en tire cette conclusion que les maxima de procréations correspondent aux maxima de température en les précédant un peu. Sa conclusion s'accorde bien avec celle du travail de M. Magelssen (de Christiania), récemment paru dans ce journal (26 février 1921) sous le titre : L'influence de la température sur la natalité. M. Magelssen montre que les années chaudes provoquent une augmentation de naissances dans les années qui suivent.

La courbe publiée par M. Delauney montre bien, en effet, que les procréations augmentent au printemps et en été et diminuent en hiver. Mais en outre nous relevons dans cette courbe des inflexions qui s'expliquent très bien quand on connaît les habitudes de la population parisienne. L'influence des vacances, pendant lesquelles beaucoup de jeunes ménages parisiens sont disjoints par l'absence de la femme et des enfants, explique parfaitement la chute de la courbe en août et au début de septembre, de même que le retour au fover fin septembre explique que le maximum de conceptions soit noté à ce moment. On peut aussi noter l'influence des fêtes; fin décembre et début de janvier, au moment de Noël et du jour de l'an, le chiffre monte à 3 732, alors que les autres semaines d'hiver varient entre 3 400 et 3 500 ; un autre sommet (4 026) est noté au milieu de juillet, révélant l'influence du 14 juillet, Resterait à savoir si l'influence des fêtes est aussi heureuse sur la qualité que sur la quantité.

Un travail de Bozzola, publié au Septième Congrès international contre l'alcoolisme (Vienne, 1907), donne une réponse à cette question. Ayant dressé la courbe des dates de naissance de 8 000 entants idiots, il a remarqué trois maxima répondant au premier janvier, au carnaval et aux vendanges, et il en conclut que la conception dans l'ivresse est un des facteurs de l'idiotie.

Le même auteur a adressé à l'Exposition internationale d'hygiène un curieux graphique dont nous donnons ci-joint la reproduction (fig. 2). Pour le dresser, l'auteur a relevé en Suisse : 1º les variations mensuelles du nombre global des naissances tratt continu fin); 2º les variations mensuelles du nombre des naissances illégitimes (ligne pointillée fine); 3º la répartition selon les mois de naissance des enfants idiots (trait continu épais); 4º la répartition selon les mois de naissance des hommes eminents d'après un relevé fiait dans le Dictionnaire biographique. Pour chacun de ces quatre čléments, le chiffre porté sur le tableau est l'écart proportion nel autour du chiffre mensuel moyen figuré par 150. Puis tout est décalé de neuf mois pour rapporter les courbes à la date de la conception.

On voit que la courbe globale des conceptions se maintient au-dessous de la moyenne dans printemps et l'été, avec maxima en juin et en septembre. Elle reste très voisine de la moyenne en automne, et tombe franchement au-dessous en hiver. La courbe de l'idiotie est qu-dessus de la normale en août et septembre, ainsiqu'en mars, et au-dessus de la normale dans les autres mois.

Toutefois les écarts sont peu considérables pour



ces deux courbes. Il en est tout autrement de la courbe des hommes éminents et de celle des naissances illégitimes; il est curieux et inattendu de voir combien ces courbes sont dans leur ensemble parallèles ; elles comportent un maximum élevé en mai, baissent sensiblement de mai à novembre, se redressent doucement de novembre à mars tout en restant au-dessous de la movenne. et remontent brusquement en avril au-dessus de cette moyenne. En résumé, les naissances illégitimes et les naissances d'hommes éminents sont toutes deux favorisées par le printemps, et défavorisées par l'automne et l'hiver. On peut être tenté de voir dans ce parallélisme une confirmation du dicton qui veut que les enfants de l'amour soient mieux doués que les autres. Le printemps ne serait pas seulement, comme le veulent les poètes, la saison de l'amour, mais aussi la saison où l'amour donne des produits de la plus haute qualité.

Signalons aussi les recherches de Hansen, communiquées au Comité authropologique danots, 1913. Elles sont d'un moindre intérêt que les précédentes, puisqu'elles n'apprécient la valeur de



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORBÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉALES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ochure et échantillons sur demande. M. JAMMET, 47, Rue de Miromesnil PAR

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR " -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'. 54. Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTRÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Équily (Rhône) Notice sur demande

## DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL APPAREILS de STÉRILISATION

> BANDAGES. ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

Envoi du Catalogue sur demande.



Économie pour la durée. Grande finesse de touch e Gantant bien et sans gêne.

## RHUME ET ASTHME DES FOINS

Contre le RHUME des FOINS nasales et coulaires le SÉRUM COLLYRE

Médication Curative SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

Contre l'ASTHME des FOINS en Injections Le VACCIN Médication Préventive ANTIGÈNE POLLINIQUE POLYVALENT

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Établissements BYLA: SIEGE SOCIAL ET ADMINISTRATION: 26, Avenue de l'Observatoire, Paris USINES et LABORATOIRES DE RECHERCHES à GENTILLY (Seine)

## VARIÉTÉS (Sutte)

l'enfant que d'après son poids de naissance, ce qui est très illusoire. Mais, telles qu'elles sont, on peut dire qu'elles confirment que la conception au printemps donne les meilleurs résultats. En effet. Hansen relève que le poids de naissance moyen est plus élevé en automne et en hiver qu'au printemps et en été, résultats qu'il faut décaler de neuf mois.

On voit qu'à tous points de vue, le printemps triomphe sur toute la ligne. N'est-ce pas naturel? La littérature et la fable sont d'accord pour célébrer le printemps. L'histoire naturelle nous enseigne que pour la plupart des animaux il est la saison du rut. Nous pouvons conclure sans invraisemblance: 1º que le printempsétait pour l'homme la saison de l'amour au temps où la civilisation n'avait pas modifié ses instincts naturels: 2º qu'actuellement encore ce sont les conceptions printanières qui donnent les résultats les plus favorables. A bons entendeurs, salut,

### L'EMPLOI DES OISEAUX EN THÉRAPEUTIQUE Par M. BOUVET.

De nos jours, le chimiste sait modifier la structure intime des corps organiques pour accroître ou diminuer leur action thérapeutique, pour supprimer leur toxicité ou faciliter leur absorption, pour les adapter en un mot aux besoins d'une thérapeutique toujours avide de méthodes nouvelles (préparation du salol, du créosotal, de l'éther allophanique, du santalol, etc.) (I): mais il sait aussi créer de toutes pièces, en partant de données théoriques, des dérivés nouveaux dont il peut, a priori, prévoir les propriétés thérapeutiques

(1) Voir sur ce sujet la préface de notre récent travail : Sur la tabrication industrielle des comprimés pharmaceutiques (1.-B. Baillière et fils, éditeurs 1919).

(préparation du sulfonal, du véronal, de la stovaine, etc.).

Ce merveilleux pouvoir créateur ajoute aux produits naturels et aux médicaments minéraux. déjà si nombreux, une source inépuisable de nouveautés médicales; il date des grandes découvertes qui, au cours du XIXº siècle, ont révélé au monde savant le champ illimité de la chimie organique.

Jusqu'alors le médecin disposait, pour guérir, de matériaux empruntés à la nature, plus spécialement de végétaux et d'animaux, souvent associés pour l'obtention de compositions complexes (thériaque, orviétan, etc.) de préparation longue, délicate et d'effet thérapeutique incertain.

De nombreux travaux ont été publiés sur l'historique de l'emploi des plantes et des animaux



## **OPOTHÉRAPIE** HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leurs malades Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Dépôt Général :

Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.



## DAUSSE



1834

- 86° Année -

1920

## EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Seneçon, etc.

## INTRAITS

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

## COLLOBIASES

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, ETC.

## FONDANT8

de Condurango, Étain, Iodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

## PAVÉRON

Opium injectable Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

## NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

a) Par vole hypodermique ;
 Séries progressives

Seize dosages différents de Strychnine, de un à dix milligrammes par vingt-quatre ampoules. b) Par vole gastrique:
SOLUTIONS COMPOSÉES TITRÉES DE STRYCHNINE
Gouttes Arsénosthéniques.
Gouttes Phosphosténiques.

## SCLÉRAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

Spécimens et Littérature à MM, les Docteurs





## VARIÉTÉS (Suite)

dans la thérapeutique. Les oiseaux n'ont cependant, à notre comaissance, tenté aucun chercheur, curieux de résumer les essais faits dans cette voie par les médecins de l'antiquité et du moyen-âge-Nous résumerons ici nos documents sur ce sujet, en n'étudiant que les oiseaux qui, par leur abondance, ont constitué une source facile et inépuisable de remédes peu cofteux.

Nous citerons dans l'ordre les emplois thérapeutiques: 1º du nid; 2º de l'œuf; 3º de l'oiseau entier; 4º des différentes parties de cet oiseau, classées nar ordre abhabétique.

La plupart de ces recettes, souvent répugnantes, font aujourd'hui sourire et justifient cette appréciation de Cloquet (1): « De combien de sottises l'envie de se guérir ou de se conserver en bonne santé n'a-t-elle point été la source! »

#### La perdrix

La perdrix, mets savoureux et recherché, a fait partie de l'arsenal thérapeutique dès l'antiquité. Les auteurs n'ont pas spécifié quelle variété devait être préférée pour les usages médicaux.

- I. Œufs. D'après Pline (2), les œufs de per-
- (1) Faune médicale, t. V, p. 388
- (2) Hist. nat., trad. AJASSON DE GRANDSAIGNE, 1833;
  liv. XXIX, t. 17, p. 323, et llv. XXX, t. 18, p. 97.

drix, cults avec du miel dans un récipient de cuivre, «guérissent les ulcères ophtalmiques et les glaucomes à Employés comme aliment, ils seraient pour les femmes un bon galactagogue et un excellent remède pour guérir leur stérilité. Enfin, fait plus merveilleux encore, «un œuf de perdrix passé trois fois autour de la gorge l'empêche de tomber ».

Quant à la cendre de coquille d'œufs de perdrix, elle donnerait, après addition de cire et de cadmie, une préparation recommandable pour obtenir la fermeté des seins.

II. Perdrix (oiseau entier). — Tout en constituant le régal des gournets, la perdrix, d'après Chambon (3), guérit « la vérole » chez les personues assez riches pour en manger fréquemment.

Pour Valmont de Bonare (4), le perdreau rôti assaisonné d'un suc d'orange aigre est très indiqué dans le traitement des «diarrhées qui viennent de la dépravation du suc stomacal et du relâchement des intestins ».

Le bouillon de perdrix, déjà vanté par Pline (5) dans le traitement des affections de l'estomac et de la diarrhée, est cité par Lémery comme

- (3) Principes de physique, 1714, p. 311.
- (4) Dict. d'Hist. nat., éd. 1769, t. IV, p. 382, (5) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 37 et 45.
- (5) Loc. cit., liv. XXX, t. 18, p. 37 et 45.



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES SUATRE FORMES

PURE
Le médicament régulateur par le tradition de la médicament régulateur par le tradition de la médicament le plus afrait de la mainte déclare de la mainte de

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye
la diathèse urique, solubilise
les acides urinaires.

DOSES: 2 à 4 cachete par jour. -- Cos cac

-- Ces cachets sont en forme de cœur et se pré

boîtes de 24. - Prix : 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4; rue du Roi-de-Sielle

PRODUIT FRANÇAIS

## Médication phospho-martiale par la

# Ferrophytine Ciba

Fer: 7.50 % - Phosphore: 6 %

Que servirait, dans un état anémique, d'apporter aux hématies le fer, leur élément spécifique, si on ne pourvoyait en même temps à la pénurie de leur protoplasma en phosphore, chaux, magnésie, etc., car il est rare que les déficits ne soient pas solidaires. . . . . Phosphore et fer, administrés sous forme de Ferrophytine sont rapidement assimilés, toujours bien tolérés.

Deux formes : CACHETS, GRANULE

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, 1, place Morand, LYON

## LLEVARD ((Isère) PARIS-GRENOBLE - Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, bains, boisson)

## Affections des voies respiratoires Saison du 1er juin au 30 septembre

Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église



## Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"





Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

INE (Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antiseptique puissant des reins et de la vessie.

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes Granulés effervescents pour le traitement prolonge. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. A LA DISPOSITION DE MM, LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien. 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).



## APPAREIL PHOTOTHERMIQUE S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

## VARIÉTÉS (Suite)

« propre pour exciter la semence, et le lait aux nourrices » (I) et par Valmontde Bomare (2) comme « très restaurant et très utile aux convalescents d'un tempérament pituiteux et mélancolique ».

III. Corvecu. - La cervelle de perdrix, délayée dans du vin, est indiquée par Pline (3) comme remède contre la jaunisse.

De Blégny (4) recommande de traiter les douleurs dentaires par la cervelle de perdrix, mise dans la cavité de la dent ou autour si la dent n'est pas creuse.

IV. Estomac. - L'estomac de perdrix, pris dans du vin noir, est vanté par Pline (5) dans le traitement de la diarrhée.

V. Fiel. - Le fiel de perdrix a été de tous temps recommandé dans le traitement des affections oculaires.

Pour Pline (5), un mélange à parties égales de miel et de fiel de perdrix donne d'excellents résultats dans les contusions des veux. Employé seul il éclaircit la vue. Hippocrate, comme condition de son efficacité, aurait exigé qu'il soit gardé dans une boîte d'argent.

- (1) Traité universel des Drogues, 1723, p. 644.
- (2) Loc. cit., t. IV, p. 382.
- (3) Los. cit., liv. XXX, t, 18, p. 39.

Bauderon (6) et Schræder (7) l'emploient pour la préparation de leurs solutions contre la cataracte. Enfin Alexis (8) le fait entrer dans une préparation complexe pour « un qui voit bien de loin et mal de près » et l'indique dans la cure de l'épilepsie.

De Blégny (9) recommande son emploi dans le traitement des maladies de l'oreille et l'additionne, pour cet usage, d'huile d'ambre blanc.

VI. Plumes. - Pour Lémery (10) la fumée de plumes de perdrix « abat les vapeurs des femmes hystériques qui la respirent ».

VII. Sang. - Pline (II) le recommande dans le traitement « des suffusions sanguines de 1'œil». Rufus d'Ephèse (12) comme contrepoison dans les morsures par chiens enragés.

Enfin, pour Lémery (10), le sang, comme le fiel, donne de bons résultats dans le traitement des cataractes et des ulcères des veux, « v étant instillez chauds sortans de l'animal quand on le

- (6) Ed. VERNY, 1672, 2° partie, p. 200.
- (7) LEMERY, Pharmacopée, 5° édition, p. 636. (8) Secrets, 1699, p. 348, 570 et 308.
- (9) Loe cit., t. II, p. 541.
- (10) Traité universel des Drogues, 1723, p. 644. (11) Los. ett., Hv. XXIX, t. 17, p. 323.





Aliment rationnel des Enfants dès le premier age



POUR LES ENFANTS QUE LEUR MÈRE NE PEUT NOURRIR

## RIEN NE VAUT

le bon lait sucré Suisse

# NESTLE

SAIN, BACTÉRIOLOGIQUEMENT PUR, INFRAUDABLE, DE CONSERVATION PARFAITE

## RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

## RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION : Chaque cuillerée à soupe de "PANEÉMOL" = } 20 gr. de sang total concentré dans le vide et à froid. 2 gr. de d'Hémoglobino.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cuillerées à sonpe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-éssous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à calé par jour. | les cas graces.

LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (IVII). 161. Wagram 61-42

### VARIÉTÉS (Suite)

#### LE MYTHE DE LA POULE AU POT

Pour notre bon roi Hemi IV, la marque par excellence du bonheur et de la prospérité de son peuple était, dit la légende, que chacun de ses sujets pût mettre la poule au pot tous les dimanches. De bonnes âmes out repris depuis pour leur compte ce vœu royal. Un journaliste très parisien a même calculé qu'il suffirait, pour le réalisation d'élever deux milliards de volailles par an. Deux milliards de volailles I Une moyenne de cinquante têtes de poulets par Français! de deux cents tétes par ménage I La poule, oiseau encombrant, sera partout dans la maison avant d'être dans la marmite.

Malheureusement ponr ce beau rêve, la poule ne se contente pas, comme semblent le croire certains citadins, du crottin des chevaux, des graviers de la route et de l'herbe des accotements. Dix poules consomment un boisseau d'avoine par quinzaine, soit trois quintaux par an. Au prix actuel de 6 francs le boisseau, une poule coûte environ 14 francs par an. Mais elle fournit ses œufs, au plus bas mot 300 œufs par en pour un poulailler de dix têtes.

Les œus payent donc largement la nourriture de l'oisean et l'éleveur fait, somme toute, une excellente opération. Reste à savoir si le consom mateur en fait une aussi bonne.

Les animaux dont l'homme utilise la chair pour son alimentation assimilent pour lui des substainces végétales. Mais ils ont un grând tort: ils entrent en concurrence vitale avec lui. Ils lui offrent cependant quelques compensations. Les bovidés lui doment leur travail et leur lait; les voidés, leur toison; les uns et les autres, leur cuir, leurs os et même leur funier. Ces produits augmentent singulièrement leur utilité, en dehors de leur valeur alimentaire.

La poule, en plus de ses œufs, ne lui donne rien autre chose que sa plume.

A mison de 30 quintaux d'avoine à l'hectares rendement exceptionnel, 20 millions d'hectares seraient nécessaires pour nourrir les 2 milliards de volailles. Plus d'un tiers de la superficie cultivée de la France devrait être consacré à l'alimentation du poulet. Les Français metrmient la poule au pot tous les dimanches ; ils auraient même des œufs à bon marché et en abondance, mais ils risqueraient fort de se passer de pain toute la semaine. Un poulet qui a consommé dans l'année 30 kilos d'avoine, a employé pour sa nourriture 25,400 calories. En lui attribuant un poids en viande et en parties comestibles de 3 kilos, il rend par lui-même 6 120 calories. Ac e chiffre, il faut ajouter le nombre des calories fournies par les œufs, soit environ 5 100 calories; au total, 11 220 calories. Ainsi, une poule de deux ans a privé l'homme de 35 600 calories! Au présent cours de 14 francs le kilo, le consommateur paye o fr. 57 les 100 calories poulet. Les 100 calories pain coûtent seulement o fr. 055; 100 calories haricots secc, environ o fr. 06.

Mais ce n'est pas tout. Les gallinacés sont exposés à de nombreuses maladies. Celles-ci exercent d'autant plus de ravages que les poulaillers sont plus encombrés.

Parmi ces maladies, quel-ques-unes sont transmissibles à l'homme. Si la diphtérie avaire n'a rien de commun avec la diphtérie humaine, la tuberculose de l'homme et celle des oiseaux sont identiques. Les volailles sont exposées à des pasteurelloses.

Il faut ajouter enfin que la chair des animaux, que les œuís eux-mêmes, sont soumis, dans la traversée du tube digestif, à des putréfactions bien plus nuisibles que les hypothétiques fermentations que peuvent y subir les substances végétales.

Le mythe de la poule au pot symbolire une politique détestable, politique de Bas-Empire, politique du ventre. Elle prive un pays d'abord des cultures industrielles, telles que celles du lin, du chanvre, du colza ; pius elle tend à le priver des cultures alimentaires végétales au profit de l'élevage des animaux. Au nom de l'hygiène, au nom de l'éconouite bien entendue qui marche de pair avec elle, les médecins out ledevoir d'élever lavoix contre elle,

En vain, un peuple demandera à ses voisins les matières de première nécessité qui lui manquent, Il ne les obtiendra que de leurs restrictions ou de l'insuffisance de leur population. Que ces deux conditions viennent à disparaître, comme il est de règle, c'est pour lui la gêne et la misère. Ainsi, pour que subsiste l'équilibre social, pour que soient ramenés au bienfaisant végétarisme la plupart de ceux qui en ont été détournés par la guerre et ses con-équences, l'inégalté des conditions apparaît môtispeussable.

H. GROS

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### Honoraires des expertises médicales

M. Grinda, député, demande à M. le ministre de la Tustice pourquoi les parquets se refusent à ordonnancer les mémoires d'honoraires médico-légaux, à des docteurs en médecine requis par une autorité judiciaire compétente en vertu des articles 43, 44 et 45 du Code de procédure criminelle, alors que le résultat de l'expertise médicale a permis de constater qu'il s'agissait d'un suicide, par exemple, ou d'un accident, et non d'un crime, ajoutant que le médecin est tenu par l'article 23 de la loi du 30 novembre 1892, à déférer aux réquisitions de la justice; que s'il est requis de prêter son art, pour un crime présumé, et si son expertise conclut au crime, il sera payé, mais que s'il conclut qu'il n'y a pas eu crime, le procureur refuse le paiement des honoraires du docteur, que ce n'est cependant que le travail du médecin qui permettra de conclure à l'existence ou non d'un crime et que ce travail devrait, en bonne justice, être payé dans tous les cas.

Réponse. - Le concours du médecin régulièrement requisen vertu des articles 43, 44 et 45 du Code d'instruction criminelle a pour but de servir de basc à une information judiciaire. Il s'ensuit que les honoraires auxquels il a droit ont incontestablement le caractère de frais de justice criminelle et, à ce titre, doivent être imputés sur le chapitre du budget de la justice affecté aux dépenses de cette nature, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction suivant que l'expertise permet de constater l'existence d'un crime ou d'un délit, ou qu'elle aboutit au résultat contraire. Jusqu'à présent, le garde des sceaux n'a pas été saisi de réclamations de médecins légistes contre le refus des parquets de requérir le paiement de leurs mémoires dans les cas visés par les articles 43, 44 et 45 eultés de ce genre venaient à lui être signalées, elles recevraient une solution conforme à la jurisprudence ci-dessus exposée, (Journ. off., 23 février 1921.)

#### Sanatorium antituberculeux et taxe sur le chiffre d'affaires

M. de Monicault, député, demande à M. le ministre des Finances: 1º si un sanatorium antituberculeux payant est classé au point de vue de la taxe sur le chiffre d'affaires comme une clinique chirurgicale, ajoutant que l'assimilation paraît évidente : 2º dans le cas de la négative, si cet établissement ne devrait pas être classé toujours dans la catégorie la moins imposée et non pas assimilé un hôtel payaut comme tel. (Question du 8 février 1921.)

Réponse. - L'exercice de la médecine constitue une professiou libérale dont les bénéfices sont taxés à la cédule des bénéfices des professions non commerciales et qui échappe, en conséquence, à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les affaires réalisées dans un sanatorium ne sont donc pas soumises à cet impôt, dès lors que l'établissement appartient à un ou plusieurs médecins qui donnent personnellement leurs soins aux malades y séjour nant et que le but principal de l'établissement consiste dans ces soins. Mais il en serait autrement si le sanatorium appartenaît à une personne non pourvue du diplôme de médecin ou à une société par actions et avait ainsi le caractère d'une exploitation commerciale. Dans ce dernier cas, c'est aux commissions départementales et sur appel à la commission supérieure, instituées par l'article 64 de la loi du 25 juin 1920, qu'il appartient de se prononcer sur le point de savoir si un établissemeut doit être ou non classé , soit en première, soit en seconde caté-



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

#### REVUE DES REVUES

Réflexions mécaniques sur l'organe de l'équilibration de l'oreille interne (ANDRÉ BROCA, Journ. de

physiol. et de path. génér., 1920, nº 5).

Les macules utriculaire et sacculaire donnent la notion exacte de la position de la verticale et nous renseignent sur les forces à mettre en jeu pour résister statiquement à la pesanteur. Les crêtes ampullaires nous renseignent par la réaction tangentielle du liquide des canaux semicirculaires, sur les accélérations angulaires auxquelles nous sommes soumis. Les canaux demi-circulaires, destinés à nous donner, par la mise en œuvre des propriétés hydrodynamiques de l'endolymphe, la notion fondamentale de couple, servent encore, par les propriétés hydrostatiques de ce liquide, à nous donner la notion de verticale. Autrement dit, le sens statique et celui de l'accélération rectiligne sont plus spécialement localisés aux macules vestibulaires, lesquelles sont l'appareil du sons des forces : le sens de l'accélération angulaire est localisé aux crêtes ampullaires, icsquelles sont l'appareil du sens des couples.

En résumé, nos macules vestibulaires nous donnent, avec une délicatesse exquise, la notion fondamentale de verticale, origine primordiale du sens des attitudes, en même temps que la notion d'effort destiné à résister à une accélération rectiligne ; mais le principe de relativité empêche ces organes de donner des notions exactes sur les axes de rotation ; même, les sensations éprouvées dans ce cas sont génératrices de vertige. Pour nous rensioner sur les rotations, nous avons un appareil distinct. basé, conformément au principe de relativité, sur les accélérations tangentielles, et qui est constitué par les canaux semi-circulaires et leurs crêtes ampullaires.

T. R

Étude anatomo-pathologique des parathyroïdes de 64 aliénés (LAIGNEL-LAVASTINE et P. DUREM, Ann. de méd., 1920, nº 6).

Sur 64 aliénés, les quatre parathyroïdes ont été trouvées au complet chez 11 sujets ; 18 en présentaient trois ; 15 n'en avaient que deux ; et 17 autres n'en avaient qu'une. Les parathyroïdes supérieures siègent à l'union du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs des bords postérieurs des lobes thyroïdiens latéraux ; les parathyroïdes inférieures répondent au c pôles thyro'diens inférieurs. Le parenchyme parathyroïdien est formé de cellules fondamentales ou principales qui constituent les acini glandulaires, et de cellules secondaires ou écsinophiles, L'aspect général est variable : on peut distinguer : un type acineux, caractérisé par l'orientation des cellules en acini, lesquels forment souvent des rosettes; et un type diffus, dans lequel manque l'orientation acineuse, et dans lequel le protoplasma des cellules est très chromophobe et souvent spongiocyté.

La transformation éosinophile d'une plus ou moins grande partie de la glande a été trouvée chez un tiers des paralytiques généraux et chez tous les déments séniles. La congestion vasculaire est fréquente ; la présence de graisse a été notée dans presque tous les cas ; un léger degré de sclérose n'est pas rare. La colloïde a été rencon-



# **SIEROSINA**

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

## La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

### REVUE DES REVUES (Suite)

trée chez 26 sujets, ordinairement en gouttes intraveineuses, plus rarement en kystes colloïdes. I. B. La neurasthénie auditive (G. DE PARREL, Revue

de laryngologie, nº 23, 15 déc. 1919).

Qui ne connaît chez le sourd eet état neurasthénique

que l'auteur nous décrit d'une façon complète et intéressante à la fois ? Cette névrose marche de pair avec la dépression géné-

Traile de l'organisme et revêt des formes variées. Elle demande un traitement tonique, une hygiène réglée et aussi une hypischtérapie et une psychothérapie adaptées. Dans le cadre de cette demière rentre la mélothérapie, dont l'auteur tétudie soigneusement les effets sur le sourd neurasthénique. Les exercices musiemes sour le current de la meisse de la commentation des fonctions auditives et aussi un actif sédatif moral. Ceux que n'intéresse pas l'art musical doivent être poussés vers le travail. La mise en œuvre par le médech des facultés intellectuelles de l'individu corrigen les obsessions morales de l'hypoacousique, si proche du déséquilibre psychique.

J. TARNEAUD.

Des lymphangiomes en oto-rhino-laryngologie (A. Pugnar, Revue de laryngologie, nº 23, 15 déc. 1919).

Les lymphangiomes simples, caverneux ou kystiques, se voient le plus souvent dans la cavité buceale, disséminés ou sous la forme d'une tumeur infiltrante. Ceux du pharyux et du larynx sont rares ; aucun n'a été décrit dans les formes nasales et l'auteur rapporte le premier cas de lymphangiome de la région mastoldienne qui soit connu.

Considérations sur le diagnostic des ulcérations ostéo-périostées tuberculeuses et syphilitiques de la voûte palatine (L. BAR, Revue de laryngologie, n° I, 15 janvier 1020).

Le diagnostic de certaines ulcérations du voile du palais est éminemment difficile.

Il faut, nous dit l'auteur, penser d'abord à la syphilis, ne pas oublier que la réaction de Wassermann n'est pas constante, et dès lors instituer un traitement d'épreuve.

D'autres ulcérations sont des manifestations de « scrofulate de vérole ». Aussi doit-on traiter syphilis et tuberculose et mettre en œuvre les soins locaux.

J. TARNEAUD.

La fossette endolymphatique, (Georges Port-

MANN, Revue de laryngologie, nº 24, 31 déc. 1919). La description de la fossette endolymphatique (fossette unguéale de Poirier) est minutieusement rédjée. D'excellentes figures mettent en valeur cette importante région; cette fossette, en effet, constitue une partie de la paroi antérieure de la fosse cérébellence.

J. TARNEAUD.

## EVUE DES THÈSES

Rapports entrela stase papillaire et la dilatation des ventricules au cours des tumeurs cérébrales, par J. BOLLACK, Thèse de Paris, 1919 (Vigot frères, édit.).

La stase papillaire peut être provoquée par des lésions de nature et de siège très différents, mais elle est toujours la conséquence, on le sait, de l'hypertension intracranienne et en constitue le symptôme capital. Or l'auteur, dansettes intéressant travail, basé sur l'étude anatomo-clinique de 27 observations, la plupart inédites, montre la constance de la dilatation du troisième ventricule dans la stase papillaire.

Les tumenrs de l'étage posétrieur du crâne s'accompagnent presque constanument de dilatation ventriculaire, soit localisée au troisième ventricule, soit générallisée. Les tumours de la convexité provoquent ume dilatation inconstante et celle-di, foraqu'elle existe, est localisée au troisième ventrieule. C'est donc lui qui semble
joner un rôle important dans l'apparition de la stase,
et la distension d'un ou des deux veutricules latéanux ne
s'accompagne au contraire de stase que si le troisième
ventrieule participe à la dilatation. La dilatation des
ventrieules latéanux se produit par distension des trous
de Monro.

La dilatation des ventricules se constitue, au cours des tumeurs cérébrales, à la suite des perturbations apportées dans la formation, dans la résoption et surtout dans l'écoulement du liquide céphalo-rachidien des cavités ventriculaires vers les espaces sous-arachmoïdiens. Il y a tout d'abord hypertension, puis dilatation ventriculaire.

La stase papillaire est presque constante dans les épendymites et les méningites sérenses dites hydrocéphalies internes; là encore se retrouve la distension ventrieulaire. Par contre, les affections qui ne produisent que rarement cette distension, telles que les traumatismes craniens, les méningites tuberculeuses, syphilitiques ou cérébro-spinales, ue sont accompagnées de stase papillaire que d'une façon inconstante.

Certains symptomes constatés dans les tumeurs cérc brales traduisent aussi l'hypertension du liquide ventriculaire et la distension qui en réantle; ce sont les syndromes hypophysaires et les altérations visibles à la radiographie de la selle turcique ren outre, on peut parfois constater des différences de pression entre le liquide ventrienlaire et le liquide cépholo-rachididen.

L'auteur a cherché à compléter ses recherches en expérimentant sur le singe, usais il n'a réussi à provoquer ni la stase papillaire, ni l'hydrocéphalie ventriculaire.

Tontefois il conclut, de son très intéressant travail, dont il convient de le féliciter, que la dilatation teurluculaire semble poivoir expliquer la pathogénie de la stase papillaire, soit par une action indirecte, soit par un retentissement direct de l'hypertension ventriculaire sur le chiasma.

Cette dernière hypothèse, basée sur les counexions intimes qui existent embryologiqueinent, antoniquement et histologiquement entre le troisième ventricule et le chiasma, semble en outre justifiée par l'existence, en cas de stase papillaire avec dilatation ventriculaire, de lésions microscopiques localisées aux portions nerveuses en devrogliques (sepace épendyme-péchiasmatique) du chiasma sons-jacentea au recessus sus-ophique.

P. Tubure.

P. Tubure.



IN MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES. BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADRIAN et Ci- et depuis imité par les Allemands sous divers noms. Voir : Formulaire des Houveaux Remèdes 13º Edition, page 26.

STÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et C., 9, rue de la Perie, Paris

# RINE SULFUREUX SANS ODEUR priffant, Antirhumatismed lesse et Beauté de la Peau Souplesse et Bentue de an de Sulfurine peut être pris chez sol, sans be

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe

Débilité Convalescences

## TRAITEMENT & SYPHILIS

toe Figier & 18 % (Codex 1988) Seringue spéciale Lémy-Figier, stérilisable. — H. au Galemal & X. par C. Huile au rublimé à 0,01 par en ; H. au re de Hg à 0,01 par ce.

Biledure de 19, 8 0,00 per co. spoules hypertensiques, saccharesces, indeleres: 10 1 Benseatt de 19, 8 0,01 ol 0,02 cgrs. per co.; 20 au Bil dure de 19, 8 0,01 ol 0,02 cgrs. par co. Pharmasis Vicien, 12, beulerard Banno-Bourda, Pants

## LIPOÏDES

## dans l'infection et dans l'immunité

Par le D' G. LINOSSIER Professeur agrégé à la Faculté de médeci e de Lyon

Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages ............ 10 fr.

## SIROP BRAHMA CONTRE IA TOUX

THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. MODE D'EMPLOI Enfants, au dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe 35. Rue Briconnet. TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOT ET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

## PRÉCIS DE COPROLOGIE CLINIQUE

Guide pratique pour l'examen des Fèces

Par le D' R. GAULTIER Chef de Cini que à la Facol:é de médocine de Par. ..

Préface du Professeur A. ROBIN 2º édition, 1914, 1 vol. in-8 de 500 pages avec 94 m photographies et i planche...... 12 fr.

## PARAFFINOLEOL HAMEI Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes : Indications : Colites, Entérocolites, Appendicites

1º Aromatisé. 2º Sans arome 3º Crème au cacao.

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

M. PERRIN et RICHARD

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 3 fr. 50

## LIXIR EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE BI-RAPHA STAV



1 Table pliante avec cuvelle sous le sièté et porte cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation correles Table à instruments avec 2 glaces de 50-30
 Witrine à instruments de 42-62-28 toute vitrée avec 2 tablettes glaces Jabouret à élévation pour opéra
 Cuvette cristal montée sur tios

PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII

## Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER Ancien interne des hôpitaux

1920. 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)...... 3 fr.

Dans tous 100 casoù vous ordonniez l'Unotropine, prescrivez l

Antisentique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Ethantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

#### REVUE DES THÈSES (Suite)

Contribution à l'étude de l'action thérapeutique du mésothorium, particulièrement dans les

manifestations rhumatismales, (M110 TH. PARÈS, Th. de Paris, 1920).

L'emploi du mésothorium par voie hypodermique ou intraveineuse a été récemment préconisé par P. Carnot et Guillaume dans des affections variées, et notamment dans le rhumatisme blennorragique et l'érythème polymorphe. Mile Parès rapporte dans sa thèse les résultats qu'elle a obtenus de cette méthode dans le service de M. Rivet, à l'hôpital Lariboisière,

Elle a employé dans ses expérimentations les solutions de bromure de mésothorium (Buisson), qui ont été administrées en injections intramusculaires, sans jamais déterminer de réaction douloureuse locale, ni de réaction générale. Elle a fait des séries de 49 à 50 microgrammes, réparties en doses journalières de 1 à 5 microgrammes au début, en augmentant progressivement la dose de 1 microgramme par jour. Par la suite, elle fit saus aucun inconvénient des doses de 4 microgrammes d cmblée. Suivant les cas, le traitement comporta une ou plu-

sieurs séries, séparées par un intervalle de huit à dix jours. M110 Parès a traité ainsi 3 cas de rhumatisme articulaire chronique d'origines diverses, 4 cas de rhumatisme gonococcique, 3 cas de sciatique.

Dans le rhumatisme gonococcique, l'action du médicament commence à se faire sentir au bout de six à sept jours de traitement, se manifestant par un abaissement de la température, la sédation de la douleur, la disparition progressive du gonflement, la résorption de l'épanchement en cas d'hydarthrose, enfin le retour progressif à la mobilité normale.

Dans les 3 cas de rhumatisme articulaire chronique avant résisté à tous les traitements précédemment appliqués, le mésothorium provoqua des améliorations remarquables : disparition de la douleur, résorption d'un épanchement tenace, diminution du gonflement articulaire, amélioration fonctionnelle notable.

L'action analgésiante du mésothorium s'observe nen seulement dans les rhumatismes, mais aussi dans les névralgies sciatiques.

Enfin, dans 2 cas, Mile Parès a pu vérifier que le mésothorium augmente l'élimination de l'acide urique.

Somme toute, les observations relatées dans cette thèse viennent confirmer la valeur du mésothorium en thérapcutique, en ce qui concerne quelques-unes de ses applications les plus courantes.

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SECTION D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L'ŒUVRE DE LA TUBERCULOSE

La Section d'études scientifiques de l'Œuvre de la tuberculose (ancienne Société d'études scientifiques sur

la tuberculose) a repris ses travaux. Les séances ont lieu au laboratoire de bactériologie

dela Faculté, Ecole pratique, rue de l'École de-Médecine, le deuxième samedi de chaque mois, à 17 heures. Pour les communications, s'adresser au secrétaire

général.

Séance du 8 janvier 1921.

Élections. - Sont élus pour 1921 : président : M. A. Calmette, en remplacement de M. Robin, président sortant; vice-président: M. Henry Barbier; secrétaire. général : M. Fernand Bezançon ; secrétaires des séances : MM, Paul Braun Léon Kindberg.

Réaction de fixation (antigène de Besredka) et tuberculose, par J. RIEUX et Mile BASS.

Le total des recherches est de 183, réparties de la manière suivante :

1º Tuberouloss pulmonaire confirmée de toutes formes cliniques: 54 cas. Réactions positives 52, négatives 2, soit 98 p. 100 de réactions positives.

2º Pleurésie séro-tibrineuse, classiquement tuberculeuse : 14 cas. Réactions positives 9, soit 64. p. 100; négatives 5, soit 36 p. 100.

3º Adénopathie trachéo-bronchique, représentant le seul symptôme elinique et radiologique à retenir : 24 cas. Réactions positives 11, soit 45,8 p. 100; négatives 13, soit 54,2 p. 100,

4º Malades cliniquement présumés tuberculeux ou suspects de tuberculose latente : 36 eas. Réactions positives 26, soit 72;5 p. 100; négatives 10, soit 27,5 p. 100. 5º Malades présumés non tuberculeux, 55 cas. Réactions

positives 5, soit 9 p. 100; négatives 50, soit 91 p. 100. MM. E. FERNBACH et G. RULLIER communiquent une première note sur l'action du suc gastrique artificiel et de ses éléments pris séparément vis-à-vis du bacille tuberculeux de culture. Leurs conclusions peuvent se résumer ainsi : Sur le bacille tuberculeux bovin (race Vallée). l'action du suc gastrique complet, à la température de 520, semble se manifester par une évolution quelque peu ralentie de la maladie, indiquant sans doute une légère atténuation de sa virulence primitive, sans qu'en puisse affirmer que cette action soit bien le fait du suc gastrique lui-même plutôt que celle d'un de ses éléments. L'acide chlorhydrique, la température de 52°, agissant isolément, suffisent à atténuer cette virulence. Tous les animaux finissent par mourir d'une tuberculose généralisée.

Dans une seconde note, MM. E. FERNBACH et G. RUL-LIER donnent leurs résultats sur l'action d'un suc gastrique artificiel et de ses éléments sur les granulations de la tuberculose pulmonaire expérimentale du cobave.

Il ressort de cette nouvelle expérience que le suc gastrique artificiel possède unc action très nette sur l'atténuation de la virulence des granulations. Le nombre de granulations mis en émulsion après digestion et injecté contient, d'après les mesures des auteurs, à peu près autant de bacilles que l'émulsion de la première expérience. Aucun des animaux inoculés avec des granulations digérées n'a pris la tuberculose. Résultat tout différent de ce qui se passe avec les bacilles provenant de culture et qui tendrait à prouver que dans l'organisme le bacille tuberculeux est à un état tout autre que dans les cultures, puisque les deux réagissent vis-à-vis d'un même réactif clinique d'une manière dissemblable.

Formes remarquables de bacilles acido-résistants trouvés dans l'expectoration et les tissus pulmonaires de deux maiades (autopsie). - M. Coroné: (communication présentée par M. COURCOUX).

# VITTEL

## GRANDE SOURCE

SOURCE HÉPAR

Régime des ARTHRITIQUES Régime

Régime des HÉPATIOUES



# EXTRAITS TOTAUX CHOAS ÉQUIVALENTAUX ORGANES FRAIS

ESSICCATION RAPIDE \* .... \* NI

VERS O: ...

NI CHALEUI

PILULES

CACHETS CHOA PAQUETS CHOA COMPRIMÉS GASTRIQUE, ENTERIQUE, HÉPATIQUE, PANCREATIQUE, ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE, THYROPMEN,

RENAL, SURRENAL, et



## TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif, des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.



#### NOUVELLES

Syndicat des médecins de la Seine. — M. le Préfet de la Seine a invité les représentants des Syndicats de Paris et de la Seine à se rendre à une réunion qui a eu lieu le 9 ayril à l'Hôtel de Ville.

M. le D' Cibrie, président, M. le D' Jayle, secrétaire général du Syndleat des médecins de la Seine, et M. le D' Cayla, représentant l'Association syndicale des médecins de banlleuc Ouest et Nord étaient présents.

M. le Dr Jayle a donné lecture de la déclaration cidessous, dont l'importance dans la questiou en litige de la Loi des pensions est grande.

« Monsieur le Préfet.

« Par déférence pour votre personne et pour montrer une fois de plus que le Syndicat des médecins de la Seine répond toujours à toutes les invitations de la Préfecture, nous venons assister, président et secrétaire général, à la réunion à laquelle vous nous avez conviés.

a Mais nous vous déchrons, avant toute discussion, que le Syndient des médeciens de la Seine dennande le rétablissement des deux mots essentiels duparragraphe 5 de l'article (de la loi des pensions, mots qui avaient été votés en connaissance de cause par le Parlement et dont la suppression a été faite en quelque sorte subrepricument par un amendement glissé dans la loi de finances de décembre 1910. Cette méthode de suppression a en pour resultat l'absence de toute discussion à la Chambre et l'étranglement du débat au Senat. Le débat au Senat, bien que très cour, a cependant morté chez Mi éMinistre des Pensions un esprit tellement agressif que le sénateur M. Delpierre a prononcé les paroles suivantes de

« Je proteste de toute mou énergie contre les paroles « qui vienuent d'être prononcées. Pourquoi unes iviolente «intervention de M. le Ministre des Pensions? Vous assi-« inilez les médecins eu ce moment à des mercantis. »

« Le corps médical, dont la valeur scientifique et le évouement au cours de la guerre ont seuls permis la récupémation par les armées de centaines de milliers d'hommes et dont le désintéressement envers les pauvres a de tous temps été inserit à la charte de ses devoirs, ne peut accepter la tendance si hautement manifestée de M. le Ministre des Pensions. Il ne peut souscrire davantage à un acte dont les couséquences sont, pour les soldiats héroïques qu'il comait bien pour les avoir souvent arrachés à la mort, le reuvoi à l'hôpital pour tons les cas graves et les soins spéciaux comme des indigents et leur remise eutre les mains des médecins qu'il so font pu librement choisir, contrairement aux droits que leur confrère la lof isit de leur intention.

«Défeudant les droits des bénéficiaires de la loi des Pensiones et sauvegardant l'honneur du corps médical, le Syndicat des médecins de la Scine n'acceptera jamais aucune taxation administrative faite saus son consentpent et saus une entente absolue entre ses représentants et ecux de l'Administration. Cette entente n'existant pas actuellement, aucune discussion n'est possible de notre part sur le décert du 9 mars 1921.

4 Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien faire consigner cette déclaration au procès-verbal de la séance et de la faire transmettre à qui de droit.

« Le Secrétaire général du Syndicat des médecins de la Seine : Dr F. JAYLE.»

Prix décernés par la Société de pharmacie. — Prix Dix La SOCIÉTÉ. — Prix des thèses. — La Société décerne chaque aunée, s'il y a lieu, des prix aux auteurs des meilleures thèses sonteuues devant la Faculté de pharmacie de Paris. Les candidats doivent envoyer des exemplaires de leur thèse ayant le 20 septembre

PRIX DE FONDATION.—Prix Dubail.— Prix triennal de 300 francs destiné à récompcuser le meilleur ouvrage imprimé ou manuscrit ayant trait à la chimie biologique. Ce prix pourra être décerné en 1923.

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TÉLEPHONE 114 DE MONTCOURT TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait hépatique Extrait pancréatique Extrait Intestinal MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Maladies du Foie Diabète Affections intestinales Constinution Hypopepsie Diabète par anhépatie par hyperhépatie Troubles Entérite En sphérulines dyspeptiques co-membraneuse dosées à 30 elgr. sphérulines en doses de 12 gr. En suppositoires doses d 3 gr. rulines dosées d 0 gr. 125 En sphérulines dosées d 25 eler. dosées d 30 eigr. De i à 4 sphérulis par jour. De 4 à 16 sphérutines De 4 h 16 sphérulines p. jou De 1 h 4 suppositoires De 2 h 6 sphérulines par jour, De 2 à 10 sphérulines p. jou De 1 à 2 suppositoires par jour. Toutes ses préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médienie.

# LA MÉTAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN LAC LEMAN PRIVÉ de premier ordre

Pour le Treitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: Dr CALLET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc3

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET 50, rue des Lo

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Collques hépatiques, + Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME & ARTHRITISME DIABÈTE DYSHÉPATIQUE

CHOLEMIE FAMILIALE SCROFULE et TUBERCULOSE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE

COLITE MUCO-MEMBRANEUSE
CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE
MIGRAINE — GYNALGIES — ENTEROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÉMIE GRAVIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE ++ HÉPATIES « CIRRHOSES

PILULES et SOLUTION MÉD, D'OR

GAND 1913 ET PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, ins-tituée par le D'Flanter, est la seule qui, agis-tion, capabine l'oppothérapie et les cholago-gues, utilisant par surcroit les propriètes hydragogues de la glycefrine. Elle constitue hydragogues de la glycefrine. Elle constitue spécifique, des maladies du FOIE et des VOIES BILLAIRES et des Syndromes qui en dérivent. En solution d'absorption facile, halterbale, not noxique, ben tolèree, ligérement

amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool, ou en PILULES (50 par boîte).

Une à quatres cuillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: demi-dose. Le traitement, qui combine la substance de plusienre spécialités excellentes, constitue uns dépense minime à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidieunement on habituelle de Z PILULES équiva

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### ESTOMAC INTESTIN

S T R I T E

ODINOT, Phis - PARIS, 25, Rue Vaneau

GRANULÉ SOLUBLE Bic - Phosph.- et Sulf. de Soude

Une cuillerée à cefé tous les metins à jeun dans un verre d'seu

É R Ŧ т

N

т

F

## HYPNOTIOUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE - 150, AT. 60 WARRAN, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

U Prix Charles-Leroy. — Prix biennal de 300 francs. Ce prix sera accordé à l'anteur du meilleur travail paru dans les deux dernières aumées, ayant pour but l'analyse chimique d'une plante médicinale ou d'un produit médicamenteux d'origine végétale, avec séparation et caractérisation des principes immédiats que renferme cette plante ou ce produit (Décision de la Société, séance du 6 juin 1906). Ce prix pourra être décemé en 1921.

Prix Landrin. — Prix trienmal de 900 france, « destiné à récompenser le pharmacien ou l'étudiant en pharmacie français qui aura présenté à la Société le meilleur travail de recherches sur de nouveaux principes définis trés des végétaux : acides, alcalòfies, glucosides, etc. « [Extratl du lessamen]. Ce prix pourra être décerné en 1921.

Prix Pierre Vigier. — Prix anuuel de 500 fraucs, créé par M®e veuve Pierre Vigier. Ce prix sera accordé à l'auteur du meilleur travail paru dans les deux dernières années sur la pharmacie pratique, et plus spécialement sur la composition ou l'essai des médicaments galéniques. Ce prix pourra être décenté en 1921.

Nota. — Les candidats aux prix de fondation doivent faire parvenir leurs travaux avant le 20 septembre.

Congrès International de médecine et de pharmacie militatres (Bruxelles, 15-20 juillet).—Nous avons amoncédèjà que le Sevrice de santé de l'armée belge organisait un Congrès international de médecine et de pharmacie militaires. Ce Congrès se tiendra à Bruxelles du 15 au 20 iuillet.

Les questions étudiées sout les suivantes :

1º Organisation du Service de santé aux armées et rapports du Service de santé militaire avec la Croix-Ronge; 2º Etude clinique et thérapeutique des gaz de combat employés pendant la guerre les séquelles de leur action

sur l'organisme et leur influence sur les invalidités ; 3º Lutte antituberculeuse et antivénérienne à l'ar-

mée ;

4º Les enseignements de la guerre dans le traitement des

5º Épuration des eaux en campagne.

Les rapports et communications pour chacune de ces questions devront parvenir au secrétariat général du Congrès, hôpital militaire de Liége (Belgique), pour le re mai. Ils seront rédigés en frauçais, anglais ou italien.

La eotisation est fixée à 25 francs belges (compte chèque postal nº 41 042).

fractures des membres :

Syndieat des chirurgiens d'urgence (accidents de la voie publique et du travail, 26, rue Serpente, Paris). — Sous ce titre vient d'être créé un nouveaû syndicat qui a pour but:

pour but :

1º De grouper tous les médecins indépendants s'occupant spécialement de chirurgie traumatique ;

2º De coopérer à l'étude de toute législation nouvelle concernant les accidents :

3º D'épurer la pratique des accidents du travail en surveillant de très près l'application par tons : mélacins, pharmaciens, chefs d'entreprise et assurances, des lois actuelles et eu particulier de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 et l'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 en vigueur depuis le 27 janvier 1021.

Dans ce but, le nouveau syndicat veillera spécialement sur la moralité de ses membres. Il ne permettra plus qu'on exploite habilement l'existence de quelques brebis galeuses de la profession pour jeter le discrédit sur toute une catégorie de praticiens honorables, à tel point que le médécnie le plus intégre ne peut s'intéresser particulérement aux accidents du travail, à moins de s'inféoder à une compagnie d'assurance, sans risquer de ternir sa réputation professionnelle.

Le syndicat, le premier, par son Conseil de famille, prendra l'initiative de toute sanction, voire même de poursuites judiciaires contre les médecins coupables d'agissements recrettables.

En revanche, il n'hésitera pas non plus à combattre toute illégalité et en particulier toute atteinte au tibre choix, qu'il pourrait relever contre les chefs d'entreprise, les compagnies d'assurance ou leurs médecins.

Exposition nationale de la materaité et de Penfança.

— M. le président de la République, M. le ministre de l'Hygiètee, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. le ministre de Namaces, M. le ministre de Namaces, M. le ministre de l'Aprieulture, M. le ministre de l'Instruction publique, M. le ministre de l'Aprieulture, M. le ministre de l'Instruction publique, M. le ministre de la Marine, et le Conseil supérieur de la natalité, en accordant leur haut patronage officiel à la manifestation que les œuvres de redevement nationalont organisée, out tenu à marque le grand intérét qu'ils portent à tout ce qui concerne l'enfance et le dévelopement de la natalité dans notre pays.

L'exposition nationale de la Maternité et de l'Enfance, qui se tiendra du 15 juin au 25 juillet prochain, dans le cadre merveilleux du Jardin zoologique d'acclimatation au Bois de Boulogne, sera inaugurée le 15 juin par M. le président de la République.

École du service de santé de la marine à Bordeaux Voici quelques-unes des dispositions tirées de l'ins-

truction relative à l'admission en 1921 (Officiel du 9 février), et concernant le concours qui s'ouvrira le 1<sup>er</sup> août prochain.

CONDITIONS D'ADMISSION AU CONCOURS — Peuvent y prendre part :

1º Les étudiants en médecine réunissaut quatre, huit et douze inscriptions pour le doctorat en médecine et ayant satisfait aux examens afférents à leur scolarité; 2º Les étudiants en médecine réunissant seize inscriptions (nonveau régime) valables pour le doctorat en méde-

cine seront admis à preudre part à ce concours.

Les épreuves pour ces catégories d'étudiants seront les mêmes que celles des candidats en médecine à douze

inscriptions (ancien régime).

Ce concours est ouvert aux candidats alsaciens-lorraius qui justifieront de leur réintégration de plein droit dans la uationalité française.

Pourront être admis également les fils d'étrangers nés en France qui auront été incorporés en vertu de la loi du 3 iuillet 1017.

Ila devront: 1º avoir cu au 1º janvier 1921 pour les candidats du nouveau régime d'études moins de vingttrois aus et, pour les candidats de l'ancien régime d'études, moins de vingt-quatre aus, viugt-cinq aus, vingt-six aus révolus suivant qu'ils possèdent quatre, luit ou douze inscriptions valables pour le doctorat en médecine.

Pour les candidats qui ont été incorporés pendant la guerre, la limite d'âge sera reculée d'un temps égal à celui bassé sous les drapeaux.

### Granules de Catillon

### STROPHANTUS

C'esta vezo ces granules qu'ont été faites les observations disoutées à l'Acondémie en 1838, elles prouvent que 2 è 4 per jour donnet une duraires erpaide, reférent viel e occur raffabli, dissipué de ASYSTOILE, DYSPRÉE, DPPRÉSSION, EDÉMES, Affections MITRAILES, CARDIDPATHES des EHRANTS et VIEILARDS, etc. 32sts insudédis, impossible, en interiorisme du vasoconstriction, en peut en faire un usage controlle, en de vasoconstriction, en peut en faire un usage controlle.

de Catillon

### à 0,0001 STROPHANTINE CRIST.

PAR EXCELLENCE



TRAITEMENT RATIONNEL

### CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

du repas du soir.

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



TECHNIQUE

D

RADIOTHÉRAPIE

**PROFONDE** 

Par le D' GUILBERT

1921, 1 vol. in-16 avec fig... 4 fr.

#### NOUVELLES (Suite)

2º Étre pourvus, au jour de l'ouverture du concours, du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles institué par le décret du 31 juillet 1913 et de quatre, huit ou douze inscriptions valables pour le doctorat.

Les candidats ne sont pas autorisés à concourir pour une catégorie inférieure à leur scolarité.

CONDITIONS DU CONCOURS. — Celui-ci comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les premières auront lieu le 1st août, à Paris, Brest, Bordeaux, Rochefort, Toulon; les secondes à Rochefort, Toulon et Brest à des dates qui seront fixées.

ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES. — Elles varient suivant que les candidats ont quatre inscriptions (ancien ou nouveau régime) ou huit inscriptions.

Candidats à quatre inscriptions (nouveau régime):

a. Composition de pathologie générale (étiologie, pathogénie et sémiologie générales élémentaires).

Trois licures sont accordées pour cette composition (première journée, de 8 à 11 heures);

b. Composition de physiologic (limitée aux fonctions de nutrition) et d'histologic (tissus, systèmes et appareils, moins les organes des sens, l'appareil géuital et le système nerveux central).

Trois heures sont accordées pour cette composition (deuxième journée, de 8 à 11 heures);

c. Une composition écrite de langue étrangère (thème allemand ou anglais d'une page environ).

Deux haures cont secondées pour estre composition

Deux heures sont accordées pour cette composition qui se fera sans le concours d'ancun livre (deuxième journée, de 15 heures à 17 heures).

Candidats à quatre inscriptions (ancien régime) : a. Composition d'anatomie et d'histologie portant sur un sujet de splanchnologie (cœur compris).

Trois heures sont accordées pour cette composition (première journée, de 8 heures à 11 heures);

b. Composition de physiologie et de chimie biologique à l'exclusion des organes des sens et du système nerveux, celui-ci en tant que matière à question spéciale, étant entendu que les candidats ne devront pas faire abstraction de l'influence du système nerveux sur les fonctions ou'lls auront à traiter.

Trois heures sont accordées pour cette composition (deuxième journée, de 8 heures à 11 heures);

c. Une composition écrite de langue étraugère (thème allemand ou anglais d'une page environ).

Deux heures sont accordées pour cette composition qui se fera sans le secours d'aucm livre (deuxième journée de 15 à 17 heures).

Candidats à huit inscriptions: a. Composition d'anatomie et d'histologie, le sujet portant sur les matières suivantes: système nerveux central, organes des sens et splanchuologie.

Trois heures sont accordeés pour cette composition (première journée, de 8 à 11 heures); Composition de physiologie et chimie biologique,
 y compris les organes des sens et le système nerveux,

Institut de jusériculture de la Maternité, 119, houlevard de Port-Royal, TRAVATUR PARQUES DE PÉTÉTÉGUES DE PRÉTÉGUES DE PRÉTÉGUES DE PRÉTÉGUES DE PRÉTÉGUES COMPENDANT DE L'AUXILIARIES COMMENCER L'AUXILIARIES COMMENCER L'AUXILIARIES DE L'AUXILIA

Des visites-conférences des institutions de protection du premier âge seront organisées au mois de mai.

### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

16 AVRII. — Paris. Cliuique médicale de l'Hôtel-Dieu.
 M. le professeur GILBERT, 10 h. 45i Leçou clinique.
 16 AVRII. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital
 Beaujon. M. le professeur ACIJARD, 10 heures. Leçon

clinique.

17 AVRII. — Paris. Faculté de médecine à 2 heures.
Assemblée générale de l'association générale des médecins de France.

18 Avril, — Paris. Faculté de médecine. Ouverture du cous d'opérations d'urgence de M. le Di Métiver, à 13 h. 30.
18 Avril, — Paris. Faculté de médecine, ouverture de

18 Avril. — Paris. Faculté de médecine, ouverture de l'enseignement complémentaire de parasitologie de MM. BRUMPT, JOYEUX et LANGERON.

18 AVRIL. — Paris. Hôpital Saint-Antoine. M. Ler-MOVER; Ouverture du cours élémentaire d'oto-rhinolaryngologie à 9 heures.

18 AVRIL. Marseille. — Dernier délai et inscription pour le concours de chef de clinique médicale à l'École de médecine de Marseille.

18 AVRIL. — Paris. Faculté de médecine, 3 heures.
M. le D' LAIGNEL-LAVASTINE : Crimes de sang.
18 AVRIL. — Paris. Société d'hydrologie, séance à

16 heures, 12, rue de Seine.

19 AVRII. — Bordeaux. Concours de pharmacien adjoint des hôpitaux de Bordeaux.

20 AVRII. — Paris. Hôtel-Dieu. MM. VILLARBT, CHI-

RAY, LARDENNOIS, à 10 h. 45 : Syndrôme gastrique. 20 AVRIL. — Paris. Société végétarienne. Mairie du VIº arrondissement, à 20 h. 30. M. LAMOUR: L'alimentation crue.

20 AVRIL, — Paris. Hôpital de la Charité. M. le D'SER.
CRENT commence une série de conférences sur la tiuberculose et les maladies des voies respiratoires, à 11 heures.
20 AVRIL, — Paris. Hôpital Lagênnec, à 11 heures.
M. l- DF LAIGNIN-LAVASTINE: Les interprétatrices.
21 AVRIL — Paris. Clinique des chiraches vivondances.

21 Avril. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebileau, à 10 heures : Les kystes dentaires.

21 AVRIL. — Paris. Sorbonne. Amis de l'Université, à 9 heures. M. Lévy-Bruhl: Le tour du monde d'un universitaire en 1920.

22 AVRII. — Dijon. Clôture du registre d'inscriptiou pour le concours de chef des travaux anatomiques à l'École de médecine de Dijon. 5, 23 AVRII. — Rouen. Clôture du registre d'Inscription

pour le concours de suppléant de la chaire d'anatomie et de la chaire de physiologie à l'École de médecine de Rouen. 23 AVRIL. — Paris. Préfecture de la Seine. Ouvesture

du registre d'inscription pour le concours d'internat en pharmacie des asiles d'aliènés de la Seine.

### Dragées Mecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME | HONIGO, 48, Bag. de Par-Royal, PARIS

### Broméine montagu

SIROP (4.00)
PILULES (4.00)

NSOMNIES CIATIONS

Boulement do Part-Regul, 198355

#### NOUVELLES (Suite)

23 AVRIL .- Paris . Hôtel Lutetia, à 7 h. 30. Banquet annuel de l'internat.

23 AVRIL. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M. le Pr GILBERT : Lecon clinique, à 10 h. 45. 23 AVRIL. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Dr ACHARD : Leçon clinique, à 10 heures.

23 AVRIL. — Paris. Société de médècine de Paris: séance à 16 heures, 51, rue de Clichy. 24 AVRIL. — Paris. Hôtel-Dieu, 10 heures du matin.

Inauguration solennelle du monument aux internes morts de la guerre.

25 AVRIL. - Marseille. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Marseille. 25 AVRII. — Paris. Concours de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicale à l'École de médecine de Nantes.

25 AVRIL. - Saint-Dié. Dernier délai pour les candidatures à la place de directeur du bureau municipal de Saint-Dié.

25 AVRII. — Paris. Concours de suppléant des chaires de médecine expérimentale et de bactériologie à l'École de médecine de Nantes

25 AVRIL. — Rodez, Clôture du registre d'inscription 25 AVRII. — Notes. Cloture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur d'hygiène de l'Aveyron. 25 AVRII. — Mésères. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur d'hygiène des Ardeimes. 25 AVRII. — Paris. Faculté de médecine, à 25 heures. M. le D'LAGSEL-IAVA STINE: I Les limites du vol morbide.

26 AVRIL. — Paris. Paculté de médecine. A 17 heures, ouverture du cours de bactériologie de M. le Dr BEZANÇON et de M. le Dr Philibert, agrégé.

26 Avril. — Paris. Faculté de médecine. Inscription

26 AVRII. — Paris. Faculté de médecine. Inscription pour le quatrième examen, ancien régime. 27 AVRII. — Marseille, Concouns de chef le clinique 27 AVRII. — Paris. Faculté en médecine, 15 heures, 27 AVRII. — Paris. Faculté en médecine, 15 heures, ouverture du cours pratique sur les maladies de la nutrition par M. le P. M. Lanha et le Dr. H. Lanha, gargéé. 27 AVRII. — Paris. Rópitiul Lademec, à 17 heures. 28 AVRII. — Paris. Höpitiul Lademec, à 17 heures. coliques.

coliques. Paris. Pacult de médecine. Culture du 28 Avair. — Paris. Pacult de médecine. Culture du 28 Avair. — Paris. Société vegétarienne, mairie du 30 Avair. — Paris. Société vegétarienne, mairie du 19 arrondissement, à 20 heures M. Charlet-Edouard Lévy: Le mal et la donleur.
12 MAI. — Bordeaux. Dernier délai d'usscription pour le 22 Congrés de protection de l'enfance.
12 MAI. — Bordeaux. Dernier délai pour l'envoi des mémoires destries aux prix della Sociétée a médecine de

Bordcony. 2 MAI. — Paris. Faculté de médecine, à 14 heures, ouverture du cours d'opérations sur le tube digestif, par

M. le Dr LEVEUF. 2 MAI. — Paris. Faculté de médecine, à 16 heures, ouverture du cours de M. le D. Roussy sur le problème du cancer et les diagnostics des tumeurs.

#### CHRONIQUE

L'iris. Étude physiologique sur la pupille et ses centres moteurs, par le D' A. Maorrot, ophsalmologiste des bojetaux de Paris, a vol. în-6 raisin de capacité des bojetaux de Paris, a vol. în-6 raisin de le texte, 16 ft. (Gasion Doin, éditeur, à Paris). Class le texte, 16 ft. (Gasion Doin, éditeur, à Paris). Comparis de la comparis de

de monographies, à remplacer progressivement l'Ency-clopédie d'orbitalmologie.

L'Iris est l'étude physiologique de la pupille normale et de ses centres moteurs. Il s'agit donc d'un travail susceptible non seulement d'intéresser les ophtalmologistes, mais aussi les physiologistes et les neurologistes, de même que tous ceux qui, à juste raison, voient dans ce petit organe la réduction de ce qui existe en gros pour le tronc et le thorax. Le livre est divisé en deux parties: la première est consacrée à l'innervation, la seconde aux réac-tions et réflexes. Dans le chapitre I, nous trouvons des données sur la structure de l'fris et sur l'anatomie comparée, puis l'auteur aborde l'innervation de l'iris et ses parce, puis l'auteur aborde i uniervation de l'insè et ses rapports avec les deux systèmes nerveux antagonistes de rapports avec les deux systèmes nerveux antagonistes de le système cranio-sacré. Le chapitre III traitéede la motifié rieune et l'auteur, qui s'est astreint à répéter les expé-rieuces délicates sur le ganglion et les nerts ciliaires, dis-cite la question du dillateur antaonique. Il attire l'attention sur la contradiction qui existe entre le dilatateur des histologistes, quiest extrêmement mince, et le dilata-

#### LIVRES DES

teur des physiologistes, qui apparaît comme très puissant teut des physiologistes, quapparait comme tres puissant et susceptible de dominer son antagoniste. Au chapitre V, nous trouvons l'action des collyres sur la pupille et plu-sieurs pages très intéressantes sur la jonction neuro-mus-culaire dont le rôle capital domine toute l'étude plusmaco-dynamique.

La deuxième partie de l'Iris est subdivisée en deux chapitres. Le premier traite des réactions pupillaires en rapport avec la fonction visuelle, c'est-à-dire le réflexe photomoteur et la réaction à l'accommodation-convergence qui n'est qu'un mouvement associé. Le chapitre II

gence qui n'est qu'un mouvement associé. Le chaptire II decrit les relices independants de la fonction visselle, decrit des relices independants de la fonction visselle, Cette monographie de 260 pages, contenant de nombreuses indications bibliographiques, n'effeure même pas l'iris pathologique, Ellic a uniquement pour but de pas l'iris pathologique, Ellic a uniquement pour but de annuel de control de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de control de l'archive de l'archive qu'elle n'avait jannals été abordée dans son ensemble depuis la thères de l'âlli (Paris, 1845), et le travuil de l'archive (1855). Vingt-sept figures en noir et en couleurs illustrent le texte.

vingt-sept figures en noir et en conicuris initeriente usate. I 'ajouteraj que ce livre n'est pas une œuvre de compilation, mais que, s'il ne néglige aucune des notions fournies par la bibliographie, il laisse une part considérable à la critique et à l'observation personnelles. La grande compétence de l'auteur sur ces questions en fait un ouvrage de hante valeur pour quiconque s'intéresse à l'ophtal-model, aventable de l'auteur sur ces valeur d'un controlle de l'auteur pour quiconque s'intéresse à l'ophtal-model, aventable de l'auteur pour quiconque s'auteur pour de l'auteur pour quiconque d'un controlle de l'auteur pour quiconque d'un controlle de l'auteur pour quiconque d'un controlle de l'auteur pour de l'auteur pour de l'auteur pour le l'auteur pour l'auteur produit puis de l'auteur pour l'auteur produit puis de l'auteur pour l'auteur produit l'auteur produit l'auteur produit pur l'auteur produit mologie, au système nerveux ainsi qu'à l'anatomo-physio-logie générale. G. MILJAN.

me is TOUX, relève l'APPE : . . et CIOATRISE les lésions. le 3 à 6 cuillerées à café dans lait, bouillon. Bien tolèree — Par fi absorbée.

### L'ANATOMIE SUR LE Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET 2º édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

### UPPOSITOIRE CONSTIPATION Cohant.: HENRY ROGER 19, Av. de Vilhers. HEMORROIDES

#### LIBRES PROPOS

#### LA CLINIQUE DE LA PREMIÈRE ENFANCE AUX ENFANTS ASSISTÉS

Il v a quelques semaines, le professeur Marfan inauguraitson enseignementaux Enfants-Assistés; devant un nombreux auditoire, il exposait avec sa clarté, sa précision et sa conviction coutumières tout ce qu'il espère entreprendre et réaliser dans le nouveau cadre offert à son activité. Il en profitait pour rendre hommage à ceux qui ont illustré la pédiatrie française tant aux Enfants-Malades qu'il a quittés après y avoir consacré vingt ans de sa vie médicale, qu'aux Enfants-Assistés, d'où sont jadis sorties les mémorables recherches de Parrot. Nous aurons d'ici peu la bonne fortune de publier cette leçon, et nos lecteurs pourront, comme les auditeurs du professeur Marfan, applaudir au programme vaste ét fécond qu'il s'est tracé.

Lorsque fut discutée la fondation d'une chaire d'hygiène et de clinique de la première enfance, nous en avous ici même fait ressortir l'importance (Paris médical, 12 avril 1913), rappelant, avec le professeur Hutinel, que le titulaire de la chaire de clinique infantile ne pouvait à lui seul assumer l'enseignement de la puériculture, et combien il était nécessaire qu'un professeur puisse se consacrer exclusivement à l'enseignement de l'hygiène infantile dans ses multiples applications. Mais, ajoutions-nous, «la chaire n'est pas tout, Force sera de créer un pavillon spécial pour les nourrissons avec les annexes nécessaires (consultations de nourrissons, laboratoire de recherches et de préparation de lait, nourricerie, etc.), » Aux Enfants-Malades il eût fallu réaliser ainsi une véritable création, et c'est merveille qu'avec l'organisation dont il disposait le professeur Marfan ait pu depuis cinq ans y assurer un enseignement régulier, dont le succès a affirmé l'utilité.

Aux Enfants-Assistés, la chaire est désormais dans son vrai cadre. Si des améliorations sont indispensables, si de profondes modifications dans la disposition même de certains locaux sont nécesaires, l'esprit méthodique du professeur Marfan aura vite fait de les préciser et l'exécution en pourra être entreprise. Les richesses cliniques du vieil hospice de la rue Denfert-Rochereau, son recrutement portant à la fois sur les enfants sains et les enfants malades, ses pavillons multiples se prétant à une organisation rationnelle permettront au nouveau professeur de faire de sa chaire le centre d'où diffuseront les notions précises et pratiques de puériculture, trop souvent ignorées des médecins eux-nêmes.

Il est une autre condition nécessaire au succès d'un tel enseignement, c'est celle de publications bien faites, revues ou livres, mettant au point ces notions, les répandant bien au delà des auditeurs forcément limités des leçons orales. C'est cette condition qu'a tonjours bien comprise le professeur Marfan. D'une part, depuis 1073, il dirige une revue d'hygène et de pathologie de la première enfance, Le Nourrisson, qui a, d'emblée, marqué sa place au premier rang et qui, grâce à sa collaboration régulière et à celle de ses élèves, groupe fort heureusement tout un ensemble de travaux sur l'alimentation du nourrisson, sa physiologie, ses maladies, la thérapeutique à leur opposer, les ois et les œuvres le concernant, etc. Les études qu'il y a publiées reflètent fidèlement son enseignement et contribuent fort utilement à le vulgariser.

Voici longtemps, d'autre part, qu'en 1898 il faisait paraître un livre souvent consulté sur l'allaitement. Il fut épuisé en quelques mois. Une seconde édition, parue cinq ans plus tard, connut le même succès. Depuis dix-huit ans, de multiples circonstances avaient empêché M. Marfan d'en publier une nouvelle édition. Utilisant les principales recherches faites depuis 1903, faisaut profiter le lecteur de sa longue expérience personnelle. il apporte aujourd'hui au public médical un Traité de l'allaitement (I) qui constitue vraiment une œuvre nouvelle et dont l'apparitiou coîncide avec le moment où il organise aux Enfants-Assistés sa chaire; cette œuvre, bien française par sa clarté, sa solidité, son caractère à la fois scientifique et pratique, ne peut manquer d'avoir un grand et légitime succès.

Le seul énoncé des quatre parties qui la composent suffit à en montrer le caractère et la portée. C'est d'abord une étude théorique, méthodique et précise, du lait, de la digestion et des échanges nutritifs chez le jeune enfant. Une seconde partie expose les règles de l'allaitement et de l'alimentation du jeune enfant sain ; puis vient l'exposé des règles de l'allaitement et de l'alimentation du jenne enfant anormal ou malade. Enfin une dernière partie étudie les movens de protéger l'enfant du premier âge contre les causes de mort qui le menacent. Comme le dit l'auteur lui-même, ce livre « a donc comme caractère la juxtaposition d'une partie de biologie, d'une partie d'hygiène, d'une partie médicale et d'une partie sociale ». Chaque partie est traitée avec tous les développements qu'elle comporte et dans un esprit vraiment moderne : l'auteur montre nettement que si les données de la biologie sont précieuses, elles ne font réaliser de vrais progrès qu'autant qu'elles s'appuient sur des faits solidement établis par l'observation clinique; mais, inversement, l'observation clinique des enfants du premier âge reste-

(1) A.-B. Marfan, Traité de l'allaitement, Masson et C'e, 1921

REMINÉRALISATION RECALCIFICATION BIOLOGIQUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ

CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIQUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# Atonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

dans

'Sur la ligne PARIS-GRENOBLE

(Isère)

### Affections des voies respiratoires Saison du 1er juin au 30 septembre

Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

### AIX-LES-BAIN

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

GOUTTE - RHUMATISMES

Sciatiques - Syphilis Suite de Blessures de guerre

Eaux diurétiques. ... . Saint-Simon.

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : | Eaux sulfureuses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlios de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

### RHUME ET ASTHME DES FOINS

(MÉTHODE DES DOCTEURS BULLARD

Contre le RHUME des FOINS nasales et peutoires le SÉRUM COLLYRE Médication Curative SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE

Contre l'ASTHME des FOINS en Injections Le VACCIN

Médication Préventive ANTIGÈNE POLLINIQUE POLYVALENT

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Établissements BYLA: SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION: 26, Avenue de l'Observatoire, Paris

#### LIBRES PROPOS (Suite)

rait routinière et stérile si elle n'était sans cesse éclairée et précisée par les données biologiques.

Multiples sont les problèmes que le médecin a à résoudre lorsqu'il dirige la santé d'un nourrisson. Il est assuré de tronver dans ce traité, non seulement des règles nettes, précises et pratiques, mais encore les raisons d'appliquer ces règles, car la conviction de l'auteur le rend facilement persuasif. Et sans doute, dans la partie sociale notamment, le lecteur aperçoit vite toutes les lacunes de l'organisation actuelle, et combien nous sommes-encore loin du moment où la lutte contre la mortalité infantile sera vraiment efficace. Mais que de progrès réalisés depuis le temps de Parrot, lorsque la nourricerie des Enfants-Assistés était le terrible fover de mortalité dont le professeur Hutinel a tracé en termes saisissants le tableau, lorsque le vieil hospice était « la maison.

funeste » dont a parlé M. Mesureur. Nous savons mieux soigner aujourd'hui les nourrissons, et le livre du professeur Marfan, où la science et l'art de l'allaitement sont si complètement exposés, a permis et permettra à beaucoup de médecins de les soignermieux encore, «Dans un pays comme le nôtre, dit-il en terminant, où la vie d'un nouveauné est devenue une chose si précieuse, il n'v a pas d'effort qu'on ne doive faire pour la conserver.» Cet effort, il n'a cessé lui-même de le poursuivre. Par la parole, par le journal, par le livre, il a été le propagateur de la bonne doctrine, et on peut être certain qu'aux Enfants-Assistés, sous son active impulsion l'hygiène, la pathologie et la clinique de la première enfance seront l'objet d'un enseignement atile à tous

LEREBOULLET.

### VARIÉTÉS

### PROPOS CLIMATOLOGIQUES Par F. DUMAREST (d'Hauteville).

In morbis longis solum vertere conducii, disait le vieil Hippocente. L'expérience des siècles a confirmé la vérité de cet adage, et pourtant, en raison sans doute de la complexité des facteurs climatologiques et de la difficulté qu'on rencontre à leur appliquer des moyens de mesure vaniment scientifiques, les influences climatériques ne sont pas estimées à leur valeur. Beaucoup les ignorent, ou s'autorisent de ce qu'il n'y a pas de climats spécifiques pour leur dénier toute utilité.

Il est pourtant évident que les êtres vivants sont étroitement solidaires de leur milieu. Mais cette vérité élémentaire n'est pas de celles qui s'imposent à priori.

L'esprit humain se représente volontiers sa propre existence comme un phénomène d'une nature particulière, relativement indépendant de l'univers. Il considère en témoin désintéressé les grands phénomènes cosmiques qui l'enveloppent et qui le maîtrisent, sans avoir la conscience bien claire de la subordination et de la dépendance complètes dans lèsquelles il se trouve à leur égard. On étonnerait beaucoup de gens en leur disant que les phases lunaires, qui commandent les marées, peuvent influencer leurs propres fonctions organiques.

Čette dépendance et cette solidarité, que traduisait admirablement la formule familière du regretté Félix Le Dantec  $(a \times b)$ , où sont associés d'une façon inséparable l'être vivant et son milieu, sont aussi absolues qu'illimitées. Un instant de réflexion suffit pour se rendre compte que la perception qui frappe le plus nos sens, celle sur laquelle nous nous basons pour reconnaître et affirmerl'individualité d'unêtre, son apparence visuelle et tactile, ne représente aucune façon son contour réel. Celui-ci, si nos sens étaient capables d'enregistrer les innombrables radiations qui émanent d'un corps vivant, apparaîtrait, sans doute, comme un halo diffus, progressivement dégradé, empiétant, peut-être très loin, sur le monde extérieur.

Le milieu n'empiète pas moins sur l'individia: la forme apparente d'un être contient des systèmes entiers (arbre respiratoire, tube digestif, voies d'excrétion) qui lui sont rigoureusement extérieurs. Et si l'on voulat aller plus loin, on constaterait que le milieu intérieur lui-même, le sang, vecteur et répartiteur de l'aliment et de l'oxygène, collecteur des déchets organiques, et, selon l'expression biblique, «âme de toute chair », contient une foule d'éléments d'apport ou d'élimination, de poisons et de parasites, qui lui sont entièrement étrangers.

Quant à la substance vivante, c'est un perpétuel devenir qui se construit sans cesse, et dont les limites sont impossibles à fixer.

En réalité, l'étre vivant ne continue à vivre qu'en fonction du milieu: organisme et ambiance agissent et réagissent constamment l'un surl'autre et se continuent insensiblement l'un dans l'autre. Il est donc de toute évidence que les différents facteurs du milieu dans lequel nous sommes plongés ont une influence d'autant plus considérable qu'elle est permanente, sur tous les actes de notre vie physiologique. «Nihil est in intellectus



Ses propriétés nutritives,

sa digestibilité parfaite

et son assimilation rapide,

la désignent pour toute alimentation rationnelle.

CONVALESCENCE - RÉGIMES - DIÈTE

Se prend de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau a volonté Peut s'ajouter au calé, au thé,

au gacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON

Echantillons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE. PARIS-5



### PRODUITS OPOTHÉRAPIQUES



PRÉPARÉS SUR DES GLANDES SOUMISES A LA DESSICATION IMMÉDIATEMENT APRÈS LEUR EXTRACTION par L'DANET, Phar®de I'TCL

### EXTRAITS

d'Ovaire L. P. O. en cachets de 0.20 d'Hypophyse L. P. O. > 0.05

de Surrenale L. P. O. > 0.10
de Corps Thyroide L. P. O. > 0.10
ET TOUTES DOSES

EXTRAITS MIXTES sur Ordonnances.

Adresser demandes de littérature & de spécimen 1.rue Grétry.PARIS (21)

### VARIÉTÉS (Suite)

quod non prius juerit in sensu », disait Condillac : il n'est pas moins certain qu'il n'y a rien dans notre organisme physique qui ne lui vienne à chaque instant de son milieu.

Faire varier les conditions du milieu, c'est donc agir puissamment sur l'organisme, et l'on fait varier le milieu lorsqu'on change de climat.

On mesure l'importance de cette variation si l'un considère les différences profondes qui séparent la faune et la flore des divers climats et les difficultés de transplantation d'êtres vivants aussi simples que les végétaux. Or, tout être vivants etant adapté à un milieu déterminé, le changement de milieu exige un effort de réadaptation qui constitue l'acclimatement. Cette ntion de l'effort est à la base des indications climatologiques.

Le milieu climatérique, par ses divers agents : froid, chaleur, lumière, vent, état hygrométrique, excree en effet sur les divers systèmes organiques : circulatoire, respiratoire et surtout cutané et nerveux, des actions qui entraînent à leur tour des réactions défensives et dont l'intensité est proportionuelle au degré et à l'intensité des actions climatoloriques en cause.

L'adaptation climatérique peut donc être considérée comme une sorte de gymnastique imposée à l'organisme, et de ce principe fondamental découlent toute une série de conséquences.

La plus immédiate, c'est que pour l'organisme humain adapté aux conditions normales de notre latitude, pour l'habitant par exemple de Paris, de Londres, de Lyon ou de Milan (car il est bien évident que toute la législation climatologique est relative, locale et individuelle), la transplantation climatérique médicale va pouvoir s'effectuer dans deux sens : un dans celui d'une diminution du stimulus climatérique, et nous parlerons alors de climat sédatif, ou dans celui d'une augmentation de ce même stimulus, et ce sera le climat excitant qui sera recherché. Qu'à ces deux formules essentielles on ajoute l'application de certaines modifications qualitatives, comme l'insolation ou l'influence maritime, et l'on aura résumé en quelques mots toutes les indications essentielles de la climatologie médicale.

Le climat sédatif pourrait être dénommé aussi climat conservateur ou climat passif. Loin d'exerce sur l'individu des actions provocatrices de réactions, il permet à ce dernier de s'isoler au maximum du monde extérieur et d'échapper à toutes ses brutalités. Grâce à une altitude faible, il offre des conditions de douceur et d'égalité ther-



LUCHON

### REINE DES PYRÉNÉES

Offre toutes les ressources de la thérapeutique par le soufre est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad. Sc., oct. 1920).

Est souveraine dans les affections de GORGE. PEAU. ARTICULATIONS



# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY

SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

### HYPOPHYSAIRE

OOSAGE: Is Correspond à la lobe postèrieur d'hypophyse de barof Sur demande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

### SURRENAL

ODSAGE ? 650 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE : Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER: AMPOULES CHOAY à L'EXTRAIT (PÉRIGNER)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



### ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgles + Migraines + Grippe + Lombago + Goulte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



### **SCURÉNALINE**



Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En Blaccos de 1 sr. (Produit cristalliad).— En flaccos de 0 et 2 et., (Solution au Mison.)

### SCUROCAÏNE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour lous usages anesthésiques. Solution à 0,5 et 1% = Anosthésie par infiltration.
Solution à 2 % | Anosthésie régionale.
Solution à 4 et 5 % = Anosthésie rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Pheten, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (80).



### WICKHAM

BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone : Central : 70-55



### VARIÉTÉS (Suite)

mique, d'absence de variations et de vent, de stabilité barométrique qui assureront à un organisme sensible, délicat, incapable de défense, un minimum d'agressions extérieures.

Le climat excitant réalise des conditions inverses. dont les stations de montagne offrent le type. Rigoureux, brutal, à atmosphère raréfiée, à brusques variations thermométriques et barométriques, il impose à l'organisme et à chacun de ses systèmes un effort continuel d'adaptation qui exige évidemment une capacité de résistance suffisante, mais qui a pour effet d'entraîner progressivement les organes défensifs et de développer au maximum leur capacité fonctionnelle. D'une telle suractivité fonctionnelle, d'une si profitable gymnastique, l'organisme garde le bénéfice, de sorte que sa résistance ainsi directement augmentée va lui permettre de se retourner avec succès contre ses autres ennemis. C'est là exactement le contraire d'une médication spécifique, puisqu'elle s'adresse, non à la maladie, mais à l'organisme pour renforcer ses aptitudes défensives générales, mais c'est effectivement une médication. Aussi pourrait-on, par oppositiou aux climats sédatifs conservateurs, désigner sous le qualificatif d'actifs ou de thérapeutiques les climats du type stimulant.

Pour être élémentaires, ces idées fondamentales sont cependant fréquemment méconnues. Et notamment, l'on voit souvent se produire dans les prescriptions climatiques une confusion dout la conséquence est que l'on demande aux climats du type actif les qualités des climats du type passif, ou inversement. Ainsi entend-on communément affirmer que les tuberculeux doivent fuir les climats à variations brusques et rechercher par-dessus tout les climats calmes, à température stable et à taux hygrométrique élevé. Or l'expérience de tous les jours montre avec évidence qu'un très grand nombre de tuberculeux pulmouaires, on peut même dire que l'immense majorité des tuberculeux, retire un très grand bénéfice du séjour daus les climats d'altitude et. d'une facon générale, dans les climats stimulants secs et lumineux qui mettent en jeu la résistance organique et provoquent la gymnastique curative.

C'est en vertu d'une confusion analogue que l'on voit souvent la prescription de la cure de montagne accompagnée de recommandations dans le choix de la station qui constituent un non-sens. Allez à la montagne, dit-on, mais ayez soin de choisir une station bien abritée, où il n'y ait ni brusques variations, ni vent, ni brouillard, et où l'insolation et le calme atmosphériques soient constants. Une telle station n'existe pas : il n'y a pas de pays de montagne où les variations, le vent, le brouillard la bulte soient inconnus. Et c'est

l'accoutumance et la mithridatisation progressive de l'organisme à ces intempéries et à ces variations qui constituent la cure d'altitude.

Il est même curieux de souligner, à cet égard, l'analogie frappante qu'il y a entre la cure de montagne, les diverses cures d'entraînement musculaire et les cures d'immunisation progressives comme la tuberculinothérapie. Ces cures et les autres tendent à augmenter progressivement la résistauce générale dans un cas, spécifique dans l'autre.

Une cure spécifique, comme une cure climatérique, est une attaque dosée et graduée qui crée la défense en la mettanten cuvre. Dans les deux cas c'est à la défense que s'adresse la stimulation thérapeutique impuissante contre l'agent pathocène.

Il semble bien, au surplus, que ce n'est là que l'application à un cas particulier de la loi biologique générale qui commande les relations des êtres vivants avec leurs antagonistes, animés ou inanimés, Qu'il s'agisse d'intempéries ou de germes pathogènes, mieux vaut s'aguerrir que chercher à s'esquiver.

La lutte est la loi universelle: l'assimilation des aliments est une lutte au même titre que la défense contre un agent infectieux ou contre le froid, et l'être vivant sort spécifiquement plus fort du conflit où il a été vainqueur (1).

C'est toujours à l'Organisme que s'adresse la hérapeutique, soit pour exalter sa virulence spéciale à l'égard d'un antagoniste déterminé, soit pour augmenter sa résistance générale. Et l'on pourrait trouver des applications de ces données philosophiques générales même dans l'organisation de la défense sociale contre la tuberculose. Si la tuberculose disparaît un jour de l'histoire humaine (et il est probable que ce jour viendra : ce n'est qu'une question de temps), ce ne sera pas par extinction du virus, mais par immunisation progressive de la race. Et à bien comparer la race blanche à la noire, on peut constater que cette immunisation naturelle est déjà relativement avancée pour la première.

Au simple point de vue de la climatologie médicale, des conséquences s'en dédiusent inmédiatement, qui ont trait aux indications : s'il est vrai que l'adaptation climatérique soit une gymnastique, l'effort ne sera salutaire qu'à la condition d'être proportionné à l'organisme appelé à le fournir. C'est donc la capacité réactionnelle qui commande les indications. Est-elle jugée nulle ou très faible, c'est le climat passif, sédatif, qui convient

(1) Lire, à ce sujet, l'admirable livre de F. Le Dantec, la Lutte universelle, in Bibl. de Philosophie scientifique, cher Flammarion, édit., Paris. Traitement TUBERCULOSE

PULMONAIRE GANGLIONAIRE VISCÉRALE ET CUTANÉI

Par le



A BASE DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc. d'une solution à 2 % de sels,

COMMUNICATIONs :

COMMUNICATIO

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



### VARIÉTÉS (Suite)

le mieux : la difficulté ne peut être surmontée, il faut l'éviter (c'est d'ailleurs une pauvre thérapeutique). Est-elle jugée suffisante? il convient alors de la mettre en œuvre, en posant l'indication climatérique en conséquence. Est-elle excessive et dangereuse par elle-même? Il faut ne la provoquer qu'avec une prudente modération.

Dans l'application, il y a lieu d'envisager la capacité réactionnelle générale, et la capacité réactionnelle de chacun des systèmes organiques les plus intéressés dans l'effort à fournir. C'est ainsi, par exemple, que dans la tuberculose pulmonaire les principales contre-indications au climat d'altitude du type stimulant devront se tirer :

En premier lieu, de l'état général et de l'âge : il est certain que les facultés d'adaptation et la souplesse réactionnelle sont à leur maximum dans le jeune âge et diminuent rapidement à partir de trente-cing à quarante ans. Les méthodes brutales comme le bain d'air et l'insolation totale en toute saison qui, entre les mains de Rollier, dounent à Leysin de si magnifiques résultats, ne sont pratiquement applicables qu'aux jeunes sujets.

L'aération continue elle-même est difficilement tolérée par les personnes âgées qui n'en ont pas l'habitude. Enfin il est peu de tuberculeux de plus de cinquante ans qui s'acclimatent à l'altitude, et, pour de tels malades, les stations méridionales et les climats doux conviennent d'ordinaire à merveille.

En second lieu, de l'état de la nutrition et des grands systèmes organiques directement intéressés : le poumon, l'appareil circulatoire, le système nerveux, le rein. La réduction excessive du champ respiratoire, l'insuffisance cardiaque sont des stigmates d'insuffisance réactionnelle. L'excitabilité nerveuse, le déséquilibre vaso-moteur, la tendance congestive, l'hypertension artérielle qui laissent prévoir l'inadaptation par déséquilibre ou excès réactionnel, entraîneut, par un mécanisme opposé, les mêmes conséquences quant aux indications climatériques.

La climatologie comporte d'ailleurs une certaine posologie. Les climats d'altitude notamment offrent des degrés d'intensité qui permettent dans une certaine mesure d'en graduer les effets. C'est cependant une erreur, et fréquemment commise, que de définir un climat de montagne par son altitude. En réalité, un climat est un ensemble de conditions locales commandé essentiellement par la disposition des lieux, l'exposition et le système oro-hydrographique (lacs, cours d'eau) et secondairement par l'altitude.

Il n'y a, par exemple, aucun rapport entre les



### Le Diurétique rénal ar excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES DUATRE FORMES

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE PURE
Le médicament régulateur par cacellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériscelérose, la plus hérosque pour le brightique préselérose, l'albuminurle, l'hy-comme est la digitate pour le brightique préselérose, l'albuminurle, l'hy-comme est la digitate pour le brightique préselérose, l'albuminurle, l'hy-comme est la digitate pour l'est PURE

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître force la systole cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pré

4; rue du Roi-de-Sicile

### VARIÉTÉS (Suite)

climats de plateaux et les climats des vallées : la rigueur du climat, qui est un des éléments les plus importants, sinon le principal, au point de vue de l'action physiologique, est beaucoup plus grande, à altitude égale, dans le Jura et, d'une façon générale, sur les plateaux secondaires (Vosges, Forêt Noire, plateau central de la France) que dans les vallées alpestres : la végétation en témoigne clairement. De même, il n'y a aucun rapport entre les vallées du sud des Alpes (vallées italiennes et dolomitiques) et celles du versant suisse. En réalité, la définition par l'altitude, qui est commode parce qu'elle s'exprime par un chiffre, ne correspond à aucune donnée médicale fixe. Il peut y avoir à une même altitude une quantité de climats différents. Un climat thérapeutique, c'est en fait un site, une station connue, déterminée, le plus souvent découverte et consacrée par l'expérience : elle peut ne correspondre qu'à des limites orographiques très restreintes, pour cette raison qu'elle résulte de conditions particulières au site, et dont la réunion fortuite fait 'la valeur.

Il serait grandement désirable que la préoccupation du climat joue un rôle important dans le choix des emplacements des futurs sanatoriums, Elle en est généralement, sinon absente, du moins trop sous-estimée par les médecins qui, n'ayant que rarement l'expérience personnelle de la valeur thérapeutique des climats, n'attachent pas à cette donnée toute l'importance qu'elle mérite. C'est pourtant une question capitale et que l'on peut tenir pour assurée que les résultats fournis par les futurs établissements seront en rapport direct. toutes choses égales d'ailleurs, avec la valeur des climats.

### ÉCHOS

La tuberculose en Autriche et en Hongrie.

La mortalité par tuberculose, à Vienne, a passé de 286 décès pour 100 000 habitants en 1914 à 490 décès en 1919. L'accroissement de la tuberculose a frappé particulièrement les enfants au-dessus d'un an

Cette proportion est effrayante par rapport à:l'Europe occidentale. Le taux de mortalité de 1919 pour les enfants viennois de un à cinq ans atteignit le chiffre de 663

pour 100 000 vivants, contre 84 décès en 1918 pour l'Angleterre et le Pays de Galles.

L'accroissement de la tuberculose suit que marche analogue dans les campagnes.

A Budapest, la tuberculose est en accroissement notable. On a enregistré 6 658 décès en 1917 et 5 248 en 1918, contre 3 161 en 1914. Pour les neuf premiers mois de 1912, la fréquence de la maladie semble être comparable à celle de Vienne.



Echantillon et Litterature, E LANCOSME, 71 Avenue Victor Emmanuel III , PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysèes 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysées 36-45

### EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Co. 54, Faubourg Saint-Honoré -- PARIS

### LA MÉDECINE FRANÇAISE A L'ÉTRANGER

#### RÉCEPTION A BARCELONE DE PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Il y a deux ans s'est créée à Barcelone la Escolan catalana de Metges per a la ampliacio d'Etudis a France. Le but de cette école est de multiplier les relations scientifiques entre médecins catalans et médecins français, et par conséquent de resserrer les liens qui unissent déjà les uns et les autres. L'âme de cette création est un ardeut francophile, un Français de cœur, le Dr H. Turo, chevalier de la Légion d'honueur. Sous son active et intelligeute impulsion, l'École, dès ses débuts, a fait de grandes choses : elle a déjà entrepris deux voyages d'études à Paris qui ont eu un succès complet. Maintes fois, elle a invité des professeurs des Facultés de médecine de Paris, Lyon et Toulouse qui ont donné des conférences devant un auditoire médical chaque fois plus important. Ces jours-ci, elle a fait mieux encore : elle a organisé une grandiose réception qui a eu un retentissement énorme dans le monde médical catalan : elle a invité et reçu magnifiquement un groupe de professeurs de la Faculté de médecine de Paris.

Le 18 mars, arrivalent à Barcelone KM. les professeurs Broca, professeur de chirurgie infantile, en représentation de M.le-doyen Roger, empêché, par ses nombreuses occupations, de venir flatimene; J.-L. Faune, professeur degigne choologie, et Léon Berurad, professeur d'uggiène. MM. Les professeurs Vaquez, Marion, P. Duval ont dû pour des raisons majouzes, et au grand regret de Leurs confres de Barcelone, supependre leur voage au demier moment.

Le programme de la réception comprenait deux parties I MM, les professeurs Faure et Broca étaient invités à pratiquer des opérations chiruggiacles délicites. M le professeur L. Bernard devait visiter et inaugurer en quelque sorte deux créations antituberculeuses. Ce programme fut accomni de la façon suivante:

Le jeudi matin 18, M. J.-L. Faure faisait une hystérectomie des pius difficiles dans le service hospitalier de l'éminent chirurgien de Barcelone, le professeur Cardeual, tradis que M. L. Bernard, dans le graud amphitiées d'honneur de la Faculté de médecine, donnait devant au moins 900 à 800 personnes une conférence seur les bases cientifiques de la lutte contre la tubreculose. N'endredi matin 19, le professeur J.-L. Faure pratiquait dans le service d'un graud emi de la Brance, le professeur Yfias, une hystérectomie par son procédé de l'hémisection suivrince et une résection du maxillaire supérieur. Cettedernière orgératio hi ir rappéait se samées de Jeunesse lorsque, en compagnie du regretté Morestin, d'Ifaisait cette chirurgie audacquese, d'fifeile et à titile.

A midi, dans la salle du conseil, les professeurs de Bancolone recevient leurs collègues de Paris. M. le doyen Martinez Vargas, en quelques mots aimables, leur souhaita la bisievenue et termina par ces paroles : « Considerez que vous vous trouves iel d'aus votre maison ; car la Faculté de médecine de Paris-estifa mère întellectuelle de celle de Barcelone s. Dans une réponse péliné de l'iespirit le plus fin, le professeu Broca dituque « si la Faculté de Taris est ure mêre et a peu-être plus d'expérience, celle de Barcelonea par contre la fougue de la jeunesse qui fait les grandes découvertes. »

Le soir, M. le professeur L. Bernard inaugurait, pour ainsi dire, par une conférence sur les moyens de protection contre la tuberculose, les dispensaires antituberculeux. Ces dispensaires ont été créés par la Maucommunidad de Catalogne : ils ont été organisés et serout dirigés par le jeune et éminent professeur L. Sayé.

Puis un banquet présidé parde D' Turo réunissait, le soir, autour des professeurs parisiens, les hautes autorités de Barcelone, M. le gouverneur civil, M. le maire, MM. les présidents de la Mancommunidad et de la Députation provinciale, M. le consul gériral de France, M. le doyen de la Faculté de médecine et un grand nombre des médecins les plus éminents de la ville, en particulier MM. les professeurs Cardenal, Fi Suner, Trias, Bartrina, Moragas, Freixas, Pittaluga (de Madrid), les D' Pijoan, Girona, Cervera... And dessert, les toats les plus aniacuar furent échangés sur l'importance qu'il y a à resserrer de plus en plus els ines qu'unissent les France et la Catalogne.

Le 20, la matinée était consacrée par M. le professeur Broca à des opérations de chirurgie infantile dans le service de M. le doyen Martinez Vargas, par M. le professeur Faure à la visite de l'hôpital de San Pablo et de la maison d'Assistance française et par M. le professeur L. Bernard à la visite du nouveau service de tuberculeux de la Quinta de la Salud. Cette dernière formation est extrêmement intéressante, car elle montre le résultat que peut obtenir un homme intelligent, actif et convaince de l'utilité du but qu'il poursuit. C'est une clinique coopérative créée et organisée complètement et uniquement par le Dr Girona. On ne peut en faire de meilleur éloge que ces mots qui out êté tracés par les professeurs parisiens sur le Livre d'Or, à côté de la signature de Sa Majesté Alphonse XIII. Le professeur Faure a écrit : « Je ne voudrais opérer que dans des hôpitaux aussi parfaits», et le professeur L. Bernard : "Mon seul regret, c'est de ne pouvoir emporter à Paris une installation aussi complète pour le traitement de mes tuberculeux, a

Le soir, le professeur Léon Bernard faisait dans les locaux du palais de la députation provinciale, sa dermière conférence sur la prophylaxie de la tuberculose, et le professeur J.-T.. Faure, à l'Ateneo, devant une salle archicomble, expliquait par des projections cinématographiques la technique de l'hysérectomie abdominale.

A leur départ, dimanche inntin, MM. les professeurs Broca, J.-L. Faure-et Jéou Bernard, devant leurs nom-heux nouveaux amis venus une demifier fois leur serrer la main, ne tarissaient pas d'éloges sur Jaccueil ai cordial, si intimequ'ille avaient reçux la Bracelone. Il est simpossible de dire en effet tonte la franchise et tout la sympastible de dire en effet tonte la franchise et tout la sympastible qui caractérisis (rut cette réception. Du succès, on ne peut que féliciter les organisateurs, uos excellents amis des pur l'école eatlane de méderies pour le dévoloppement des études médicales en Prance renouvelle fréquement ces réunious qui permettent naux Français de conutitre enfin Barcelone et aux Catalans d'aimer encore plus notre pays notre pays notre pays notre pays.

H. V.

## glopfie dans in giptian de geris et de la digetse. POURE PEPTONE CATILLON Aliment des malades digérant me los qu'on rous suntenter.

Viande assimilable et Glycérophosphates.

Tablettes de Catillon

### IODO-THYROÏDINE

Ogr. 25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien teléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myxoodème, 2 à 3 contre Dossité, Goître, etc.
PARIS. 3. Boul 5t Martin.

### VACCINS I.O.D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode.
-- Procédés RANOUE et SENEZ --

Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D.

Prévention de l'infection puerpérale. Traitement de l'Érysipèle et des streptococcies.

Vaccins Polyvalents I. O. D.

Type I — Staphylo-Strepto-Pyocyanique.
Type II — Staphylo-Strepto-Colib.-Anaérobies.

Vaccin Anti-Gonococcique I. O. D.

Traitement des complications de la blennorragie.

VACCINS Anti-Typhoïdiques, Pneumo-Strepto,

— Anti-Staphylococcique, Anti-Méningococcique,

Anti-Mélitococcique, Anti-Dysentérique,
 Anti-Cholérique I. O. D.

Pour Littérature et Échantillons Laberatoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 MARSEILLE

Dépositaires: D' DEFFINS
40, Faubourg Poissonnière, PARIS
REBOUL, Docteur en Pharmacie,
15, Allées Capucines, Marseille
SOUPRE, phar., rue Port-Neuf, Bayonne
HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet. Alge-

### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Or hitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus, de Co: ps thyroïde, etc.

DOSE: Ces diverses capsu'es s'administrent à la dose de 2 d 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

### ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE ODURE DE CAFÉINE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE SE-RAPHASE (V.

DANS TOUS LES CAS DE:
Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ
Règles difficiles, Age oritique, VARICES, HÉMORROIDES, ctc.

### Règles difficiles, Age oritique, VARICES, HÉMORROIDES, etc. Prescrivez L'HEMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER

Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

CONSEILLEZ

L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamells, Viburnum, Hydrastls, Seneçon, etc. Dose par jour: Adultes: 2 à 3 ver. à lig. Enfants: 23 à cuill. à dessort. Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Rôre) Littérature — Échantillons sur demande

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

#### Séance du 28 février 1921.

Pout-on fixer une limite supérieure à la débilité mentalés—Tit. Shox.,—De l'étude-dui rieu niteilectuel que présentent les malades internés pour cause de débilité et les déments internés pour cause d'affaillésement simple de leurs facultés; de l'étude également du niveau intellectuel qu'on rencontre chec des adultes normaux dans divers milieux, l'auteur croit pouvoir conclure aux propositions suivantes :

2.0 Arrêter le domaine de la débilité mentale au développement d'intelligence correspondant à celui qui est indiqué par les épreuves de dix ans dans l'échelle de mesure de Binet-Simon, et y reconnaître deux degrés : débilité prorpement dite ou légère :

2º Reconnaître, au delà, trois degrés d'intelligence normale.

M. Durré loue le travail de M. Simon et estime que, bieu que tout cela soit un peu arithmétique, on doit considérer ce qu'apporte M. Simon comme définitif.

Le tréponême pâle est-il l'agent causai de la paralysie générale? - M. MARCHAND montre que les diverses hypothèses édifiées pour expliquer l'inefficacité du traitement spécifique dans la paralysie générale sont en contradiction avec les données de la clinique et de l'anatomie pathologique. D'après ses observations et ses recherches, il est arrivé à se demander si le tréponème, dont la présence dans le cerveau des paralytiques généraux n'est pas constante, ne s'y trouve pas seulement comme microbe associé, la paralysie générale elle-même étant due à un autre agent infectieux, probablement à un virus iuvisible ou virus filtrant, qui se fixerait grâce au terrain spécial préparé par une infection antérieure, généralement syphilitique, dans le cortex, dans la piemère et même dans les autres parties du névraxe. L'auteur s'appuie, pourformuler son hypothèse, sur d'autres exemples d'association de microbes tirés de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire. Cette manière de voir expliquerait la localisation du tréponème dans le parenchyme nerveux en dehors des lésions méningées et vasculaires, l'inefficacité du traitement spécifique, l'apparition de la paralysie générale chez des sujets dont ilest impossible de relever la syphilis daus les antécédents.

M. DURRÉ. — Je n'al jamais vu un paralytique général dez lequel la fraction de Bordet-Wassermann ne soit positive dans le liquide céphalo-rachidlen; si bien que lorsqu'on rencontre un syndrome de paralysie générale avec un liquide céphalo-rachidien:rnfermant une lymphocytose discrète, et neu réaction de Bordet-Wassermann négative, on neut élimine la paralysie générale.

M. MARCHAND. — On peut rencontrer un Bordetwassermann positif en dehons de toute neuro-syphiliscans les cas de liquides céphalo-rachidiens hypertendus et hyperalbumineux (CI, Vincent). Ravant lui-même, dont l'opinion fait autorité en la matère, conclut que la réaction del Bordet-Wassermann daus le liquide céphalo-rachidien n'est pas un signe de certitude, c'est un signe de probabilité.

D'autres recherches récentes viennent encore nous troubler. Strickler, Nunson, Sidlick viennent d'établir qu'une série d'injections intraveineuses d'arsénobenzol peut déterminer une séro-réaction positive chez des sujets non syphilitiques.

Cette réaction n'est pas spécifique; on peut la trouver positive dans d'autres affections que la syphilis, et nous ne savons pas si les lésions méningées et vasculaires de la paralysie générale ne sont pas à elles seules suffisantes, en dehors de la syphilis, pour déterminer une réaction positive de Bordet-Wassermann dans le liquide céphalorachidien.

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 26 mars 1921.

Apropos de la syphilis rurale.—M. Lexindericas qu'on méconnait trop souvent la syphilis. Il rappelle que le professeur Castex (de Buenos-Aires) déclare, avec preuves à l'appui, que l'ulcère gastrique ou duodénal est dû à la syphilis 100 fois sur 100, et cependant les chirurgiens ne considérent cet ulcère que comme une affection locale. L'étologie de toutes les affections chroulques est à refaire.

A propos du régime desarthritques. — M. BOUTCOURÉ, maigre les objections faites, est convainc de l'utilité du régime classique chez les arthritques. Il a institué à Vittel un restaurant de régime : Il faut que la comparaison s'établisse en faveur de nos stations françaises, oil l'on doit trouver ce qu'on allait chercher avant la guerre dans les stations austro-allemandes. M. Boultomié communique à la Société la note qu'il a présentée à la Société d'hydrologie : Restaurant de régimes de Vittel.

Sphygmomanomètre à mercure inversable à osciliations amortles. — M. P. MENARD présente un sphygmomanometre à mercure inversable, à osciliations amortles, sans bouchon ni robinet, et pouvant se porter dans toutes les positions, sans aucune précaution. Il permet de prendre la tension artérielle avec une grande précision.

Double hydrosalpinx et conservation utéro-anneciales unitatérale, confection d'une trompe aveo les parois de l'hydrosalpinx nonréséqué.—M. DARTIOUES, à propos de la chirurgie conservatrice en gynécologie, apporte l'observation extrémient curieuse d'un hydrosalpinx double chez une jeune femme de vingt-neuf ans, chez laquelle il pratiqua une annexectonie unitatérale à gauche pour un hydrosalpinx gros comme le poing et utilisa à droîte les parois d'un plus petit hydrosalpinx pour la réfection d'une trompe : il fit de plus une résection partielle de l'ovaire doit, La malade continue à être réglee parfaiement.

Qualques points sur la radiothéraphie des fibromes utérins.—M. LAQUERRIÈRA e constaté la mobilitation de l'utérus fibromateux au cours du traitement radiothérapique : ce fait est d'à soit à la diminution de volume de rutérus fibromateux, soit à la cessation de troubles congestifs pelviens. Il est probable que cette diminution est due, dans certains cas, à la dispartition d'adhérences véritables par un processus analogue à la destruction des chéloïdes par les rayons.

Hépatisme occulte et syphills.—M.M. GALLIOPE CURBAN? on trecherché par l'épreuve de l'Irlémoclassé digestive si l'inistifisance hépatique pouvait être décelée au début de l'infection syphilitique, et ils sont arrivés aux conclusions suivantes : la médication arsenicale paraît avoir été la cause la plus fréquente de l'insuffisance hépatique; chez es syphilitiques à foie récemment touché, l'épreuve de les syphilitiques à foie récemment touché, l'épreuve de

### L'AUVERGNE THERMALE

LA BOURBOULE 'EL-GUYO

15 Mai - 1er Octobre Cures arsenicales 1ºr Mai - 15 Octobre

Lymphatisme, Adénopathies Aff. és voies respiratoires (misbraiss), Anémie, Chlorose, Pajudisme, Diabète, if outanées, Mal. és Erfants

Affections Intestinales

Entérites, Constipation, Diarrhées, Infect. intestinal Congestions hépatiques, Dyspepsies infanties, Maladies coloniales.

1er Mai - 15 Octobre Affections Cardiaques et Artérielles Aff. et troubles fonctionnels du cœur, Troubles de la circulation (Hypertension et Arbido-Sciérose), Arthritisme, goutte, rhumatisme Biabète, Eczema sec, Anémie.

15 Mai - 1er Octobre Providence des Asthmatiques Aff. des voies respiratoires, Asthme, Emphysème, Séquelles d'atteintes infectieuses, Trachéo-Bronchites, Rhimo-Pharyngites, Rhume des feins.

15. Mal - 1er Octobre Cure de l'Albuminurie UR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER AUX ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

Cure de reminéralisation, Cure de lavage, Anémie, Lymphatisme, Arthropathies, Gynécopathies,

Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

Par les D. JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH.

Professeurs des Facultés de n édicine de Paris et a trasbourg, Médecin des hôpitaux de Paris. 2º ëdition. n vol. gr. in-18 (16,5 × 25), de 500 pages, avec 75 figures...

> Anémie, Scrofule. Chlorose. vmnhatisme

Tuberculose pulmonaire, OSSEUSE. ganglionnaire

COMPRIMÉS À DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : 2 Comprimés dans un pen d'eau ayant chaque rapas. Enfants 1/2 dose. A. ODINOT PARIS 26, RUE VANEAU

Croissance. Adénites. Coxalgie, Maladie des Os

Diabète. Grossesse, Allaitement.

### MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable

Convalescence

Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm<sup>2</sup> 5 francs-

BORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

l'hémoclasie est le plus souvent positive ; l'infection syphilitique peut provoquer, dès le début de la période secondaire, des troubles hépatiques sur lesquels ce traitement spécifique peut avoir une action favorable.

Corps étranger œsophagien. - M. Houlus présente l'observation d'une malade qui avala son dentier pendant son sommeil. Les tentatives de désenclavement pratiquées sous contrôle de la vue aboutirent à faire passer successivement le corps étranger de l'œsophage cervical à l'entrée de l'œsophage thoracique, puis à sa portion susdiaphragmatique, enfin dans l'estomac d'où, après être resté accroché au cardia, il fut évacué par l'anus sans accident

Méningite cérébro-spinale syphilitique hémorragique avec amnésie transitoire. - MM. Lévy-Frankel, et CAT-TIER ont observé une méningite syphilitique aiguë, lésant à la fois la convexité cérébrale et les méninges rachidiennes ; son mode de début par une névralgie sciatique, son évolution fébrile, l'aspect hémorragique du liquide céphalo-rachidien, l'amnésie transitoire consécutive, la différencient du type classique.

La ponction lombaire amena la sédation rapide des crises jacksoniennes subintrantes et la guérison clinique fut complétée par le traitement mercuriel.

H. DUCLAUX.

#### REVUE DES REVUES

Rétrécissements cicatriciels de l'œsophage chez les enfants (Dr A. BRINDEL, Revue de Laryngologie, nº 15, 15 août 1920).

Toute sténose osophagienne s'accompagne de spasme et qui a vaincu ce dernier a partie gaguée, comme nous le prouve l'auteur.

En effet, à l'aide de l'œsophagoscopie on peut franchir, puis dilater les rétrécissements les plus infranchissables, mais on doit rejeter toute manœuvre aveugle, en l'occurrence très dangereuse.

L'auteur estime la longueur de l'œsophage à la distance qui sépare, tête défiéchie, la partie inférieure du cricoïde J. TARNEAUD. de l'appendice xiphoïde.

Un procédé de traitement desfibromes parl e radium (SIMONE LABORDE, Journ. de radiol. et d'électrol., 1920, nº 11).

Il n'est pas toujours possible d'introduire du radium dans le canal cervico-utérin : quand il s'agit de traiter des fibromes de petit et de moyen volume, l'irradiation obtenue en plaçant le radium dans les culs-de-sac vaginaux donne le même résultat que les applications intrautérines. Par ce procédé, on a une action directe sur l'utérus et le fibrome, et on agit en même temps sur les ovaires.



PAS D'INTOLÉRAN LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Tolloh, FLEURUS 13-07



### APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Modèle TRANSPORTABLE Pour 'traitements chirurgicaux

Par applications externes ou par endoscopie DIATHERMIE

> ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

> > NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER ET FILS

41, Rue de Rivoli. PARIS (14") - Téléphone : Gutenberg 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

### AUX FABRIOUES REUNIES D'ELBEUF

Maison BAILHACHE=HÉLOUIN (fondée en 1852)

4. Rue des Champs, ELBEUF (Seine-Inférieure)

La Firme réputée universellement pour la coupe irréprochable et la qualité des

### VÊTEMENTS EXCLUSIVEMENT SUR MESURES

Offre à ses Clients

= 100 FRANCS = D'ÉCONOMIES

ATT MINITMITIM

Démander le merveilleux Album illustré des dernières gravures de mode avec choix magnifique de nos célèbres draperies d'Elbeuf.

En dehors des formes de vêtements contenues dans l'Album de Saison, les Fabriques Réunies d'Elbeuf sont outillees pour faire tout ce qui leur est demandé, ayant des centaines de patrons différents.

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour Ethantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin

#### NOUVELLES

Congrès des sociétés savantes. — Le 55° Congrès aura lieu à Marseille le 18 avril 1922.

XVº Congrès français de médecine. — Le XVº Congrès français de médecine aura lieu à Strasbourg du lundi 3 au mercredi 5 octobre 1921.

Le bureau est composé de l'Président : M. Bard, professeur de clinique médicale à la Paeutié de Médechne de Strasbourg ; vice-présidents : MM. Thomas, président de la Société médicale du Bas-Ralin et Schwartz, médecinchef de l'hôpital civil de Colimar; secrétaire genéral \* M. Léon Blum, professeur de clinique médicale àla Paeutité de médecine de Strasbourg; sercitaire genéral \* adjoint : M. Vaucher, chargé de cours à la Paeutité de médécine de Strasbourg; trésorier : M. Albert Brionmédecin-chef de l'hôpital-sanatorium Saint-Prançois a Strasbourg; trésorier adjoint : M. Kumbert, médecin de la Policinique médicale de l'Université de Strasbourg. Les rapports porteont sur les sujets suivents :

a. De l'adaptation anatomique et fonctionnelle du cœur aux conditions pathologiques de la circulation. Rapporteurs: 1° M<sup>inc</sup> Cottin, chef de laboratoire à l'aculté de médecine de Strasbourg; 2° M. Demeyer, assistant à l'Institut de physiologie de Bruxellés.

. b. Les glycémies. Rapporteurs: 1º M. Ambard, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg, et M. Chabanjer, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Faris; 2º M. Baudoin, professeur agrégé et médecin des hôpítaux de Paris.

c. L'antianaphylaxic. Rapporteurs: 1º M. Widal, professeur à la Paculté de médecine de Paris; M. Abrami professeur agrégé, inédecin des hópitaux de Paris, et M. Pasteur Vallery-Radot, médecin des hópitaux de Paris; 2º M. Péhu, médecin des hópitaux de Iyon.

Pour tous renscignements, s'adresser au secrétaire général, M. le professeur Léon Blum, à la clinique médicale B à Strasbourg.

L'isolement des rougeoleux dans les hôpitaux d'enfants.
— Conformément aux conclusions d'un rapport de M. de Fontenay au nom de la 5° comunission, le conseil municipal de Paris vient d'émettre l'avis:

• 1° D'approuver les projets relatifs à l'isolement individuel des rougeoleux dans les trois établissements suivants : Enfants-Malades, Trousseau et Enfants-Assistés ;

• 2º D'imputer la dépense s'élevant au total à 107 788 fr. 02 sur la subvention municipale extraordinaire de 10 millions. 2

Le patronage france-américain de la première entance-— Sur la demande de M. Granger, au nom de la 5° commission, le conseil municipal de Paris vient de prendre la délibération suivante :

Une subvention de 50 000 francs est accordée pour le premier semestre 1921, au patronage franco-américain de la première enfance dont le siège est à la mairie du 14º arrondissement.

La lutte contre la tuberculose. — Par décrèt, il vient. d'être institué à Oran un dispensaire public d'hygièue sociale et de préservation autituberculeuse établi dans les conditions de la loi du 15 avril 1916. La circonscription de ce dispensaire s'étendra à l'ensemble des communes de, plein exercée et mixtes du département d'Oran.

Les médecins auxillaires de la marine, élèves de l'Ecole

du Service de santé de la marine. — M. de Monzie, sómacur, ayant demandé à M. le ministre de la Marine quelles mesures il compte prendre afin d'éviter que les médecins auxiliaires de la marine — entrés à l'Ecole préparatoire du Service de santé de la marine et qui, d'après l'arrêté ministériel du 7 décembre 1017, espéraient être nomunés médecins auxiliaires à la fin de leur année d'études — ne subissent pas les conséquences du retard apporté à leur nomination par une interprétation étroite des textes, a reçu la réponse suivante :

 Les jeunes gens admis à l'Ecole préparatoire temporaire de médecine navale y sont entrés le 25 janvier 1918.

« Ils ont été incorporés le 15 avril de la même année, dans le corps des équipages de la flotte, comme matelots infirmiers, et maintenus à Bordeaux, jusqu'au 31 juillet 1918, pour leur permettre d'acquérir les quatre premières inscriptions de doctorat prés la Tacutlé de médécine.

« Versés au service général, ils ont été nommés à l'emploi de médecin auxiliaire le 27 jauvier 1919, soit après six mois seulement de stage dans les hôpitaux maritimes, alors qu'un an de service, au moins, était exigé des étudiants en médecine, déjà titulaires de quatre inscriptions à leur incorporation dans la marine.

« La mesure prise à l'égard des élèves de l'Ecole préparatoire constitue donc une faveur exceptionnelle.

«Il n'a pas été possible, par suite, de les nommer à l'emploi de médecin de 3° classe auxiliaire, paree que le décret du 29 septembre 1919 ue permettait les nominatious à cet emploi que pendant un an après la cessation des hostilités, c'est-à-dire jusqu'au 24 octobre 1920.

« Or, les intéressés, nommés médecins auxiliaires le 27 janvier 1919, ne devaient réunir les conditions d'ancienncté requises (deux ans dans l'emploi de médecin auxiliaire) que le 27 janvier 1921. » (Journ. officiel, 19 janvier 1921.)

Les inscriptions cumulatives des diudints. — M. Magne, député, ayant demandé à M. le ministre de l'Instruction publique si, pour faire bénécier les étudiants en médecine des prescriptions du décret du 10 jauvier 1919 sur les inscriptions cumulatives, il n'y avarit pas lieu d'autoriser ceux d'entre eux qui sont titulaires de huit inscriptions et ont passé les deux premiers examens à prendre (au premier trimestre seulement de l'année 1920-1921) deux linscriptions ctimulativés sous les mêmes réserves de validation que celles stipulées par ledit décret, a reçu la réponse suivante ;

la repusse suivante :

1. La question sera soumise au Comité consultatif de l'enseignement public (commission de médecine) dans a prochaine réunion. Des inscriptions cumulatives pouront d'ailleurs être accordées, par mesure indivielle et en tenant compte de la scolarité déjà accomplie, aux étudiants titulaires de faut inscriptions remplissant les conditions prévues par le décret du 10 janvier 1919. 4 (1970m eff.) 8 cottor 1920.

Décoration des médecins engagés volontaires, —
M. Rimile Sart, sémateur, demande à M. le ministre de la
Guerre quel est le coutingent de croix de la Légion d'honneur réservé aux médecins engagés volontaires et al ce
contingent est en rapport avec les 600 croix attifuées
au service de santé par la loi du 76 août 1730 et destinées
faccompenser des services exceptionnels rendues au titre.

110

TRICALCINE

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEN

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

TRICALCINE PURE
Propose comments
TRICALCINE CHOCOLATE
Propose specialment pour in Estate
TRICALCINE
Midiplerisher
Addressisher

TRICALCINI

PROISSANCE . RACHIISME . SCROFULOSE

Vient de Paraître

DESGREZ

Professeur de chimie à la Faculté de médecine de Paris.

Précis de Chimie médicale

1 vol. in-8, 450 pages, avec 94 fig...

25 fr.

Bibliothèque du Doctorat GILBERT et FOURNIER

Adrépatine

Composition:

xtrait fl. de Capsules Surrénales xtrait fhépatique ; xtrait de marrons d'Inde Extraits végétaux ;

Suppositoires · Pommade

PRURIT ANAL FISTULES HÉMORROÏDES

RECTITES PROSTATITES

· LITTERATURE & EGHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLEANS

### NOUVELLES (Suite)

civil, notamment par des médecins qui ont servi dans les fórmations de leur domicile sans quitter leurs occupations. (Ouestion du 1er mars 1021.)

Réponse. - Il n'y a pas de contingent spécial de croix de la Légion d'honneur réservé aux médecins engagés volontaires. Les services rendus par les médecins appartenant à cette catégorie sont récompensés, s'il y a lieu, sur les contingents mis à la disposition du ministère de la Guerre au titre militaire. Le contingent de 600 croix attribuées au service de santé par la loi du 16 août 1920 est destiné uniquement à récompenser les services rendus au titre civil au cours de la campagne, par des civils ou par des personnes ayant prêté leur concours dans les hôpitaux ou aux œuvres d'assistance relevant du service de santé.

École française de stomatologie.- L'École française de stomatologie a pour but de donner l'enscignement aux seuls étudiants et docteurs en médecine désireux de se spécialiser dans la pratique de la stomatologie.

L'enseignement donné par des médecins spécialistes et techniciens comprend:

1º La clinique générale des maladies de la bouche et des dents ;

20 Des cours spéciaux sur les différentes branches de la stomatologie :

3º Des travaux pratiques de technique opératoire, de prothèse, d'orthodontie et de laboratoire.

Pour les inscriptions et pour les renseignements, s'adresser au Dr Bozo, directeur de l'école, 20, passage Dauphine, Paris.

Conférences d'ophtalmologie. - MM. A. Terson, P. Bailliart et M. Landolt feront, à partir du 10 mai 1921. une suite de lecons sur les suiets suivants :

M. A. TERSON. - But ct objet du cours. Les ophtalmopathies en pathologie générale et comparée, chez l'homme et les animaux.

M. P. BAILLIART. - La tension oculaire : physiologie et pathologie. Tonomètres et tonométrie,

M. M. LANDOLT. - Démonstrations sur :

La vision binoculaire, la réfraction et ses anomalies; L'examea de la motilité oculaire; la recherche de la simulation. L'embryologie de l'œil; causerie sur la vision dans la série animale.

Le cours est gratuit. Il sera fait les lundis, mardis et vendredis (non fériés) à 5 heures. La première conférence aura lieu le mardi 10 mai, à 5 h. 15, à l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Danton. Autant que possible, s'inscrire par lettre à l'une des adresses :

Dr A. Terson, 47 bis, boulevard des Invalides.

Dr P. Bailliart, 15, rue Saint-Simon,

Dr.M. Landolt, 27, rue Saint-André-des-Arts (clinique). Laboratoire de sérologie. - Direction scientifique : M. RUBINSTEIN (54, rue Saussure, Paris - XVIIe, métro Monceau). - M. Růbinstein fera un cours de sérologie appliquée à la clinique, du 24 mai au 23 juin, les mardis, jeudis et samedis à 14 heures. Les cours, suivis de travaux pratiques (de 14 heures à 18 heures), traiteront les propriétés biochimiques des sérums, le sérodiagnostic de la syphilis, de la tuberculose et d'autres affections. Le but de cet enseignement est de former des sérologistes et de les initier aux recherches de laboratoire. Le nombre des élèves est limité. Le droit d'inscription est de 150 francs.

Pour les renseignements, s'adresser au laboratoire de 15 à 17 heures.

Maladles du système nerveux. - M. Babinski, médecin de l'hôpital de la Pitié, reprendra ses conférences cliniques sur les maladies du système nerveux le samedi 30 avril, à 10 h. 30, et les continuera les samedis suivants à la même heure.

Les conférences auront lieu dans l'amphithéâtre de l'hôpital.

Hôpital Cochin. - M. A. Cantonnet, ophtalmologiste des hôpitaux, fera les jeudis 21 avril, 28 avril, 12 mai et 10 mai, à l'hôpital Cochin, à 10 h. 30, une série de quatre conférences sur la Reéducation des strabiques, ses indications, ses résultats.

#### MEMENTO CHRONOLOGIQUE

23 AVRIL. — Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant de la chaire d'anatomie et de la chaire de physiologie à l'École de médecine de Ronen

Kouen.

23 AVRII. — Paris. Préfecture de la Seine. Ouverture du registre d'inscription pour le concours d'internat en pharmacie des asiles d'aliènés de la Seine.

23 AVRII. — Paris. Hôtel Lutetia, à 7 h. 30. Banquet con la la litter rate de la companda de l'internat en paris.

annuel de l'internat.

amuiel de l'internat.

2) Avuil. — Paris. Clinique médicale de l'HôtelDie Avuil. — Paris. Clinique médicale de l'HôtelDie Avuil. — Paris. Clinique médicale de l'Abpital 
Beatjon. M. le D'ACLABO I. Leçon dinique, siço heures.

2) Avuil. — Paris. Société de médicaire de Paris:

2) Avuil. — Paris. Monthiétér Tornossean de 
l'Hôtel-Dieu, à 1° h. 30, assemblée générale de l'Association annicale des internes et ancless internes en médication arise de si aternes et ancless internes en médicaire.

cine des hôpitaux de Paris. 23 AVRIL - Paris. Clôture du registre d'inscription

our le concours des prix de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris. 24 AVRIL. - Paris. Hôtel-Dieu, 10 heures du matin.

Inauguration solemelle du monument aux internes morts de la guerre.

25 AVRIL. — Marseille. Clôture du registre d'inscription
pour le concours de médecin des hôpitaux de Marseille.

25 AVRIL. — Paris. Concours de suppléant des chaîres
de pathologie et de clinique médicale à l'École de méde-

cine de Nantes. Saint-Dié. Dernier délai pour les can-125 AVRII. — Saint-Dié. Dermer délat pour les candidatures à la place de directeur du bureau municipal

de Saint-Dié.

de Saint-Dié.
3 AVRIL. — Paris. Concours de suppléant des chaires
de médecine expérimentale et de bactériologie à l'École
e médecine de Mautes.

Ser les de médecine de Mautes.

Sour le Concours d'inspecteur du registre d'inscription

Sour le concours d'inspecteur d'hygiène de l'Aveyron.

23 AVRIL. — Mésières. Clôture du registre d'inscription
pour le concours d'inspecteur d'hygiène des Ardémnes.

25 AVRIL. — Paris. Faculté de médeciaes, at ja meurs.

25 AVRIL. — Paris. Faculté de médeciaes, at ja meurs. M. le D' LAIGNEL-LAVASTINE : Les limites du volmorbide. 26 AVRIL. - Paris. Faculté de médecine. A 17 heures.

### **odėine** montagu

(Bl-Iodure de Codéine)

EMPHYSÈME ASTHME

#### COMMELIA MONTAGU (Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (XE == 0,01)

17.111.RS (0.01) AMPOULES (0.05)

69, Significad de Port-Royal, PARIS suisvard de Port-Royal, PARIS.

### NOUVELLES (Suite)

ouverture du cours de bactériologie de M. le Dr Bezancon

et de M. le Dr Philibert, agrégé.

26 Avril. — Paris, Faculté de médecine. Inscription 20 Avril. — Paris. Pacinte de moccome.

pour le quatrième examen, ancien régime.

26 Avril. — Paris. Hôpital de la Pitié, 9 h. 45.

M. le Dr Mauchaire: Greffes vasculaires et greffes ner-

veuses en orthopédie.

27 AVRIL. — Marseille. Concours de chef de clinique

médicale à l'Ecole de médecine de Marseille.

27 AVRIL. — Paris. Facultéde médecine, 15 heures

ouverture du cours pratique sur les maladies de la nutri-tion par M. le Pr M. Labbit et le Dr H. Labbit, agrégé. 27 AVRIL. — Paris. Hopital Lagennee, & 11 heures. M. le D' LAIGNEL-LAVASTINE: Hyperthyroldiennesmélan-

28 AVRIL. - Paris. Faculté de médecinc. Clôture du

28 AVRII. — Paris. Faculte de medecinc. Cioture du registre d'inscription pour la troisième inscription.
28 AVRII. — Paris. Clinique oto-rhuo-laryngologique (hôpital Lariboisière), 10 heures. M. le D' PASTRUR VALLERY-RADOT: Les asthmes anaphylactiques.

30 AVRII, - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu,

30 AVIII. — Paris. Clinique méticale de l'Hotel-Dieu.
M. le P Gillangur i Leçon ellinique à 10 h. 45.
30 AVIII. — Paris. Clinique médicale de 10-pital.
30 AVIII. — Paris. Clinique médicale de 10-pital.
30 AVIII. — Paris. Hotjital de la Pitic à 10 h. 50.
30 AVIII. — Paris. Hotjital de la Pitic à 10 h. 50.
ouverture des confrences cliniques de M. le D'Bannsur.
30 AVIII. — Paris. Société vegétarienne, mairie du Vieurondissement, à 20 heures. M. Charles-Edouard Vieurondissement, à 20 heures de l'Alle Vieurondisseme

1er Mal. -- Paris. Dernier délai d'iuscription pour le

2º Congrès de protection de l'enfauce.

1º MAI. — Bordeaux. Dernier délai pour l'envoi des mémoires destinés aux prix de la Société de médecine de

Bordeaux. 2 Mai. — Paris. Faculté de médecine, à 14 heures, uverture du cours d'opérations sur le tube digestif, par

 le Dr Leveur. 2 Mar. — Paris. Faculté de médecine, à 16 heures, ouverture du cours de M. le D. Roussy sur le problème

du cancer et les diagnostics des tumeurs.

### CHRONIQUE DES LIVRES

Chirurgie de guerre et d'après-guerre, par Augustie Broca, professeur à la Faculté de médecine de Paris, 1021, 1 vol de 479 pages avec 545 figures, (Librairie Masson\_et Cv., éditeurs, à Paris).

Un livre du professeur Auguste Broen ne peut pas laisser le public médical indifferent; l'ouvrage actuel, taut par la solidité du fond que par la saveur de la forme, fait de la companya de la companya de la companya de la titut de France dans l'hôpital druguel M. Broen a recuteill la companya de la compan tutu ue rrauce dans l'hôpital duquel M. Broca a recueilli tous ces précleux documents, et il est un nouvel exemple de l'activité infatigable, du jugement sir et avisé, de la compétence parfaite d'un professeur de clinique chiurgicale infantile pour lequel la chirurgicale infantile infantile pour lequel la chirurgicale infantile infantil

pais de secrets.

Analyser un tel ouvrage est chose impossible; c'est une
unur séous qu'il faul live et relire et médiler. Je me bornerai
à signaler les tétes de chapitre pour montrer que e'est bien
toutela chiturpie de guerre et d'après-guerre que l'ouvrage
euvisage. Au lecteur à tirer de ce beau livre toute e'a
substantifique moelle » qu'il renferme.

Une très intéressante introduction traite, de l'organisa-

tion générale des services ; puis vient la chirurgie d'ur-gence, avec les formes et traitement des infections géné-rales et locales, les lésions des troncs artériels, les corps étrangers, le thorax, le crâne et le rachis, les plaies des articulations, les fractures et plaies des os, les amputa-

articulations, ics includes et piace des 05, 15, amputa-tions précoca; le distribute d'alprès-guerre, civi-sige les eals vicieux, les raideurs et les aukyloses, les écta-trices, les troubles uusculaires, les fistules ossenses. La problèse des amputés et la rééducation des mutilés terminent l'ouvrage.

Les observations de blessés abondent et 545 figures oruent le texte.

ALBERT MOUCHET.

Les appareils indispensables dans la pratique ap-pareillage et truiteunt des frectures appareillaghtes, par P. SOUDEYKAN, professur agregé de la Baculté de l'indéceine de Montpellier. I volutie in-8 carré, de 200 pages avec 69, figures dans le texte, 6 fr. 50.4 (Gaston Don, délium).

Cet ouvrage est essentiellement destiné auxpraticiens; c'est dire qu'il ne compreud que des méthodes et des appa-reils peu compliqués, simples d'exécution et que tout médecin peut appliquer lui-même avec des moyens

medecin peut appiquer internetare avec des soins à donner facilies à se procurer. La première partie de ce livre s'occupe des soins à donner aux fractures et envisage chaque fracture en partieuller avec l'appareil qui lui convient; bien entendu, il s'agit des vec l'appareil qui lui convient; bien entendu, il s'agit des tractures paragrafissonit.

avect appared qui ut convient; hen entendu, it s agit des regions for the converted and the converted

En terminaut, l'auteur expose les principaux appareils plâtrés orthopédiques, dont la connaissance est si utile aux praticiens.

ux pratiesens. Livre clair, sans prétention, appelé à rendre de grands services.

Préois de pathologie externe: membres, par le Dr Paur, Maximin, professeur agrée à la Recubé de médecine, chirurgien des höpitans de Paris. 1921, 1 vol. petit in-8 de 350 pages avec 106 figures en noir et en couleurs dans le texte, 24 fr. Bibliothèque Gilbert et Founniem (Libraire J.-B. Bailtier et 4118, Paris).

Ce volume nouveau de la Bibliothèque du doctorat en médécine, publiée sous la direction de Gilbert et Four-nier, mérite les mêmes éloges que ses devanciers. Il est elair, précis, accompagné de figures nombreuses et bien

Quand on sait combien il est difficile à un chirurgien, crudit d'éctrie des livres élémentaires destinés aux débu-tants, on ne peut qu'admirer avec quelle matrisse le bou seus chinque de Mathieu a su rempli une téles senée d'écnetis d'inct tout ce qu'il fant, pas plus qu'il ne faut; exposer les symptômes fondamentaux, apprécir les mélleurs procédés opératoires, etc...

Eu somme, un bon livre, bien mis au point, qui rendra graud service aux étudiants et aux praticiens. Albert Moucher.

me la TOUX, relève l'APPÉTIT et GICATRISE les lésions.

#### L'ANATOMIE SUR IF-VIV Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET Professeur à l'École de Médecine de Marseille. 2º édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

### LIBRES PROPOS

#### LES CLASSES MOYENNES ET LA VIE CHÈRE

J'ai sous les yeux le texte d'une conférence qu'afaite, le 24 novembre dernier, M. Rt. Martin-Saint-Léon, docteur en droit, conservateur de la bibliothèque du Musée social. Le sujet traité fut le suivant : la Bourgeoisie française et la vie chère.

Cette question demeure, par elle-même, brûlante d'actualité. Elle est revivifiée, s'il était besoin, par l'objectivité et la documentation à la lumière desquelles elle a été développée, siuon résolue, par un orateur de première compétence.

Je vais me hâter, à travers la brochure, m'arrétant surtout aux endroits susceptibles d'intéresser les médecins, bien que la conférence de M. Martin-Saint-Jéon ait nécessairement une visée générale, et que la profession médicale y soit simplement cataloguée au « Gotha » de la « bourgeoisie » moderne.

Une minorité de médecins représentent, par leur situation sociale, la «haute» bourgeoise. Ce n'est pas d'eux qu'il est question, mais bien de la grande masse du corps médical qu'on doit classer dans la «moyenne» à côté des avocats, des avoués, des professeurs de l'Université, etc. Cette moyenne bourgeoise se trouve — ainsi que la petite bourgeoisie — relativement et généralement la plus atteinte par la cherté de la vie. Son cas est, en conséquence, particulièrement digne d'intérêt, et il mérite d'être souligné par certaines comparaisons probantes.

Voyons d'abord ce qui a trait aux dépenses de première nécessité. Après la Belgique et l'Italie, c'est en France que ces dépenses ont augmenté le plus. En prenant comme moyenne le chiffre 100, voici l'échelle de progression depuis juillet 1914 (d'après l'Office de la statistique générale): 1915 = 122, 1916 = 132, 1917 = 183, 1918 = 206, 1919 261, 1920 (avril) = 378, 1920 (septembre) = 407.

Et dans quelles proportions ont augmenté les revenus de la classe moyenne? En ce qui concerne les médecins, ils ont, d'une façon générale et en bloc, doublé le taux de leurs honoraires. Les fonctionnaires, eux, ont aidé à l'augmentation de leur traitement dans les mêmes proportions de 100 p. 100. Pour les uns comme pour les autres, les honoraires ou les traitements n'ont pas suivi l'augmentation croissante du prix de la vite.

Mais que penser de la situation d'un professeur d'enseignement secondaire, lequel, dans l'état actuel des choses, finira sa carrière avec un traitement de 11 600 francs, « alors qu'un serrurier de vingt et un ans gague déjà, à Paris, près de 10 000 francs et 12 000 francs dans le Nord », et qu'un maître maçon, également dans le Nord, se fait 18 000 francs (Martin-Saint-Léon)?

Et comment peuvent lutter contre la vie chère les institutrices et professeurs libres, et tant d'artistes et de gens de lettres? etles ministres des cultes? Voici les renseignements que M. Martin-Saint-Léon tient d'un membre du haut clergé:

«En 1914, les vicaires parisiens les moins bien parties avaient 3 ros francs. En 1920, ils ont 4 400 francs et 4 900 francs. Dans les paroisses de faubourgs et de ban-lieue, ils u'ont guêre de casuels et ils peuvent à peine vivre. Sur cette s-mme, ils paient toujours leur loyer...
Il y a de grandes variations suivant les diocèses. Les traitements y discendent jusqu'à 500 fr. par au III Beaucoup d'Uséques s'estiment très heureux de donner 900 francs par an à leurs curés!»

Les plus favorisés, ce sont les employés du commerce et de l'industrie (comptables, aides-comptables, employés de banque ou aux écritures) dont le traitement a, en moyenne, au moins triplé et correspond à peu près au coût de la vie.

Si maiutenant nous avons la curiosité de jeter un petit coup d'œil sur certains salaires de la classe ouvrière, que nous fait constater M. Martin-Saint-Léon? C'est qu'en 1920 il a été impossible d'évaluer à moins de 30 à 32 francs par jour le salaire uvoyen d'un ouvrier du bâtiment, tandis qu'un serrurier d'art gagne jusqu'à 50 francs par jour.

Les documents produits par l'éminent conféencier confirment le fait d'une inégalité devant la faim, inégalité mise en application, d'ailleurs, par les «égalitaires» du bolchevisme. Le soviet de Pétrograd n'a-t-il pas, en effet, par décret du 21 décembre 1918, divisé les habitants en trois classes? Les travailleurs manuels ont droit à 204 grammes de pain, les intellectuels et les employés de commerce à 102 grammes; les expropriétaires, les ex-patrons et les membres des clergés, à 51 grammes seulement.

Comme conclusion, M. Martin-Saiut-Léon conseille de réagir contre la cherté de la vie par l'association et par la restriction voloutaire.

La restriction! Hélas! chez monsieur, il n'y a que les nouveaux riches qui n'en veulent rien savoir. Mais pour la moyenne et la petite bourgeoise, la restriction est obligatoire jusqu'aux premières limites de l'inantition. Tenez, on me citait le cas d'un médecinqui a trouvéle « truc» pour jeuuer avec dignité. « Victorine, dit-il à «a bonne à laquelle-il veut épargner le souci du dîner, ce soir le dîne en ville. »

Et en vérité, ce médecin dine assez souvent en ville, paraît-il, en mangeaut un petit pain dans la rue. CORNET.

SÉDATIF ANALGÉSIOUE HYPNOTIOUE HYPOCRINIOUE



ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour

INJECTIONS HYPODERMIQUES Établissements ALRERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS

### **CURE RESPIRATOIRE**

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

### PULMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

### BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimente par plus de 30.000 Médecins étrange

MODE DEMPLOI : UNE CHILLERÉE A SOURE MATIN ET SOIS

ÉCHANTILLONS FRANÇO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



### LABORATOIRES

15 et 17. Rue de Rome # PARIS (8º) Tél. : WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang

Sérosités Sécrétions pathologiques

Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles Recherches des bactéries

VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches . Etudes Travaux spéciaux pour MM, les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrièlle

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

Sur la ligne ALLEVARD (Isère)

PARIS-GRENOBLE Climat de demi-montagne. - Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, pains boisson)

Affections des voies respiratoires

Saison du ler juin au 30 septembre Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

### VARIÉTÉS

#### DE LA CONFIANCE

Une malade qui s'était à peu près sauvée d'unc appendicite dont je la soignai l'an passé me conte ccci, qui n'est pas fort singulier, mais que vous me permettrez de vous redire.

- Madame, Jui avais-je exposé, lorsqu'elle fut, après la crise, en état de regagner ses pénates, à Paris, tout n'est point terminé. Vous ne serez guère en peine de rencontrer quelque bistouri fameux qui parachiève la bonne besogne accomplie par la natigne et votre éxcellente constitution. Ainsi serez-vous à l'abri de transes nouvelles, identiques à celles dont vous sortez, indemue, mais éprouvée.
- Bien l m'a-t-elle dit cette semaine où je la rencontrai après un an d'absence. J'ai, mon cher docteur, suivi vos conseils à la lettre.
- Vraiment? fis-je, étonné. Car, ce que les conseils ont de plus particulier et de plus général, c'est précisément de n'être pas écoutés!
  - Oui l je suis guérie.
- Je vous félicite. Mais, qui vous a si bien opérée?
  - On ne m'a pas opérée. Heureusement.
     Sans doute! puisque, jusqu'à nouvel ordre,
- vous êtes guérie et ne souffrez plus.
- Oh! je souffre encore un peu, parfois, mais ce n'est rien!
- Qui donc a fait ce miracle?
- Ah! voilà... par hasard mon coiffeur m'a fourni des adresses...
  - De médecins?...
- De médecins... je ne sais : des adresses ! J'ai vu d'abord une femme qui habite vers le pont de Grenelle et m'a fait perdre beaucoup de temps. Je devais attendre plusieurs heures... Il v avait énormément de monde dans son salon-On pouvait s'y distraire, il est vrai, en maniant et en achetant aussi des dentelles, des colifichets. J'ai bien vu que ceci n'était là que pour donner le change à la police, susceptible de s'intéresser de trop près aux faits et gestes de braves gens qui veulent guérir les autres sans diplôme. Je n'ai pas compris grand'chose à ce que m'a pu dire cette femme; aussi ne l'ai-je vue, en tout, que cinq fois et en ai-je été quitte pour 100 francs plus mes frais de voiture. Entre temps, l'on m'avait recommandé une autre femme, docteur en médecine celle-là, qui se tient du côté de la barrière d'Italie. Elle est extraordinaire! Je ne crois pas beaucoup à tous ces charlatans... Mais, celle-ci !... ah! vous devriez l'aller voir !
- Merci! je-regrette de n'être pas malade; mais je ne suis encore que médecin!
  - Dès l'abord, elle me dit, après m'avoir en-

- veloppée de passes magnétiques de la tête aux pieds : « C'est dans le ventre que siège votre mal. Je vois un gros abcès.» C'était vrai, docteur! vous le savez bien...
- Hélas, oui! c'était vrai. Voilà unc habile femme!
- —4 Surtout, continua-t-elle, ne vous faites pas opérer. Revenez me voir tous les deux jours Apportez-moi la prochaime fois sept carrés de flanelle blanche de cette grandeur. » Et, tous les jours, pendant près de trois mois, j'ai placé l'un des carrés de flanelle sur lesqueis elle faisait à chaque consultation des passes magnétiques. Tout le jour j'étais dans des angoisses terribles. Si mon morcéau de flanclle s'était déplacé! que serait-il advenu? Je l'épinglais à ma chemise l... Pensez que je ne devais pas ôter ce talisman, même la nuit!
- Elle voyait beaucoup de malades, votre doctoresse?
- Ah! mon cher docteur! Seuls, les gens reçus sur rendez-vous attendaient au salon. C'était plus cher! Deux louis! Les autres étaient dans une sorte d'immense hangar converti en hall... Et il y en avait... des pauvresses, des employées, des femmes bien. J'ai su que certaines y passaient la nuit, comme dans une gare, pour ne pas manquer leur tour.
- Le plus grand médecin, chère madame, est celui qui guérit. Donc...

Le temple d'Epidaure n'est pas totalement déserté. Mais, tant de succursales sont instaurées un peu partout que la vieille renommée d'Escu-

lape a cependant fléchi.

Des dieux nouveaux sont nés.

Quisquis fingit se medicus Judæus, monachus, histrio, rasor anus!

A chaque porte surgit un marchand d'espoir. Toujours il y a des hommes qui meurent et qui souffrent et toujours ils s'agitent pour retenir la vie comme pour chasser la douleur.

Qui done prétend que la confiance n'existe plus? De partout, au contraire, elle monte comme une puissante, comme une incocrcible marée. Jamais le monde ne s'est intéressé davantage aux choses médicales. Mais le médeenn r'est plus Dieu. C'est à peine s'il est prêtre. La Toi, le besoin de croire subsistent et ont grandi sans doute. Toutefois c'est vers le tréteau des histrious et des charlatans que se dirige la Foule aiguillonnée par le Mal et talonnée par la Peur de la comme de par le Mal et talonnée par la Peur de la comme de la comme de la comme la comme par le Mal et talonnée par la Peur le suite de la comme de la comme la comme la comme par le Mal et talonnée par la Peur le Mal et talon-

L'orviétan se distribue à prix d'or sur la place



CÉRÉSLES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnit, PARIS

### MUSCLARSENOL CORBIERE

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

90

POUR INJECTIONS INTRA MUSCULAIRES NDOLORES

TITRE en As CONTRÔLÉ (20%) PURETÉ CHIMIOUE

PAS DE DOULEURS NITRITOÏDES

LABORATOIRES CORBIÈRE & LIONNET FOURNISSEURS DES HOPITAUX

Télégrammes: PANTUTO-PARIS

25 & 27. Rue Desrenaudes, PARIS

Télênhone x WAGRAM 37-6



### PIER ET

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

### ORTHOPEDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine

JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS

Envoi du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES



### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammaloires - arthriles - péritonites. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

### VARIÉTÉS (Sutte)

publique. La rouille de la lance d'Aehille est mise en spécialité et Télèphe affirme, sous sa signature, que sa blessure en fut guérie !

Le miracle est attendu chaque jour.

Le Soleil, la Neige, l'Eau sont invoqués tour à tour avec l'ardent désir d'être exaucé.

L'hiver, l'été, des pèlerinages se dirigent vers quelque Mecque nouvelle, où les attendent de eonfortables earavansérails!

La purgation et la saignée sont mortes, mais tous les quinze jours les gazettes nous apprement qu'un chercheur inconnu—illustre pour quelques jours — vient de découvrir la guérison de la triberculose et du cancer, tandis qu'un autre, long-temps après Brown-Séquard, redonne à la vieillesse épuisée les douces illusions de l'Adolescence l

\*\*

Pendant ee temps nous gémissons dans nos cabinets désertés.

N'est-ce point Montaigne qui prétendait que : «le médecin qui ne fait point fortune est une bête n?

Rassurez-vous, je ne vaispas vous conseiller de tourner au charlatan. Encore vous resterait-il, avec la fortune probable, l'approbation de l'auteur des Essais!

Comment se fait-il que l'on discute les conseils—
trop souvent les honoraires — du médeein
instruit et consciencieux, alors que des hommes et
des femmes intelligents — oui, intelligents! — se
laissent duper et voler avec une docilité déconcertante? Cela paraît un mystère.

Un pinee-sans-rire prétendait qu'avant d'exercer comme médecin, et pour le bien de la corporation, tout docteur devrait justifier d'abord qu'il a été sérieusement malade, au moins une fois.

De fait! Avez-vous soigné des médeeins...
malades? Avez-vous été malade vous-même?
Comme le point de vue change! Combien d'importance prend le plus menu fait. Vous le connaissez, l'étudiant, le jeune confrère, le vieux
aussi, parfois! — affoié par une vésieule d'herpès
qui, à ses yeux, a pris figure de chanere induré l...

C'est précisément paree que nous ne connaissons pas suffisamment la mentalité du malade que, trop souvent, nous ne savons pas attirer, retenir, et fixer sa confiance.

Nous jugeons, trop souvent, les choses avec la simplicité que donne l'assurance d'être dans le vrai.

Les mirages — et les réalités — de la science nous ont fait perdre de vue le quid divinum que le malade veut à tout prix trouver auprès de nous — ou ailleurs ! Nous nous sommes sans doute un peu trop modernisés. Nous avons abandonné la liturgie et revêtu des habits laïques.

Vous estimez que j'exagère? Essayez donc de vous représenter un religieux disant son office en costume de eveliste l'ouel sot proverbe que celui-ci : «L'habit ne fait pas le moinel » Parbleu l'e est évident; mais, tout de même, il y contribue.

Hé bien, nous manquons de Pontifes I Voilà qui est fort! s'exelamerat-on; nous aurions peusé qu'il y en a trop! Oui! mais pas comme je l'entends. Le médecin est deveuu un peu trop un homme comme tout le monde. On dine avec lui, en ville; on l'entend e blaguer » la médecine. On le voit vivre de la vie courante. Il n'écrit plus ses ordonnances en latin. On les comprend. On peut les lire. C'est tout juste si, pour être dans le train, elles ne sont pas etapées » la machine dé cirie. Mais oui! Nais oui! la confiance s'évapore par ces mille imperceptibles fissures, et j'oserai me donner le ridicule de prétendre que le bonnet pointu avait du bon — s'il n'eût été posé sur des orelles d'ânes l..

\*

Au surplus, en perdant la foi ou en paraissant la perdre — ear il v en a bien peu qui ne conservent pas le fond de crovance nécessaire et suffisant pour le salut! - e'est surtout à eux-mêmes que les malades font du tort. Ce sera la justification de ces lignes. C'est précisément parce que nous devons tout au malade, que nous devons aussi chereher à lui inspirer cette confiance si propice à sa guérison. Les mineurs doivent être protégés contre eux-mêmes. On met des barrières aux endroits dangereux. Il ne faut pas confondre : le diplôme qui confère le droit exclusif de guérir n'est pas et ne doit pas être un privilège pour le médecin. C'est une sauvegarde pour les malades. Et l'on n'est pas, l'on ne sera jamais assez sévère pour les charlatans industrieux, qui savent si bien, par tous les movens que nous dédaignons, inspirer une confiance singulière au lamentable troupeau en quête d'espérance.

> Docteur F.-M. Grangée, médecin consultant à Aix-les-Bains.

### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

### BIOPLASTINA SERONO

Émulsion aseptique de lécithine et luteines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La " BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires,

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INIECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont=Thabor, PARIS (Ier)



E

### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



R

T

Т

E

Laboratone des Froduits Oblives du Milore

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURENALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHONE" avec le soin minuteux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours idontique à elle-môme; la garantie très sérieuse de sa réquierité d'action lui permet de se prôter à une possionale risoureures.

Solution au 1/1000 | Figoons de 10 et 30 c.c. | LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS de 10 et 30 c.c. | LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS de 10 DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS

L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)

### ESTOMAC - INTESTIN

S T R I ODINOT, PP'" - PARIB, 23, Rice VEREBE

GRANULÉ SOLUBLE

Une cuillerée à cefé tous les metins à feun dans un verre d'esu.

### SCÈNES MÉDICALES

#### DINER CHEZ UN SPÉCIALISTE

Un spécialiste très « répandu » recoit les confrères qui sont en relation de clientèle avec lui. Ils lui ont adressé plus ou moins de malades, et c'est une des façons correcte et délicate d'acquitter en partie sa dette de gratitude.

Il est plus de 8 heures et tous les invités ne sont pas encore là. Le maître de céans, encore jeune mais déjà marqué par une vie professionnelle, mondaine, etc., très active, s'empresse au-devant de chaque arrivant et fait les présentations. Saluts corrects, serrements de main plus ou moins chaleureux, regards indifférents, parfois hostiles quand une gaffe affronte deux concurrents jaloux. Les dames vont s'asseoir en cercle et, après un coup d'œil sur les toilettes, se mêlent vaguement à la conversation languissante. Les messieurs, debout, se groupent à l'arrière-plan et causent gravement de choses banales. En général, on ne se connaît pas ou à peine. Il en résulte un peu de froideur. Les types sont divers, depuis le «cher maître» qui plastronne, jusqu'au «médecin de quartier » un peu à l'écart, discret et gêné.

Il est près de q heures. Deux convives manquent. et l'un d'eux est un personnage de marque. La maîtresse de maison pense à son dîner compromis peut-être par ce retard, mais, habituée à ces sortes de cérémonies inhérentes à la «situation» de son mari, elle sait cacher son inquiétude sous une amabilité empressée et fatigante.

L'amphitryon, plus calme et s'efforçant d'être gracieux, prend des airs devant la femme d'un confrère à grosse clientèle. Il la quitte en minaudant pour aller à un petit cercle de camarades qui se sont retrouvés. En passant il jette une blague. souvenir de salle de garde !... Puis il continue à papillonner de groupe en groupe, jusqu'à ce qu'il se pose près du «cher maître» qui s'étale au centre d'une petite cour. Enfin la porte s'ouvre. Une opulente personne, d'âge incertain, soigneusement parée et... réparée, entre avec fracas et s'excuse à peine du retard «inévitable avec un mari si occupé ». Derrière elle, se profile une tête de savant qui, chétif et négligé, se perd discrètement dans le remous froufroutant de sa moitié. On s'empresse autour de ce membre influent d'importantes sociétés et commissions. On s'incline à la ronde avec une aimable déférence. Un scientifique pur n'est pas un concurrent, et sa femme est si serviable! Dans le sillage de ce couple imposant, s'est glissé inapercu le dernier convive auguel on ne songeait plus. Modeste praticien. très occupé celui-là, il a bousculé ses derniers



### Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

### LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la présclérose, l'albuminurie, l'hy-dropisie.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cedemes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

les acides urinaires DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix : 5 fr

4; rue du Roi-de-Sicile = PARIS =

### SCÈNES MÉDICALES (Suite)

clients pour aller «s'habiller» et arriver en retard.

La maîtresse de maison se lève et va prendre le bras dù «cher maître». Le cortège se forme d'après des petits papiers distribués dans l'antichambre. On entre dans la salle à manger étincelante de lumières qui se reflètent sur les facettes des cristaux encadrés d'une jonchée de fleurs. Au milieu du brouhaha des chaises bousculées dans la recherche laborieuse des places et après quelques vagues répliques échangées, le dîner commence silencieux. Malgré les efforts des hôtes. la conversation est languissante et traîne dans les banalités habituelles: expositions et pièces à succès, mise en valeur plus ou moins adroite des clientèles réciproques, souvenirs de voyage, potins sur le ménage des collègues et amis, etc... Un instant le «cher maître», provoqué par un convive désireux de lui plaire, se taille un brillant succès. Il se lance, comme à l'impromptu, dans une de ses improvisations habituelles finissant toujours par une tirade sur un thème familier. Un silence s'est fait et tous semblent écouter avec intérêt. Seul un couple, au bout de la table, n'entend rien et poursuit en sourdine un flirt ébauché depuis peu. Puis les conversations particulières reprennent et chacun poursuit le fil de ses impressions d'art et de voyage, entremèlées de médisances et de snobisme. Les services se succèdent et le dîner commence à s'animer un peu quand la maîtresse de maison se lève, prend le bras qui s'offre avec la grâce protocolaire et quitte la salle à manger en tête du cortêge qui se reforme. On retourne au salon et, pendant le café, les scènes du début se reproduisent, mais le tou général est plus vif. En bons confrères, on se regarde avec moins de méfance. Une éphémère sympathie engage quelques couples à prolonger et accentuer leurs échanges d'impressions... Les messieurs sont priés depasser dansle cabinet du maître de céans,

Là, grâce aux liqueurs et cigares, on se livre un peu plus et quelques-uns s'excitent sur les sujets ordinaires :généralités politiques et sociales, anecdotes libertines, combinaisons et potins dans des apartés professionnels, etc. Au milieu d'un muage opaque on gesticule, la couversation prend tournure intéressante quaud, sur l'invite de l'amphitryon, on rentre au salon. On retrouve «ces dames » toujours en cercle, plus animées, mais inóins en beauté qu'au début. Elles babillent à l'envi sur les thèmes habituels : détails de toi-lette, papotages mondains, ennuis domset lette. L'arrivée de «ces messieurs » à la

(Suite à la page VI).



Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOBE MOYENNE : 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

### SCÈNES MÉDICALES (Suite)

file et silencieux iette un froid. De nouveau, l'entretien languit, les airs se guindent. Les confrères «très occupés» (qui ne l'est pas?) ressentent une brusque lassitude qui se propage. On pense au départ qu'on organise par de furtifs coups d'œil et de tête. Peu à peu les couples se lèvent, saluent discrètement à la ronde et se retirent. Tous remercient avec effusion de la «charmante soirée» qu'on débinera dans la voiture.

Dr Pierre Maurel (de La Bourboule).

#### REVUE DES REVUES

Des pychoses puerpérales (ROUVIER, d'Alger, Sud médical, 15 avril 1920, p. 1230-1237).

Les psychoses éclamptiques surviennent immédiatement ou peu après le coma. Elles revêtent l'allure de manie ou de délire onirique. Ces troubles sont habituellement de courte durée. Ils apparaissent plutôt chez les malades qui ont été saignées et sont favorisées par l'anémie cérébrale qui se surajoute aux lésions toxiques des centres nerveux (hyperadrénalinémie). La morphine, vaso-dilatateur antagoniste de l'adrénaline, réussit mieux, administrée à doses fractionnées par centigramme ou demi-centigramme, que les hypnotiques du genre véronal. Comme prophylaxie, l'auteur rejette les saignées; il donne la morphine à doses massives au cours de la crise éclamptique.

Des psychoses éclamptiques, il faut rapprocher d'autres psychoses par auto-intoxicatiou gravidique évoluant sous la forme délirante ou la forme polynévritique de Korsakoff.

Les psychoses infectiouses appartiennent au post partum, liées chez les accouchées à des accidents septiques streptococciques, chez les uourrices aux mammites. Dans les types apyrétiques, la mélancolie domine, associée ou non à la confusion mentale. Dans la forme fébrile, souvent hyperthermique et mortelle, le délire hallucinatoire est des plus intenses, l'agitation extrême, nécessitant une surveillance de tous les instants; les urines sont albumineuses. Il existe des lésions suppuratives locales ou générales.

En dehors de ees deux sortes de psychoses, dues plus particulièrement aux complications infectieuses ou toxiques de la puerpéralité, cette période évolutive de la femme peut être accompagnée d'autres psychoses banales généralement attribuables à une prédisposition héréditaire : délire vésanique apparaissant plutôt vers la fin de la grossesse, guérissant souvent au bout de quelques mois, et parfois amélioré par l'accouchement; délire du travail, habituellement de courte durée, mais avec parfois idées d'infanticide chez les filles-mères ; psychoses de l'allaitement chez les femmes épuisées par les privations ou les malàdies antérieures.

H. ROGER.

Rôle pathogène des émotions. Le syndrome émotionnel et les maladies nerveuses d'origine émotive (MARGAROT et FRAISSE, Sud médical, 15 janvier 1920, p. 1129-1152)

Le syndrome émotionnel se traduit par une exagération des réactions émotives uormales et par une sensibilisation affective spéciale se manifestant par une plus grande susceptibilité aux émotious. Chez l'individu normal, ce syndrome s'atténue progressivement et guérit : chez les prédisposés, il peut aboutir à des syndromes psychiques divers. Ce syndrome doit être différencié du syndrome commotionnel et des psychonévroses.

Ces auteurs étudient : 10 Les manifestations appartenant en propre à l'émo-

a. Syndrome émotionnel consécutif à l'émotion-choc. Ils distinguent les manifestations psychiques avec leurs trois stades : phénomènes innuédiats liés au choc psychologique ; manifestations consécutives suivant de très

près les phénomènes de début ; syndrome émotionnel constitué dans sa forme grave par de l'hyperémotivité à forme d'inquiétude et de peur, la fatigabilité cérébrale rapide, la eéphalée, et les troubles physiques liés à une hypertonie du sympathique (tachycardie, sueurs, dermographisme).

b. Syndrome émotionnel consécutif à de petites émotions répétées.

: A ce syndrome émotionnel pur s'associent ou se surajoutent des manifestations psychiques qui en sont indépendantes : syndrome commotionnel ; psychonévroses . relevant de l'hystéric (crises, mutisme), de l'épilepsie, asthme, incontinence d'urine, chorée,

Les auteurs illustrent leur travail de nombreuses observations personnelles prises dans un ceutre neurologique. H. ROGER.

La déminéralisation des neurasthéniques.

Chaque fois que les conditions pathogéniques d'une affection se précisent, on a malheureusement le tort de youloir tout rapporter à la dernière découverte, de faire table rase des données acquises antérieurement, et cela, au détriment de la vérité. C'est ainsi que ces derniers temps, on a voulu voir chez les neurasthéniques seulement des intoxiqués ou des psychiques. Doit-on oublier pour cela que l'intoxication ou la psychose s'accompagnent manifestement de déminéralisation et de phosphaturie?

L'urologie de la neurasthénie ne laisse aucun doute à ee sujet. Déminéralisation et phosphaturie sont-elles des effets, des causes ou des concomitances? Il est difficile de le dire : mais l'expérience montre quel intérêt il y a à les combattre, si l'on ne veut pas que les autres efforts thérapeutiques, hygiène, diététique, psychothérapie, n'aboutissent à des échecs. Dans tous les cas de neurasthénie, il importe donc de preserire l'usage prolongé de la névrosthénine Freyssinge, solution concentrée de glycérophosphates alcalins qui, ne comportant ni chaux, ni sucre, ni alcool, n'apporte aucun élément toxique dans l'organisme, mais lui fournit au contraire, sous une forme très assimilable, le phosphore, la soude, la potasse et la magnésie que les analyses biochimiques montrent toujours être en quantité insuffisante chez les neurasthéniques.

### STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine

P. LONGUET 50, rue des Lombarde



### ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE IODURE DE CAFÉINE

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Unotropine, prescrivez l

# Uroformine Urofropine Française Antiseptique Interne Parfeit Gobev

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

Enhantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
BYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux on pur, S. surgras au Beurre de caco, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublime, S. Résorine, S. Salicylé, S. à l'Ichthyoi, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade. S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Phermacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

SIROP BRAHMA · COUVERAIN THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, ENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

MODE D'EMPLOI Adultes, 4 à 5 cultières per 24 heures, te de l'adultes, 4 à 5 cultières à cultières à 54 4 cultières à cultières à 54 de l'adultes à cultières à cultières à 54 de l'adultes à cultières à culti

G. COULLOUX, Pharmacien de 1<sup>st</sup> classe 35, Rue Briçonnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt: PIOT ET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

e de Wagram, PARIS

### SUPPOSITOIRE PÉPET

CONSTIPATION Colone: HENRY ROGIER, 19, Av. de Vilhera HÉMORRO DES

ACIDE THYMINIOÙE

UEOTROPINE

LYSIDINE

# DIATHESE URIQUE 1

térature et Echantillons , LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Aven

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE DE FRANCE

Séance du 14 mars 1921.

Discussion sur la loi des pensions des armées de terre et de mer. — La séance a été consacrée à la discussion du rapport de M. le médécin principal RIEUX (du Val-de-Grâce) sur la loi du 31 mars 1919, relative aux pensions des armées de terre et de mer.

De 'cette discussion, à laquelle ont pris part MM. le médecin inspecteur général Sieur, Broca, Briand, Baltinarand, Grantur, de Lapersonnie, étc., restent les données suivantes, qui représentent l'opinion de la Société de médecine légale sur la loi des pensions.

Si la loi peut être admise, dans son intégrité, relativement à son application vis-à-vis des infirmes de la guerre, elle doit, en revanche, être l'objet d'une revision de ses articles à portée médico-légale (art. 5 et art. 7), pour l'avenir, c'est-à-dire pour le temps de paix. La notion de présomption légale (présomption d'origine et d'aggravation), la notion de l'équivalence de l'origine directe et de l'aggravation d'une blessure ou d'une maladie, la transformation au bout de quatre ans en pension définitive viagère d'une pension temporaire accordée pour une infirmité non incurable, toutes ces données, qui sont fondamentales au point de vue urédico-légal dans la loi actuelle, doivent être abandonnées pour l'avenir. La présomption est inutile en temps de paix. L'aggravation doit être indemnisée pour elle-même. L'effet de l'article 7 (transformation en pension définitive d'une allocation pour infirmité non incurable) doit être porté à dix ans au lieu de quatre, Enfin, la Société estime que, dans l'armée en temps de paix, en conformité des règles établies en droit commun, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve, à l'Etat de réparer le dommage.

Dans l'application de la loi des pensions ainsi conçue, il y a lieu d'établir un barême unique, bien fait, riche d'indications techniques aussi bien médicales que chirurgicales, dans lequel le médecin expert puisse facilement faire rentrer le cas particulier expertisé.

Le service auxiliaire demanderait une refonte complète et il y aurait lien de séparer en temps de guerre, an point de vue des conséquences médico-légales et de l'attribution des pensions, ceux qui font la guerre à l'avaut et «ceux qui sont simplement mobilisés à l'intérieur.

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 8 avril 1921.

Origine et traitement de la paralysie généraie.

M. A. MARIE apporte un résumé d'ensemble des recherches poursaivies depuis 1905 avec l'avaditi sur la syphilis périencephalique (paralysie générale). Il appèlle l'attention sur la differenciation des virus dermotropes et neurotropes et les distinctions possibles de la thérapeutique correspondant à chemm d'eux.

unerapeutuque correspondant a cinacun d'eux.
L'oppareillage des impotences suivant la méthode d'orthopédie instrumentale. — M. Bidde vapose sa nouvelle methode d'orthopédie princhtque, dite orthopédie instrumentale, fondée sur l'application des principes de la mécanique générale à la machine humaine. Il présente un film elnématographique de malade atteint de paraplégie, marchant à l'aide d'une musculature artificielle, et une sérié de projections photographiques, d'appareils d'étude et de remplacement pour paralysie de toute nature.

Lo rôte des exercices physiques dans l'éducation respiration. «M. KOUNDIY rappelle que la respiration est soumisé à d'eux groupes importants de muscles, les inspirateurs et les expirateurs qui, gréee à la loi de l'antagonisme, se contracteur périodiquement, en créant le rythme respiratoire. Les exercices physiques seuls sout en meaure d'eutrechier l'harmonie nécessaire dans le fonctionnement de ces muscles autagonistes, afin d'éviter les troubles respiratoires et d'augmentet la capacité thoracique. Les exercices physiques doivent être appropriés de telle sorte que l'action synergique des muscles inspirateurs et expirateurs et mire le plus grand profit. La spirometrie est insepable d'éduquer la masse considérable des inspirateurs et le spiromètre n'est qu'un apparell de contrôle.

Do l'emploi des rayons X dans le traitement des caneers œsophagiens. — M. HOULIÉ, à plusieurs reprises, a expériment ée procédé dont la technique est très simple. Escophagoscopie en position assise. Quand le tube arrive en vue de la tumeur, il est abandonné à int-même. A ce mounent, on dispose an-dessus de lui l'ampoule, tandis qu'un aide soutient la tête du patient, la maintenant aussi longtemps que dure l'irradiation.

H. DUCLAUX.

#### NOUVELLES

Assemblée générale de l'association des médecins de France. — I'. A. G. M. P. a teun son assemblée générale le 17 avril à la Paculté de médecine de Paris, sous la présidence du D' Belleucourte, président. Les 94 sections de l'Association générale étaient représeutées par leur délégués, parmi lesquels ceux du Bas-Rhin furent l'obiet d'une ovation symbólique.

Le D'Charles Levassort, scrétairegénéral, a développé, dans son rapport, les deux questions qui étaient à l'ordre du jour : acha éventuel d'un immeuble, organisation d'unscruice de retraite de droit par rattachement combiné avec la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Le minimum de la ertraite serait de 10 con frances et le maximun de 6 000. Une addition aux statuts établissant ce service de retraite a été adoptée.

Parmi les autres questions somniges à l'assemblée, figurait celle de l'riffiliation de l'A. G., à la C. G. I. Sur la proposition du D' Poveau de Courmelles, l'adhésion l'ut contirmée. Enfin il y eut débet sur la question de auvoir à l'A. O. devait se maintenir exclusivement dans son rôle de société de secours mutuels et si la défense des intérêts de souvant les pouvoirs publics devait être sontenue par les syndicats médicaux exclusivement. Après une discussion prolongée il flut finalement admis par l'A. O, qu'elle se réservait de défendre, elle-aussi, les intérêts généraux de la corporation et de se fair repré-

### NOUVELLES (Suite)

senter éventuellement devant les pouvoirs publics, mais après entente avec l'Union des Syndicats médicaux.

Le même soir eut lieu un diner solennel présidé par M. Leredu, ministre de l'Hygiène, lequel avait às adroite : M. Bellencoutre, président de l'A. G., et le D' Chauvrau, sénateur : à sa gauche, le professeur Roger, doyen de la Faculté de méticcine, et le président de l'Union des syndicats médicaux. Au dessert, des discours fureut prononcies par le président de l'A. G. et par le amistire, et la soirée se termina comme elle avait commencé, par des conversations confraternelles les plus cordiales.

Syndicat des médecins de la Seine (Siège social, 28, rue Serpeute, VIe). — Le Conseil d'àdministration du Syndicat des médecins de la Seine, dans sa séance du 10 avril, a entendu un exposé de M. Jayle, secrétaire général, sur la position actuelle du corps médical dans la loi des pensions.

Le secrétaire général a donné cette première conclusion que la campagne menée a pleinement réussi, puisque le décret du 9 mars est considéré comme inapplicable, même par le ministre des Pensions.

M. le secrétaire général a ensuite donné connaissance de deux projets de M. le ministre des Pensions. Puis le conseil a émis trois vœux:

PREMIER VŒU. — Le conseil du S. M. S. invite l'Union des syndicats médicaux à reprendre de suite les pourparlers avec M. le ministre des Pensions sur les bases suivantes.

1º Demander une nouvelle modification de l'article 64, pour supprimer l'intervention du Conseil d'Etat dans l'établissement des tarifs qui seraient fixés par le ministre, d'accord avec les syndicats médicaux.

2º Cette modification obtenue, il pourrait être tenu compte, de suite, des desiderata formulés par les syndicats médicaux de province.

3º Le ministre des Peusions s'engage à avaliser les lettres envoyées par les préfets au sujet des tarifs consentis pour les soins donnés jusqu'au 9 mars. Pour les 27 départements où il n'y a pas eu d'accord, les syndicats seront invités à accepter le tarif des départements l'unitrophes où il y a en accord.

4º Une commission sera nommée immédiatement pour l'établissement des soins et du contrôle, et cette Commission sera composée à parties égales de médecins, de bénéficiaires de la loi des pensions et de fonctionnaires. Le choix des médecins sera fait par l'Union des syndicats, qui fera appelà des compétences scientifiques.

5º Une autre commission serait également immédiatement nommée pour étudier la manière d'établir tous lesoins chirurgicaux et de spécialités; elle serait composée de la même manière que la précédente. Les médecins qui en feraient partie seraient désignés par l'Union des syndicats.

6º Il est bien entendu que l'application du décret du 9 mars reste eu suspens jusqu'à ce que l'ensemble des cinq propositions sus-énoncées soit adopté.



### WICKHAM

Anoien externe des Hôpitaux de Paris
BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE

Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55

LA MÉTAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ETABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre
Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS
Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

Vient de Paraître

DESGREZ

Professeur de chimie à la Faculté de médecine de Paris.

### Précis de Chimie médicale

Bibliothèque du Doctorat GILBERT et FOURNIER

#### NOUVELLES (Suite)

DEUXIÈME VŒU. — Le Conseil d'administration du S. M. S. demande que, en raison de l'importance de la question, son secrétaire général soit adjoint à sadélégation actuelle auprès de l'Union des syndicats médicaux de France.

Fi TROISIBME VOUV. — Le S. M. S., dans le but de sauvegarder à la fois les infrétès des véritables victimes de la guerre et ceux des finances de la Nation, prie l'Union des syndicats d'intervenir auprès de M. le ministre des Pensions en lui demandant de faire modifier par le Parlement, la loi des pensions, de manière à ne pas établir constamment une égalité absolue entre les maladies contractées en temps de guerre et celles survenues en temps de paix, ces demières pouvant n'avoir aucun rapport avec la mobilitation autérieure du malace

Union des syndients médieaux de France. (Siège social, 8, rue Serpente, Paris, VIº). — L'Union des syndients médieaux de France est en conflit avec l'administration du ministère des Pensions, et nou avec les mutilés. Les médecias refusent de remplir les papiers administratifs et non de soigner les mutilés; ils ont soigné, ils soignent, ils continueront à soigner les mutilés.

L'Union fédérale des Associations des mutilés et réformés de guerre s'est réunié hier et a renouvelé auprès de l'Union la propositiou qui avait été faite déja, et dans less mêmes termes, par le ministère des Peusions. Cette proposition est la suivante:

1º Cessation de la campagne actuellement engagée; 2º Taxation des honoraires médicaux au tarif Magi-

3º Les deux clauses précédentes étant acceptées, l'Union fédérale participeati, avec les délégués des médicins et des délégués du ministère, à l'établissement d'un nouveau tarif, car elle reconnaît, avec l'Union des syndicats médicaux, que le tarif Maginot actuel diminue considérablement le libre choix du médecin et, notamment, ne comprend la tarification d'aucun acte chirurgical et aucun service de contrôle.

L'Union des syndicats médicaux a déclaré qu'ella acceptait la troisième proposition aux conditions 'sulvantes : la commission serait composée, par tiers, de délégués des Associations des bénéficiaires de la loi désignés par les Associations de délégués des médicais désignés par IV. S. M. P., et de délégués de l'État, désignés par le ministre. Le but de cette commission serait

a. Etude et construction d'une organisation de soins ;

b. Organisation d'un contrôle;
c. Etablissement d'une nomenclature et d'un tarif

d'accord.

Cette Commission pourra, en outre, examiner le règlement de l'arrièré, et. en général, les questions intéressant

ment de l'arriéré, et, en général, les questions intéressant l'application de l'article 64 avec le libre choix. L'Union des syndicats médicaux rappelle qu'elle n'est

I. Union des syndicats médicaux rappelle qu'elle n'est pas en confil avec les mutilés, mais avec le ministère. Ce ne sont pas les médicins qui ont contracté des dettes vis-à-vis des mutilés, c'est l'État. L'Union ne peut donc accepter de voir les dettes de l'État endossées par l'Union fédérale des mutilés, et voir substituer, dans le confit actuel, les mutilés au ministère des Pensions.

Le conseil de l'Union estime que le ministère des Pensions est capable, à lui seul, de résoudre le conflit qu'il a créé. Monument à la mémoire des internes morts pour la France. — Ce monument a été inauguré dimanche à l'Hôtel-Dieu.

La cérémonie, à laquelle assistaient des représentants du corps médieal et hospitailer des hôpieux et hospices civils de Paris et de nombreux élus de la Schen, était présidée par M. Léon Bérard, ministre de l'Instruction publique, assisté du Dr Louis Mourfer, directeur de l'Assistance publique, et de M. Bintz, directeur de l'Assistance publique, et de M. Bintz, directeur de

Le D' Walther, président de l'Associatiou amicale des internes et aucieus internes, a fait la remise du mouument à l'Assistance publique.

Ont ensuite pris la parole : M. Le Corbeiller, président du conseil municipal; M. Paul Strauss, sénateur, vice-président du conseil de surveillance de l'Assistance publique; le professeur Roger, doyen de la Faculté de médecine; M. Cellier, interne en exercice; enfin, le D' Louis Mourier, directeur de l'Assistance publique, qui a rendu un hommage ému à la mémoire des internes morts au service de la patric.

Second Congrès d'histoire de la médecine (Paris, 1-5 juillet 1927). — Sous le hant patronage du ministre de l'Instruction publique et sur l'initiative de la Société française d'histoire de la médecine, ce Congrès, présidé par les professeurs Jeanselme et Menetier, «'ouvrira le vendredi re'juillet à la Faculté de médecine, à 9 heures, par l'inauvuration du Musée d'histoire de la médecine.

QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR. — I. Etude historique sur les hôpitaux et l'Assistance publique en tous pays.

II. — Documents permettant de calculer la ration alimentaire de l'homme dans l'antiquité et aumoyen âge. III. — Étude et identification des grandes épidémies historiques.

IV. — Le rôle des pharmaciens dans le développement de la biologie.

V. — Histoire des officines.

VI. — Documents sur les épizooties.

VII. — L'alimentation des animaux dans l'antiquité et au moyen âge.

Vendredi 1er juillet : matiu, séance d'ouverture présidée par le ministre ; après-midi, communications.

Samedi 2 juillet: matin. séance de communications; après-midi, conférences-promenades à Saint-Louis, la Pharmacie des hôpitaux. la Maternité, la Salpétrière.— Goûter à la Salpétrière.

Dimanche 3 juillet: matin, séance de communications à 12 h. 30, excursion à Saint-Germain, visite du musée, de la pharmacie et de la Malmaison; soirée au théâtre du Gymnase.

Lundi 4 juillet; matin, séance de communications; après-midi, conférences-promenades à la Bibliothèque nationale, le Louvre, le musée Carnavalet.

Mardi 5 juillet : matin, séance de communications ; après-midi, séance de clôture ; réception à l'hôtel de ville ; visite facultative du Vieux Paris médical.

L'exposition rétrospective médicale reçoit dès à présent les objets : manuscrits, livres, gravures, pelntures, figurines, statuettes, instruments ayant une valeur historique; médiailles, jetons de collèges médicaux, bocaux de pharmacie, mortiers, etc.

S'adresser au Dr Laignel-Lavastine, secrétaire géné-

# Adoptée dans les Mopitaux de Baris et de la Marin Bétablit es Forces, Appétit, D

## Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stériisé, bien toléré, actif et agréable. 2 contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obesite, Goître, etc.

BRONCHITES ASTHME TOUX GRIPPE ILOBULES on D'DE LA L'HELÈNINE DE KORAB calme là loux quintes même incoercibles tarit l'expeelora diminue la dyspnec, prévient les hemopty. Sterilise les bacciles de la tuberculose et ne fatique pas l'estomac CHAPES 12 RUE DE L'ISLY PARIS

## VIN BRAVAIS

Anémie Surmenage Neurasthénie

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Grippe Débilité Convalescences



dans la pratique journalière

Un volume in-16.....



Comprenant 1 Table pliante avec cuvelle sous le siète et porte-cuisses nickelés 4 Laveur injecteur à élévation compl 1 Table à motruments avec 2 glaces de 50-50 1 Vitrine à instruments de 42-62-28 toute vi trée avec 2 tablettes glaces uret à élevation pour opérateur

当PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU, 311 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPAT

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires



#### à 5 kil. de Lyon Etablissement moderne, dans les monts du Leonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTEÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Éculty (Rhêne) Notice sur demande

#### NOUVELLES (Suite)

ral, 12 bis, place de Laborde (VIII°). Tél. Wagram 21-8.

Prière d'envoyer les adhésions et les titres des com-

munications à M. Posseyeux, 3, avenue Victoria, ainsi que les cotisations de 40 francs pour les membres actifs et 100 francs pour les membres donateurs.

La cotisation des parents des membres actifs ou mem-

bres adhérents est de 20 francs.

Deuxième Congrès international d'Eugénique. — Ce

Congrès se tiendra à New-York du 22 au 28 septembre 1921 sous la présidence d'honneur de M. Alexander Graham Bell et sous la présidence effective de M. Henry Fairfield Osborn.

Le Congrès de New-York comprend quatre sections :

Première section. — Données fournies par la génétique
pure chez les animany, chez les plantes. Pécherches sur

pure chez les animaux, chez les plantes. Récherches sur l'hérédité humaine.

Deuxième section. — La famille humaine : facteurs d'amélioration et moyens de contrôle. Contrôle social et légal de la fécondité, conséquence des guerres et des maladies épidémiques ou endémiques; le mariage et l'amélioration de la race, etc.

Troisième section. — Les races humaines et leurs différences, couséquence des migrations, mélange des races, leurs avantages, leurs inconvénients. Opportunité des unions avec des sujets appartenant à des races jumpropres au progrés social, etc.

Quatrième section. — Rôle de l'Eugénique au point de vue de l'état, de la société et de l'éducation, etc.

Les communications doivent être adressées au Dr C.-C. Little, secrétaire général du Congrès, American Museum of natural History, 77th St. and Central Park West, New-York City, N. V., U. S. A.

Une exposition sera annexée au Congrès pour faire counaître les organisations, les publications et les divers documents concernant l'Engedique, Les envois pour cette exposition doivent être adressés au Dr H.-H. Laughlin, Eugenies Record Office, Co I d'Spring Harbor, Long Island, New-York U, S. A.

Société française d'hygiène. — Dans sa dernière séance,

cette société a étudié de deux rapports :

1º Encombrement des villes, par M. Emile Cacheux :

2º Apprentissage du travail manuel dans les écoles primaires et les lycées, par le Dº FOUEAU DE COURMILLES. Cet apprentissage permettrait l'utilisation des deux mains pour toutes les professions même intellectuelles comme la médecine et la chirurgle.

A la suite de la communication de M. Cacheux, la Société a adopté à l'unanimité uu vou, destiné à être transmis au ministre de l'Hygiène et tendant à réserver, lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées on fluviales, une zone de 200 mètres de terrain qui serait réservée à la construction d'établissements industriels on agrícoles.

École du service de santé militaire. — Le Journal

officiel du 6 avril publie une circulaire de 35 colonnes, relative à l'admission à l'Ecole du service de santé.

L'inscription des candidats devra se faire dans les préfectures des départements à la date du 1 er juin 1921. La liste sera close le 25 juin.

Ne sont admis à se faire inscrire que les candidats qui, s'ils sont civils, font leurs études médicales dans le département et qui, d'autre part, rempliront toutes les conditions exigées.

Le nombre des élèves à admettre à la suite du concours de 1921 est fixé :

A 200 pour les étudiants en médecine ;

A 15 pour les étudiants eu pharmacie.

La rentrée à l'École duservice de santé militaire aura lieu le 24 octobre 1921.

Hôpital Saint-Louis. — M. Gougerot continuera-ses conférences des dimanches durant les mois de mai, juin et juillet. Il traitera chaque semaine des sujets d'actualité et s'occupera des nouveautés dermatologiques.

Société de secours mutuels et de retraites pour femmes et enfants de médeeins. — L'Assemblée générale annuelle de la Société de secours mutuels et de retraites pour femmes et cufants de médecins a en lieu le jendi 1 4 avril, en siège social, 5, rue de Surène, sous la présidence de Mne Butte, présidente, assistée du D' Darras, président de la Société centrale de l'Association générale des médecins de Frances.

Le D' Abel Watelet, secrétaire général, rappelle que le but principal de la Société est de constituer, à cinquante-cinq on à soixante ans, une retraite de 360 francs pour tous ses membres participants qui cotisent pour la retrate, mais qu'il existe aussi une seconde catégorie de inembres participants, non cotisant pour la peusion, qui out droit — sauf la retraite — aux mémes avantages, c'est-à-dire, en cas de besoin, à l'aide matérielle de la Société.

Toute femme, veuve ou enfaut de médecin, peut faire partie de la Société à la condition d'être Français ou maturalisé Français et d'être présenté par deux sociétaires. Les veuves de médecins, même remariées, sont adusies ainsi que leurs enfauts.

Les modifications statutaires votées par la dernière assemblée générale extraordinaire ont été approuvées par l'arrêté ministériel du 18 octobre 1920.

Pour les adhésions, demandes de renseignements, s'adresser au D' Abel Watelet, secrétaire général, 5, rue de Surène, Paris (VIII<sup>e</sup>).

Association générale des médecins de France. — Avec l'aide morale de l'Association générale des médecins de France, il est créé un office de placement gratuit, réservé aux veuves de guerre du corps médical, aux inédecins mutilés et réformés de guerre (ayant servi aux armées). Cet office fait appel à la reconnaissance patriotique de tout le corps médical francais our cu'no lui offre ou

# Dragées DU DR. Hecquet au Sequil-Be par (pr.) BERVOSINER BERVOSINER

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMII (4 à 6 par jour) | NERVOSISME NONTAGE, 49, Boal, 4e Fert-Repai, PARIS

## Bromeine MONTAGU

SIROP (4.40)
PILULES (4.40)
AMPOULES (4.40)

NEOMNIES ICIATIQUE

#### NOUVELLES (Suite)

signale les situations et emplois susceptibles d'intéresser ces victimes de la guerre.

Adresser offres et demandes d'emploi sous la rubrique « Office de placement du médecin mutilé » à l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris, Thèses de la Faculté de médecine de Paris. - 19 Avril.

- M. LANTUÉJOUL (Pierre). Les hémorragies méningées du nouveau-né. - M. Byder (André), Contribution à l'étude de la pathogénie de l'éclampsie puerpérale. --M. DEGLAIRE, De l'hémorragie et de l'hémostase dans l'insertion vicieuse du placenta.

20 Avril. - M. Jacob (Gustave), Contribution à l'étude du traitement du prolapsus génital des femmes agées. -M. CAUCHOIS (Jean), Quelle artère faut-il lier dans les hémorragies de la loge myloïdienne? - M. AVRAMOVITCH (Pierre), Etude des spermatocystites non tuberculeuses.-M. DELESTRE (Marcel), Goitre exophtalmique et lésions utéro-annexielles. - M. CATHALA (Jean), L'adénome solitaire. - M. CHAPLAIN (M.), Les écoles de plein air,

21 Avril. - M. Blot (Paul), Les fibromes des nerfs. -M. Georgesco (Jean). De la pachydermie verticellée. -M. Privé (Jean), Les résultats éloignés de la craniectomie. -M. CHALONNEAU (Emile), Del'action des injectious souscutanées d'oxygène. -M. GALLIARD (Henri), Dela valeur de la recherche du sang dans le liquide gastrique. -M110 GALLAND (Paule), Etude de l'hypogalactie vespérale. - M. Ordioni (Paul), Contribution à l'étude de la plaque muquense géante et du voile du palais. - M. TISON (Pierre), Syndrome d'inanition et de carence alimentaire. - M. Bisson (André), Contribution à l'étude radiologique des diarrhées. - M. RYCHWAERT (Pierre), Traitement du rhumatisme bleunorragique. - M. ROLLOT (André), Valeur des variations morphologiques du bacille tuberculeux. - M. Andrieux (Louis), Contribution à l'étude des iujections sous-cutanées.

Médaille de la Reconnaissance française. — Médailles de verneti. — MM. le P' Jean Cantacuzène (de Bucarest); le D' Uytterhoven (d'Ixelles-Bruxelles), le général inspecteur Vicol, du Service de santé roumain. Médailles d'argent. — M. le D' Bruzaud, de l'armée Médailles (d'argent. — M. le D' Bruzaud, de l'armée

britannique.

M. le Dr Carroll-Bull, de nationalité américaine.

M. le D' Carroll-Bull, de nationante americane.

MM. les D''s Cinca (Michel), Goresco (Constantin),
louesco (Démétri), Jobhary (Anibal), Manea (Jean),
Mezinsecscu (Démétri), Negoescu (Michel), Negruzi
(Jean), Panaiescu (Vasile), Proca (Jon), Riegler (l'aul),
Romado (Rédouard), de nationalité rountaine. MM, les Dra Lowis (Louis) (de Liége) et Patry (de Ge-

nève) néve), "Médailles de bronze. — M. le D<sup>e</sup> Balteanu (Jon), M<sup>e</sup>s Buesan (Marie), MM. les D<sup>e</sup> Combiescu (Démétri), Condrea (Pièrre), Efficascu (Grégore), Galasseo (Pièrre), Gheoghiu, Ghiatza, Irimescu (Stefan), Ionescu-Milaiesti, M<sup>ee</sup> Moisiu (Marie), MM. les D<sup>ee</sup> Nosta, Nicolau, M<sup>ee</sup> Rainer, M. le D<sup>e</sup> Tupa, de nationalité

roumaine.

roumaine.

MM. les D<sup>12</sup> Ardenois, Bruyaux, Dardenne, Hoebeke,
Hovine, Olbin, de nationalité belge.

MM. les D<sup>12</sup> Challenor, de l'armée britannique;
Hoguet (de New-York); Jessurum (de Harlem); MacRobert (de New-York); Thomson, del armée britannique.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

30 AVRIL. — Bri belge de neurologie Bruxelles. Séance jubilaire de la Société

30 AVRIL. - Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr GILBERT : Leçon clinique à 10 h. 45.

30 AVRII. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M.le P. ACHARD : Leçon clinique à 10 heures. 30 AVRIL. — Paris. Hôpital de la Pitié, à 10 h. 30, ouverture des conférences cliniques de M. le D'BABINSKI.

30 Avril. — Paris. Société végétarienne, mairie du VIº arrondissement, à 20 heures. M. Charles-Edouard Lévy: Le mal et la douleur.

1er Mai. - Paris. Dernier délai d'inscription pour le

2º Congrès de protection de l'enfance.

1º Mai. — Bordeaux. Dernier délai pour l'envoi des mémoires destinés aux prix de la Société de médecine de Bordeaux

2 MAI. - Paris. Faculté de médecine. à 14 heures. verture du cours d'opérations sur le tube digestif, par M. le Dr LEVEUF.

2 Mai. — Paris. Faculté de médecine, à 16 heures, ouverture du cours de M. le De Roussy sur le problème du cancer et les diagnostics des tumeurs.

2 MAI. - Paris. Faculté de médecine, 15 heures. M. le Dr Laignel-Lavastine: Attentats aux mœurs

2 Mai. - Lyon. Ouverture du cours de perfectionnement de radiologie de MM. Cluzer, Arcelin, Barjon, IAPIOT, NOGIER.

4 Mai. — Paris. Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert et M. le Di Villaret : Pratique gastro-entérologique, 10 h. 45. Le syndrome pylorique.

7 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : Leçon clinique à 10 h. 45. 7 MAI. — Paris. Cliniuqe médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professour ACHARD: Leçon clinique à 10 heures.

7 Mai. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des assles d'aliénés de la Seine (préfecture de la Seine).

7 Mai. — Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Rouen

9 Mai. — Paris. Concours pour les prix de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris. 9 Mai. — Paris. Faculté de médecine, 15 heures. M. le D' LAIGNEL-LAVASTINE : Capacité civile et conjugale. 9 Mar. — Marseille. Concours de médecin des hôpitaux

de Marseille. 10 Mai. — Paris. Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur de Lapersonne : Ouverture du

cours de perfectionnement. 10 Mai. - Paris. Hôtel des Sociétés savantes, 17 heures. Ouverture des conférences d'ophtalmologic de MM. les Dts TERSON, BAILLIART, LANDOLT.

12 Mai. — Paris. Hôpital Cochin, 10 h. 30. M. le Dr Conbonner: Conférence sur la rééducation des strabiques.

12 Mai. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). M. le professeur SEBILEAU. M. le Dr Flurin: Les pharyngites diathésiques et leur traitement, à 10 heures

13 Mai. — Paris. Concours de l'internat en pharmacie des asiles d'aliénés de la Seine

14 Mai. — Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Lyon.

14 MAI. — Paris. Dernier délai d'inscription pour l'attribution de bourses de séjour à l'étranger.

14 Mai. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de médecin suppléant du service médical de la préfecture de la Seine.

17 Mai. — Paris. Faculté de médecine de Paris. Dernier délai d'inscription pour le cinquième examen, ancien régime.

#### GUILBERT

#### TECHNIQUE

#### RADIOTHÉRAPIE PROFONDE

1921, 1 vol. in-16.....

#### VARIÉTÉS LES PARASITES DE LA LITERIE.

#### DU VÊTEMENT ET DE L'INDIVIDU LEUR HISTOIRE ANCIENNE

Par le Dr V. NICLOT,

La maladie pédiculaire. - Ses nobles victimes. - Le pou dans les textes bibliques, chez les comiques. - La literie antique. - La punaise et la puce : au théâtre, dans la satire et l'épigramme. - Propriétés thérapeutiques de la punaise. - La gale.

Biologie : La génération spontanée et les théories humorales

Avides, empressés, fourmillants et jaloux

De pomper tout le sang malsain du mourant fauve En bataillons serrés vont et viennent les poux.

VERLAINE. Poèmes Saturniens; Philippe II,

«Un paysan laboure; sa tunique est légère mais pleine de poux. Il lâche les mancherons de la charrue, une fois, deux fois, pour se gratter ; mais la démangeaison reprend, il n'y tient plus et met le feu à son vêtement, puis revient au travail. Vaincus à deux reprises, ne réclamez pas le feu pour la troisième (1), »

Par cet apologue sans aménité, le cruel dictateur Sylla menaçait la résistance des Pères Conscrits récalcitrants,

Mais les mânes des proscrits veillaient et voici comment il mourut à son tour :

« Il fut longtemps à s'apercevoir qu'il s'était formé dans ses entrailles un abcès qui, ayant insensiblement pourri ses chairs, y engendra une si prodigieuse quantité de poux, que plusieurs personnes occupées nuit et jour à les lui ôter ne pouvaient en épuiser la source : ce qu'on en ôtait n'était rien, en comparaison de ce qui s'en reproduisait sans cesse. Ses vêtements. ses bains, les linges dont on l'enveloppait, sa table même étaient comme inondés de ce flot intarissable de vermine, tant il sortait en abondance. La quantité innombrable de ces insectes résistait à tous les bains. »

« ... et tædo se vidit agmine vinci ». conclut un poète latin;

Le philosophe syrien Phérécyde mourut de même à Samos, puni par Apollon, dont il méprisait les sacrifices, comme inutiles au bonheur de la vie.

«Enfermé dans l'isolement le plus strict, aux visiteurs et à son élève Pythagore il montrait. à travers une fente de l'huis, un doigt décharné : vous voyez, gémissait-il, ce qu'il en peut être du reste du corps. »

La maladie pédiculaire a donc de glorieuses

(1) APPIEN, De bello civili, ch. 101. - PLUTARQUE, Sylla, ch. 45. - Elien, Hist, variées, ch. IV, 528, et De politities Samiorum. — SUIDAS, Χροΐ δήλα. — SERENUS SAMONICUS, Phtiriasi arcenda. - Guiarr, Parasitologic, p. 577.

annales et la phitriase inscrit sur ses listes obir tuaires de nobles victimes : un argonaute, Acaste fils de Pélias, et frère de la fameuse Alceste du répertoire, le poète Alcman, le jurisconsulte Mucius.

Pour certains, la sordidité des milieux carcéraires est relatée : le Macédonien Callisthène, l'esclave Eunus, chef de la révolte sicilienne.

La plupart sont des vieillards, à la résistance affaiblie et à l'hygiène déficiente, atteints de propathies latentes, comme le suppose Guiart dans un spirituel historique, et parfois de plaies suppurantes. Ces plaies étaient souvent le siège d'une autre pullulation qui a fait errer les interprètes : elles s'infectaient de vers. Les vers des ulcères inquiètent les thérapeutes (2), et leur étude s'est poursuivie à travers les âges; ce sont les vers « helcophages » d'Andry : Antiochus Epiphane, Hérode Agrippa et Hérode le Grand seraient à distraire de la phtiriase et à ranger sous cette rubrique.

Quant aux autres noms que se lèguent les rédacteurs d'articles sur le sujet, Ennius est sans doute mis pour Eunus; Valère Maxime a glissé d'une scolie dans le contexte et le divin Platon. selon les écrivains le plus dignes de foi, est mort à quatre-vingt-un ans, quatre-vingt-quatre peutêtre, en écrivant ou mieux dans un banquet de noces. Démocrite est la victime d'une assertion, unique et erronée de Marc Aurèle.

Les modernes ont renchéri : voici les observations de Philippe II d'Espagne et de certain malade auprès duquel, prétend Amatus Lusitanus, «deux esclaves éthiopiens n'avaient d'autre besogne que de porter à la mer les paniers pleins de poux dégagés par son corps ».

On songe aux descriptions de l'Exode :

«Aaron étendit la main, avec sa baguette, et frappa la poussière de la terre et elle devint des poux, sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux dans tout le pays d'Egypte (3). »

Le pou est l'apanage fâcheux des miséreux et c'est, pour l'auteur comique de moyens vulgaires, un sujet facile offert à la risée. Aristophane se défend de semblables procédés. Il en était de même à Rome.

«Dès qu'il me voit, raconte Lucilius, il me flatte de la parole, du geste, se gratte la tête et s'épouille. »

(2) PLINE, XXX, 39, 2; XXVI, 87, 6. — ANDRY, Générat des vers dans le corps de l'homme, liv. IV, ch. 1, Paris, 1718, Macchabées, II, 9. — Act. apôt., XII, 19-20. — Josephe, XVII, 9. - DIOGÈNE LAERCE, III. - SUIDAS, PLATON, -CICERON, De senect., V. ch. XIII, -M. AUR. III, 3. -I,ORRY, De morbis cutaneis, p. 576. — Amatus I, ustranus, Curat. medic., Bâle 1556, Cent. III, ch. LVIII.

(3) Exode, XIII. - ARISTOPH, La Paix, v. 740.



ECHANDELONS : LES ÉTABLISSEMENTS BYLA
26. Avenue de l'Observatoire, Paris

- Unine al Laboratoire de Recherches à GENTILLY (Scient)

DOSAGE CHIMIQUE
ET PHYSIOLOGIQUE

RIGOUREUX
XXXVI gountes = 1 gr. Energétieue = 1 gr. Plante fralche
OPOTHÉRAPIE VÉGÉTALE



### Tout le SUC inaltérable de la PLANTE fraîche et vivante

D'ACTIVITÉ THÉRAPEUTIQUE CONSTANTE, STABILISÉ ET CONCENTRE DANS LES

# Energétènes Byla



Digitale, Colchique :

Aubépine, Genêt, Muguet, Gui, Sauge .

VALÉRIANE Cassis, Marrons d'Inde :





<sup>ENT</sup> ECZÉMA<sup>L</sup> <sup>S</sup> Furonculose Acné-urticaire

## SULFODERMOL RAMBAUD

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

CACHETS ET PÂTE

Hyposulfites benzoinés (1 aux 3 repas)

Composés soufrés { sur voute plantaire matin et soir

Action efficace

Quand arsenicaux, pommades etc. ont échoué, prescrire: Sulfoder mol(cachets et pâte)

Echantillons . Littér 🤭 F 😷 LABORATOIRE RAMBAUD , 12, Rue Beautreillis . Tél: Archives 43-98

#### VARIÉTÉS (Suite)

D'après un proverbe latin, « nous ne voyons point la tique sur nous-mêmes, mais le moindre

pou du voisin ne nous échappe point » (I).

Quant à la puce et à la punaise, rappelons que les éléments (2) de la literie ressemblaient aux nôtres, sauf le sommier élastique, auquel suppléaient des sangles croisées ou des lames métalliques, et la lingerie, celle de la couche comme du corps, dont l'emploi semble irrégulier et tardif. Les Cadurciens (Cahors dans les Gaules) faisaient un lin réputé et confectionnaient des oreillers appréciés. Nous tenons de Sulpitia, la «poétride», quelques vers où elle s'écrie à ce propos : « Pour que, dépouillée de mes toiles cadurciennes, je n'apparaisse point nue, couchée auprès de Calenus (3) ».

On s'abuserait cependant, pour juger de l'hygiène antique, à ne faire état que des chefsd'œuvre d'art ou des somptueux modèles dont nous avons les descriptions, les figurations ou même les spécimens : lits de repas, lits de repos.

Si les riches Athéniens faisaient travailler les ateliers d'artisans (clinobii), dont les gains allaient par héritage à Démosthène (4), le grabat attendait les autres. Dans les rhapsodies homériques, le dormeur s'étend sur des jonchées de feuillage, de branchage, ou, c'est bientôt le lit, sur des peaux de mouton, de cheval; il s'enveloppe également de peaux ou de ses vêtements, parfois sur la cendre encore chaude. Du lit homérique, rien ne se prête au lavage, sauf cette couverture teinte que traduit le mot rhigos : et ces mœurs se sont perpétuées à travers les siècles. Les punaises et les puces pullulent : elles foisonnent aussi dans la littérature des comiques, des satiriques, des médecins.

Aristophane en use avec complaisance à leur endroit:

« Oue peux-tu nous donner de bon ? dit Chrémyle à la Pauvreté (5). Des nuées innombrables de poux, de cousins, de puces, qui frétillent autour de la tête du malheureux, l'incommodent, le réveillent en lui disant : « Tu auras faim, mais lève-toi. » En outre, pour manteau posséder une guenille, pour lit un grabat de jonc plein de punaises, qui ne vous laissent pas fermer l'œil: pour couverture une vieille natte pourrie. »

Ailleurs Dionysos descend vers l'Hadès, aux Enfers (6); il demande à Héraklès son chemin -

car il a déjà fait le voyage — et cette hôtellerie qui soit « pauvre en punaises ».

Socrate, d'autre part, crie à Strepsiade : « Apporte ton lit. - Point ne puis, les punaises le retiennent (7). »

Et quel supplice :

«Ah! je suis un homme mort, voici que les méchants Corynthiens - Coris sont punaises en grec - s'avancent sur moi de tous les coins du lit, ils me mordent, ils me rongent les côtes, ils boivent tout mon sang, m'arrachent les testicules, me fouillent le derrière, ils me tuent. « Iattati, iattati », cris de douleur.

Un personnage de Lucien trouve ses chaussures sous le 1it (8), pleines de ces hôtes mésodorants.

La légèreté de la puce lui a, par contraste, concilié la bienveillance (9). Socrate s'évertue, en lui coulant des bottes de cire, à mesurer ses bonds. La maréchaussée baguenaude, l'archer scythe est séduit aux grâces d'une danseuse, une « puce sur une toison ». A Rome, la moisson pourrait être copieuse. Martial célèbre cet intérieur stoïcien, où la punaise tient une place de premier plan (10); on lui doit la véhémente expression de tritus cimice lectus, lit foulé, dévoré par la vermine.

Comme la mouche, la punaise a son emploi reconventionnel dans la thérapeutique.

Pour la fièvre tierce, les punaises pilées sont reçues dans un œuf comme excipient. Horridus attractu, sed gustu commodus apto, « horrible préparation (II), mais bonne à boire ».

De semblables mixtures s'injectent dans les oreilles, on s'en sert contre les empoisonnements : il faut clore la liste.

On ne sourira point, si l'on songe que la plupart de ces vermines et la gale, que je n'ai point encore nommée, car la détermination de sa cause spécifique est de notre époque, furent de tout temps l'opprobre des armées - celle d'Alexandre (12) fournit un précédent notoire -et souillaient, il y a un siècle à peine, tous les milieux collectifs, surtout les nosocomiaux, où I'on s'enserrait jusqu'à six sur la même paillasse.

Lorry (13) narre e que tous ceux qui vont apprendre la chirurgie dans les grands hôpitaux y contractent la gale, mais comme elle ne repose sur aucune disposition naturelle, elle est bénigne et on s'en débarrasse aisément».

Malgré les enseignements, oubliés, des natu-

<sup>(1)</sup> PÉTRONE, Satyricon, 57

<sup>(2)</sup> DAREMBERG et SAGLIO, Art. Lecius. - MARCHARDT, trad. VICTOR HENRY, II, 385.

<sup>(3)</sup> SULPITIA, Fragments.

<sup>(4)</sup> DÉMOSTHÈNE, Contre ses tuteurs (xer contre Aphobos),

<sup>(5)</sup> PLUTUS, v, 535 et sq.

<sup>(6)</sup> Grenouilles, v, 114-5.

<sup>(7)</sup> Nuées, v. 833-4, v. 709 et sq.

<sup>(8)</sup> De ceux qui sout au service des grands, (9) Aristoph., Nuées, v. 145 et sq. Pêtes de Cérès, v. 1180. (10) MARTIAL, XI, 33 et XI, 57.

<sup>(</sup>II) SERENUS SAMONICUS, Tertianæ typo medicando.

<sup>(12)</sup> QUINTE-CURCE, liv. X, ch. 10.

<sup>(13)</sup> Loco citato, p. 225.



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMMINOSE - AVENOSE, ETC. UÉRÉ LES JAMELET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Prochure et échantillons sur demande, m. JAMMET, 47, Rue de Miromoenil, PARH





Remede vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidants d'iodisme. — 2 à 4 cuillerées à calé par journelle l'ÉGRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTINMAZADE ("MUTTARPHA" WITTE.

#### VARIÉTÉS (Suite)

ralistes, on considérait encore comme une crise humorale, il n'y a qu'un siècle, les parasites qui désolaient ces lamentables milieux.

Aristote (1) expose ainsi la génération de cette faune spéciale :

«Les insectes qui, sans être carnivores, vivent des sucs de la chair vivante, tels que les poux, les puces et les punaises, engendrent tous par accouplement ce qu'on appelle des lentes, mais ces lentes elles-mêmes n'engendrent plus rien. Parmi ces mêmes insectes, les puces naissent de la moindre ordure et il suffit d'un peu de fiente sèche pour qu'il s'en forme. Les punaises viennent de l'humeur qui sort sur la peau de certains animaux... Les poux nais sent sur la tête des enfants, des femmes, moins souvent des hommes.,. Quand un pou doit se produire, il se forme une petite élevure non suppurée : il suffit de piquer pour que la bête s'échappe... Il v a des malades qui produisent des poux en quantité : une certaine espèce a recu le nom de féroce et ceux-ci sont plus durs

(1) ARISTOTE, Hist. animaux, liv. V, chap. 31 (édit. Erasme).

que les poux ordinaires. On a grand'peine à les détacher de la peau.»

Rapprochons pourtant en passant ce texte d'Eustathe : « Les lentes engendrent les poux ». Théophraste admet pleinement l'action génératrice du sang altéré. Elien atteste que chez Phérécyde (2) on aurait assisté aux étapes successives dans une sueur d'abord chaude, puis muqueuse.

Des penseurs admirables d'autre part acceptaient, en ces matières, les conceptions populaires avec la pire crédulité.

« Comme 1es corps des bœufs, lorsqu'ils sont en putréfaction, engendrent des abeilles, ceux des chevaux, des guêpes : comme il sort des escargots vivants du corps des ânes aussi réduits en putréfaction, de même le corps de l'homme, quand les liquides autour de la moelle confluent et s'épaississent, produit des serpents. »

« Les Egyptiens racontent que l'on voit encore aujourd'hui, dans la Thébaïde, une contrée où naissent spontanément, en de certains temps, des rats si prodigieux par leur grosseur et leur nombre que le spectateur reste frappé de sur-

(2) THÉOPHRASTE, Hist. au., II, 9, 6. - ELIEN, Id., liv. V, ch. 2. - Plutarque, Cléomène, XXXIX. - Diodore Src., I, ch. 10.



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

PHOSPHATÉE

SOUS SES QUATRE FORMES CAFÉINÉE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le dans l'active de des l'actives force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-

thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise la diathèse urique les acides urinaires. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de coour et se présentent en boltes de 24. - Prix : 5 fr

PURE

4; rue du Roi-de-Sicile = PARIS

# HYPNOSE SEDATION NERVEUSE

# VERONIDIA

### Ses Indications :

Insomnies

Névropathie -- Hystérie Tremblements -- Mal de Mer

Phénomènes convulsifs

Sa Composition:

0 gr. 25 de Véronal (associé à l'Extrait de Passiflora incarnata), par cuillerée à soupe de

SOLUTION ou par COMPRIMÉ.

Ses Deux formes :

SOLUTION OU COMPRIMÉS

La forme COMPRIMÉS a été réalisée récemment sur la demande du Corps Médical pour certaines catégories de malades.

Ses Deux doses:

HYPNOTIQUE 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

SÉDATIVE 1 cuillerée à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, Paris

#### VARIÉTÉS (Suite)

prise : plusieurs de ces animaux, formés seulement jusqu'à la poitrine et les pattes de devant, se débattent, tandis que le reste du corps est demeuré encore amorphe et à l'état de glèbe.»

L'alimentation est parfois mise en cause, pour les gens comme pour les bêtes. Elien déclare que le cadavre du lézard se conserve dans le vin, mais, dans l'huile, se corrompt (1) : l'huile prend alors mauvaise odeur et, ingérée, elle donne la phtiriase, propriété relevée plus loin à l'encontre de certaines plantes dites pédiculaires, la Ped. palustris et, pour les anciens, le basilic. Parmi les aliments nocifs se placent aussi les figues, puis les sauterelles, si l'on en croit la légende des acridophages longuement contée par Diodore: Africa bortentosa.

Les ectoparasites de cet ordre ne pouvaient échapper aux théories humorales en vigueur.

Il serait oiseux de développer ce chapitre touffu de l'hygrologie antique et les historiens de la Médecine, Andral, Bouchut, Dezeimeris ont fouillé les traités hippocratiques comme les galéniques, sans compter les œuvres moindres, pour nous présenter les humeurs, leur nomenclature variable, et, parmi celles ordinairement admises, le sang qui engendre la bile jaune, la noire, la pituite ou phlegme, les humeurs excrémentitielles, urine, sueur apparente ou insensible, fuliginosités; les quatre qualités, à quatre degrés progressifs, des éléments, chaud, froid, sec. humide, et feu, terre, air, eau ; les trois périodes de la coction de l'aliment, jusqu'à sa distribution dans tous les points du corps ; le rôle de l'estomac, de l'intestin, du foie, des viscères, qui ont un pouvoir d'attraction, d'altération, de rétention, d'expulsivité. Une affection humide du premier degré et chaude au troisième se corrige en combinant l'aliment et le médicament, dessiccatifs et rafraîchissants au même degré.

Ce concept de l'altération - « intempérie ou dyscrasie» - des humeurs a été encore compliqué par l'intervention, il y a quelques siècles, après les Arabes, des théoriciens de l'iatro-mécanique et de l'astro-chimie : la pléthore, l'effervescence, la putridité, l'acrimonie accomplissant leur méchante besogne. Sylvius de le Boë est le type de ces imaginatifs artisans de la doctrine : la crase tour à tour saline, acide, âcre, amère explique la pathogénie et dirige la thérapeutique.

humeurs peccantes et parmi les substances animales analogues qu'ils rencontrent dans le monde extérieur.

« Il s'engendre souvent, disent Oribase, Aetius, sur la tête, tout à coup, une foule de poux, réunis

D'EG., I, 81. - Drop., Src., III, 29, 40.

vessie; dans la série naturelle il y a après la gale Les parasites naissent sponte sua dans les des animaux, celle des oliviers, comme il y a des

poux du pin, des poissons, des puces de la rave. Au titre humoral, est-ce le phlegme, selon Hippocrate, la sueur saline, avec Théophraste, .

(1) ELIEN, Sv. IX, ch. 10. - PLINE, XX, 48, 2. - PAUL (3) T. III, p. 553.

dans la profondeur de la peau, par la superfluité d'humeurs qui sourdent, modérément chaudes.» De même Coclius Aurelianus : « Au moment

des crises, la bile rouge se faisant issue par les fines voies, ces animaux prennent naissance,

Pour humorale qu'elle soit, la cause prochaine de la phtiriase demeure obscure dans Galien, mais Avicenne la précise en donnant comme origine à cette genèse spéciale, « les déchets chauds de la troisième coction sans âcreté et sans altération, les matières âcres et virulentes ne pouvant engendrer d'êtres animés ».

Lorry, qui rapporte cette dernière opinion. se montre hésitant : « Problema non solvitur ». Pour l'intelligence de ces théories, il faut se remémorer qu'à la triple coction, intestinale, sanguine. périphérique (2), correspondent comme déchets les fèces, l'urine, la sueur.

L'œuvre de Haller-Boerhaave (3), pour pleine d'esprit critique quelle soit, suppose que les «cirons» habitent les «follicules de la peau», qu'ils y ont leurs « nids », et leur éclosion prépare ces phtiriases mortelles relatées dans l'histoire.

En 1816, Fournier, dans le Dictionnaire en 60 volumes, ne laisse pas de décrire, après Ranque. la phtiriase critique qu'il assimile à la gale critique.

Quant à cette dernière espèce, je n'entreprendrai pas son historique, déjà retracé par la · plume alerte du Pr Guiart et par celle autorisée de Dezeimeris pour la période lointaine que i'envisage, « Psore » chez les Grecs et « Scabies » chez les Latins réunissaient des affections non encore discriminées : on peut y reconnaître la contagion et le prurit. La psore est une des quatres espèces contagieuses de Galien, avec l'ophtalmie, la phtisie et la peste. L'armée d'Alexandre en souffrit cruellement, aux bords de l'Indus, parmi les misères de la famine, Horace conseille aux gens prudents d'éviter les contacts suspects :

#### « ... Tetigisse timent fugientque Qui sapiunt ». Rayer prétendait cependant que l'on fit commencer l'ère de la gale génuine à Guy de Chau-

liac. On reste évidemment surpris d'être invité.

au diagnostic avec la lèpre, déclarée squameuse

et prurigineuse; surpris encore davantage de-

vant la gale de la tête, des paupières, de la

Serenus, Samonicus? Est-ce, avec Galien, une (2) AETIUS, liv. II, s. 2, ch. 67. — LORRY, De morbis cutaneis, p. 578. — TH. PRISCIEN, Rev. méd., liv. IV, à Eusèbe.

# DIGITALINE CRISTÉ PETIT - MIALHE

## **PRODUITS OPOTHÉRAPIQUES**



PRÉPARÉS SUR DES GLANDES SOUMISES A LA DESSICATION IMMÉDIATEMENT APRÈS LEUR EXTRACTION par L:DANET, Phar "del" Cl.

#### EXTRAITS

d'Ovaire L. P. O. en cachets de 0.20 d'Hypophyse L. P. O. 0.05

de Surrenale L. P. O. 0.10 de Corps Thyroide L.P. O. > 0.10 ET TOUTES DOSES

> EXTRAITS MIXTES sur Ordonnances.

littérature & de spécimen 1.rue Grétry PARIS (25)



### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

## JRAZIN

(Citrosalicylate de Pipérazine)



Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Est donc Un analyssique extrémement silicace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antiespique puissant des reins et de la vessie. L'URAZINE

Parfuitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes Granulés effervescents pour le traitement prolongé. Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage.

L. DURANDI Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



#### VARIÉTÉS (Suite)

humeur âcre et chaude ou saline et épaissie dans l'immobilité? Est-ce, avec Actuarius, une résultante humorale composite, en proportions variables? Qu'il s'agisse des produits plus ou moins altérés de la troisième coction, Lorry en doute peut-être, mais il différencie le diagnostic suivant les tempéraments (1) :

«Des papules, florides animeés et congestives, indiquent la forme sanguine et une crase hématique altérée; leur pâleur, la forme lymphatique ou pituiteuse; leur fond intercalaire (I) Loco citato.

jaune ou livide dénonce la bilieuse, tandis que l'atrabilaire se trahit par l'intensité de prurit. » Infortuné « Picrochole »,

> ... namque est scabiosus et acri Bile tumet (2).

La gale critique de Fabrice de Hilden, de Rivière, de Pringle est encore discutée par Biett dans le Dictionnaire en 30 volumes, et 1'on sait quelle longue procédure a dû engager le sarcopte avant d'accéder à la dignité de pathogène (3).

(2) PERSE, II, 13. Cf. PLAUTE, Captifs, III, 4, 63. (3) GUIART, Paris médical, 16 mai 1014.

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE PROFESSEUR CHELLE

Le nouveau professeur de chimie à la Faculté de médecine et de pharmacic de Bordcaux fait, à de justes titres, l'objet d'une chronique d'honucur daus le Journal de médecine de Bordeaux. Car il s'agit d'un maître brillant qui s'est affirmé depuis longtemps par des travaux chimiques de premier ordre ; dosage des éthers dans les vius (thèse pour le doctorat en pharmacie), autres proscédés d'analyses œnologiques, dosagedes bromures dans

les eaux (en collaboration avec Deniges), l'indice mercurique en hématologic clinique, etc.

Pendant la guerre, le Dr Chelle s'occupa particulièrement des intoxications alimentaires et autres causées par les Allemands.

La nomination du professeur Chelle, cendre du Professeur Denigès, est très bien accucillic et la Faculté de Bordeaux ajoute à sa couronne un nouveau et jeune fleuron

DUFONT,



## L'ÉLIXIR

de

porte toujours la signature de garantie

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES. VARICOCÈLES. PHLÉBITES, HÉMORROÏDES Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS:** 

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

#### SCÈNES MÉDICALES

#### UNE CONSULTATION CHIRURGICALE

Un accident vient d'arriver à un enfant. La grand'mère parlait déjà « d'un grand chirungien ». Les parents affolés ne savent que faire. Enfin on décide d'appeler d'abord le médecin de famille » pour ne pas le froisser » Mais, comme il n'est pas là de suite, on regrette déjà cette condescendance. Dans l'attente et l'agitation, on accable le malade de soins incohérents suggérés par l'entourage. Malgré les racontars de « cures miraculeuses », on reste dans l'auxiété.

Quand le médecin arrive, on le reçoit d'un: Altı l'est vous, docteur », qui implique : Enfin ce n'est pas trop tôt! On lui arrache son pardessus. On le bouscule presque en le poussant vers des corridors. Dans la précipitation générale, il se trompe plusieurs fois de porte et on l'amène à grande allure à la chambre de l'enfant, où tout le monde est réuni. La mère haletante raconte l'accident, interrompue à chaque instant pour un détail que veut spécifier la grand'mère qui n'a rien vu ni compris, mais sait tout imperturbablement. Le docteur cherche à faire préciser, interroge et n'obtient que réponses contradictoires ou

futiles au milieu d'un flux de paroles désordonné et une excitation qui se propage à toute la famille. La scène prêterait à sourire, si on ne devait tenir compte de l'émotivité naturelle dans ces tristes circonstances.

Devant la confusion croissante du récit, le médicin renonce à écouter davantage et procède à l'examen du petit malade qui se plaint et renseigne mal. Penché sur le lit, il explore avec plus ou moins de méthode, cherche, hésite quelquefois longtemps, puis, décidé, se relève et, se tournant vers la famille, lance avec autorité et componction, maparfois sans certifude, quelques phrases vagues et consolantes. Puis, emmenant à l'écart le père et la mère, il conclut d'un air catégorique et entendu qui cache ses hésitations et, déclarant la situation complexe et délicate, il demande une consultation avec un chirurgien.

Les parents angoissés se regardent et font un geste de triste assentiment. «Qui voulez-vous? Comaissez-vous quelqu'un? » reprend le docteur. Un nouveau geste d'abandon lui répond. Devant la famille annihilée dans son émotion il passe alors en revue plusieurs chirurgiens dont il enumère consciencieusement la spéciale compétence, les

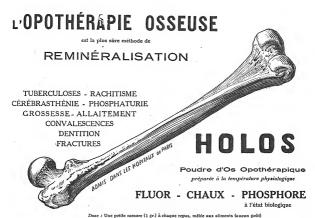

# LUCHOR

Offre toutes les ressources de la thérapeutique par le soufre, est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad. Se., oet. 1920).

Est souveraine dans les affections de

GORGE, PEAU, ARTICULATIONS

#### SĖDAT NERVEUX

HYPNOTIQUE DE CHOIX



ANTI-SPASMODIQUE Anti-Algique

VERONAL SODIQUE

LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à café

à base de EXTRAIT DE JUSQUIAME

> COMPRIMÉS Deux à quatre

INTRAIT OF VALERIANE

AMPOULES Injections Sous-Cutanees



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21 Rue Théodore de Banville PARIN J. LEGRAND, Pharmacien



#### L'AUVERGNE THERMAL

15 Mai - 1º Octobre Cures arsenicales

1er Mai - 15 Octobre

Affections Intestinales

1er Mai - 15 Octobre Affections Cardiagues et Artérielles

MONT-DORE

15 Mai - 1er Octobre Providence 455 Asthmatiques

15 Mai - 1er Octobre

Cure de l'Albuminurie R AUX ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

Entérites, Constipation, Diarrhées, Infect. intestinal Congestions hépatiques, Dyspepsies infantiles, Maiadics coloniales.

Aff. et troubles fonctionnels du oœur, Troubles de la circulation (Hipertension et Ariérie-Sciérose), Arthritisme, goutte, rhumatisme Diabéte, Eozéma sec. Anémie.

Lymphatisme, Adénopathies, Aff in voles respiratoires (philippalis), Anémie, Chlorose, Pajudisme Diabète, if cutanées, Mai, in Enfants

Aff. des voies respiratoires, Asthme, Emphysème, Séquelles d'atteintes infectieuses,Trachéo-Bronchites, Rhino-Pharyngites, Rhume des foins.

Cure de reminéralisation, Cur de lavage, Anémie, Lymphatisme Arthropathies, Gynécopathies

#### SCÈNES MÉDICALES (Suite)

travaux, les qualités morales et même discrètement, sur interrogation, les conditions d'honoraires.

Il profite de l'hébétude et de l'indécision qui persistent pour mettre en valeur et proposer un ami dont il connaît les habitudes et qu'il apprécie à tous points de vue. On acquiesce vaguement et, après quelques indications pour un traitement d'attente, le médecin se retire en disant qu'il reviendra avec son confrère. el Il faut avoir toute confiance, » ajoute-t-il d'un ton avantageux et rassurant.

La mère va alors annoncer la nouvelle à la famille qui se lamente. Le père, contenant son émotion, affecte le calme et cherche à le communiquer à tous. Il s'efforce de faire ressortir les affirmations encourageantes du docteur, la robuste constitution de tous les siens, les progrès de la chirurié, etc.

Après quelques heures passées dans l'anxiété, le chirurgien arrive. Il est de haute et imposante stature, le visage grave et sans manifestation expressive. Il s'avance d'un pas mesuré et pesant, précédé du médecin. Rapidement et à mi-voix il est présenté à la famille, qui le regarde à la dérobée avec une sorte de terreur mitigée d'espoir. Digne et calme, il s'incline sans mot dire et pénètre dans la chambre du malade. Celui-ci s'éveille un instant de sa torpeur pour lui jeter un regard de surprise et d'inquiétude, mais il est vite sidéré par l'air important du maître et il s'abandonne à l'examen. Il écoute d'un air effaré les paroles banales et rassurantes que, dès l'abord, laisse tomber le chirurgien dans le silence entrecoupé des chuchotements de la famille qui a suivi en troupe, toujours plongée dans son lamentable ahurissement. Le médecin, en quelques mots techniques met son confrère au courant. Celui-ci. le regard fixe, a l'air d'écouter en hochant la tête d'un air entendu, mais souvent il suit sa pensée première. Puis, posément et avec les gestes sûrs et rituels qui conviennent et impressionnent, il inspecte, palpe, pose de brèves questions. N'attendant pas toujours la réponse, il ponctue son examen de ses interiections coutumières et indistinctes qui parfois tournent au tic et au grognement, mais semblent faciliter l'éclosion de l'idée. Dans la pénombre la famille, toujours anxieuse, massée comme un troupeau devant le danger, les cous tendus pour mieux voir et entendre, cherche à surprendre sur les traits du chirurgien

le moindre reflet de ses impressions. Mais seules les lèvres laissent échapperces interjections vagues qui couvrent d'un voile discret le diagnostic qui s'élabore ou fait défant.

« Maintenant nous allons causer, » dit le maître en se retournant vers le médecin. Et toujours dignes et calmes, ils se retirent et s'enferment dans une pièce voisine comme des juges qui vont délibérer sur la sentence. Là, d'un mot net et bref le chirurgien pose son diagnostic ou, sur un ton réservé, il enguirlande ses hésitations d'une copieuse documentation. L'affirmation catégorique impressionne le confrère qui s'incline, ou s'il v a quelque divergence dans l'incertitude, l'entretien se prolonge pénible et confus. Dans tous les cas, on s'entend sur ce qu'il faut dire à la famille et à la fin, d'un air plus ou moins détaché, on agite et résoud la question des honoraires. Quand on ne trouve plus rien à se dire, on fait entrer les parents, Le chirurgieu se lève et d'un ton doctoral, après la formule consacrée: « Mon confrère et moi sommes d'accord... » il expose la situation avec les circonlocutions qui lui sont familières. De sa haute taille, il domine et s'impose avec une certaine satisfaction. La mère en retrait, les yeux troubles et fixes, épie le moindre signe d'espoir. Le père, qui veut garder son sang-froid, les traits tendus, s'efforce de saisir le langage parfois diffus et mystérieux. Il cherche à deviner la conclusion qu'il attend avec une anxieuse impatience. Enfin le chirurgien, presque toujours, conseille une opération. Le médecin, resté au second plan, a suivi le discours qu'il ponctuait de signes de tête approbateurs. A la fin il s'incline pour déclarer qu'il partage l'avis du maître et du regard encourage et exhorte la famille. Du geste plus que de la voix, les parents acceptent d'un air résigné. Puis on retourne près du malade qui finit par s'inquiéter et qu'on s'efforce d'apaiser rapidement par quelques mots sans portée.

Enfin les médecins se retirent.

Dan; l'escaller ils fixent d'une façon plus précise le détail de l'opération et la répartition des honoraires. Puis, abordaut la question professionnelle ou autre à l'ordre du jour et entamée parfois pendaut la délibération à luis clos, ils continuent une conversation qui, d'après les gestes, semble vivement les intéresser et chasser un peu le souvenir de ceux qu'ils laissent dans la douleur et l'angoisse.

Dr Pierre Maurel, (de la Bourboule),

# BACILLOSES

## **SUBAIGUES & CHRONIQUES**

Sulfates de terres rares

(NÉODYME — PRASÉODYME — SAMARIUM)

CHIMIOUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

# **PELOSPANINES**

ΠΗΛΟΣ: terre; ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul. de l'Hôpital, PARIS (5°)

#### LES CÉRÉMONIES MÉDICALES

#### CÉRÉMONIE D'INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS DE L'INTERNAT

Une fouler cenetille, toute vibrante de cœur, remplissait dimanche matin, 24 avril, le hall d'entrée de l'Hôtel-Dieu. Elle était venue sur l'invitation du comité de l'Association amicale des internes et anciens internes des hôpitanx de Paris, pour assister à l'inaumunicipal, M. le président de la cinquième commission du conseil municipal, M. le directeur de l'Assisfance publique, M. le président du conseil de surveillance de l'Assistance publique, le représentant de M. le recteur de l'Académie, M. le doyen de la Faculté de médecine, Mgr le coadjuteur du cardinal-archevêque de Paris, M. le Pasteur de l'Oratoire, M. le grand rabbin, des membres de l'Institut, de l'Acadé-



guration du monument aux morts de l'Internat élevé là par ses soins.

M. le ministre de l'Instruction publique présidati, ayant, auprès de lui, les représentants de M. le président de la République, de M. le président du Sénat, de M. le ministre de la Guerre, de M. le ministre de l'Hygiène, de MM. les maréchaux Foch et Pétain, de M. le Préfet de la Seine, M. le président du conseil mie de médecine, de nombreux représentants du corps de santé militaire. Autour de ces personnages se pressaient ceux qu'un lien de famille ou d'amitié cruellement rompu par la terrible guerre, ceux qu'une reconnaissance patriotique émue, que l'admiration du sacrifice. noblement et, simplement consenti avaient attirés autour de la stèle érigée à nos héros. J. M. le président de l'Association, le D'Walther, prit

#### LES CÉRÉMONIES MÉDICALES (Suite)

le premier la parole pour remercier les généreux doncours de tous ordres qui avaient permis cette, in cértaonie d'hommage et qui en rehaussaient l'éclat, i pour 'rappés sur la ligne de feu, comme médecins, comme combattànits' même, pour citer quelques exemples magnifiques de dévouement professionnel équivalant au phas noble searfice guerrier.

M. Le Corbeiller, président du conseil municipal, voqua le souvenir de la cérémonie d'inauguration decet autre monument de Incour del'Hôtel-Dieu élevé en 1902, lors des fêtes du centenaire de l'Internat, aux internes morts victimes de leur devoir professionnel, et rappela les paroles par lesquelles son prédecesseur, M. ISsendier, saluait « ces morts glorieux, biéros d'hier qui feront les héros de demain ». Ces horts de demain au cens morts de la grande guerre, sachant les qualités « d'énergie de décision, de bonté et de sentiment du devoir s qui inclinent à la profession médicale, qui se développent à l'exercice de cette profession.

M. le sénateur Strauss, après avoir rappelé les circonstances històrques où s'est exercé, depuis sa fondation, l'esprit de dévouement et d'abnégation professionnelle du corps de l'Internat, offrit e l'homage de la reconaissance la plus étune et l'admiration attendrie du conseil de surveillance de l'Assistance publique» aux héros dont les noms sont insertits sur la vierre du monument.

M. le général de division Buat, sous-chef d'Étatmajor général de l'armée, vint, à son tour, glorifier le rôle du corps médical pendant la guerre, et de l'élite que constituaient les internes des hôpitaux de Paris; il dit le grand nombre relatif des médecius mobilisés (18 000 sur 22 000), les pertes cruelles des médecins des régiments de bataille (39). 100 dont beaucoup étaient de nos jeunes internes.

M. le doyen Roger sahna tous les dévoucments médicaux qui s'exercèrent pendant la longue épreuve et n'eut garde d'onblier l'obseur sacrifice de ceux qui succombèrent à la táche qu'ils s'étaient domés trop lourde, et qui se perdent dans la fonle immense des héros anonymes. Sa pensée s'arrêta phis émue sur ses collègues « partis en plein épanouissement de jeunesse, d'activité, d'intelligence, avant même d'avoir pu chaucher l'enure qu'ils avaient conque ». Il dit leur confiance en la victoire finale qui les soutenit pendant la lutte et qui adouté leur mort. A nous, les survivants, de nous montrer dignes d'eux dans l'œuvre de paix et de séclence qui nous incombe.

M. Teillier, interne en exercice, célébra en ses camarades tombés pendant laguerre les qualités d'homme de médecin, de Français. Ils furent des hommes, car chtes cux le sentiment du devoit l'emporta sur l'amour de la vie, des médecins par leur science, sans donte, mais aussi bien par leur courage et leur abnégation, des Français enfin qui acceptrent et recherchèrent le périlleux homteur d'être parmi ceux qui, en premitre ligne, défendaient la France.



L. B. A. Téléphone : Élysèes 36-64 PRODUITS CARRION.

L. B. A.

Telephone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### LES CÉRÉMONIES MÉDICALES (Suite)

M. Mourier, directeur de l'Assistance publique, qui vécut deux ans de la guerre en étroit contact avec le corps médical, viut attester que les morts et les survivants parmi les internes de la guerre furent, en toute circonstance, les égaux de nos plus grands soldats, de ceux qui portaient les armes de mort. « Ils ont eu leur rôle magnifique dans la bataille, ils cut leur part de l'immense victoire, et elle est belle. & L'orateur glorifia longuement les jeunes, fauchés avant l'heure : « Ils étaient l'élite naissante du corps médical ; c'est à eux que les vieux maîtres remettaient le flambeau. Ils eussent sans nul doute apporté à la nation et à l'humanité plus que des soulagements passagers. Qui sait les idées qui sont mortes avec eux, les secrets qu'ils emportèrent?... Tâchous d'accomplir ce qu'ils auraient accompli. Nous leur rendrons le véritable hommage, celui qui n'est pas dans les paroles mais dans les actes.

M. le ministre de l'Instruction publique termina

la série des discours par quelques mots, d'une belle improvisation, très flatteurs pour le corps de l'Internat, et rendit lui aussi, au nom du gouvernement, un vibrant hommage à nos morts.

Au cours de la céréusonte, la musique de la Carde avait exéenté un programme bien en harmonie avec les grands sentiments qui planaient sur l'assemblée, la Marseillaise, le Chant du drapeau, de Bruneau, la Marche hévoique de Saint-Saüns, et Sambre-et-Meuse,

Aux sons de cet air national, lui aussi, les assistants se répandirent autour du monument et s'arrêtées, du pleusement d'evant l'œuvre, aux sobres lignes, du sculpteur Landowski et de l'architecte Bigot. Puis on se retira, chacun emportant pour soi, pour les siens, le souvenir ému de la belle et grande cérémonite.

La mémoire des héros de la guerre, internes et anciens internes des hôpitaux de Paris, ne périra pas.

I. TOMIER.

#### NÉCROLOGIE

#### CHARLES MONOD 1843-1921

Vir probus, operandi peritus, telle est l'inscription qu'on devrait graver sur la tombe du chirurgien Charles Monod, qui vient de s'éteindre à soixantedix-limit ans, entouré de l'estime et de l'affection de tous eeux qui l'ont connu.

Membre de la Société de chimugie dont il fut le président, membre de l'Académie de médecine Charles Mondo accomplit toute sa earrière chirurgicale dans son service de l'hôpital Saint-Antoine on son ensedgement an lit du malade et ses séances opératoires furent toujours très suivis. Il aurait pu être professeur, si sa modestie ne l'avait pas tenu écarté de la voie des compétitions.

Ses travaux scientifiques furent nombreux, toujours marqués au coin du jugement le plus sain, de la documentation la plus serupuleuse, écrits dans une langue elaire et précise. Ses deux ouvrages fondamentaux sont : un Traité des maladies du testicule. en collaboration avec son ami Terrillon, et un Traité de technique opératoire en deux volumes, en collaboration avec son ancien interne Vanverts, qui ent deux éditions et qui resta jusqu'à ce jour le bréviaire de tous ceux qui voulaient apprendre la technique opératoire. Rien ne peut rendre mieux compte de l'honnêteté serupuleuse de l'opérateur et de l'écrivain qu'était Charles Monod que la première phrase de l'avant-propos de ce livre : « L'idée de ce livre, dit-il, date de loin : du jour où l'un de nous, appelé à diriger un service de chirurgie, se fit une règle de ne

jamais entreprendre une intervention importante, sans se renseigner à nouveau auprès de ceux qui avaientle mieux décrit ou leplus récemment pratiqué l'intervention projetée, » Tout Charles Monod est dans cette phrase : la science et l'habileté professionnelles nunce à la plus parfaite loyauté.

A la Sosiété de chirurgie dont il était un fidèle, nous aimions tous recuellir l'avis du e père Mond v, comme nous l'appelious affectueusement, parce que nous savious que cet avis était toujours sage. Laimême aimait à se testir au contarutée toutes les notions nouvelles, de tous les procédés opératoires nouveux; il allait voir opérer dans leurs services ses anciens élèves devenus ses collègues. Expert près les tribunux, il remplissait sa téche avec le plus louable souci de la vérité, et, chose rare elsez un homme de son âge et de son expérience, il ne craignuit pas de daire appel à de plus jeunes que lui lorsqu'il voulait se documenter sur un sujet où îl estimait leur compétence supérieure à la sieune.

Travailleur acharné, il a dressé avec une patience de bénédictin la table des matières de la Société de chirurgie à l'occasion de son tinguantenaire.

Ceux d'entre nous qui n'avaient pas en l'honneur d'être ses élèves, l'entouraient d'une respectueuse affection et se eonsidéraient un peu comme ses disciples.

Charles Monod a laissé un grand exemple : celui d'un chirurgien qui a passé sa vie à faire le bien, et ses fils peuvent être fiers de porter un tel noin.

ALBERT MOUCHET.

#### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TÉLEPHONE 114

### A. DE MONTCOURT

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsie

enhérulines dosées à 0 gr. 125

De 4 à 16 sphérutin

par jour.

Extrait hépatique MONCOUR Maladies du Poie

Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 ejgr. en doses de 12 gr. En suppositoi dosés d 3 gr. De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires —

MONCOUR Diabète par hyperhépatie

En sphérulines dosées à 20 cjgr. En suppositoires dosés à 1 gr. En sphéruifnes dosées à 25 cter. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires — De 1 à 4 sphérulines par jour.

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

Constipation muco-membraneuse

Entérite En sphérulènes dosées d 30 ctgr. De 2 à 6 sphérulines par jour.

Extrait intestinal

MONCOUR

TÉLEPHONE 114

Toutes cos préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déligrent que sur prescription médicale.



donnant un grossissement de 2 fois 1/2

#### DRAPIER ET FILS

7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (I\*r)

INSTRUMENTS de CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL BANDAGES - ORTHOPÉDIE

Nouveau rectoscope opérateur du D' BENSAUDE Nouveau rectoscope dilatateur du D' PAMBOUKIS

CYSTOSCOPES, URÉTROSCOPES

Envoi de la notice sur demande

## CONSTIPATION

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1°EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secre tions glandulaires de cet organe.

2° Extrait biliaire DEPIGMENTÉ qui reqularise la sécrétion de la hile



1 à 6 comprimes

avant chaque repas

3º AGAR AGAR qui rehydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action onti-microbienne et anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIOUÉE 21. Rue Théodore de Banville, PARIS J.LEGRAND, Pharmacien

#### ÉCHO

#### SON EXCELLENCE SHU CHE TCHANG PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE RECU EN SORBONNE

" DOCTEUR HONORIS CAUSA"

Quel humoriste nous parla jamais du « péril iaune »?

Le 24 avril 1021, à 16 heures de relevée, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, l'Université de Paris recevait, en grand apparat, une mission chinoise dont Son Excellence Tchou Tchi Kien, envoyé extraordinaire, est le chef très distingué.

L'aspect de la salle est intéressant : avant l'arrivée de l'ambassade, on fait une ovation au maréchal Joffre qui se dérobe; les diverses Facultés, en corps, prennent rang peu à peu ; Droit, Lettres, Sciences, Médecine, en robes multicolores, en rabats plissés, en toques médiévales... Nous reconnaissons le professeur Letulle, à l'allure martiale; le professeur Rénon qu'une récente élection a appelé à la Faculté et à l'Académie ; le professeur Chauffard; M. Laignel-Lavastine, l'érudit secrétaire général du futur Congrès d'histoire de la médecine. MM. les professeurs Roger, « le doyen des temps nouveaux », et Netter prennent place sur l'estrade officielle. De-ci, de-là, des cravates de commandeur relèvent la sévérité des costumes... Non loin de mon observatoire, deux dames chinoises, aussi gracieuses que ces menus et rares bibelots de vitrine d'art, sourient d'aise à la pensée qu'un sujet du Céleste Empire est le héros de cette fête : elles appartiennent, sans nul doute, à la mission extraordinaire car je les verrai repartir dans une automobile officielle... Cependant que dans une pose héraldique, immobiles, la main sur le pommeau du sabre, les attachés à la garde consulaire, debout, semblent figés comme des statues sur les gradins où un service d'ordre des plus sévères les a placés.

La salle, immense, se garnit lentement... Richelieu, le ministre, qui est un peu chez lui, me paraît plus autoritaire que de coutume, presque agressif. Ne va-t-il pas demander à l'envoyé extraordinaire de ratifier les instructions qu'il a données à l'un de ses pionniers de la « Compagnie française de l'Orient » d'aborder sur la terre des Indes? (Plus tard, s'inspirant des projets de Richelieu, Colbert organisera une mission qui ira à Pékin présenter les lettres de créance signées de Louis le Grand.) Descartes semble vouloir passer au crible de sa méthodologie la doctrine de Confucius le Sage, tandis que Pascal, effrayé par le silence des espaces infinis, s'isole sur son socle et continue la recherche de quelque théorème de géométrie...

M. Petit représentant M. Millerand, Son Eminence le Cardinal Dubois, M. Bérard, ministre de l'Instruction publique, le maréchal Fayolle, legénéral Berdoulat.

Son Excellence Tchou Tche Kien prend place, ayant à ses côtés, à sa droite, M. F. Brunot, doyen de la Faculté des lettres ; à sa gauche, M. Appell. recteur de l'Académie de Paris. Un peu plus loin, M. Paul Paiulevé et M. Deutsch de la Meurthe, le Mécène à qui l'on doit la création à Paris de l'Institut des hautes études chinoises. La foule des grands jours remplit la salle immense.

Il ne m'appartient pas de dire ce que fut «l'exposé de titres » développé par M. le doyen Brunot. Son Excellence Shu Che Tchang, président de la République chinoise, est un lettré au sens très noble et très complet qui est donné à ce vocable dans l'empire du Soleil. Homme d'action au suprême chef, il veut des réalisations immédiates dans tous les genres d'activité et il nous intéresse de souligner qu'il veut vulgariser les richesses de la Bibliothèque impériale : l'histoire de cinquante siècles de civilisation.

 M. Appel, succède à M. Brunot. M. l'envoyé extraordinaire remercie l'un etl'autre, et avec eux, l'Université de Paris, de l'honneur qui est fait à la République chinoise en la personne de son président.

Comme il s'exprime en chinois, un attaché d'ambassade, (pour les quelques personnes de l'assistance qui ne connaîtraient pas cette langue), veut bien nous traduire le discours de M. Tchou Tchi Kien.

A son tour, M. Tcheng Loh, l'éminent ministre de Chine à Paris, prend la parole : il fut bref.

De M. Painlevé nous n'attendions pas moins qu'il nous fit en raccourci l'histoire de nos relations avec l'Empire chinois. Il eût pu nous dire que l'on doit à des Pères jésuites la première carte exacte sur le vaste empire : ces jésuites appartenaient à la mission envoyée par Louis XIV... Nous aurions aimé entendre citer le nom du courageux évêque que fut Mgr Favier et dont l'influence fut si grande à la cour de Chine, durant les trente dernières années du XIXº siècle. Mais, dans une large synthèse, l'ancien ministre nous dit les raisons qui militaient en faveur d'une union plus intime de nos civilisations, union qui devait conditionner la paix du monde: que l'Orient pour elle à l'Occident s'allie...

Ne semble-t-il pas à l'Association pour le développement des relations médicales entre pays amis et alliés (A. D. R. M.), que la mission chinoise lui offre une occasion inespérée d'étendre son programme et de le réaliser? Je renvoie, respectueusement, cette motion à ses deux présidents, MM. les professeurs Hartmann et Vaquez.

Comme M. Letulle gagnait de son pas rapide la rue des Écoles, je lui volai une interview : je vous en dirai les termes quelque jour...

R. MOLINÉRY.



9, rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

- 450 millig.

COMPRIMÉS 1 à 3 -- - 25 millig.

GRANULES 2 à 6 -- - - - 4 1 centigr.

Traitement spécifique et abortif de la SYPHILIS











5, rue Ballu - PARIS

## OFFICE DE RECOUVREMENTS

Fondé en 1900 par M. H. MAUGER Ancien chef du service des Reconvrements du Syndient des médecins de la Saine,

M. BARBIER, Directour, 39, rue Galande, PARIS'(V\*)

Service spécial pour MM. les Docteurs en médecine

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES DE LA NUTRITION

ANTALGOL GRANULÉ DALLOZ. — Quino salieylate de pyramidon INDICATIONS: Goutte, rhumatismes

Dalloz, 13, boulevard de la Chapelle, Paris.

ATOPHAN CRUET. - Cachets dosés à o gr, 50. 3 à 8 par jour. Indications: Goutte, rhumatismes articulaires.

Cruet, 13, rue des Minimes, Paris.

BIOTOSE CIBA. - Extrait vitaminé, contenant les facteurs hydro et liposolubles nécessaires à la eroissance et à l'équilibre nutritif.

Indications: Troubles de la eroissance et du développement osseux. États dyspeptiques, con-valescences, troubles endocriniens, décaleification,

diabète paueréatique.
POSOLOGIE: 2 à 4 euillères à café par jour. Laboratoires Ciba, O. Rolland, 1, place Morand, Lvon.

CACHETS DE SANTÉ DE PACHANT. — DOSES ; I à 4 cachets par jour, soit aux repas, soit en se eouchant.

Indications: Ralentissement de la nutrition. Pachaut, 130, boulevard Haussmann, Paris.

CALCILINE. - Deux comprimés dans un peu d'eau, avant les repas INDICATIONS : Diabète.

Odinot, 25, rue Vaneau, Paris.

DIABÉTIFUGE. - Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine

Doses : 1 eachet le matin et l'après-midi. Continuer pendant dix jours; diminuer s'il y a lieu, après analyse du suere : cesser au bout de vingt jours. Repos de vingt jours et reprendre.

Laboratoire Scientia, 10, rue Fromentin. à Paris.

EXTRAITS HÉPATIQUES ETPANCRÉATIQUES DE MONTCOURT. - En sphérulines et en suppositoires.

Indications : Diabète. De Montcourt, à Boulogne-sur-Seine.

FOSFOX YL. — Médication phosphorée intensive, par le Fosfoxyl Carron. C<sup>10</sup>H<sup>16</sup>Pi·lO<sup>2</sup>Na<sup>2</sup> (phosphotéré-

benthal sodique). Indications: Ostéomalacie, rachitisme, diabète, neurasthénie, impuissance, etc.

10 centimètres cubes équivalent à 1 centigramme de phosphore. Dose: En movenne 20 centimètres cubes par jour

dans de l'eau avant les repas. Carron, laboratoire, 40, rue Milton.

HISTOGÉNOL NALINE. - Médication arséniophosphorée. Indications : Diabète. Emulsion, comprimés,

granulé, ampoules. Naline, à Villeneuve-la-Garenne.

IODALOSE GALBRUN. - Iode physiologique, soluble, assimilable; solution titrée de peptoniode.

### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS. 3. Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

RYOGENINE LUMIERE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

HÉMOPI ASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

PERSODINE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aigues et chroniques et des divers états blennorragiques

. POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes trais. Novocaïne de fabrication française. Aussi active que la ALLOCAINE LUMIÈRE cocaine. Sept fois moins toxique,

iêmes emplois et dosages que la cocaïne.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent, Pour imm nisation et traitement de la fièvre typh o'id

### Granules & Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 4889, elles prouvent que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, DPPRESSION, ŒDÉMES, Affections MITRALES, CARDIDPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, - innocuité, - ni intolérance ni vasoconstriction, - on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon A 0.0001

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Brix de l'deademie de Medecine pour "Eirophanius et Strophantine", Medaille d'Or Expos. untv. 1900. 2222222 0 10 10 20 20 20 20 20 20 PARIS, 3, Boulevard St-Martin of Phrim. 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2

## MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm<sup>3</sup> 5 francs.

ABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# tonhan:Cruet

en cacheta dosés à 0.50 cg. (3 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

anns I A GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

TRAITEMENT RATIONNEL



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

# CONSTIPATIO

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES DE LA NUTRITION

INDICATIONS: Arthritisme, goutte, rhumatisme.

DOSE: 5 à 20 gouttes pour les enfants, et 10 à 50 pour les adultes.

LIPOIODINE CIBA. — Combinaison grasse iodée (41 p. 100 d'iode), remplaçant avantageusement les iodures alcalins en raison de son activité et de

sa bonne tolérance.

Indications: Celles de l'iode et des iodures: hypertension, obésité, rhumatisme chronique, adé.

nopathie.

Posonogie: 1 à 6 comprimés à ogr, 30 par jour,

aux repas.

Laboratoires Ciba, O. Rolland, 1, place Morand,
Lvon.

PAIN FOUGERON. — Avec mie, frais, agréable au goût.

INDICATIONS: Diabète.

Produits antidiabétiques Fougeron, 37, rue du
Rocher, Paris.

SANTHÉOSE. — Diurétique, 2 à 4 cachets par jour. Diathèse urique (santhéose lithinée). Santhéose, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris.

**SULFOIDOL**. — Soufre colloïdal chimiquement pur. Contient 10 centigrammes de soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Indications : Arthritisme. Robin, 13, rue de Poissy, Paris.

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS LE PER-DRIEL. — Goutte, gravelle, rhumatisme Chaque bouchon-mesure contient 20 centigrammes. de principe actif. Se prennent dans de l'eau sucrée ou non, dans de la bière ou du lait. Le Perdriel, 11, rue Millon, Paris.

THÉINOL BAILLY. — Deux cuillerées à dessert par jour.

Indications : Rhumatismes.

Bailly, 15, rue de Rome, Paris.

THÉOSALVOSE. — Cachets dosés à o gr, 25 et à ogr, 50 de théosalvose. Dose moyenne: 1 à 2 gr, par

jour.
INDICATIONS: Goutte, gravelle, rhumatismes.

URASEPTINE ROGIER. — A base d'urotropine, helmitol, pipérazine, benzoate de lithine. Dissont l'acide urique.

Rogier et C16, 19, avenue de Villiers, Paris.

URAZINE. — Composition: citrosa 'icylate et pipérazine. Dissolvant de l'acide urique et des urates. Analgésique des douleurs r. umatismales. INDICATIONS: Toutes les manifestations arthri-

tiques.

UROFORMINE GOBEY. — Comprimés dosés à

o st, 50 d'héxaméthylène-tétramine.

INDICATIONS: Rhumatismes, phosphaturic.

UROPHILE BAILLY. — A base de benzoate

d'urotropine.
INDICATIONS: Lithiase urique, accidents arthritiques, goutte, rhumatismes.

Dose: 1 cuillerée à soupe le matin et une le soir dans un demi-verre d'eau. Bailly, 15, rue de Rome, Paris.

24117, 13, 710 40 1011

Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme.

"Calciline"
REGALGIFICATION - REMINÉRALISATION

COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : <sup>2</sup> Comprimés dans un peu d'eau
avant chaque repas. Enfants 4/2 doss.

A. ODINOT PARIS 25, RUE VANEAU

Croissance, Adénites, Coxalgie, Naladie des O Diabète, Grossesse, Aliaitement, Convalescence

# TUBERGULOSES Bronoblico, Catarrhos, Grippos I'ÉMULSION MARCHAIS Phosphologicostolo Galas fullirocaticos Galas fullirocaticos Brood Colorania En Adolescopes

#### MIERS-SALMIERE

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE

Eau laxative diurétique. — Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBESES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE. Satus Internate & Moi d'Octobre.



Littérature et Echantillons : Leboretoire d'Endocris 2. Piace du Théâtre-Français, Paris. Dir<sup>3</sup>: A CÉDARD, Pharm. de i<sup>4</sup>° cl., ancien interne des Hôp

#### PRODUITS DE RÉGIME HEUDEBERT Cн.

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Règles difficiles. Age critique. VARICES, HÉMORROIDES, etc.

## Prost L'HÉMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER

Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ

#### L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Senecon, etc. Dose par jour; Adultes: 2 & 3 ver. & liq. Enfants: 2 & 3 cuill. & dessert, Laboratoires du Docteur BARRIER, Les Abrets (Isère) Littérature - Échantilions sur demande

#### PARAFFINOLEOL HAMEI

Paraffine liquide chimique NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL I° Aromatisė. Indications : 2º Sans arome.

Colites, Entérocolites, Appendicites

Echantillon et Ullerature roduits : F. Hossinann : La Roche & Cr 21 Piote des Kosfes , Paus

3º Créme au cacao. Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL LR MANS

CURE DE SOURC OF URINAIRES, FOIE

GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLEROSE



ustine MARQUE DÉPOSÉE

Glycéroplasme à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 2404 48 heures se détache facilement).

l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines. Abcès. Rappelez-vous Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie, Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1º0 classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°), Ad. Teleg. ANTIPHIO-PARIS.

#### NOUVELLES

Médecins du sous-secrétariat de l'aéronautique et dis transports aériens. — M. le Dr Obissier est nommé médecin-chef et le Dr Barbeillon, médecin-adjoint.

Commission de prophylaxie anti-vénérienne. — M. le Dr Carle (de Lyon) est nommé membre de cette commission.

Université de Rome. — M. le Dr Lozzatti est nommé professeur de clinique des maladies des enfants enremplacement du professeur Conceti, décédé.

cement du protesseur Concett, décèdé.

Congrés de médecine interne du Nord. — Ce Congrès se tiendra à Helsingfors du 30 juin au 2 juillet 1921.

Le sujet mis à l'ordre du jour est le traitement de la

syphilis viscérale.

a. Syphilis du système nerveux central.

Rapporteurs: Olaf Haussen (Bergen); Jarl Hagelstam (Helsingfors).

 Syphilis des viscères thoraciques et abdominaux, Rapporteur : H.-C. Jacobœus (Stockholm).

Les inscriptions pour communications sont acceptées jusqu'au 1er mai 1921. S'adresser à M. Frédéric Saltzman, secrétaire général, Unionsgatan, 40, Helsingfors, où aura lieu le Congrès.

Congrès International d'ophtalmologie. — Un Congrès international d'ophtalmologie aura lieu à Washington du 18 au 22 avril 1922, sous les auspices de la Société ophtalmologique américaine, la section ophtalmologique de l'Association médicale américaine, et l'Académie d'orbalmologie et d'éto-tarvapologie.

Le burcau de l'organisation temporaire est ainsi composé: Président: M. Georges E. de Schweinitz, Philadelphia. Vice-président: M. Edward Jackson, Denver, Secrétaire et trésorier: Luther C. Peter, Philadelphia, etc. Les otiniques, et la taxe sur le chiltre d'atfaires.

M. Joseph Bernier (Ain), député, ayant demandé, le
25 septembre dernier, à M. le ministre des Finauces si
une clinique médicale, recevant des malades hospitalisés
als l'établissement pour les soins à donner, est soinnise
à la taxe sur le chiffre d'affaires, et ajouté qu'il s'agit en
l'espèce d'une clinique de peu d'importance, a reçu la
réponse suivante:

a Le médecin qui dirige une clinique recevant des malades auxquies il donne personnellement ses soins ne fait qu'exercer sa profession, et n'étant pas, de ce chef, sommis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, n'est pas davantage redevable de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cette solution est indépendante de l'importance de la clinique. J'ournad officiat, 10 févriex)

Relèvement d'honoraires. — Le Conseil municipal de Paris, sur la proposition de M. Emile Massard, un tode de la 2º Commission, vient de décider qu'à partir du 1º janvier 1921, le taux de la vacation à payer aux méde-cins — lorsqu'ils seront requis par la Préfecture de police en matière de secours publics ou d'accidents non sus-ceptibles de sulte judiciaire — sera porté à 20 francs et qu'une somme de 1½ 500 francs, destinée à couvrir les frais de la dépense, sera rattachée au budget apécial de la Préfecture de police, chapitre 25, artide 1<sup>ex</sup>, Asile d'aiffichs de Lesveliec. — Un poste d'interne en

médecine est actuellement vacant à l'asile de Lesvellee.
Avantages : Nourriture, logement, chauffage, élanitage, blauchissage. Traitement : Début 1, qoe francs après deux ans 1 700 fraucs, après quatre sus 2 000 francs Voyage d'arrivée payé après six mois de présence. Un mois de confèg payé par an.

# VITTEL

### GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIOUES Régime

### SOURCE HEPAR

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE

## L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Satole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire

Saison 15 Mai — 18 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

# TRICALCINE

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



. RACHITISME . SCROFUL

CROISSANCE

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

SE VEND :
TRICALCINE PURE
PROBER, COMPRINTA, SEAMOULE, ET CLOSETS
TRICALCINE CHOCOLATEE

TRICALCINE
Mithylarsinie en cochete
Adeinolinie seulement

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

PRODUITS ÎNVEUHU!

Austânme
Emphyseme
Dneumobiol

LABORADIRE ARIN:
1-JACORADIRE ARIN:
2-JACE ARINE ALTON.

EFFET IMAÉDIAT ET DURABLE.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## Sérum Névrosthénique FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de diyeérophosphate de soude par centim. cube. Enool gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Téléphone 682-16. 2° En Gouttes (pour la voic gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

Pièces à fournir :

1º Extrait de l'acte de naissance :

2º Certificat e scolarité constatant la prise d'au moins dix inscriptions, les examens subis et les stages hospitaliers accomplis :

3º Certificat de bonnes vie et mœurs.

Adresser la demande avec les pièces justificatives à M. le directeur de l'Asile de Lesvellec, près Vannes (Morbihan).

Enfants-Assistés de la Seine. - Sont nommés, à titre provisoire, en qualité de médecin du service des Enfants-Assistés de la Seine :

a. Dans l'agence d'Issoire dont la circonscription médicale de Vernet-la-Varenne a été scindée en deux circonscriptions nouvelles : M. Fontbonne, pour la circonscription de Vernet-la-Varenne sud-ouest ; M. Quinquandon, pour la circonscription de Vernet-la-Varennenord-est.

b. Dans l'agence de Saint-Pourçain : pour la circonscription de Montet, M. Guignard ; pour la circonscription de Châtel-de-Neuvre, M. Odoul

Les accidents du travail et les maladles professionnelles. - Des conférences complémentaires sont faites pendant le semestre d'été sous la direction de M. le professeur Balthazard, les mardis, jeudis et samedis, à 6 heures, au grand amphithéâtre. Elles portent sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Un enseignement pratique, comportant l'examen des ouvriers victimes d'accidents du travail, a lieu tous les r au général commandant le corps d'armée, qui statue. jeudis, à 2 heures, au laboratoire de médecine légale

La Société française de dermatologie à Bordeaux. -La Société française de dermatologie tiendra sa réunion mensuelle à Bordeaux les 17 et 18 mai (clinique dermatologique). Il y aura séance matin et soir pendant ces deux journées dermatologiques; le programme comporte 33 communications de MM. Petges, Dubreuilh, Milian, Audry. Arnozan, Thibierge, Hudelo, M. Pinard, Goubeau. Jeanselme, Quevrat, etc.

Étudiants engagés pour la guerre. - M. Gaston Des-CHAMPS (Deux-Sèvres), député, demande à M. le ministre de la Guerre : 1º si les étudiants en médecine engagés pour la durée de la guerre, avant accompli plus d'un an de services et ayant pris leurs premières inscriptions de médecine depuis leur libération momentanée, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 mars 1905, modifié par l'article 15 de la loi du 7 août 1913 ; 2º quelle est l'autorité qui, en pareil cas, délivre le sursis ; 3º quelles sont les formalités à remplir pour faire la demande régulière. (Question du 4 mars 1921.)

Réponse. - 1º Les étudiants en médecine engagés pour la durée de la guerre, ayant accompli plus d'un an de services et actuellement dans leurs foyers, en situation de libération provisoire, peuvent obtenir le sursis prévu à l'article 15 de la loi du 7 août 1913; 2º et 3º ils doivent, à cet effet, remettre au commandaut du bureau de recrutement dont ils relèvent, une demande accompagnée d'un certificat justificatif de leur qualité d'étudiant en médecine. Ces demandes sont transmises

II. Congrès professionnel hospitaller. - L'Association

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

ENTERITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte VALS PRÉCIEUSE l'Equ des Hénatiques

puissant reconstituant naturel alimentaire à base de diastase et de lécithine actines

"Pendant la GROSSESSE et l'ALLAITEMENT, l' Ovomaltine " entretient les forces et.

> par sa forte teneur en extrait de malt. active la sécrétion lactée.

ce dans du lait ou du lait coupé d'eau à vol-Peut s'ajouter au café, au thé, au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON.

ons et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE. PARIS-5



AVEC MIE & FRAIS & EXQUIS

37, Rue du Rocher, PARIS Echantillons gratuit à MM. les Docteurs.

# APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe

Cet appareil, qui s'adapte instantanément sur toute douille de lampe



ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alternatif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus naut, (ripnase, etc., qui a cue recominu par us electroticaspeuses res puis éminents aussi qualifié que les grands appareils, permet une utilica-tion des plus pratiques des courants de haute fréquence en: Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Urologie, Gynécologie et Ophalmologie, en raison des nombreuses électrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet également l'Auto-conduction ou D'Arsonvalisation, la Fulgura-tion, de même que le traitement des affections des voies respiratoires par 10ζone. — Sa consommation est de 22 watts et son poids, dans une elégante boîte gainée de 27 × 20 × 10 \*/\* avec 2 électrodes (comme représenté ci-contre) : 2 kil. 1/2. - Extrême simplicité de maniement, absence absolue de tout danger, même employé par des Docteurs non spécialisés en Electrothérapie.

Prix: 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE 68, Rue Condorcet, PARIS (9°)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris,

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPARFIL





LIPOIDES SPLENIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

**AMPOULES - PILULES** 

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIOUE 159, Avenue de Wagram PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

des médecins et chirurgiens des hôpitaux de France a décidé de tenir un Congrès à Strasbourg, la première semaine d'octobre.

Leçons sur la diphtérie (HÖPTPAI, DES ENFANTS-MALA-DES).— M. le DP P. Lereboullet, agrégé, commencera le p mai à 9 h. 50, avec l'aide de M. Pierre-Louis Marie, ancien interne des höpitaux, et M. Brizard, interne des höpitaux, un enseignement pratique du Diagnoctic et du Traitement de la diphtérie. S'inscrire au sécrétariat de la Faculté (guichet n° 5), les lundis, mercredis, vendredis, de midi à 3 heures.

Enseignement clinique de la radiologie médicale. — [HÖPTRA, SANN-LOUIS]. — M. le D' Belot, chef d'u laboratoire central d'electro-radiotherapie, assisté de M. le D' Nahani, commencerale 18 maià 10 h. 30 une série de dix leçons sur l'interprétation des images radiologiques, Le droit d'inscription est de 100 francs.

Cours pratique de broncho-essophagoscople. Le Dr Guisez, ancien interne des hópitaux, recommencera son cours le mardi 24 mai à 5 heures à la élinique-maison de santé, 15, rue de Chanaleilles. (Laryngoscopie directe ; broncho-essophagoscopie ; examen de malades, interventions).

S'inscrire auprès de la directrice de la clinique, le matin.

Enseignement pratique d'oto-rhino-laryngologie (Hô-FITAL, LAINNEC). — M. H. Bourgeois, chef de service, avec la collaboration de MM. Baldenweck et Le Mée, oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux, André Bloch, Vernet et Tarneaud, assistants du service, commencera à partir du 25 mai un cours privé d'otologie en quinze leçons.

Les cours auront lieu trois fois par semaine, les mardis jeudis, samedis. Les jours intercalaires, les élèves seront exercés à l'examen des malades et pourront assister aux consultations et opérations.

A la fin du cours un certificat d'assiduité sera délivré aux auditeurs qui en feront la demande.

S'inscrire dans le service auprès du Dr Vernet, assistant.

Droit d'inscription 150 francs pour les élèves nouveaux, 75 francs pour les auditeurs des cours précédents.

Thèses de la Facuité de médecine de Paris. — 25 avril. — M. HODDEN (LOUIS). La vie d'um médecin du vrs siècle avant J.-C. — M. PRINDARUS (Jean), l'hyperplasie adichomateuse surrelate dans son rapport avec la nephrite chronique. — M. MOREAU (Henri), De la mortalité fectale dans les présentations du siège. — M. CABOUAT (Paul), Contribution à l'étude clinique et radiologique des fractures du con-de-pied chez l'estant. — M. VERLUOT (Georges), Rapports du diabete avec la syphilis. — M. GALIV (Léon), Technique instrumentale de la radio-thérapie profunde.

a8 avril. — M. -PLERSON (Armand), Contribution à l'étude clinique de la peste. — M. BREEZAK (D., Contribution à l'étude de la typhose syphilitique. — MU'S LUCE DANTIN, Haquéte sur la syphilis des femmes mariées. — M. HUNSHERY (Léon), La pensitance simple du canal artériel. — M. DELUSHER (Robert), Du traitement de Finfection perspéciale à la campagne. — M. CALAW (Maufection perspéciale à la campagne. — M. CALAW (Mau-



HYPNOTIQUE PUISSANT SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX SERENOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

# PERAZINE

LE PLUS SÛR

### DISSOLVANT DE L'ACIDE URIQUE

· Antiseptique Urinaire .

2 à 4 cuillerées à café par jour Bi-borate LABORATOIRES MIDY de soude

Citrate de

9. Rue du Comet Rivière

Lithine

trate de potasse 8 %

92 %

40 % 20 %

comparées de l'acide urique

Sur la ligne

ALLEVARD (Isère PARIS-GRENOBLE

## Affections des voies respiratoires

Saison du 1er juin au 30 septembre Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

Établissement Thermal ouvert

Climat sédatif dous

SOURCES DU BAYAA, - Eaux chlorurées sodiques bromo-todurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMENORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative





RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE en instillations pasales et oculaires

ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGENE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypoden

TTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIEGE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 26 

#### NOUVELLES (Suite)

rice). La scarlatine considérée au point de vue étiologique et pathogénique. — M. TEXTER (Georges), Contribution à l'étude des phénomènes méningés au cours des infections à bacilles d'Eberth. — M. Sann-Marra. (Georges). Esta actuel de la prophylaxie de l'ophitalmie.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

- 7 Mai. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45.
- 7 Mai.— Paris. Cliniuqe médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.
- 7 MAI. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des asiles d'aliénés de la Seine (préfecture de la Seine).
- 7 Mai. Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Rouen.
- 9 Mai. Paris. Concours pour les prix de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris.
- 9 Mai. Paris. Faculté de médecine, 15 heures. M. le D' Laignel-Lavastine : Capacité civile et conjugale.
- 9 Max. *Marseille*. Concours de médecin des hôpitaux de Marseille.
- 10 Mai. Paris. Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur de Lapersonne : Ouverture du cours de perfectionnement.
- 10 Mai. Paris. Hôtel des Sociétés savantes, 17 heures. Ouverture des conférences d'ophtalmologie de MM, les D<sup>14</sup> Terson, Bailliart, Landolt.
- 10 Mai. Paris. Hôpital de la Pitié. M. le Dr Mau-Claire, 9 h. 45: Fistules osseuses consécutives aux plaies de guerre.
- 12 Mai. Paris. Hôpital Cochin, 10 h. 30. M. lo D' CANTONNET : Conférence sur la rééducation des strabiques.
- 12 Mat. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). M. le professeur Subilanu. M. le Di Flurin: Les pharyngites diathésiques et leur traitement, à lo heures.
- 13 Mai. Paris. Concours de l'internat en pharmacie des asiles d'aliénés de la Seine.
- 14 Mai. Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Lyon.

- 14 Mai. Paris. Dernier délai d'inscription pour l'attribution de bourses de séjour à l'étranger.
- 14 MAI. Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de médecin suppléant du service médical de la préfecture de la Seine.
- 14 Mai. Paris. Faculté de médecine de Paris. Dernier délai d'inscription pour le cinquième examen, ancien régime.
- 14 Mai. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Guibert : Leçon clinique à 10 h. 45.
- 14 Mai. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.
- 17 Mai. Bordeaux. Réunion de la Société française de dermatologie.
- 18 Mai. Paris. Faculté de médecine. Ouverture du cours d'opérations génito-urinaires de M. le D<sup>r</sup> Charrier, prosecteur, à 14 heures.
- 18 Mar. Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouverture des dix leçons d'interprétation des radiographies par le Dr BELOT.
- 18 Mai. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert et M. le Dr Villaret ; Le syndrome pylorique, à 10 h. 45.
- 19 MAL Paris. Hôpital des Enfants-Malades. Ouverture des leçons sur la dipthérie, par M. le Dr Lereboullet, à 9 h. 30.
- 19 Mar. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le D<sup>\*</sup> HAUTANT: Radium et rayons X en oto-rhino-laryngologie.
- rayons X en oto-ramo-iaryngologie.

  19 Mai. Paris. Hôpital Cochin, M, le D\* Cantonnet,
  à 10 h. 30: Conférence sur la rééducation des strabiques.
- 23 Max. Bruxelles. Congrès de médecine légale.
- 23 Mai. Lyon. Concours de médecin des hôpitaux.
  23 Mai. Dijon. Concours de chef des travaux ana-
- tomiques à l'École de médecine de Dijon.

  23 Mai. Paris. Concours de suppléant des chaires
- d'anatomie et de physiologic à l'Ecole de médecine de Rouen. 24 MAI. — Paris. Ouverture du cours de sérologie de
- M. le D' RUBINSTEIN, 54, rue Saussure, à 14 houres. 28 Mai. — Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux de Lyon.

### Broméine MONTAGU

Todéine MONTAGU
(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.=0,0t) TOUX SIROP (0.04) EMPHYSEM PILULES (0.01)

48, mgEtt n. i de Port-Royal, PRRIS

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg =0,81)

SIROP (0.40)

SIROP (0.03)
PILULES (0.01)

AMPOULES (0.03)

SCIATIQUI
NEVRITES

69, Beulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RICHARD POMARÈDE

## LA CURE DE DIURÈSE

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Manuel du puériculteur, par I., A. DEMELIN, che de service à la Matemité de l'hôpital Lariboisière, professeur agrégé, chargé de cours de clinique à la Faculté de médecine de Paris, et I. DEVRAIONE, acconclieur des hôpitaux de Paris, aneien chef de clinique à la Faculté de médecine. I vol. in-8 raisin de 400 pages, avec 70 figures: 22 fr. (Dois, édileur à Paris).

Ce livre s'adresse à toutes les personnes que la puériculture du premier âge attire : médecins, étudiants, sagesfemmes, professeurs, iustitutrices, mères de famille, etc. Il traite dans sa première partie de l'hygiène, surtout alimentaire, des nourrissons; dans sa seconde, de la pathologie spéciale du nouveau-né. Les auteurs ont voulu être simples au fond comme daus la forme, exposant l'opinion qui leur semblait la meilleure et la plus pratique. Leur longue expérience leur a permis d'écrire un livre pratique et clair, qui ne peut manquer de rendre service en donnant au lecteur tous les éléments nécessaires pour suivre le développement des nourrissons, parer aux accidents si nombreux qui penvent survenir dans les premières semaines de leur existence, éviter les erreurs fâcheuses et les préjugés nuisibles. Au moment où se multiplient les consultations de nontrissons, où l'hygiène du premier âge apparaît à tous comme essentielle à connaître, un tel livre vient à son heure et mérite le succès

The nervous child, par CH. CAMERON. I vol. in-8 (Oxford medical Publication; Henry Frowde, et Hodder et Stoughton, Londres).

Excellent petit ouvrage, bien écrit et médicalement peusé. De plus en plus, le médecin à à soeupper de l'enant et des influences qui peuvent modifier la mentalité; l'extrêmesensibilité à ces influences est la marque de l'enant nerveux. Analyser la nervostié de l'enfant du jenne âge à l'adolesceuce, voir par quels signes elle se tradut, comment elle réagit sur les diverses fonctions organiques, comment on peut les modifier, tel est le but de ce petit volume hautement pratique et d'une lecture instructive.

Feebleness of growth and congenital Dwarfism, parle D' MURK JANSEN. 1 vol. in-8° de 82 pages (Oxford, medical Publication; H. Frowde, et Hodder et Stoughton à Londres).

Dans cet ouvrage, luxueusement édité et plein d'intéressants documents icoupgraphiques, le savant professeur de Leyde, complétant des travaux antérieurs sur l'achondroplasie et le rachitisme, expose successivement les troubles de croissance se développant après la naissance sous diverses influences et ceux qui sont d'origine congénitale (naimisme congénital), ceux-ci souvent moins bien commus ; dans ce second groupe, il fait rentre l'amephalic, l'achondroplasie, l'idictie mongolienne, la dysostose elédè-cranisme à laquelle il consacre un important Lapitre illustré de helles photographies, le pied bot congénital et la luxation congénitale de la hanche. L'anteur apportes ur beaucoup de points uue contribution persou-uelle et insiste sur la méthode chinque qu'il faut suivre dans l'analyse de ces divers troubles. P. LEREBOULJET. Lémano apprès 1806/1806-1826 d'après des docu-

meuts inédits (avec 4 planches hors texte), par A. ROUXEAU, professeur à l'école de médecine de Nantes, 1920, I vol. in-8 de 438 pages 35 fr. (J.-B. Baillière et fils. câtit. à Paris).

Le succès qui avait accueilli le premier volume de M. Rouxeau eousacré à Laënnec avant 1806 ne peut manquer d'accueillir également l'ouvrage qu'il vient de faire paraître. Au lendemain du centième anniversaire du Traité d'auscultation, ce volume, où sont relatées toutes les phases de la « découverte immortelle », apparaît comme le plus bel hommage rendu au caractère et au génie de Laënnee. Son biographe fait allusion au plaisir qu'il a eu à l'éerire : les lecteurs n'auront pas un moindre plaisir à lire ces pages, pleines de faits et de documents précieux, à y voir revivre sous ses divers aspects le savant, le praticien, le professeur, le thérapeute, en un mot l'admirable médecin que fut Laënuec. Très justement, le professeur Rouxeau s'est moins appliqué à analyser l'œuvre de Laënnee qu'à faire l'histoire de cette œuvre et de celui qui l'a écrite ; et ici la vie de l'homme n'est pas moins passionnante que son œuvre ; les luttes qu'il a eu à soutenir, les obstacles qu'il lui fallut vaincre, les déceptions de tout ordre qu'il éprouva moutrent quel fut son mérite de poursuivre, au milieu de mille difficultés, ses recherches et de les publier. La maladie vint trop souvent et trop tôt entraver ses cfforts et le lecteur ne peut sans émotion parcourir les pages où M. Rouxeau retrace l'histoire des derniers mois de Laënnee. Il me faudra quelque jour revenir sur ce beau livre et les leçons qui s'en dégagent. Je me contente d'en signaler aujourd'hui l'exceptionnel intérêt. P. LEREBOULLET.



GONDURANGO GRANULE

De une à trois ouillerées à café par jour, pur ou dans un liquide quelconque, de préférence au moment des repas ou au moment où se manifestent les sensations pénibles et douloureuses.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET AU DÉPÔT: Phial PACHAUI, 130, Boulevard Haussmann, PARIS. - Wagram 16-72 MÉDICATION BROMURÉE SELS CHIMIQUEMENT PURS

SELS CHIMIQUEMENT PURS

Bromure & Sodium, Bromure & Potassium En tubes de 0.50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr. TOLÉRANCE PARFAITE INALTÉRABILITÉ ABSOLUE

On dissout au moment de l'emploi.

Prarmacie L. PACHAUT, 130, Boul' Haussmann, PARIS

#### LIBRES PROPOS

#### LA MÉDECINE AU SERVICE DE L'HISTOIRE

Heureux sont les médecins auxquels il est donné de pouvoir consacrer des loisirs - sinon tout leur temps - à la recherche et à l'examen des choses médicales du passé l Ils éprouvent la joie pure des chercheurs désintéressés, lorsqu'ils voient leur patience et leur peine couronnées par quelque trouvaille, par quoi que ce soit d'inconnu, d'inédit jusqu'alors, de caché dans l'obscurité des temps anciens et même dans le chaos de la préhistoire. Étaut médecins, les études et l'exercice professionnels leur ont fait des yeux pénétrants et à plusieurs facettes, par lesquels ils explorent, dans tous les sens, en surface et en profondeur, ce qu'ils découvrent. Ils parviennent ainsi, à la lumière de leurs propres et multiples moyens, jusqu'à des aperçus nouveaux qui touchent, dans le temps et dans l'espace, soit aux individus, soit aux collectivités, soit au monde tout entier, et conduisent parfois jusqu'à des considérations inattendues et de l'ordre le plus élevé.

Si les médecins, sociaux par définition, gardaient que que juis pour eux-mêmes ou tont au plus pour quelques intimes ce qu'ils peuvent extraire de la médecine du passé, ces médecins se montreraient goîstres aux dépens de la société. Ils seraient diminués par leur nature étroite, tels ces artistes ou ces collectionneurs qui ne peignent ou ne rassemblent que pour leur plaisir à eux seuls.

Par bonheur îl n'en est pas ainsi. Le plus souvent, les adeptes de l'histoire de lamdécimes remissenteu commun, comme des fidèles du même cultc. Ils vont jusqu'à combiner des rendez-vous internationars, entre amis, bien entendu, pour causer ensemble des temps passés. I as plus loin qu'en juillet prochain, exactement le 1<sup>st</sup> juillet, à la Paculté de médecine de Paris, se tiendra le second Congrès d'histoire de la médecine, congrés distant d'une année seulement de celui qui s'est tenu à Auyers avec un grand succès.

On sait d'avance ce que ces chercheurs — médicins, pharmaciens, administrateurs, listoricus—préparent à notre curiosité. Ce seront des objets de toute sorte, tout un musée, cesceront des documents perméttant de calculer la ration alimentaire de l'homme dans l'antiquité et au moyen âge. Nous assisterons à l'identification des grandes épitâuleus historiques. Nous apprendrons bien d'autres choses, on le devine à la mine réjonie de ces «fouilleurs de Pounpié».

Ce petit aperçu sufit déjà pour faire scintiller le rôle de la médecine comme auxiliaire indispensable de l'histoire de la médecine. Mais, pour mieux mesurer l'étendue de ce rôle, il convient d'ouvrire td'approfondir l'ouvrage substantiel d'auto-synthèse—si l'on peut dire—que vient de publier le Dr Cabanès (x).

(1) L'histoire éclairée par la clinique (chez Albin Michel, éditeur, Paris, 1921).

Ce livre est le reflet des conférences que l'auteur a faites en 1919 et en 1920 à l'Institut des Hautes Etudes... de Bruxelles. Car vous pensez bien que Cabanès n'est pas encore assez prophète en France. Il a fallu l'invitation flatteuse des Belges, amis clairvoyants, pour que nous apprenions à mieux connaître ce chercheur infatigable, qui fouille — chez nous — depuis plus de trente années, dans tous les coins et recoins de l'histoire et qui s'est acquis, par la force d'un acharnement concentré sur les mêmes choses, toute la valeur d'un spécialiste pour ainsi dire unique. Pourquoi donc n'enseigne-t-il pas, officiellement, chez nous, ce qu'il sait particulièrement si bien? Des lecons d'histoire de la médecine, même en supplément, n'auraient gêné personne. Oui, pourquoi cet ostracisme?... « Mystère et discrétion » l

Au fait, il ne s'agit pas - quant à l'instant - de Cabanès personnellement, mais de son œuvre. Alors j'ose avouer qu'il m'est arrivé quelquefois de penser que l'auteur des Indiscrétions de l'histoire et du Cabinet secret de l'histoire se montrait peut-être trop indiscret. Je le voyais farfouiller avec avidité dans les entrailles des rois et des princesses, et j'en concluais hâtivement qu'il prenait malin plaisir à lémolir tous nos grands hommes par l'étalage exclusif et mesquin de leurs infirmités. Je trouvais, moi aussi, que notre grand spécialiste ès sciences historico-médicales se dérobait trop souvent aux conclusious; qu'il excitait la curiosité de son lecteur en lui passant sous le nez, à certaine distance, une documentatiou savourcuse ou autre, pour ensuite le planter là.

Eh bien I pour juger toute l'œuvre de Cabanés et non simplement les parcelles, il faut s'imprégner des leçous qu'il à faites à Bruxelles, et qui sont condensées dans le bean livre en question; leçous dans lesgnellesil passe en revue les rapports de la médiccine avec la sociologie, avec la philosophie, etc., développant magistralement le rôle nécessaire de la médiccine coume auxillaire de l'histoire, grâce aux lumières apportées par la clixique en général et par la psychopathologie en particulier.

Le conf. rencier français à Bruxelles a multiplié les exemples à l'appui de sa thèse, n'ayant qu'à puiser à pleine main dans ses propres travaux. Il a fait défiler de belles figures : celles de Michelet, de Taine, de Littré, celui-ci l'emportant, ainsi que ses élèves, par une méthode plus scientifique.

Cabanès aura contribué puissamment, et par ses nombreux travaux dout ou saisit mieux l'importance comme matériaux accumulés, et par les impulsions qu'il a suscritées, à faire de la médecine un des flambeaux de l'histoire. Ce lui doit être une graude satisfaction qui peut le consoler du reste. Et puis, l'histoire contemporaine u'est pas close.

CORNET.

### SOUFFRON UUUURES

CHIMIOUEMENT PURS

. PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

### AIX-LES-BAINS (SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME

Au bord du Lac du BÔURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année. GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Eaux diurétiques. ... ..

Institut ZANDER

Sources de Marlioz : Physiothérapie. — Station d'altitude : | Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Mont Revard, 1600 metres. Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'. 54. Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale

Suites de blessures, d'accidents et d'opérattons chirurgicales - douleurs -:-: parésies -- reliquats inflammatoires -- arthrites -- péritonttes. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

#### VARIÉTÉS

#### LEPASSÉ DE NOS STATIONS THERMALES

#### Me ynès-la-morte.

Or vers 736, Charles Martel, fils de Pépin d'Héristal, guerroyait dans le midi de la Gaule contre Maures et Sarrasins. Sur sa route, ce chef illustre rencontre une source dont ses soldats eurent tôt fait d'apprécire les effets thérapeutiques. Suivant les usages des armées en campagne, usages que les Romains, pendant leur conquête, avaient généralisés, un camp fut établi dans son voisinage, la source fut captée et, par ordre, revêtue d'une voûte: de là, son nom de Font-cluse. Deux petites bourgades s'élevèrent aux alentours et Montfrin et Meynès naquirent à la vie des cités.

Nous empruntons à une relation encore inédite (I) les détails qui vont suivre.

Parmi les personnages de marque qui se sont rendus à Montfriu-Meynès pour y prendre les eaux, citons tout d'abord Charlemagne, petitfils de Charles Martel (2).

Le fils de Pépin le Bref visital le champ de bataille où s'immortalisa son grand-père et dont quatre chapelles, situées aux limites de la plaine, perpétuent le souvenir... L'au mille passa avec son cortège de peur, de misère et puis d'espérance...

Simon de Montfort, en 1241, s'y repose des fatigues causées par ses nombreuses campagnes...
Charles-Quint fait annoncer son arrivée aux Consuls; son beau-frère François I<sup>er</sup> y est guéri d'une cruelle maladie (?) (3). Marguerite de Valois, femme de Henri IV, y vient à son tour et descend au château comme la plupart des autres grands seigneurs. Le vert-galaut y trouva « la guérison d'une apostume au bas-ventre » (4).

Meynès fut chantée... en vers de mirliton. Meynès, au dire de son panégyriste, guérissait tous les maux. Lisez plutôt,

« Poème sur les propriétés et vertus de la Fontaine de Meyne, laquelle est proche de Montfrin et distante d'une lieue de Baucaire en Languedoc.

(2) Nous devons une partie des documents qui nous ont servà à évoquer le passé de ces deux stations disparues à M. le chanoine Durand, aum\u00f3mier du lyc\u00e9e de Nîmes, historien et arch\u00e9\u00ed0ogue \u00edrudit. Nous le prions de trouver ici nos meilleurs remerciements.

(2) Moreau, de Néris, a consacré an séjonr des Carlovingiens dans cette dernière ville une étude d'une remarquable érudition et sur laquelle nons reviendrons prochainement, au sujet de la Gaule thermale.

(3) François I \*\*, comme on sait, contracta une syphilis à forme grave. Est-ce pour cette maladie qu'il vint à Meynès?
Les vers de Charbonneau permettraient d'y penser.

' (4) Henri IV a souffert de diverses affections « gonocoeciques » de l'nrêtre et de la vessie, par M. Charbonneau, du Brusquet en Provence, 1624.

> ... Dès le commencement du monde Les propriélez de cette onde Ont médiciné les Humains ... Es-lu atleint des escrouëlles? Te rongent-elles jusqué à la moelle? Cette eau saine te guérira... Si quelques destres te font honte Cette fontaine les surmonte... ... Le feu ardent de la Vérole Perd en cette eau son monopole. ... Las! toy, femme, si la matrice Te tourmente et donne supplice Viens l'en à Meyne promptement,

Louis XIII passa quatrefois dans cette localité: le 15 juillet 1629, en se rendant à Paris après la paix de Nimes; en 1632, lorsqu'il poursuivait son frère révolté le duc d'Orléans; le 1º mars 1642, en se dirigeant sur Perpignan, et eufin le 19 juin de cette même année pour une saison d'eaux (5).

De Belleval (6) et Bonnard, médecins de Louis XIII, recherchèrent, dit-on, en sa présence les principes de ces eaux curatives.

Après le départ du roi, Turenne arrive pour le même motif.

En 1656, l'intendant général de la province, M. de Besont, annonce son arrivée et prie les consuls de lui réserver une maison spacieuse pour recevoir une suite nombreuse et des écuries pour dix huit à vingt chevaux.

Plus tard la duchesse de Rohau, la comtesse de Roure, Mme de Maintenon (7) imitèrent de si nobles exemples. Le counétable Henry de Montmorency venait tous les ans faire sa cure et attribuait aux propriétés des eaux le maintien de son excellente santé.

En 1689, le cardinal de Bouillon prolonge pendant près de deux mois un séjour des plus salutaires. C'est là, 'dit le chroniqueur, qu'il apprit au milieu d'une société des plus brillantes, par un courrier spécial venant d'Avignon, la mort du Pape Innocent XI décédé, le 12 août, à Rome.

Eu 1708, le conseiller à la Cour des aides de

(5) Louis XIII fut un entérité.

(6) De Belleval, né à Châlous-sur-Marne (1564), avait fait au détecine à Montpellier où il fonda le célèbre jardin de botanique de cette ville. Il créa même l'enseignement de la Botanique en France. Herborisant en Languedoc, il est tout naturel qu'il nit visité Megnès.

(7) M<sup>mo</sup> de Maintenon à Meynès? Nous n'en avons vu nulle part confirmation : nous serons heureux si quelqu'un de nos lecteurs veut bien nous donner quelques renseignements à ce sujet,



TRAITEMENT DIETETIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARD: ET ALIMENTATION PROGRESSIVE ET VARIÉE DES ENFANTS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉDSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC CÉRÉALES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS



### LA SANGLE OBLIC

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES est une conception

#### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

NDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (I\*) Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE



CHORDIONO

### 

RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations pasales et desilaires.

ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGÈNE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIEGE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observatoire, Paris 





### CUROCA

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

Solution à 2 % | Anesthésie régionale.

Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Photon, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (80).



#### à 5 kil, de Lyon Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinemanes, maladies du tube digestif et de la nutritien

CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Netice sur demande

#### VARIÉTÉS (Suite)

Montpellier, Fizes, s'y trouve admirablement.

Figanol de la Force, dans la Description de la France, reconnaît que les eaux de Font-cluse renferment un sel extrémement subtil. Ces eaux poussent par les urines et par les selles les sérosités trop salines qui altèrent les humeurs.

Lucante (t) était de la lignée des Raymond de Massac, des La Framboisière (2). Observateurs de tout premier ordre, ces médecins étudiaient sur place les eaux et leurs effets. Cependant, si Lucante possède bien des qualités, il se reconnaît certaine puissance qui lui enlève un peu d'une simplicité que nous eussions aimée trouver en lui. « Votre bonté avouera qu'elle m'est redevable d'avoir crayonné (sic) cette fontaine qui fait plus de bruit dans son pétit murmure qu'une mer agitée dans son plus grand courroux...» Et Lucante de nous donner les propriétés minérales de Pont-cluse, de nous décrire la grâce riante du paysage.

(1) LUCANTB, Des eaux de Meynès. Brochure in-4º de 23 pages.

(2) Cf. P. Gilbert, Discours d'ouverture du Congrès d'hydrologie à Monaco. — Cf. Un grand précurseur en hydrologie, le sire de la Framboisière par R. M. (Société fr. Hist. de la médecine). le charme des habitants, la foule qui assiège les bains « pour y venir noyer leurs infirmités ». Les carrosses, les calèches, les litières et la quantité de monde qui remplit les chemins ou, pour mienx dire, les allées de ces deux lieux journissent divortissement merveilleux aux spectateurs de ces belles abproches, o

Quels sont les clients habituels des Eaux de Meynès?

Lacante nous signale «les Hydropiques, ceux qu'une lumeur taciturne et sombre nourrit; ceux que lorturent les coliques bilieuses, la pierre et les sablons; les lépreux et les exerouelleux; les visages pides à demi mourants ou encor les visages qui boutonnent en toutes sortes de saisons et fleurissent bien mieux en hiver qu'eu printemps; les erieurs de misérieorde, ces goutleux qui prouvent que nos eaux sont brétifables au nector et à l'embrosis. »

Vous pensez bien que Lucante nous donnera tout un chapitre sur les précautions à prendre durant le traitement,—il s'inspire visiblement de La Framboisière, dont les œuvres n'avaient pas eu moins de six éditions, fait merveilleux pour l'époque!—la nécessité de suivre les conseils



### OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE

empk yé par 30.000 Médecins du monde entièr Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paria.



Anicimes ROUSSEL memoriagies

### SERUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

Alcerothérapie spécifique des ANÉMIES (Carnot)

B) Tous autres emplois du Jèrum de Cheval : HEMORRAGIES (PE.Weill) PANSEMENTS (R. Petit.)

Sirop ou Comprimés de sang hémopoïetique total ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE,etc.

Echantillong, Littérature
21 RUE D'AUMALE, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

du médecin consultant, le régime, les distractions utiles. «Le plus souvent l'usage des eaux n'empéche pas qu'un feu secret ne surprenne le cœur et que la force d'un regard ne fasse des vaincus raisonnables. Je dis «raisonnables», car on ne voit pas nafire dans ces lieux des inclinations qui ne soient honnétes et bienséantes. «Si Lucante revenait parmi nous, porterait-il semblable jugement?

Mais combien sa tristesse serait grande de constater le lamentable abandon de ces sources à qui il reconnaissait « une origine divine » !

Meynès-Montfrin ont tenu une belle place dans l'histoire de l'Hydrologie française. Il appartient à leurs édiles de faire le nécessaire effort pour leur redonner la gloire du « temps que la reine Berthe filait»...

R. MOLINÉRY.

#### SCÈNES MÉDICALES

#### UN CONGRÈS MÉDICAL

Le grand amphithéâtre de la Faculté est divisé en deux parties par le classique cordon de velours rouge des cérémonies officielles. Les gradins inférieurs, recouverts de toile écarlate, sont réservés aux membres du Congrès, Décoration d'un luxe et d'un confort dignes de savants et de médecins qui s'en désintéressent. C'est criard et morne! Le reste de la salle est ouvert au public. Sur une sorte d'estrade de deux marches, dans l'hémicycle, se dresse une longue table recouverte d'un tapis vert. Là siège le bureau : le président décoratif quoique déjà marqué par l'âge, le vice-président plus jeune mais dépité d'être au second plan, l'actif, sympathique, etc., secrétaire général flanqué de son adjoint, camarade qu'il pousse et qui intrigue contre lui, enfin le trésorier, acolyte consciencieux et falot. Le président, distant et songeur, affalé sur son fauteuil, semble suivre la discussion et s'y intéresser. Les autres sont tout à leurs petites besogues particulières. L'air affairé grosses liasses de papiers à la main, ils vont, viennent, s'assoient, se lèvent, courant à celui-ci lui dire quelques mots, accrochés par celui-là dont ils écoutent vaguement les doléances. De temps à autreils quittent la salle, vont au bureau où se fait la « cuisine » du Congrès (cotisations, permis de chemins de fer, inscriptions pour le dîner de clôture, etc.), ou simplement ils vont prendre l'air des couloirs. Énervés sous leur calme de commande, ils s'agitent, peut-être moins surmenés de besogne qu'ils n'en ont l'air, mais a priori un dignitaire de Congrès ne doit-il pas se déclarer « débordé »? Par définition, le succès de toutes ces « assises scientifiques » est assuré!

Derrière le bureau sont quelques places réservées aux personnages en vedette du moment, venus un instant voir ou se faire voir. Il y en a de tous genres, depuis le pontife qui, olympien, ne fait que passer au milieu des courbettes, jusqu'au savaut original qui s'efface dans un coin pour écouter simplement. Plusieurs surveillent la marche de la discussion où ils sont inscrits. Dans l'inferêt général surtout, ils veulent choisir le moment propice qui mettra en relief leur intervention. Face à l'auditoire s'élève la tribune qù se font les communications. Là se sucèdent les rapporteurs et s'étalent les divers spécimens du corps médical, du vieux spécialiste qui couronne ainsi sa car rière (il était temps!) au «jeune» vite arrivé par ses propres mérites ou son savoir-faire. Dans le lot on trouve Latins nerveux et flegmatiques Auglo-Saxons, maîtres qui s'imposent habiles bluffeurs, et entre ces deux extrêmes toute la gamme progressive des mentalités plus ou moins movennes et ordinaires. Chacun a sa note spéciale et la discussion s'en resseut, tantôt calme et monotone, tantôt animée et intéressante. L'auditoire est à l'unisson, parfois intéressé et compact, souveut inattentif et clairsemé. On a vu, dit-on, des séances où n'assistaient qu'un président distrait et les membres dont les travaux étaient à l'ordre du jour. A certains moments, seul celui qui «communique» semble s'intéresser au Congrès. Beaucoup font une simple apparition et ressortent, car il faut voir l'exposition technique du jour, participer aux visites d'hôpital et autres excursions, enfin s'occuper de ses « petites affaires ». Et dans les couloirs c'est le mouvement continu de ceux qui entrent et sortent, les poignées de main rapides, les colloques en petits groupes et, circulant sans cesse, la troupe des médecins d'eaux qui suscitent le traditionnel: « Je vous présente le docteur Un Tel », qui leur vaudra peut-être un correspondant de plus.

vaudra peut-être un correspondant de plus. Mais se répand le bruit d'une communication intéressante. Les couloirs se vident, la salle s'emplit. Le silence se fait profond. Tous les visages tendus reflètent une attention subite et rare. A la fin, les bravos éclatent, consacrant le succès ou proclamant estime et sympathie. Parfois l'accueil est plus réservé. C'est une personnalité plus ou moins importante qui vient annoncer avec emphase des résultats hypothétiques on connus. On bien la discussion s'anime et rebondit sous l'action d'un contradicteur qui répond avec courtoisie mais y vigueur aux coups

#### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE

ET RÉMINÉRALISATRICE

### PULMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

### BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGÎTES ET BRONCHITES,

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimente par plus de 39.000 Médecins étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ECHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, PARIS



### LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome & PARIS (8°) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités Contenu stomacal Selles

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

SUR FROTTIS Urines
Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches, Etudes, Travaux spéciaux pour MM.lés Docteurs, Études Anatomo-Pathologiques, Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielle

### Insomnie neweuse

des Surmenés des Névropathes

<u>Agitation</u> des Aliénés des Traumation

The state of the state of the state of

des Traumatisés des Toxicomanes Dial Ciba

Hypnotique anti-nerveux qui procure un sommeil colme reposant, reparateur

Echantillons: Laboratoires Ciba.O.Rolland.Ph<sup>im</sup> 1,place Morand à LyON

LE

### YAOURT NESTLÉ

EST L'ALIMENT DE RÉGIME IDÉAL

DANS TOUTES LES MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
POUR LES MALADES ET LES CONVALESCENTS
LES ENFANTS ET LES VIEILLARDS

LIVRAISONS SPÉCIALES ET TARIF RÉDUIT DANS PARIS
Pour les Médecins et Sages-femmes

BROCHURE GRATUITE SUR DEMANDE & 111, Avenue Victor-Hugo

#### SCÈNES MÉDICALES (Suite)

de boutoir d'un orateur agressif; ou bien eucore c'est un personnage discuté qui cherche à profiter du Congrès pour se faire une large publicité et qu'on accueille par un silence hostile. Et ainsi le Congrès se poursuit de plus en plus clairsemé. A la fin restent presque seuls les membres du bureau qui, engourdis par une profonde lassitude physique et intellectuelle, finissent par se désintéresser de la séance. Ils s'efforcent de réagir et de lutter contre l'assoupissement qui les guette en s'occupant de leurs travaux personnels, ou cherchent à se distraire en remuant des souvenirs. avec un ami bien cher oublié depuis longtemps et retrouvé par hasard.

Au dehors, dans la cour, siège un congrès d'un autre genre. C'est le congrès de ceux qui n'iront même pas jeter un coup d'œil dans la salle des séances. C'est là que se retrouvent tous ceux. - ils sont légion! - qui ne voient dansces solennité s qu'un prétexte à voyage et réjouissances économiques. Ils se donnent rendez-vousicipour assister en bande, aux réceptions officielles, aux dîuers offerts et à tous les plaisirs annoncés dans d'alléchantes circulaires. Au besoiu ils organisent toutes sortes de parties privées si le programme officiel leur semble insuffisant. On voit là des types

divers : un groupe de célibataires venus pour s'amuser, le couple provincial qui tient à partir saturé de ces fêtes dont il rêvait depuis longtemps. de jeunes ménages agités et snobs qui courent thés, restaurants et petits théâtres en vogue. Les nationalités s'affirment aussi par des toilettes féminines souvent révélatrices dans leur outrance tapageuse comme dans leur simplicité correcte ou sans gêne. Tout ce bariolage d'aspects et d'accents divers en fait une troupe qui ne passe pas inapercue dans les promenades aux musées ou autres attractions visitées en ces grands « cars » qui font retourner les passants. Enfin, après plusieurs iours de ces exercices variés, le tout se termine comme toujours par le banquet et les toasts traditionnels. Pour mettre fin à la série le président se lève, encore majestueux mais vaguement envahi par la nostalgie de sa gloire éphémère. Il se félicite du succès obtenu, prédit la réussite du prochain Congrès et fait l'éloge de son successeur. Celui-ci remercie, se dit incapable d'égaler son prédécesseur et son œuvre, qu'il couvre de louanges, après n'avoir cessé de les critiquer en sourdine.

Dr PIERRE MAUREL (de la Bourboule).



### Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

PURE Le médicament explaiteur par Lediuvana le plus sôr des cures le médicament de chôix des recellence, diune efficient est de déchioruration, le remédic es ardiopartites, fait dispartitre somme est la digitate pour le prépartique le condince est la digitate pour le proce la systole, régalarise le comme est la digitate pour le proce la systole, régalarise le cardiaque

-SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se p

cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les erises, enraye la diathèse urique, solubilise les acldes urinaires

FRANCAIS

4; rue du Roi-de-Sicile = PARIS =

#### NÉCROLOGIE

#### Dr CLAUDE SIGAUD (DE LYON)

Le 2 avril 1921 s'est éteint à Saint-Genis-Laval (Rhône) le Dr Claude Sigaud, clinicien émérite et initiateur d'une science nouvelle. la morphologie humaine,

Né à Charentay (Rhône) le 2 mai 1862, Sigaud fut ancien interne des hôpitaux de Lyon et chef de clinique du professeur Lépine, qui l'encouragea dans ses premières recherches.

Esprit naturaliste, Claude Sigaud fut un collectionn. ur de signes cliniques et c'est sur des milliers d'observations qu'il put édifier avec la minutie que l'on sait ses procédés d'exploration externe du tube digestif. Son étude physique de la percussion abdominale suffirait à elle seule à assurer sa gloire.

Mais cet esprit de biologiste dont je parlais devait le porter de bonne heure vers les idées générales. L'évolutiou individuelle, la synergie des fonctions, l'étude des milieux le conduisirent à un essai de classement des individus d'après leurs aptitudes et modes fonctionnels et d'après leurs prédominances. Il s'adonnait à ces études passionnantes lorsque la mort l'a surpris, privant la science française, qu'il contribua tant à grandir à l'étranger, d'un livre magistral.

Les principaux ouvrages de Claude Sigaud sont : 10 Traité des troubles sonctionnels mécaniques de l'appareil digestif (Paris, Doin, 1894); 2º Traité clinique de la digestion (2 tomes; Paris, Doin, 1901 et 1908); 3º La forme humaine (fasc. I, Maloine).

Une société des élèves, amis et anciens malades de

Claude Sigaud est en formation, S'adresser au Dr Laplanche, 3, rue des Chartreux, à Lyon.

LOON MAC-AUGIFFE.

Directeur adjoint à l'Ecole pratique des hautes études.

LE PROFESSEUR H. DURET, DE LILLE Celui qui vient de s'éteindre appartient à cette phalange des médecins du Nord qui souffrirent cruellement de l'occupation allemande et qui eurent, néanmoins le courage de mettre leur cerveau et leur cœur, pendant ces temps douloureux, au service de leurs concitoyens

H. Duret était doyen de la Faculté libre de Lille. Il avait été interne des hôpitaux de Paris, aide d'anatomie, prosecteur, chef de clinique chirurgicale. Il avait même été nommé, au concours de 1882, chirurgien des hôpitaux de Paris, lorsque, brusquement, il quitta la capitale pour aller occuper une chaire à Lille. Il était membre associé de l'Académie de médecine, correspondant de la Société de chirurgie.

Ses travaux, très nombreux, portent surtout sur le cerveau et les centres nerveux, et sur les tumeurs de l'encéphale firent notamment l'objet d'un volumineux et substantiel rapport au congrès de chirurgie de 1903. Vice-président de la Ligue du Nord contre la tubercu-

lose, le doven Duret s'occupait beaucoup, avant la guerre, d'hygiène sociale. Pendant la guerre, il mit son activité aiusi que son dévoucmentinlassable, au service des hôpitaux auxiliaires organisés dans les locaux des facultés libres. DUPONT.



**OPOTHÉRAPIES** HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLÈCYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME ARTHRITISME ETE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE SCROFULE TUBERCULOSE ticiable de l'Huile de FOIE de Morus DYSPERSIES at ENTERITES ++ HYPERCHLORHYDRIF

DYSPEYSIES OF ENTERHES TO HITEMANDALISMS
COLITE MUCO-MEMBRANEUSE
CONSTIPATION TO HÉMORROIDES TO PITUITE
MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES

INTOXICATIONS of INFECTIONS
TOXÉMIE GRAVIDIQUE. FIÈVRE TYPHOIDE \* HEPATITES et CIRRHOSES

PILULES et SOLUTION

MÉD, D'OR GAND 1913 ET PALMA

Cette médication essentiellement elinique, ins-Cette médication essentiellement elinique, instituce par le Di Flantier, ent la seule qui, agistitude par le Di Flantier, ent la seule qui, agisparticular de la commanda de la constituce par le constituce propriété prépriété propriété proprié

Une à quatres euillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: demi-dosc.

Le traitement, qui combine le substence de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense minime è la doss de 2 PILILES A elle d'une cuillerée à dessert

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### REVUE DES REVUES

Encéphalite aiguë épidémique : formes léthargique, myoclonique, choréo-ataxique, délirante, névralgique (Henri Roger, Marsellle médical, 15 avril-1er mai et 15 juin 1920).

Cette longue étude, qui réunit deux conférences faites en février et avril 1920, au Comité médical des Bouchesdu-Rhône, est à la fois une revue d'ensemble sur l'eneéphalite épidémique d'après les travaux français et étrangers parus à cette époque, et un travail critique, agrémenté de nombreux points de vue originaux et d'une quinzaine d'observations personnelles très détaillées, pour la plupart inédites.

L'auteur, après avoir décrit les signes classiques de la forme léthargique, insiste sur les symptômes négatifs : absence de signes méningés cliniques, absence des réactions spécifiques de laboratoire (hémoculture, ensemencement de l'quide céphalo-rachid'en, réaction de Bordet-Wassermann). Il réagit contre l'opinion, qui était alors classique, de l'absence de réactions méningées cytologiques ou chimiques. Il attire particulièrement l'attention sur deux signes qui ne lui paraissent pas occuper la place à laquelle leur fréquence et leur caractère pathognomonique leur donnent droit : le syndrome parkinsonien, avec ses trois degrés (shuple facies figé, attitude soudée, tremblement au repos); la paralysie de l'acconmodation oculaire, souvent tenace, parfois précoce.

Les autres formes d'encéphalite épidémique sont groupées, avec exemples à l'appui, sous quatre types principaux :

1º Type myoclonique, caractérisé par les douleurs, les seçousses musculaires brusques, d'où la dénomination d'algo-myoclonique, proposée par H. Roger. Cette forme peut être généralisée ou localisée (abdomen et diaphragme, épidémie de hoquet).

L'auteur a donné de cette forme une description d'ensemble dans le Journal des praticiens (8 et 15 mai 1920); dans le présent travail, il public une longue et intéressante observation, dont les particularités sout le début ambulatoire survenu à Salonique, les paralysies du médian et du radial, un purpura localisé aux membres supérieurs. la gravité des phénomènes généraux.

2º Type choréo-ataxique, où les mouvements sont moins brusques et plus étendus que dans la myoclonie, s'accompagnent d'insomnie et de délire. Une forme particulièrement aiguë emporte un jeune malade de quinze ans en quatre jours.

3º Type délirant : malades envoyés dans des services de psychiatrie.

4º Type névralgique.

H. Roger s'attache à démontrer l'identité d'origne de ces diverses formes d'encéphalite épidémique. En ce qui concerne les deux plus fréquentes, la forme oculoléthargique et la forme algo-myoclonique, qui, dans leurs types purs, paraissent aux antipodes, il fournit en faveur de cette identité une série d'arguments tirés de la sémiologie nerveuse, de l'anatomie pathologique, de l'évolution des cas mixtes où les symptômes en apparence opposés sont intriqués durant le cours de la maladie on se succèdent les uns aux autres. L'auteur publie des observations d'encéphalite léthargique pure avec ébauche de quelques secousses myocloniques en pleine période de sommolence ou avec séquelle myoclonique locale, des cas d'encéphalite précédés par un syndrome algo-myoclonique.

Insistant sur le polymorphisme de l'encéphalite épidémique, H. Roger propose, pour mettre un peu d'ordre parmi les multiples types cliniques décrits, d'adopter une classification basée suivant les fonctions du système nerveux plus particulièrement frappées, et dans chaque groupe de distinguer les troubles fonctionnels dus à une hyper ou hypoactivité, ou à une viciation de la fonction ; formes hyper, hypo, para.

- 1º Forme motrice: hyper (myoclonique, choréoataxique, choréique, tétanique, convulsive), hypo (paralytique, paraplégique, polynévritique), para (Parkinson).
  - 2º Forme sensitive : hyper (algique). 3º Forme psychique : hyper (délirante, mentale); hypo
- (dépression psychique, pseudo-paralys'e générale). 4º Forme suivant la fonction du sommeil : hyper ou
- iusomnique.

Un important chapitre est consacré à la nature de la maladie. L'auteur prend tout particulièrement soin d'éliminer l'hypothèse de la nature non spécifique de l'encéphalite qui, d'après quelques auteurs, serait un syndrome particulier à l'atteinte d'une région spéciale du système nerveux (pédoncule), mais pourrait dépendre de causes diverses: infectious telles que tuberculose, syphilis, grippe, poliomyélite, intoxications comme le botulisme. En ce qui concerne la syphilis, il publie deux cas personnels d'encéphalite survenus chez d'anciens syphilitiques mais ne dépendant pas de la syphilis (réaction de Bordet-Wassermann uégative dans le sang et le liquide céphalo-rachidien). Pour la grippe, il discute les divers arguments donnés en faveur de l'origine grippale de l'eneéphalite : prétendue concomitance des deux épidémies actuelles, grippe de 1880 et nona de 1800, coexistence plutôt rare d'accidents respiratoires, et conclut nettement à la distinction des deux infections, étant donnés les caractères cliniques différents de l'encéphalite et de la grippe uerveuse, leur dissemblance comme contagiosité et comme lésions anatomiques,

H. Roger admet la nature spécifique de la maladic. Il en donne des preuves tirées :

1º Des lésions anatomiques, dont il passe en revue les localisations prédominantes bien spéciales et le type histologique;

2º Des notions épidémiologiques et étiologiques actuellement conques, dont il fait une étude d'ensemble :

3º Des recherches expérimentales des auteurs américains et français concernant le virus.

Pour l'auteur, les diverses formes de l'encéphalite épidémique sont dues au même virus. Leurs modalités cliniques spéciales sont liées vraisemblablement à la prédominance des lésions dans tel ou tel territoire du mésocéphale ou du névraxe, qui réalise, soit le type oculoléthargique, soit les troubles choréiques, soit le

syndrome parkinsonien. Sans nier l'origine myélitique possible de certains mouvements myocloniques, l'auteur apporte une série de faits d'hémimyoclonie alterne qui plaident en faveur de l'origine bulbo-protubérantielle du syndrome algomyoclonique. H. R.

### RYCHNA

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc3 ".

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLON P. LONGUET SO, rue des Los

### RIDIGESTINE Granulée DAL

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspensies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire. Mchantilions : DALLOY & C., 13, Boulf de la Chapelle, PARIS

### **OPOTHÉRAPIE** TS TOTAUX ENTAUXORGANES FRAIS

NI CHALFUR

PHILIFS COMPRIMÉS GASTRIOUE.ENTERIOUE. HÉPATIQUE: PANCRÉATIQUE



#### Maison G. BOULITTE

2 à 8 par jour

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie)

Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision Appareils pour la Mesure pour la PHYSIOLOGIE

et la MÉDECINE

INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

CATALOGUÉ ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe. PROVINCE et ÉTRANGER

Postes complets d'Électrocardiographie



OSCILLOMETRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.



DF IA

PRESSION ARTÉRIELLE

ENREGISTREURS

BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILL AGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES", Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Lettre ouverte du Syndicat général des médecins français électrologistes et radiologistes, à M. le Docteur Louis Mourier, directeur général de l'Assistance publique, Paris.

#### Monsieur er cher Confrère,

Notre syndicat, qui comprend la grande majorité des nédécins radiologistes de France, me charge, comme président, de vous àdresser une protestation sur un fait qui vient de se passer dans les hôpitaux de Paris.

La mort de M. Infroit ayant laissé sans chef le laboratoire de radiographie de la Salpétrière, M. le préét de la Seine, sur votre proposition ou tout au moins avec votre assentiment, a nommé titulaire de ce poste un radiologiste oui n'est pas docteur en médecine.

Cette nomination nous a profondément déyus, nous et le corps médical. Alors qu'un médecin préside aux des tinées de l'Assistance publique, blessés et malades sont en droit d'attendre une juste compréhension des choses médicales dans les actes administratifs.

La radiologie, science nouvelle bien que jeune encore, a derrière elle une expérience de vingt-cinq années; il est maintenant démontré qu'un radiologies, pour faire œuvre utile, doit nécessairement être docteur en médecine; il n'est pas, à l'étranger, un seul hópital, une seule faculté, où le fait soit même discuté.

En effet, pour établir un radiodiagnostic sérieux et utile, il faut des connaissances techniques d'anatomie ct de clinique que seul un médecin peut avoir. Dans la pratique hospitalière, le radiologiste est devenu le collaborateur intime du médecin et du chirurgien : il est de toute logique qu'ils parlent le même langage. Il ne s'agit pas aujourd'hui dans nos laboratoires de faire acte de photographe habile ou d'électricien averti : il faut surtout interpréter un cliché ou une image à l'écran, mettre à jour leur sens et leur signification cliniques. C'est là qu'apparaît cet esprit médical qui n'a pu se former qu'au lit du malade, sur les bancs des Facultés de médecine, dans les salles d'opération, dans la pratique des pavillons de dissection ; cet esprit médical que le radiologiste non médecin, fût-il un savant, appellera en vain à son secours dans la pratique journalière de sa profession

Tont cela, à l'heure actuelle, ne supporte plus la discussion, c'est l'évidence. Aussi sommes-nous un peu confus d'être obligés de rappeler ces explicatious élémentaires au haut fonctionnaire qui dirige l'Assistance publique à Paris.

Qu'à la rigueur, M. le préfet de la Seine ignore ce que

doit être un radiologiste, et qu'il distingue mal le seus de ce que nous appelons « esprit médical », nous le comprenons : rien ne l'y prépare. Mais qu'un directeur de l'Assistance publique, docteur en médecine, l'oublie, vous nous permettrez de nous en étonner.

Alt moment où votre prédécesseur, M. Mesureur, a doté les hôpitaux de Paria de vingt laboratoires de radiologie, en 1008/H. Académie de médecine, qui prévoyait les fautes des bureaux, ne s'est pas désintéressée de la question de la radiologie aux médecins. Sur un rapport de M. le processeur Chauffard, dont nous nous permettous de vous adresser un exemplaire, l'Académie de médecine a cru devoir, avec as haute autorité, émettre l'avaje que « les postes de radiologistes dans les hôpitaux doivent être occupés par des docteurs en medécine ».

Nous vous rappelons que cet avis de l'Académie de médecine était une, réponse à une question posée par M. le ministre de l'Intérieur, et dont la solution devait être appliquée dans tous les hépitaux de France; elle fut transmise par son directeur de l'hygiène, M. Mirman, à toutes les cominissions administratives hospitalières.

Aussi, quand le conseil de surveillance de l'Assistance publique eut à régler, en 1908, le premier statut des chefs de laboratoires de radiologie dans les hôpitaux de Paris, tout naturellement la qualité [de docteur en médecine fut le premier titre exigé des candidats.

L'opinion du conseil de surveillance est restée la même en 1708 et en 1921; nos renseignements nous permettent même d'affirmer que, pour la nomination du successeur de M. Infroit, aucune proposition ne lui fut faite : la nomination lui a été présentée comme le fait accompil.

Ce fut, pour le nouveau directeur, un premier acte de pouvoir personnel.

Aussi protestons-uous énergiquement contre la nomination, dans un hôpital de Paris, d'un radiologiste pris en dehors du corps médical.

Et notre protestation s'appule sur l'avis formel de ArAcadémie de médeire, sur l'avis formel du conseil de surveillance de l'Assistance publique à Paris, sur l'avis formel du ministère de l'Intérieur, et par-dessus tout, sur l'intérêt général des blessés et des malades de la région, parisienne soignés dans uos hôpitaux. La guerre ne nous a donc rien appris pour mettre chacun à sa place dans l'intérêt de tous; en sommes-nous encore aux remiers errements du Service de santé.

Veuillez accepter, Monsieur et cher collègue, l'assurance de nos sentiments les plus distingués.

Pour le Syndicat, le président : Dr JAULIN.

#### CORRESPONDANCE

#### Paris, 25 avril 1921.

Monsieur le secrétaire général.

Dans son article consacré au traitement de la blennornagie (*Paris médical*, 23 avril 1921, page 327), M. le D' Cattier me fait l'honneur de parler de la diathermie endo-urétrale. Je regrette qu'il n'indique pas que c'est une méthode bien françaisc.

une méthode bien françaisc.
J'al commencé mes premières recherches sur la diathermie endo-urétraic et endo-vagaine en 1971, et je al 
as oumies la mêtie antuée à li. le professeur d'Argouvel.
al soumies la mêtie antuée à li. le professeur d'Argouvel.
comme puissance et comme réglage. M. d'Arsonval voutut bien exécuter les plans et les calculs d'un appareil
qui répondit à mes besoins, La maison Gaiffe me le livra
c janvier 1973, C'est l'appareil que M. Bergonid éderivit
sous le nom e d'appareil bitra-puissant » (Archives d'îtratriett métalles, juillet 1973, page 23), sans me ucommer

Le procédé était au point en 1914 et j'allais le sou-

mettre à l'Académie de médecine quand la guerre éclata. Mon départ au front le 2 août 1944 n'en empécha. Je profitai d'une permission à l'intérieur pour faire ma communication à l'Académie de médecine (séance du 22 mai 1977, Butlein de 1 Académie, n'e 21, 75 serie, t. LXXXVI d'anné l'anné de l'Académie, n'e 21, 75 serie, t. LXXXVI d'anné l'anné l'ann

En vous remerciant de cette rectification qui fixe un point de priorité, je vous pric d'agréer, Mousieur le secrétaire général, l'expression de mes meilleurs sentiments confraternels.

D' ERNEST ROUCAYROL (de Paris).





### VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER Anémie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

#### NOUVELLES

Hommage au professeur d'Espine. — M. le professeur d'Espine, professeur de clinique des maladics des enfants à l'Université de Genève, va prendre sa retraite. Ses col·lègues, ses clèves, ses amis ont décidé de lui témoigne leurs sentiments de haute estime et de reconnaissance.

Le comité d'initiative se compose de MM. Prévost, Reverdin, Laskowscky, d'lèternod, Mayor, Cumston, Méroz, Julliart, Delessert, Colomb, Gautier, Maillard, Schauenberg.

Hommage au professeur Morquio. — M. le D° Luis Morquio, professeur de cliuique infantile à la Faculté de Montevideo, va célébrer le 25° anniversaire de son cuseiguement. Ses élèves et ses amis organisent une manifestation en son homneur.

Hommage au professeur Horlant. — M. le professeur A. Herlant, professeur honoriare de pharmacé à l'Université de Bruxelles, vient d'être admis à l'éméritat, après cinquante aus d'enseignement. Ses collègnes, ses élèves et ses amis out pensé qu'ils ne pourraient mieux lui témoigner leur gratitude et leur affection qu'en créaut un prix A. Herlant, qui sera attribué au planmacien, aucien élève ou élève de l'école de pharmacie de Bruxelles, auteur du mellieur travalul original aur un sujet de pharmacie. La périodicité en sera déterminée d'après l'importance des sonscriptions.

Envoyer les adhésions à M. N. Watticz trésorier 3, rue des Finances, à Bruxelles.

Société française d'orthopédie. — La prochaiue session de la Société française d'orthopédie aura lien à Strasbourg (au lien de Paris) — par exception cette aunée le mercredi 5 octobre à l'amphithéâtre de la clinique infantile.

Les questions mises à l'ordre du jour sont :

- 1º Résultats éloignés de la réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche. Rapporteur : professeur Frœlich (de Naucy).
- 2º Les arthrodèses du pied. Rapporteur : Ombrédanne (de Paris).
- 3º Traitement opératoire des anhyloses du genou. Rapporteur ; Tavernier (de Lyon).

Les rapports scront imprimés prochainement et en voyés au début d'août aux membres de la société.

Association pour le développement des relations médicales entre la France et les pays aillés ou amis (A. D. R. M.). — Le secrétaire de la commission de propagande restera en rapport constant avec la Presse médicale francaise et la grande Presse d'information. Après chiaque réunion, un communiqué sera envoyé à la Presse, résumant très brièvement la vie de l'Association (missions à recevoir, missions reques, desiderata des médecins français ou étrangers, etc.).

M. Ic D' van der Hoeven Leonhard, président du comité Hollande-Prance, exposé, avec preuves à l'appui, l'intensité de la propagande médicale allemande dans les milieux médieaux hollandais. Il suppile les médieaus français, professeurs et praticieus, d'aider le plus possible le comité Hollande-France à lutter contre l'envahissement tudesque.

Une mission catalane est annoncée pour le début de mai, les Drs Cambiès et Turo sont en rapport à ce sujet. La Commission de propaganderemercie la Presse médicale frauçaisc d'avoir inséré la note émanant du comité directeur.

L'Association générale des médecins de Prance communique à la commission de propagande un veu de la Société locale du Loiret: « Que les rapports entre les fauilles des médecins des nations alliées et les médecins français soient facilités par l'A. G. pour pemettre aux médecins d'envoyer réciproquement leurs enfants dans les familles médicales pendant les vacances ». L'A. G. nous ayant transmis ce veux, l'A. D. R. M. les prend en considération et fera tout son possible pour le faire aboutir.

La commission de propagande enregistre avec plaisir la fondation d'un bireau analogue à l'70klo sous la direction de M. le D' Motais, et signale que M. Berro, professour de médecine infantille à Montevideo, s'est présenté de la part du conseil de sa faculté pour organiser de comnum accord un office en rapport constant avec le nôtre.

Lo Dispensaire antituberculeux Rockefeller (Bordeaux-Talence). — C'est à quelques centaines de mètres du boulevard, au débouche de la route de Toulouse, dans le domaine de Bagatelle, que vient d'être posée la première pierre du Dispensaire antituberculaux Rockefeller.

Pour commémorer le souvenir des 28, nurses décédées an cours de la guerre, les nurses américaines avaient décidée de faire édifier, en Prance, un internat pour gardes-maladées; c'est la Maison de santé protestante qui bénédie de cette création. Leur souscription a produit prés de 800 000 francs. C'est ce qui permettra de transporter Piccole d'infernières de M'ue le D' Hamilton à Bagatelle.

Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie citons : MM\_ Le Baube, chef de cabinet, déléqué par M. Arnault, préiet de la Gironde ; le D' Arnozan, professeur à la Paculté de médecine, adjoint au maire et vice-président de la Fédération des curves antituberculeuses de la Gironde, représentant la municipalité de Bordeaux ; Ch. Gruet, ancien maire ; Iriquin, unire de Talence ; les professeurs de la Paculté de médecine Andérodias, Cruchett, Leuret et Mandoul ; le D' Iaconture, chirurgien des hòpitaux; miss Walkers, représentant les Nurses américaines et délèguée de la Croix-Rouge américaine ; Mile le D' Hamilton ; MM. Henri Cruse, président ; Charles Cazalet, et J. Forsans, administrateur de la Maison de samté protestante, etc.

Au conrs de la cérémonie, plusieurs allocutions out été pronoucées par MM. Heuri Cruse, Cazalet, Iriquin, M. le D' Linsky Williams, directeur de la Commission Rockefeller en France; M. le professeur Arnozan.

Établissements publics et privés pour tuberculeux. — M. Pouzin, député, demande à M. le ministre de l'Hygiène de faire connaître la liste des établissements publics ou privés qui peuvent recevoir des malades atteints de tuberculose et les conditions générales d'admission (Question du a mars 1012).

Réponse. — Les établisements publics, dits stations smiráires, actuellement affectés aux tuberculeux pulmonaires réformés de guerre ou en instance de réforme et dans la limite des lits disponibles, aux tuberculeux civils, sont ci-après indiqués: l'aspère (Rhône). Clavières (Mayenne), Penaille (Aveyron), la Guiche (Saône-ct-Loire), la Tronche (Jaère), Mohram (Lot-et-Garonue),



UROTROPINE

LYSIDINE

# Diathese urique

Littereture et Echantillons LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram. PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILIAIRE que les ferments lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE Litterature et Echanillans; LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Ronneg

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés,

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH. 6. Rue de la Cossonnerie. PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

Montfaucon (Lot), Saint-Jodard (Loire), Touvent (Indre), Villeneuve-d'Amont (Doubs), Oissel (Scine-Inférieure), Maison de cure de Moncan (Morbilian). Les établissements publics ou privés agréés par le ministère de l'Hygiène et affectés aux tuberculeux pulmonaires osseux ou gangliounaires sont les suivants : Plougonyen (Pinistère), sanatorium départemental, hommes : les Ombrages (Scine-et-Oise), femmes; Bligny (Seine-et-Oise), hommes ou femmes; la Baronuic (Scine-et-Oise), femmes; la Tournelle (Seine-et-Oise), enfants; Zyudcoote (Nord), hommes, femmes, enfants : Kerpape (Morbihan), hommes, femmes, enfants : Banvuls (Pyrénées-Orientales) et Saint-Trojan (Ile d'Oléron), enfants ; Philippe-Ammann, à Berck (Pas-de-Calais) ; Sainte-Feyre (Creuse), réservé aux instituteurs et iustitutrices ; Pigneliu (Nièvre), sanatorium départemental, femmes et enfants ; Villepinte (Seine-et-Oise), femmes et enfants. Pour être admis dans un établissement publie, le présumé tuberculeux doit être examiné dans un dispensaire d'hygiène sociale ; s'il y est déclaré malade et enrable, le dispensaire, l'office départemental d'hygiène on le préfet demande au ministère de l'Hygièue sou placement. Le placement est effectué par les soius du ministère de l'Hygiène.

Ligue française de prophylaxie et d'hygiène mentales. — En avril 1920 le ministère de l'Hygiène et de la Préyoyance sociale instituait un Comité d'hygiène mentale.

Pour renforcer l'action de ce comité officiel, l'initiative privée a organisé une Ligue de prophylasie et d'hygiène mentales dont l'idée première revient à son président. le D' Toulouse.

Cette Ligue se propose d'étudier tontes les questions relatives à la prévention des troubles mentaux et à la conservation de l'équilibre psychique chez les individus et dans les collectivités.

Les membres actifs ne se recritent pas exclusivement paruil les médecins, mais bien paruil toutes les personnes soucieuses de progrès social. Les magistrats, les membres de l'enseigament, du barreau, de l'armée, des grandes administrations, les 'industriels, tous les travailleurs troaveront intérêt à en faire partie et la Tágne aura avanrage à s'assure leur collaboration. Elle fait appel à toutes les bonnes volontés pour aîder à amédiorer l'assistance pevelitatione. À l'éducation de l'enfance automale, etc.

La Ligue de prophylaxie et d'hygiène mentale partage ses multiples travaux en plusieurs commissions, parmi lesquelles celle concernant l'organisation et la propagande est présidée par le DF Antheanme, directeur de l'Emethiale.

Adresser les adhésions au Dr Genil-Perrin, secrétaire de

la Ligue, 99, avenue de La Bourdonnais, Paris-VIIº.

Pathologie du nourrisson. — M. le D<sup>†</sup> A. Lesage, médecin de l'hôpital Hérold, a commencé le 11 mai une série de conférences sur la pathologie du nourrisson. Ces conférences ont lieu le mercredi à 5 heures à la l'aenité de médecine (amphithéâtre Vulpian) et sont consacrées aux maladies héréditaires et maladies aequises.

Cours de matadies nerveuses infantiles. — M. le Dr Ba-BONNIHK, médecin des hôpitaux, fait tous les mardis et vendredis à 15 heures un cours de maladies nerveuses infantiles à l'amphithétire de la clinique de l'hôpital des Enfants-Malades.

Cours complémentaire pratique d'histologie, hématologie et bactérilogie appliquées à la gynécologie. — M. le D' CIMANY, agrégé, fera un cours complémentaire pratique d'histologie, hématologie et bactériologie appliquées à la gynécologie du 15 mai, 9 heures du matin, au 17 mai (12 ésaues) à l'hôpital Broca.

Le nombre des places est limité à douze. S'inserire au secrétariat de la l'aculté les jeudis et samedis de midi à 3 heures. Le droit à verser est de 100 francs.

Cours de neurologie oculaire (Hōrital Saint-Aktoins).

— M. Duppy-Dutemps commencera daus son service, à partir du mercedi 18 mai à 14 h. 29, une série de dix leçous de neurologie oculaire. Il les continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants. Prix du cours: 100 frues.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 2 mai. M. ROCHETRAUX (Jacques), Contribution à l'étude de la sacralisation de la 5° vertèbre lombaire. — M. Jacque-PENTIER (René). De la nature triberculeuse de certaines pseudo-tuneurs.

3 Mai. — M. AULANIR (G.), Étude de la cranioplastie par greffes. — M. Loubrat (René), De l'application de la méthode des greffes soté-o-périostiques. — M. PETTY (Armand), La eure des ankyloses du coude par résection économique. — M. FORDRIVIR (Georges), La force papillaire dans les céplaides de la syphilis. — M. FARIK (Aluice), Les métrorragies émotives. — M. ZIBMA (M.), Contribution à l'étude de la claudication intermittente. — M. PEYER (Édouard), La broucho-pneumonie du vétillard. — Mes DERRIRS, Génfathe et vaccine.

4. Mai. — M. BURRAU (Audré), Le traitement chirurgical du prognathisme. — M. ALLAND (René), Contribution à l'étude des fractures des deux os de l'avantbras chez l'enfant. — M. BRNOIT (Félicien), A propos du curettage dans les suites de couches. — M. CILABAGNO (F.), Contribution à l'étude des fractures du col du fémuir.

9 Mai. — M. Mostruse (Georges), De la luxation des tendous péroniers latéraux. — M. Romisson (L.), Bracéphalite épidémique et gestation. — M. MANNONI (Dominique), L'arthrite défonnante-de la hanche. — M. Quio (Jacques), Dusts traversées ou sillomées par le nerf dentaire. — M. Aubser (Jules), Contribution à l'étude des paralvisés sérinkériones.

10 Mai. — M. Ernst (Henri), Contribution à l'étude cliuique des syndrômes consécutifs à l'eucéphalite, —

Climat sédatif doux st

#### Établissement Thermal ouvert toute l'année.

#### SALIES DE BEARN

onte. OALICO DE DEANN en toutes salsens.

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉMOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES
TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES
CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE
DYSMÉNORRHÉE. # Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.



#### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TÉLÉPHONE 114

### MONTCOURT

Extrait de bile MONCOUR Collages hépatiques Lithiase

lctère par rétention

dosées à 10 e/gr. De 2 à 6 sphérulines par jour. Toutes ces préparations

Extrait rénal MONCOUR Insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie

dosées d 15 etas 4 à 16 sphérulines per jour.

MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance

dosées á 35 ejgr. De i à 4 bonbons par jour. De i à 6 sphérulines

MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause rasthénie féminine De i h 3 sphérulines

Muscle lissa Fytrait Muscle strié elle osseuse

yocardine oudre surrénal Thymus, etc., etc ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délibrent que sur prescription médicale

TÉLÉPHONE 114

Autres préparations

MONCOUR

Extrait

### SUPPOSITOIRE PÉP CONSTIPATION Cohant: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers, HEMORROIDES

### Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

## VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalesce

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novemb Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à EVIAN . LES . BAINS

Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

### MALADIES DES REINS

Par les Dr. JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH. Professeurs des Facultés de médecine de Paris et Strasbourg. Médecin des hôpitaux de Paris

#### NOUVELLES (Suite)

M. FERRAND (René), De l'hypertonie du pneumogastrique dans l'astime. — M. BRETON (Georges), Contribution à l'étude des malformations congénitales. — M. LA-ROUSSE, Étude systématique et médicale des phiépotomes.

14 Mai. — M. Galttier (Marc), Le paludisme autochtone à type tierce undigne, — M. Chacstor (Alphonse), Plaques fibro-calcaires de l'arachnoide. — M. Chabruy (R.), Contribution à l'étude du traitement des fractures mallécolaires. — M. Granal. (Étienne), fitude de la tension artérielle chez le nourrisson et l'enfant. — M. ALLAIS (Arsène), Un cas de section partielle de la moelle cervicale.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

- 14 Mai. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : I<sub>2</sub>2çon clinique à 10 h. 45.
- 14 Mai. Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Lyon.
- 14 Mai. Paris. Dernier délai, d'inscription pour l'attribution de bourses de séjour à l'étranger.
- 14 MAI. Paris. Demier délai d'inscription pour le concours de médeciu suppléant du service médical de la préfecture de la Seine.
- 14 MAI. Paris. Faculté de médeciue de Paris. Dernier délai d'inscription pour le cinquième examen, ancien
- 14 Mai. Paris. Cliuique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.
- 15 Mal. Paris. Hôpital Broca. Ouverture du cours pratique d'histologie, bactériologie appliquées à la gynécologie, par le D' CHAMPY, à 9 heures du matin.
  - 17 MAI. Paris. Assistance publique. Ouverture du registre d'inscription pour le concours des prix à décerner aux élèves externes en médecine et la nomination aux places d'internes en médecine des hôpitaux de Paris.
  - 17 Mai.— Paris. Paculté de médeciue, 15 h. 30. M. le Dr Tiffeneau: Potassium, alcalino-ferreux, radium et mésothorium.
  - 17 M.1. Paris Faculté de médecine, Dernier délai
- d'inscription pour le 5<sup>e</sup> examen, ancien régime. 17 MAI. — Bordeaux. Réunion de la Société française de dermatologie.
- 18 Mai. Paris. Faculté de médecine, Ouverture du cours d'opérations génito-urinaires de M. le D' Charrier, prosecteur à 14 heures.
- 18 Mai. Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouverture des dix leçons d'interprétation des radiographies par le Dr Belor, à 10 h. 30.
- 18 MAI. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert et M. le D' Villaret : Le syndrome pylorique, à 10 h. 45.
- 18 MAI. Paris. Hôpital Saint-Antoine. Ouverture du cours de ueurologie oculaire de M. le D. Duruy-Du-TEMPS, à 14 h. 30.
- 19 Mai. Paris. Hôpital des Eufants-Malades. Ou-

verture des leçons sur la diphtérie, par M. le Dr Lere-BOULLET à o h. 20.

BOULLET, à 9 h. 30.

19 Mai. — Paris. Faculté de médecine, 15 h. 30. M. le

19 Mai. — Paris Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le Dr Hautant: Radium et rayons X en oto-rhino-laryngologie.

Dr Tiffeneau: Phosphore, phosphates.

19 Mai. — Paris. Hôpital Cochin. M. le Dr Cantonnet, à 10 h. 30 : Conférences sur la rééducation des strabiques.

20 Mai. — Cherbourg. Clôture du regsitre d'inscription pour la place de directeur du bureau municipal d'hygiène de Cherbourg (écrire à M. le préfet de la Mauche).

21 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert. Leçou clinique à 10 h. 45.

21 Mai. — Paris. Cliuique médicale de l'hôpital Beau-

jon. M. le professeur ACHARD. Leçon clinique à 10 heures. 21 Mai. — Marseille. Deruier délai d'inscription pour le concours de chef des travaux de bactériologie à l'Ecole de médecine de Marseille.

23 Mai. — Paris. Faculté de médecine. M. le Dr Laignel-Lavastine : Capacité militaire, à 3 heures.

23 Mai. — Bruxelles. Congrès de médeciue légale.
23 Mai. — Lyon, Concours de médecin des hôpitaux.

23 Mai. — Lyon. Concours de médecin des hôpitaux.
23 Mai. — Dijon. Coucours de chef des travaux ana-

touriques à l'Ecole de médecine de Dijou.

23 Mai. — Paris. Concours de suppléant des chaires d'anatomic et de physiologie à l'Ecole de médecine de

24 Mai. — Paris. Ouverture du cours de sérologie de

M. le D' RUBINSTEIN, 54, rue Saussure, à 14 heures. 24 MAI. — Paris. Ouverture du cours de bronchocesophagoscopie de M. le D' Guisez, à 5 heures, à sa cli-

nique, 15, rue de Chaualeilles.

25 Mai. — Paris. Hôpital Laënnec. Ouverture du cours d'otologie de M. le D' BOURGEOIS.

26 Mai. — Paris. Hôpital Lariboisière, Clinique otorhino-laryngologique, à 10 heures. M. le Dr Grivot: La paralysie faciale otitique.

28 Mai. — Paris. Assistance publique. Dernier délai d'inscriptiou des candidats aux emplois d'assistants d'électro-radiologie des hôpitaux de Paris.

28 Mai. — Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux de Lyon.

30 Mai. — Paris. Faculté de médecine. M. le Dr Lai-GNEL-Lavastine, à 3 heures : Criminalité juvénile, 30-31 Mai. — Paris. Faculté de médecine. Inscription

pour les exameus de validation de stage de chirurgiensdentistes.

31 Mai. — Carcassonne. Dernier délai d'inscription des

candidats au poste d'inspecteur de l'hygièue de l'Aude (écrire à M. le préfet de l'Aude). 1<sup>er</sup> Juin. — Inscription dans les préfectures pour le

concours de l'Ecole du service de santé militaire.

1º JUIN. — Marseille. Coucours de chef des travaux

de bactériologie à l'Ecole de médecine de Marseille.

1er Juin. — Rodez. Dernier délai d'inscription pour le

concours d'inspecteur départemental d'hygiène de l'Aveyron (écrire à M. le préfet de l'Aveyron).

# Dragées DU DR. Hecquet au Sesqui-Bromure de Fer ; CHLORO-ANÉMIE

au Sesqui-Bromure de Fer CHLORG-A NÉMIE
(4 à 6 par jour) NERVOSISME

### Broméine montagu

GOUTTES Q4 == 2,8 SIROP (0.60) PILULES (0.61) AMPOULES (8.60)

INSOMNIES SCIATIONE NEVELTES

#### CHRONIQUE DES LIVRES

La génération humaine, par le Dr G. J. Witkowski.

1920, I vol. in-8 de 224 pages avec figures (Maloine,
à Paris).

Livre de 224 pages avec 108 figures et 3 planches en couleur, découpées et superposées, plutôt à l'usage des gens du monde que des médeciens. Capable d'instruire sur la structure des organes génitaux et leurs fonctions, où sont longuement développées la copulation, la fécondation, la grossesse, l'acconclement, l'allatement. M.

Manuel d'urétroscopie, par Robert Henry et Audré Demonchy, préface du Dr Marion. I vol. in-8 de 116 pages avec 56 figures et 30 figures en couleurs, 25 fr. uet (Masson et C'e, édit. à Paris).

L'examen visuel de la muquense de l'urêtre et de la cuvessé pour un fole capital daus le diagnosité des affections urinaires. Qu'il s'agisse dans les infections urêtrales de modifications durables des tissus qu'on ne peut guérir qu'en en connaissant le degré et le siège exact, qu'il y qu'en en connaissant le degré et le siège exact, qu'il y s'agisse de constater l'évolution des Iséons, l'efficacité d'un traitement on la nécessité d'une intervention, l'usage de l'urétroscore de vient indispensable.

Le secours de l'urétroscopie pour le praticien aplanit bien des difficultés, évite bien des erreurs, empêche bien des pertes de temps ; c'est à l'exposition de cette méthode que MM. R. Henry et A. Demonchy consacrent cet ouvrage.

Dans ce manuel présenté au public médical par une préaces du D' Mariou, les autuens décrivent d'abord les indications générales de l'urétroscopie, et précisent quand un examen doit être pratiqué. Une partie importante de l'ouvrage est ensuire consacrée à l'instrumentation, à la description de tous les appareils anjourd'uni employés, à leur critique, à l'exposé de leur technique.

Les auteurs fixent ensuite les règles de la méthode urétroscopique, passent en revue les différents temps opératoires et donnent des régles claires et concissa qui permettent à tout praticien, grâce à l'emploi judicleux, de l'urétroscope, d'établir un diagnostic et de fixer un traitement aupromét.

De nombreuses et très belles reproductions en couleurs illustrent cet ouvrage, 30 figures représentent ce qu'on doit voir dans l'unétroscope, au coun del'examen proprement dit; le médecin pourra ainsi prendre notion de l'aspect des (sáons qu'il lui siere nassuite facile de reconnaître; le débutant pourra, à l'aide de ce mamuel, sinon remplacer tout apprentissage, du moins l'écourier et il pourra se perfectionner dans cette méthode iudispensable de clinique thérapeutique et médicale. M.

Lessons of clinical and operative Surgery, par le D'E. MÉRIEL, professeur de clinique chiturgicale à la faculté de Toulouse, 1919, 1 vol. in-8 (f.-B. Baillière et ils. édit. à Paris.

Vollà une belle initiative qu'on ne saurait trop louer et qui fait grand homeur au professeur de clinique chriurgicale Meriel. Au lien de se borner à faire profiter les docteurs et étudiants aucrécains — de séjour à Toulouse depuis mars jisuqu'à juin 1910 — de l'exemple de sa maîtrise chirurgicale et de brefs couseils donnés en langue française, Mériel a pensé qu'il convenait de faire plus et mieux pour eux, et il leur a donné en lauque anglaise une série de leçons de chirurgie clinique et opératoire, du plus vij fintéré.

Voici les titres de ces leçons qui viennent d'être publiées en volume à la librairle Baillière : Opérations du prolapsus génitul; — Cancer du sein, technique opératoire; — Sur un cas de luxation ancienne de la rotale, remarques sur le traitement; — Ligatures métalliques et sutures; — Pausement à la parafine; — Prolapsus du rectuu; — Traitement chirurgical des rétro-déviations utérines; — Luxations isolées de la tête du radius; — Seventrations post-opératoires; — Opération du cancer du rectuu; — Opérations complémentaires de l'appendicectonie; — Vue cas de herule cérôtrale post-orientaires.

Comme on le voit, les sujets de leçons sont variés; leur exposé est fait avec une clarté et une précision admirables et le professeur Mériel ne s'est pas contenté de s'adresser à l'esprit de ses auditeurs, il a su toucher leur cœur en montrant, au cours de cet euségnement, il belle part que la science audrécaine s'était taillée dans la chirurgé à côté de la science francaise.

ALBERT MOUCHET.





#### L'ANATOMIE SUR LE VIVANT Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET Professeur à l'école de Mèdeoine de Marselite. 2º édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.



#### LA MÉDECINE AU THÉATRE

#### UN FOU DANS NOTRE VIEUX THÉATRE

En l'au de grâce 1255, en la bonne ville d'Arras, chère aux poètes, se préparait un jour la représentation d'une comédie, nous dirions à notre époque d'une revue, et c'était «1,1 Jus Adam», plus connu sous le nom de «1 gue de la Feuillée». Or, dans cette piécette, chef-d'œuvre de verve satirique du bon poète Adam le Boçu (qui ne fut d'ailleurs bossu que par son esprit malicieux), dans cette piécette figurent quantité de personnages, Adam lui-même et son père, telles fées, tel mône, un fou et un médecin.

Dans notre petit travail sur La médecine dans note théâtre (7), nous avons rapidement étudié ce fou et ce médecin : peut-être n'est-il pas inutile 'de relier un peu commissance avec le dorvé, qui nous présente un type à peu près complet de paralytique général avant la lettre, puisque la naralysie général en'a été solée un'en 1826.

Les scènes qui nous intéressent surtont, paraitement détachables du reste de la pièce, vont se passer entre un moine, disciple de saint Acaire, notre fou, son père et quelques personnages accessoires. On sait que saint Acaire, fréquemment invoqué au moyen âge, était le patron des fous, des sots, des épileptiques et en général de tous les nerveux. Ses reliques étaient conservées au monastère d'Haspre, dans l'arrondissement de Valenciennes, et c'est d'Haspre qu'arrive le moine que nous allors voir.

Ce moine entre en scène porteur des reliques du saint et d'un plateau à recueillir les oboles.

#### LI MOINES.

Signour, me sires anius Acaires
Vous est chi (£q) venus visiter,
Sl l'Aprochiés tout pour ourer (prier)
Et si meche (methe) cascums s'ofrande,
K'Il (¿ar 19, 1"a saint desi (fisequ'en) en Irlande.
K'Il (¿ar 19, 1"a saint desi (fisequ'en) en Irlande.
Car l'anemi de l'ome encache (phasse)
Par le saint miracle deviu,
Et s'en varier (¿qu'et) Dr. 'INSVERTIN (folie)
Communicant et son et sotes.

#### BEAT TO

Saius Akaires, ke Dius kia (que Dieu ch...) Donue m'assés de pois pilés (3), Car je suis, voi, uus sos clamés...

Et Walés offre au moine un fromage gras. Et chacun s'exécute, le Saint guérisseur recueille les

(1) La Médecine dans notre Thédire contigue, depuis ses origines jusqu'au XVIº siècle, t vol. avec hors-texte. Libratire Honoré Champion, 5, qual Malaquals.
(2) Notous, pour faciliter la lecture, qu'en dialecte artésien, au XIIIº siècle, les scribes préférent h à qu, ch à c (chi = ici;

ki = qui; Akaires Acaire, etc.).

(3) Expression toute faite désignant uu mélange de folics de la claracter principle de la claracter de la cl

et de choses sérieuses, et parfois certaines pièces de théatre.

estrelins (oboles), les froumages, et ne dédaigne pas les moncauts (demi-setier) de blé.

C'est alors qu'apparaît notre fou, conduit par son père. Il arrive, gesticulant et hurlant, injuriant tout le monde, et, dès les premiers mots qu'il prononce, notre dervé va nous autoriser à poser le diagnostic de pamlysie générale que ses dires et ses gestes vont bientôt confirme.

#### LI DERVÉS.

Ke ch'est? Me volés vous tuer? Fius a putaiu (fils de...), léres erites (filous heréliques), Creés vous la ches ypocrites? Laissiés m'aler, CAR JE SUI ROIS.

Or donc, dès le début, voici notre fou campé : c'est un persécuté, et, nous allons le voir bientôt. un persécuteur persécuté. Il craint pour sa vie. Mais c'est aussi un délirant ambitieux, pnisqu'il se figure être roi. Folie des grandeurs, manie de la persécution, voilà, en quatre vers, deux symptômes notés. Nous verrons, par la suite de cette étude, d'autres symptômes indiqués avec une précision telle que force nous est d'admettre que le poète d'Arras a eu sous les yeux un modèle de paralytique général, dont il a noté le délire avec le même soin qu'il a mis à reproduire à la scène les travers de ses contemporains : le dervé a existé comme ont existé les Soumeillon, les Crespin, les Louchart et la plus grande partie des person nages du Jeu de la Fenillée.

Mais, avec l'inconstance qui le caractérise, le fou déclare :

#### ... Je suis uns crapaus

Et si ne mengue iors raines (ne mange que grenouilles). Escoutés: je fach les araines (je fais la trompette). Est che bien fait? Ferai je plus?

Afin de le faire taire, le père de notre fou le menace de la colère du prince du pui, Robert Soumeillon. Cette menace laisse indifférent le fou, qui se déclare plus prince que le prince du pui même:

Bien kiiet (ch...) de lui. JE SUIS MIUS PRINCHES K'IL NE SOIT.

Escoutés ke uo vake muit (la vache mengle). Maintenant le vois faire prains (je la rendrai pleine).

#### LI PERES

Ha, sos puans, ostés vos mains De mes dras (habits), ke je ne vous frape,

Et ces deux vers nous indiquent que notre fou n'est pas inoftensif : il s'agrippe aux vétements de son père avec suffisamment de violence pour que ce dernier le menace de le frapper pour lui faire lâcher prise. MÉDICATION RADIO-ACTIVE

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# tonhan-Uruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

sthmes mphysème ronchites Bronchectasies Euberculose

Coqueluche etc... TOUTES INVALIDITES PULMONAIRES

27, RUE CAVENNE\_LYON

irapeutique Pulmonaire

en Injections trachéales · EFFET IMMÉDIAT ET DURABLE



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même ; la garantie très sérieuse de sa réquiarité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigoureuse.

Solution au 1/1000 | Fiacons de 10 et 30 c.c.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM, LES DOCTEURS L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (84)

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève (Haute - Savole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN . LES . BAINS

#### LA MÉDECINE AU THÉATRE (Suite)

Mais nous voici arrivés à la partie la plus curieuse de cette étude. Après avoir à nouveau manifesté ses idées de persécution :

> ... Chis a dit c'on me mause (frappe) Le gueule... Je le vois tuer.

notre dervé va, parses insanités, éveiller au plus haut point la curiosité du moine, et, sur les questions de ce dernier, le père va nous fournir un historique complet de la folie de son fils.

TOUDIS REDE II. (loujours il réve), ou cante, ou brait, Et si ne set onques k'il fait, Encore set il mains k'il dit (moins ce qu'il dit).

LI MOINES.

Combien a ke li maus li prist?

LI PERES.

Par foi, sire, IL A BIEN DEUS ANS.

Il y a deux ans que le dervé est malade: il s'agit donc d'un paralytique général en pleine période d'état. Et l'histoire contée par le père va nous permettre d'asseoir solidement, notre diagnostic: au délire ambitieux, au délire de persécution vont s'ajouter des actes démentiels et même... des troubles moleurs ;

#### LI PERES.

Eswardés (regardes) k'il hoche le khef (la tête) Sis cors (son cop's) n'ist onques a repos. Il m'a bien bristet deus ciens pos, Car je sui potiers a no ville.

Le dervé présente du tromblement, il hoche la tête et n'est jamais en repos, il présente de l'incoordination des mouvements et a brisé deux cents
pots dans la boutique de son père. Voilà donc
notre tableau clinique parachevé, et la suite du
Jeu de la Peuillée ne nous fournira plus aucun
autre symptôme à y ajouter. Nous allons voir
pourtant que le poète d'Arms insiste encore sur
les symptômes cardinaux de l'encéphalite chronique diffuse à la période d'état, sur un en parțiculier, afin de nous rappeler encore que notre
persécutie et un persécutier:

#### LI DERVÉS.

Ai je emploiet bien trente saus? (sous, monnaie).

et, désignant son père :

II, ME BAT TANT, CHIS GRANS RIBAUS, KE DEVENUS SUI UN CHOLÈS

On appelait cholès une petite boule qui servait au jeu de la chole. En d'autres termes, li dervé se plaint d'être frappé par son père au point d'en être réduit à la dimension d'une boulette, au point d'être aplati comme un galet.

Mais le père est la pour remettre les choses au point, et pour nous déclarer que c'est son fils au contraire qui le bat.

#### LI PERES.

Il ne set k'il fet, li varlès (ce garçon). BIEN I PERT QUAND II, BAT SEN PÈRE. (Cela se voit bien lorsqu'il bat son père).

C'est alors que le moine, lassé de ces débats et craignant peut-être le fou, va engager son père à le reconduire chez lui:

« Beau prud'homme, par l'âme de ta mère, fais bien: emmène-le en ta maison, mais auparavami fais ici ton oraison, et offre du tien, si tu en as: il est trop las de veiller, et demain tu le ramèneras ici, quand il aura un peu dormi: aussi bien ne fait-il que rabache;

Et le Jeu de la Feuillée continue. Mais nos bons personnages ne vont pas être longtemps en paix.

Au bout de peu de temps, en effet, le père du dervé, ne sachant plus que faire de son fils, se résout à implorer une seconde fois la bienveillance du moine dévoué à saint Acaire, et à encourir les reproches que celui-ci ne saurait manquer de lui faire.

Nos amis donc sont fort occupés à chanter, lorsque se précipite en scène le dervé suivi de son père.

#### · LI DERVÉS.

Ahors, le fu, le fu, le fu (le feu). Aussi bien cante jou k'il font.

Et aussitôt le moine de protester contre cette intrusion :

#### LI MOINES.

Li cheut diavle aporté vous ont! Vous ne me faites fors damage. Vo père ne tieng mie à sage Quant il vous a remené chi.

### LI PERES AU DERVÉ. Chertes, sire, che poise mi (cela m'est pénible).

D'autre part, je ne sai ke faire, Car s'il ne vient a saint Acaire. Ou ira il querre santé? Chertes, il m'a ja tant cousté K'il me couvient (il me jaul) querre mon pain.

LI DERVÉS.

Par le mort Diu, je muir de faim !

#### LI PERES AU DERVÉ.

Tenés, mengiés dont cheste pume (pomme).

Le dervé présente à ce moment une illusion : il se figure que la pomme offerte par son père



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

CÉRÉALES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUEE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysées 36-45

### EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



Aliment MALTO-LECITHINE complet naturel, aromatisé de cacao et préparé à basse température, renferme intactes les vitamines du malt d'orge, du jaune d'œuf et du lait frais.

DIGESTIBILITÉ PARFAITE TONIOUE -- NUTRITIF -- STIMULANT

Se prend de préférence dans du lait ou du fait coupé d'eau-a voi Peut s'ajouter au café, au thé

ou cacan unite aux bouillie SE PRÉPARE SANS CUISSON

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Au bord du Lac du BOURGET

s et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-5

### AIX-LES-BAINS (SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Etablissement ouvert toute l'année.

GOUTTE - RHUMATISMES

Sciatiques — Syphilis

Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Saint-Simon.

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Mont Reyard, 1600 mètres.

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville



BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE

Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN. 15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



#### LA MÉDECINE AU THÉATRE (Suite)

est une plume (ce mot vient évidemment pour la rime, mais le délire du fou n'en est pas moins indiqué) :

#### LI DERVÉS

Vous i mentés, ch'est une plume. Alés, ele est ore à Paris.

#### LI PERES.

Ier le trouvai tout emplumé Et muchiet par dedens se keute.

« Hier, dit le père, je l'ai trouvé tout couvert de plumes et caché par dedans sa couste, sa couverture, » Voici donc un nouvel acte extravagant de notre fou, que nous avons déjà vu briser la vaisselle du potier sou père. Sans attendre, d'ailleurs, il va se livrer à une nouvelle folie;

#### MAISTRE HENRIS.

Diuş, qui est chius qui la s'akeute? (Qui s'accoude ici?) Boi bien. Le glout! le glout! (glouton)

#### GILLOS

Pour l'amour de Diu, ostons tout, Car se chis sos la (ce fou-là nous keurt seure (court à nous). Or donc; nos personnages vont vider la scène, et la pièce se va terminer.

Et elle se terminera sur une dernière insanité du dervé : comme son père le prie de venir :

#### LI DERVÉS.

Ke ch'est? Me volés mener prendre, Fils a putain...

PAR LE MORT DIU, ON ME COMPISSE

Par la dessoure, che me sanle. (Par la mort dieu, on pisse sur moi, il me semble) PEU FAUT KE JE NE VOUS ESTRANLE,

Alons, ie sui li espousés.

Nouvelle manifestation de crainte chez un persécuteur, et le rideau (qu'on excuse l'anachronisme) tombe sur le « Jeu de la Feuillée ».

Nous en aurons fini après avoir brièvement résumé les manifestations essentielles d'encéphalite que présente notre dervé (r).

(1) Nous renvoyons aux vers de la petite édition du fau de Besüllke, publiée par E. L'ANGLOS, chex Champion. Tous ces vers out d'affileurs été cités au cours de cette étude. Pour les bibliophites, signations que le fau de la Feuillies et conservé en un seul manuscrit, sous la rubrique Li Jus Adan<sup>®</sup> Li jeus de le intellié (Bibl. nut. fr. 25 566 = P.).

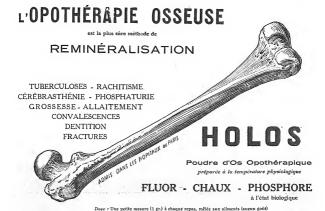

Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8')



### DAUSSE



1834

– 86° Année –

1920



### **EXTRAITS**

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Seneçon, etc.

### INTRAIT8

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

### COLLOBIASES

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, ETC.

### **FONDANTS**

de Condurango, Étain, Iodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

### PAVÉRON

Opium injectable Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

### NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

a) Par voie hypodermique : Séries progressives

Seize dosages différents de Strychnine, de un à dix milligrammes par vingt-quatre ampoules. b) Par voie gastrique:

SOLUTIONS COMPOSÉES TITRÉES DE STRYCHNINE Gouttes Arsénosthéniques. Gouttes Phosphosténiques.

### SCLÉRAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

Spécimens et Littérature à MM. les Docteurs





#### LA MÉDECINE AU THÉATRE (Suite)

Historique. - Le malade est à la période d'état, et ce sont les symptômes de cette période qu'a notés le poète : il est malade depuis deux ans [vers 529].

Troubles psychiques. — 10 Délire ambitieux : Le dervé se dit roi (v. 395), puis prince (v. 407).

2º Délire du persécuté : Le dervé se plaint à plusieurs reprises d'être battu par son père (v. 514, 540, 1083), ou bien croit que l'on urine sur lui (v. 1087).

3º Délire du persécuteur : Il menace sans cesse les autres (v. 420, 1056, etc.), et bat son

père (v. 542).

4º Manie aiguë : Le fou brise les pots (v. 534), se cache sous sa couverture (v. 1051), boit en glouton (v. 1054), imite la trompette (v. 400) et le beuglement de la vache (v. 418). \II se prend pour un crapaud (v. 398) puis pour un nouveau marié (v. 1003).

5º Accès de mélancolie : Le père du dervé nous apprend que toujours son fils chante, ou rêve (v. 525).

Troubles moteurs. - Nous avons noté plus haut l'incoordination des mouvements (v. 532), le tremblement (v. 533), peut-être les troubles de la parole (v. 527).

Troubles sensitifs. - Le dervé s'imagine que l'on urine sur lui. Est-ce là pure divagation, ou cette idée est-elle motivée par des crampes ou des fourmillements? Nous ne saurions répondre, n'ayant voulu tenir compte que des idées nettement exprimées par le poète.

Troubles des organes des sens. - Nous ne notons que l'augmentation de l'appétit (v. 1041, et 1054) sans perversion du goût.

Qui hésiterait, après une telle série de symptômes, à poser ferme un diagnostic? Ou'on nous permette d'aller plus loin, et de supposer à notre poète un don d'observation suffisant pour lui avoir permis de porter à la scène, en en affublant un de ses personnages, les vésanies d'un contemporain et habitant d'Arras.

Dr Maurice Boutaret..



### Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PURE

Le médicament régulateur par le débliorunt le plus soir des cures excellence, d'une efficacité sans de déblioruntion, le remédie le gale dans l'articosétrose, la justificosétrose, l'albuminurie, l'hy-comme est la digitale pour le confinie, cardiaque, comme set la digitale pour le cordinate, availle de l'articose, l'albuminurie, l'hy-comme est la digitale pour le cordinate, comme de la digitale pour le cordinate le consideration de l'articosétrose, l'albuminurie, l'hy-comme est la digitale pour le cordinate le consideration de l'articosétrose, la digitale pour le cordinate le consideration de l'articosétrose, la digitale pour le cordinate l'articosétrose, la digitale pour l'articosétrose, l

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les erises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24, - Prix : 5 fr.

4; rue du Roi-de-Sicile = PARIS =



### DRAPIER & FILS

41, Rue de Rivoli et Boulevard de Sébastopol, 7

APPAREILS A AIR CHAUD APPAREILS DE MASSAGE

VIBRATOIRE 
Se montant sur toutes les prises de courant et fonctionnant

indistinctement sur alternatif et continu de 140 volts.

BOITES A AIR CHAUD pour traitement des

ENVOI DU CATALOGUE SUR DEMANDE



### CURE SYNERGIQUE

## UROPHILE

BAILLY

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

• ÉTATS LITHIASIQUES •

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

#### ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE DEMPLOI

Une cuillerée à soupe dans la matinée, autant dans la solrée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane.

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, 115 :: PARIS

E

### MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THÉÏNOL

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emplot : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BAILLY 15. Rue de Rome PARIS

#### ESTOMAC - INTESTIN

GRANULÉ SOLUBLE

Une cuillerée à cefé tous les matins à jeun dans un verre d'esu

N T É R I T

#### VARIÉTÉS (Suite)

#### L'EUPHRAISE

#### Par le D' Henri LECLERC.

La plante qui porte le joli nom d'Euphraise est l'une des plus gracieuses de la famille des Scrofulariacées: rien d'élégant comme sa tige aux grêles ramifications garnies de petites feuilles finement dentées, parmi lesquelles chatoient des fleurs laiteuses striées de pourpre et ponctuées d'or : on dirait d'un arbuste lilliputien où des oiseaux-mouches auraient laissé tomber leurs plumes. Ce qui peut étonner, c'est qu'à son nom latin Euphrasia on ait accolé l'épithète officinalis: parfaitement inodore et insipide, l'Euphraise nous apparaît comme le végétal le moins propre à jouer un rôle, si effacé soit-il, en thérapeutique. Cependant, nos ancêtres l'ont considérée, pendant des siècles, comme une panacée, et la tradition populaire lui attribue encore une vertu toute-puissante dans le traitement des maladies des yeux : en bien des régions de la France, il n'est pas de bonne ménagère qui ne conserve précieusement dans l'armoire monumentale, embaumée de lavande, entre l'onguent pour la brûlure et le baume vulnéraire, un flacon de vin ou d'eau d'Euphraise destiné à combattre les troubles oculaires de la famille, depuis l'ophtalmie du nouveau-né jusqu'à la cararacte de l'aïeul.

Les vieux simplistes, qui admettaient difficilement qu'une drogue pût figurer dans la pharmacopée si son usage n'avait reçu l'apostille des oracles de l'antiquité, se sont ingéniés à mettre l'Euphraise sous leur patronage. C'est ainsi que l'auteur du Jardin de santé a cité un passage de Paul d'Egine donnant une description, d'ailleurs assez fantaisiste, de la plante : il lui fait dire qu'elle ressemble à l'hysope avec cette différence que « ses troncs ont la couleur violée et nont point de rameaulx et sont les fueilles es troncs à la moytié d'en hault et sont petites et incisées et découpées ainsi comme la creste d'ung coq et a les fleurs petites tendans a blancheur. Elle medicine et guerist les douleurs et maladies des yeulx et conforte la veije». Malheureusement, Paul d'Egine, pas plus que les autres auteurs anciens, n'a soufflé mot de l'Euphraise : si elle porte un nom grec, il lui a été donné au moyen âge par quelque érudit, admirateur de ses vertus : c'est du moins l'opinion de J. Franck, qui fait dériver Euphrasia de súpodo, allusion aux effets cordiaux et exhilarants de la plante.

Pour ne pas remonter aux Grecs, l'origine de l'Euphraise n'en est pas moins vénérable: Mattheus Sylvaticus l'identifie avec l'adhil des médecins arabes, herbe dont les aigles ont montré l'usage aux hommes en l'employant pour entre-

tenir l'acuité proverbiale de leur vue. De Mantoue, ville où Mattheus Sylvaticus professait l'art médical au début du xive siècle, l'usage de l'Euphraise se répandit dans toute l'Italie, en France et en Allemagne, et nous vovons son nom figurer dans la pharmacopée médiévale, décoré des qualificatifs les plus élogieux : ocularis, ocularia, herba sacra, luminella, oculorum solamen et lumen. Arnauld de Villeneuve en fait un remède éprouvé de la cécité et de la presbytie : « Un homme, dit-il, qui était resté longtemps sans rien voir, retrouva la vue en un an, grâce à son usage. C'est un simple chaudet sec, qui exerce sa vertu lorsqu'on le mange avec du jaune d'œuf ou lorsqu'on absorbe sa poudre dans du vin. Il est des témoins dignes de foi qui, ne pouvant plus lire sans lunettes, lui durent de pouvoir s'en passer et de déchiffrer aisément les caractères les plus fins : l'usage du vin d'Euphraise n'a pas d'égal pour fortifier la vue (1). » Petrus Spanus ou Pierre l'Espagnol, le futur pape Jean XXII, donne la recette d'une eau merveilleuse pour dissiper les taches des yeux (aqua mirabilis ad omnem maculam et visum confortandum) : elle consistait à faire macérer, le premier jour dans du vin blanc, le second dans de l'urine de petit enfant, un mélange à parties égales de Fenouil, de Rue, d'Euphraise, de Bétoine, de racine d'Acore, de Rose rouge, de Capillaire et de Millepertuis : le liquide provenant de la distillation de ce mélange fournissait, assure Petrus Spanus, un baume plus précieux que l'argent (2). Jacques Engeli d'Ulm, médecin de l'archiduc Frédéric d'Autriche, dit qu'en 1400 il employa l'Euphraise avec succès pour faire disparaître les taies des veux. L'auteur de l'Arbolavre renchérit encore sur ces éloges, en attribuant à la plante une quintuple vertu : « Elle a cinq vertus : la première pour la rougeur et obscurté des veulx et pour ces choses soit cueillie de celuy mesme qui a la douleur, puis soit mise sécher, la douleur et rougeur en ystra. La seconde quon la cueille et on mette toute la racine et feuilles tremper en vin et le patient use de ce vin : il esclaircit treffort la veiie. La tierce vertu est a rompre la pierre et pour ce cas soit mesle avecq les racines le ius d'une herbe appellée gramen et soit donne a boire. La quarte vertu est que son met eufrase et buglosse esgallement en huyle dolive ce vault contre cardiaque passion. La quinte vertu prens leaue d'eufrase faicte en chappelle et mets avecq elle la tierce partie deaue de vigne qu'il v ait de tout une once et y soit mis une dragme de

 ARNALDUS VILLANOVANUS, de Vins.
 Thesaurus pauperum Petri Hispani, Pontificis ro mani philosophi ac medici doctissimi de medendis morbis humani corboris liber.



Traitement iodo-hydrargyrique intensif

# LIPOIODINE-Hg

Combinaison iodo-mercurielle réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure, avec exaltation de l'activité thérapeutique propre à ces deux composants.

Une seule forme | Comprimés à 0 gr. 32

Tolérance parfaite.

Echantillons : Laboratoires CIBA - O. ROLLAND, Photon, I, place Morand, LYON

#### APPAREILS ANTIPTOSIQUES SULVA Breveté S. G. D. G. Déposé

France et Étranger

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.







PELOTE . non gonflée

Les peches inférieures se gonfient les premières : grâce à l'obliquité de leur grand axe, elles s'insinuent entre les deux branches des angles Montre ses trois parties : deux poches in-férieures et latérales 1 et 2 et une poche supérieure et médiane. coliques et déterminent un mouve-ment d'ascension du côlon transverse et subseque l'estoniac

PELOTE entièrement ganflès

La poche 3 se gonflant après réplétion des poches inférieures, et maint en position normale le Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (80)

TÉL.: WAGRAM 67-56

LA BOURBOUL

'FL-GUYON

1" Mai - 15 Octobre

Affections Cardiagues et Artérielles

MONTE IIIRE Providence des Asthmatiques SAINT-NECTAIRE

15 Mai - 1er Octobre Cures arsenicales 1er Mai - 15 Octobre

Affections Intestinales

15 Mai - 1er Octobre

15 Mai - 1ºr Octobre Cure de l'Albuminurie Lymphatisme, Adenopathies, Alf. és voies respiratoires (Milhesthi), Anémie, Chioross, Paiudisme, Diabète, if outanées, Mal. és Enfants

Entérites, Constipation, Diarrhéss, Infect. intestinate Congestions hépatiques, Dyspepsies infantiss, Maladies coloniales.

Aff. et troubles fonctionnels du (Hypertension ei Artério-Sciérose), Arthritisme,goutte,rhumatisme Diabéte, Eczéma sso, Anémie.

Aff. des voies respiratoires, Asthms, Emphysème, Séqueiss d'atteintes infectisuses,Trachéo-Bronchites, Rhino-Pharyngites, Rhume des foins.

Cure de reminéralisation, Cure de lavage, Anémie, Lymphatisme, Arthropathies, Gynécopathies.

MENTS, S'ADRESSER AUX ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

#### VARIÉTÉS (Suite)

thucie d'Alexandrie bien estraincte et de ce soit mis aux yeulx une goutte à la foys, ce vault moult à la veue (1). » C'est encore comme spécifique des maladies des yeux que, dans la suite des siècles, les auteurs préconisent l'Euphraise. Comment, d'ailleurs, auraient-ils pu nier son efficacité après l'explication qu'en donnait Paracelse? « L'Euphraise, disait-il, est salutaire aux veux. Pourquoi? Parce qu'elle présente la même anatomie que l'œil : pas de tache, pas de détail de l'œil qui ne se retrouve dans l'Euphraise (2). » Il fallait vraiment que Paracelse eût une imagination hypertrophiée pour voir dans la fleur délicatement frangée de l'Euphraise une signature du globe oculaire: mais nos ancêtres, non moins imaginatifs, accueillirent son explication avec une foi aveugle et la réputation de la plante ne fit que grandir. Jean Cocurot en fait la base d'un collyre qui n'est qu'une modification de celui de Petrus Spanus : « Prenez fenoil, verbene, esclere,

(1) ARBOLAYRE, folio LXXI.

(2) PARACELSE, Liber de Podagricis, Lib. II. Un disciple de Paracelse, Carrichterus, attribue à chacune des parties de l'Euphraise les vertus des constellations et déclare que, recueilli es sousles sigues du Zodiaque qui leur correspondent, elles

rue, eufrase et roses de chascun également : faites distiller en chapelle comme eaue rose : puis de la dicté eaue mettez soir et matin ung peu dedans les yeulx (3), » Le célèbre réformateur Melanchton raconte que, souffrant d'un flux de l'œil droit, il fut guéri en deux jours, grâce à l'Euphraise (4). Citons encore Crato qui rendit à un vieux jurisconsulte ses veux de quinze aus, en lui prescrivant un collyre fait d'une lessive de cendres d'Euphraise (5); Gabelchover, qui obtint le même résultat chez un prêtre âgé de soixantequinze ans (6); Forestus qui guérit, au moyen de la conserve d'Euphraise, une jeune fille de dix ans atteinte de cécité; J. Franck qui, après avoir, grâce à la décoction, débarrassé d'une taic de la cornée l'épouse de Michel Schmid, propriétaire de l'hôtel du Bœuf blanc, considérait l'Euphraise comme un remède digne d'être marqué d'une

(3) L'entretenement de vie summairement composé par Maistre. JEHAN COCUROT, docteur en médecine et médecin du Roy,

(4) J.-R. CAMERARIUS, Sylloges memorabilium medicinæ centuriæ duodecim. Cent. II, Part. XCVII, 1630 (5) J. CRATO, Consiliorum et epistolarum medicinalium, Lib. II, Cent. III, 1650.

(6) WOLFANG GABELCHOVER, Curationum et observationum



des Enfants des le premier age



### MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes salsons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm² 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME.

### CONSTIPATION

### TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



3° AGAR AGAR qui réhydrate le contenu

4° FERMENTS LACTIQUES

intestinal

à base de

1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secre tions glandulaires de cet organe

2° Extrait BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui requ-Tarise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés

avant chaque repas

SÉLECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Banville. PARY. J.LEGRAND. Pharmacien

#### VARIÉTÉS (Suite)

astérisque par ceux qui se destinent à la médecine: meretur ut asterico notetur a medicinæ candidatis (1).

La postérité n'a pas ratifié ces éloges et, de nos jours, l'Euphraise n'est plus qu'une curiosité rétrospective : seules, les bonnes femmes des campagnes continuent à l'employer avec une inébranlable confiance, sous le nom éloquent de cassalmatle, vestige séculair de sa gloire d'antan.

(1) J. Prantus, Spécileigum de Euphragia herba medicina polychetata orrumque oculorum solamen, 1727. Une scule note discordante se fait entendre dans ce concert de louanges ; Lobel raconte qu'un de ses compagnons ayant fait usage en Suisse du viu d'Euphraise pendant trois mois, avait presque perdu la vue et était accablé de fluxions, au lieu qu'auparavant il était seulement sujet à du larmoiement. Cependant, en Amérique, des tentatives ont été faites pour la réhabiliter, non plus comme médicament ophitalmique, mais comme spécifique du rhume de cerveau; le D\* Garland affirme avoir obtenu de sa teniture, à la dose de dix gouttes, des effets remarquables pour tarir les sécrétions nasaleset pharyngées qui accompagnent le coryza [2]; par contre, le D\* Beverley Robinson dit qu'il l'a fréquemment employée sans aucun résultat. C'est, du moins, un remède fort innocent, qu'il n'y aurait nul inconvénient à preserire aux âmes assez candides pour croire que la médecine est armée contre tous les maux, même contre le rhume de cerveau.

(2) G.-M. GARLAND, Euphrasia officinalis (Boston medical and surgical Journal, 1889).

#### LA MÉTHODE EN ÉDUCATION PHYSIQUE

L'éducation vaut par les maîtres, c'est entendu, mais elle vaut aussi par la méthode.

Le médecin est peu initié à la question des méthodes et c'est cependant sur les bases de la physiologie, science qu'il est seul à connaître, qu'on établira le meilleur système pour conserver ou conférer la santé à l'individu, à la race.

Le médecin suit encore l'esprit du public et, thèse générale et simpliste : un athlète est un homme musclé. Tout individu qui se livre à la gymnastique et aux sports doit avoir des muscles : l'image des leveurs de poids et des lutteurs du moyen âge nous poutsuit toujours. L'homme fort, c'est le portefaix, le terrassier. Le médecin a de faciles arguments pour éliminer les théories erronées, qui sur ce terrain visent, par les exercices spéciaux, à créer des athlètes à double muscle, de faux athlètes. Qu'il lui sera simple de décrire le principe de solidarité qui relie les divers organes du corps, d'insister sur les troubles, le déséquilibre fonctionnel qui atteint ceux qui méconnaissent les simples lois de la biologie! N'a-t-il pas cent fois l'occasion de traiter les surmenés de nos groupements sportifs?

Qu'il étudie donc les lois de la fatigue, les conséquences de l'eitrainement. Un principe bien établi nous enseigne que cet entraînement avantage d'abordi e système nerveux, dont les fonctions sont primordiales chez le civilisé. Ce n'est que plus tard que l'hypertrophie musculaire apparaîtra, et le bénéfice que l'on obtient alors est moins important et moins durable que celui des fonctions nerveuses. Que nous faut-il avant tout, d'ailleurs? Des muscles, ou un système nerveux averti par des organes des sens exercés, par le sens musculaire, qu'il y a un effort à réaliser. N'est-ce pas le système nerveux qui répondra à l'excitation par des réactions dosées et appropriées?

Tel est le secret de l'éducation comprise d'une façon moderne; c'est le secret de l'apprentissage professionnel, de l'apprentissage sportif, de l'apprentissage de la vie. C'est ainsi que nous saurons nous guider, au milieu des excitations de la vie physique ou de la vie sociale,

L'hypertrophie musculaire peut-elle nous servir dans ce but? Quel est l'homme résistant? Est-ce le gladiateur dont les légions ne purent sauver l'empire romain; ou bien cet Arabe, ce coureur chinois si grêles des membres inférieurs et si résistants à la marche, à la course, ou ce guide de nos Alpes peu musclé, mais endurant et artile?

La contraction physiologique des muscles ne doit point viser à l'hypertrophie: imitons le cœur, et ne sauvons pas notre appareil respiratoire par de gros muscles qui ne viendront en rien augmenter le champ d'hématose.

Ce qu'il faut, cen'est pas depouvoir soulever une fols ou deux roo kilogrammes, mais bien de pour-suivre dix, vingt fois le soulèvement de ro kilogrammes: ce qu'il faut, c'est de poursuivre long-temps le travail, et lin'en peut être ainsi qu'avec des rouages résistants et bien coordonnés. Trop d'individus sont capables de marquer au dynamomètre 50, 70 kilogrammes, mais sont inaptes à prolonger la courbe de l'ergographe (travaux de M. Yoteyko, à l'Université de Bruxelles).

Birsch-Hirschfeld montre l'épuisement nerreux et des autres systèmes chez les atulètes riches en musculature. Leitenshorfer ne jugeaitil pas bien les troupes allemandes lorsqu'il établissait la disproportion entre le développement musculaire et le système nerveux au détriment de ce demire!

#### VARIÉTÉS (Sulte)

Trèves, en Italie, constate que lorsque, par l'entraînement, le muscle a gagné une grande puissance, le système nerveux n'a pas la possibilitéde commander à des masses musculaires hypertrophiées. L'esseul avantage de l'entraînement, c'est la facilité plus grande de coordination.

Le géant ne saurait avoir qu'un développement intellectuel réduit : il existe, en biologie, un balancement des organes qui nous fait comprendre l'imitilité du double muscle.

L'être humain présente, en somme, deux ordres de phénomènes :

1º Il est une créature de sensations, puisque, pour lui, rien n'existe s'il ne l'a perçu par une des portes d'entrée : organes des sens, sens muscu-

2º C'est un être pensant, c'est vers un but créateur que doivent tendre ses facultés, et nos moyens d'éducation visent non une force factice et forcément limitée au système musculaire seul, mais bien au développement des facultés psychiques. L'éducation physique, ses méthodes, ne peuvent être des procédés d'exaltation de la force brutale. Nous aurons souci de former des caractères, des volontés mises au service de l'amélioration de la vie de nos contemporains, de nos enfants. de nos sociétés civilisées.

Dr René Ledent.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### L'exercice de l'art dentaire en Alsace-Lorraine.

M. Jeuonyrier vient de déposer sur le bureau du Sénat un rapport concluant à l'adoption du projet de loi suivant :

ARTICLE PREMIER. — Les deutistes non diplômés qui out été autorisés à excreer leur profession dans les trois départeuieuts du Haut-Rhin, du Bas-Rhiu de la Moselle par arrêté du commissaire général de la République en date du 24 septembre 1919 et qui auront été réintégrés dans la nationalité française ou l'auront obtenue, sont autorisés à exercer l'art dentaire dans les autres parties du territoire aux conditions prévues à l'article 32 de la loi du 31 novembre 1892.

ART. 2. — Ces dentistes pourront, pendant un délai de six aunées à partir de la promulgation de la présente loi, subir les exameus prévus au décret du 25 juillet 1893 sans être soumis à aueuue des exigences de l'article 2 dudit décret.



#### Conditions d'Abonnement

Abonnement d'un an : 25 fr. (France) ; 35 fr. (Étranger).

Abonnements temporaires. — Nous recevons aussi des renouvellements ou des abonnements nouveaux à douze numéros consécutifs moyennant 7 fr. pour la France.

PRIX ORFILA - PRIX DESPORTES - ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

# DIGITALINE Cristallisée NATIVELLE

Agit plus sûrement que TOUTES les autres préparations de Digitale

GRANULES au 1/10° de milligr. (roses) GRANULES au 1/4 de milligr. (biance) SOLUTION à 1/1000°. AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/10° de milligr.

Dosage rigoureux

Laboratoire NATIVELLE

### BAIN P.-L. CARRÉ ANTI-NERVEUX

IODO-BROMO-CHLORURÉ

Séance Académie du 11-8-18 (PARIS IV-).

Bain de Mer chaud chez soi, Bain Marin, Bain Salin chaud pour Convalescents, Anámiques, Neurasthéniques, Arthritiques, Rhumatisants, Nerveux et la Tuberculose osseuse infantile.

#### Gaïacalcine Latour

Polyphosphate Caïacolé calcifiant Modificateur des Sécrétions

Présentée en cachets. Boltes pour 15 jours de troitement. Bronchite chroniq. Emplyséme pulmonaire. Tuberculose pulmonaire et ossense. Dilatation des bronches. Catarrhc. Bronchite aigué. Trachéo-bronchite. Anémie. Echanillons eraquits n MM. les Docteurs.

Vente en gros : Laboratoires Latour, 17, Place des Vosges, Paris

PRODUITS DE RÉGIME

#### CH. HEUDEBERT

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

Usine de NANTERRE (Seine).

Artério-Selérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Selérose, Goutte
Saturnisme

MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Echantillone : VIAL, 4. Place de la Croix-Rousse, LYON

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE

DE FER ET DE MANGANÈSE

Combinés à la Peptone

ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE CHLOROSE DÉBILITÉ CONVALESCENCE

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE.

DOSES MOYENNES:

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

MCHANTILLONS ET LITTÉRATURE LABORATOIRE GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit Muse, PARIS



### HYPNOTIQUE & SEDATIF NERVEUX

# GARDENAL

(Phényl-éthyl-malonylurée)

#### INDICATIONS

Epilepsie, Excitation nerveuse, Insomnies rebelles En tubes de 20 confirmés à 0 gr. 10 ... Dose moyenne: 1 à 3 comprimés parjour.

Demander la Notice explicative.

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES & 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS



sain.

# EXTRAITS INJECTABLES CHOAY

SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

#### TYPOPHYSAIRE

DOSAGE: I. Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de baraf Sur demande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

#### SURRENAL.

ODSAGE ? 155 Correspond à 0,510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE : Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY A LEXTRAIT ( LA SORFE

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE PARIS

## ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aign ou chronique, etc.

## INSOMNIES

#### SEDATIF NERVEUX

DE CHOIX



ANTI Spasmodique Anti-Algique

VERONAL SODIQUE

à base de

EXTRAIT DE JUSQUIAME

INTRAIT DE VALÉRIANE

.

COMPRIMÉS Deux à quatre AMPOULES
Injections Sous Cutanees



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE.

21, Rue Théodore de Banville. PARY

J. LEGRAND, Pharmacien





## RHOFÉINE



(Aspirine-Caféine)

Dans la GRIPPE, les AFFECTIONS FÉBRILES agit comme l'Aspirine et soutient le cœur

ASPIRINE. . . . En comprimés, cachets, granulée.

ANTIPYRINE. . En comprimés et en cachets.

PYRAMIDON. : En comprimés et en cachets.

SALOL. . . . . En comprimés de 0 gr. 50.

Préparés et présentés avec le souci de perfection qui caractérise le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE". - L. DURAND, Pharmacien

21, Rue Jean Goujon, PARIS (8°)

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL

LE MOUVEMENT MÉDICAL AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG

> Par le Dr PRAUM, Directeur du Laboratoire de Bactériologie.

Le rapport du Collège médical sur la situation sanitaire du pays a pari ed âcembre 1920; nous y constatans que le personnel de l'art de guérir se composait cette année de 129 médecins, 24 dentistes, 95 pharmaciens (dont 56 saus officine). 2 dregulstes, 42 vétérinaires et 202 sages-fempres. A ces dernières le Collège médical propose de faire apprendre obligatoirement la narcotisation, parce que la plupart des opérations obsettericales ue peuvent être convenablement exécutes que sur la parturiente endormie. Les médecins de campagne sont souvent dans l'impossibilité de se procurer dans ces cas la prompte assistance d'un autre confrère ; la mesure proposée répond donc à un besoin récl.

Les maladies transmissibles ont sensiblement fléchi, taut en nombre qu'en intensité, eu comparaison avec les anuées précédentes. Il a été déclaré 56 cas de couptende avec qu'en étés 120 (12) de diphtrier i 164 (13) de fièvre typhoïde : 240 (6) de scarlatine ; 3 (6) de dysenterie ; 20 (12) de médingite cérébro-spinale et 9 (2) de fièvre peupfraile. Pour lutter contre la fièvre typhoïde, le Collège réclanue uue surveillance plus exacte du lait commercial. Il propose le seul moyen radical, la pasteurisation du lait dans les laiteries, qui préviendrait encor at utbrec'ulisation des enfants du premier gez, L'épidémie grippale de 1918-19 est bien décrite dans un chapitre soécial.

Le Collège rend attentif à la redoutable poussée de la

tuberculose et la recrudesceuce manifeste de la syphilis, dues à la guerre.

Le rapport du laboratoire de bactériologie accuse de 447 analyses en 1919, dont 2249 pour tuberculose et 959 réactions de Bordet-Wassermann. Le service de désinfection a procédé à 328 désinfections, dont 339 pour tuberculose. Afin d'obtenir la graintié de la désinfection, le public et les médecins ne font aucune difficulté à déclarer imachement cette affection. Le che du service se plaint du notable désaccord entre le nombre de maladies transmissibles déclarées et les désinfections réclamées. Il en trouve le motif dans l'indoience des médecius-impecturs; et il propose de remplacer les onze inspecteurs actuels insuffisamment rémunéers et vivant de leur clientèle, par trois ou quater inspecteurs nectuels insuffisamment rémunérés et vivant de leur clientèle, par trois ou quater inspecteurs nectuels insuffisamment rémunérés et vivant de leur clientèle, par trois ou quater inspecteurs fonctionnaires.

La grande question qui préoccupe le pays luxembourgeois est celle de sou futur statut économique. Le traité de Versailles a obligé l'Allemagne à reuoncer à toutes les conventions qui la liaicut au Luxembourg, y compris celle de la ueutralité luxembourgeoise ; mais il n'a rien mis à la place des contrats annulés. Depuis deux aus et demi, le Luxembourg s'efforce d'avoir une union avec ses voisins de l'Ouest, sans arriver encore à une solutiou. Le corps médical se demande si l'union économique entraînera également l'union scientifique et s'il y aura homologation des études et examens médicaux entre les deux pays associés. Jusqu'ici le Luxembourg u'admet à la pratique médicale que ses nationaux qui out passé des examens devant des jurys judigènes. Le jury pour la médecine a constaté que les Luxembourgeois, admis comme élèves bénévoles dans les facultés étrangères, ne présentent souvent pas la préparation pratique indis-

## RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

## "PANHÉMOL"

## RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cullerée à soupe de "PANHEMOL" = 20 gr. de sang total concentré dans le vide et à froid. 2 gr. 60 d'Hémoglobne. 0 gr. 10 de For directionnt assimilable.

POSOLOGIE : | ADULTES : Deux cuillorées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE RATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (1911). 161. Wagram 61-42

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

## La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

## ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On, Prof. G. SANARELLI
Direttore dell' Istituto d'Irlene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

pensable à un bon médecin. Il voudrait dès lors que nos étudiants fussent astreints aux mêmes obligations que les étudiants originaires des pays dont ils fréquentent les Universités, y compris les inscriptions et examens. Pour la France, se dresse la grave question de l'équivalence des études humanitaires, qui n'est accordée aux étrangers que très exceptionnellement, après de pénibles démarches et à titre de faveur. Il est prétendu que les syndicats médicaux français sont opposés à toute extension des mesures facilitant l'accès d'étrangers aux examens d'État français. Cet ostracisme retient bon nombre d'étrangers honnêtes de faire leurs études en France. au détriment des Facultés et de la diffusion de la science française. La concurrence luxembourgeoise, vu l'exiguité du pays, ne sera pas redoutable au corps médical français; encore celui-ci pourrait-il se garantir efficacement en demandant le vote d'une loi n'admettant à la pratique médicale que les Luxembourgeois ayant satisfait aux obligations militaires. De son côté, le jury d'examen luxembourgeois recommande la loi suivante destinée à sauvegarderles droits régaliens du pays : « Tout Luxembourgeois. docteur en médecine, détenteur d'un diplôme d'État l'autorisant à exercer l'art de guérir dans le pays qui l'a délivré, sera dispensé des examcus luxembourgeois de candidature en sciences naturelles et de candidature en médecine. Sur avis conforme du jury d'examen pour la médecine, le gouvernement pourra encore accorder dispense de trois matières au plus du programme des épreuves pour les doctorats en médecine, en chirurgle et en accouchement. Ces récipiendaires n'auront à payer que les droits pour les examens de doctorat. »

Le 10 janvier 1920, date de l'entrée en vigueur du traifé de Versellle, la couvention franco-luxemburgeoise du 30 septembre 1879 s'est substituée automatiquement à la couvention gernanco-luxembourgeoise du 4 juin 1883 en ce qui concerne l'exercice de l'art de guérir dans les communes limitrophes du grand-duché de Luxembourg et la Lorraine (département de la Moselle). Les communes afférentes françaises sont : Redange, Russauge, Audun-le-Tiche, Ottange, Voluerange, Kaufen, Zontigen, Hagen, Evrange, Mondorf, Kortt, Puttelange, Beyren ; les communes liuxembourgeoises : Resh-sur-l'Alzette, Rumelange, Kayl, Dudelange, Roeser, Prisange, Mondorf-les-Bains, Burmerange et Remerseren.

Le Congrès de l'enseignement moyen, qui vient d'avoir lieu à Paris, s'est égal-ment occupé de la question des équivalences et a exprimó un vœu favorable; espérons voir bientôt sa réalisation, pour que nos étudiants ne solont pas détournés des universités françaises!

Justement des relations très cordiales viennent d'être tablies entre le Jaxembourg et les Facultés de Strasbourg et de Nauey, spécialement fréquentées par les étudiants luxembourgois. La Société de mélcine luxembourgeoise, désireuse de procurer à sesmembras des conferences de perfectionnement, a vu répondre à son appel les maîtres de ces universités. Il nous a été donné d'entendre et d'applaudir M. Ambart (Strasbourg), parlant de fouctionnement des reins dans les néphrites; M. André (Naucy) sur le diagnostic et le traitement de la tuber-culose rénaie; M. Michel (Nauey) sur l'evolution de la chirurgie gastrique; M. Hamard (Nancy) sur les opératons gastriques et M. Simon (Nancy) sur les opératons parties de la surface de l



CORMINE Comprimés à 05750 SYNONYMES:

Héyaméthylene-Tetrnmine, Urotropine, étc. le MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES, BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé dès 1804 dans les laboratoires de la Maison ADRIAN et Ci et depuis imilé par les Allemands sous divers noms.

Voir : Formulaire des Nouveaux Remèdes 13 Edition, page 76.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES



DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ

Règles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

#### Pres-crivez L'HEMOPAUSINE

Du Docteur BARRIER Voulez-vous lutter contre la réclame vulgaire ?

> CONSEILLEZ L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Senecon, etc. Dosc par jour; Adultes: 2 à 3 ver, à liq. Enfants: 2 à 3 cuill. à dessert,

Laboratoires du Docteur BARRIER, Les Abrets (Isère) Littérature - Échantillons sur demande

#### INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES

AFFECTIONS ==

#### VOIES DIGESTIVES

dans la première enfance

Par-A.-B. MARFAN

Professeur à la Faculté de médecine de Paris. Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades,

2º édition. Un vol. in-18 (12×18,5), de 152 pages.. 6 fr.

### MIERS-SALMIÈRE

SOURCE SULFATÉE SODIOUE FROIDE

Eau laxative diurétique. - Eau de regime des CONSTIPÉS et des OBÈSES. - Traitement des Entero-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, - CONSERVATION ASSURÉE. Saison thermale de Mai à Octobre.

et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917). Litterature et Behantillons : Leboratoire d'Endocrinologie, 1. Place du Thétre-Français, Paris-2: A CÉDARD, Pharm, de i de cl., englen Interne des Hôy : da Paris

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyle, S. & l'Ichthyot, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

## ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

ant, Laboratoire MARTIN-MAZADE St-RAPHALL (Var

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUÉ BLANC

Comprenent: 1 Table pliante avec cuvelle sous le siège et porte-cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation complet Table é instruments avec 2 glaces de 50-50
 Vitrine é instruments de 42-62-28 totale vitrée avec 2 tablettes glaces 1 Tabouret & élévation pour opérateur 1 Cuvete cristal montée sur tine

国PRIX de cette installation 9801 Ch. LOREAU. 311 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII



Dans tons les cas où vons ordonniez l'U ROTROPINE, prescrivez l

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantilions gratuits : 12. Boulevard Saint-Martin.

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Sutte)

chorée. Bu 1919, des conférences avaient été faites par les professeurs de Paris, J.-L. Faure sur la gynécologie française et R. Grégoire sur les progrès de la chirurgie pendant la guerre. Une soksantaine de médecins assistaient à chacune de ces conférences qui eurentifient dans la grande salle du laboratoire hactériologique. Le corps médical se pressait encore à une conférence faite par M. Léon Bernard sur l'instigation de la Ligue autituberculeuse, et à une autre tenue par M. Rist, appelé par l'Œuvre des assurances sociales, toutes les deux traitant de la tuberculose, son traitement et sa prophylaxie.

Les bons rapports se sont encore manifestés lors du deuxième Congrès d'Hygine soolaire de langue française, tenu à Paris du 1ºs au 3 avril 1921, et où le L'auxembourg était représenté par une importante délégation de médicies et de pélagogues. Au Luxembourg, l'impection médicale scolaire est facultative; néanmoius, pluséurs villes y ont introduit des services médiés qu'elles cherchent constamment à perfectionner. Les Luxembourgeois ont admiré les belles institutions scolaires parisiemes ; ils ont présenté au congrès nos cliniques scolaires stomatologiques qui ont suscité un vii iutérêt.

Du 1º au 6 août se réunira à Laxembourg le Congrès ca sliciustes et des neurologies de France et des pays de laugue française. Les questions à l'ordre du jour sont : 

° La conscience de l'état mental chez les psychopathes; rapporteur : M. Logre; 2º I./épilepsie traumatique ; rapporteur : M. P. Béhague; 3º La simulution des malaisementales; rapporteur : M. Porott (A'siger), Le Congrès sera agrémenté par des réceptions officielles et des excursions aux régions pittoresques et industrielles du pays. Ce même congrès aurait déjà dù se tenir à Laxembourg le 2 août 1944. Date mémorable ! Ce ne furent malheureusement pas nos paisibles amis français qui nous reudirent visite ce jour-là.

Le mouvement seientifique franco-luxembourgeois s'accuse encore par la collaboration des médeeins luxembourgeois à deux périodiques français limitrophes: la Revue médicale de l'Est (Nancy) et la Revue d'hyglème sociale de Strasbourg et des pays de la rive gauche du Rhin.

#### CÉRÉMONIE SCIENTIFIQUE

#### EN L'HONNEUR DE MADAME CURIE ET DE LA DÉCOUVERTE DU RADIUM

Le 28 avril, une fête fut donnée à l'Opéra, en l'honneur de M<sup>me</sup> P. Curie, sur l'initiative et par les soins de l'administration de la revue Je sais tout. Le Gouvernement et l'Université s'étaient associés à cette manifestation.

En un discours d'une belle forme et plein d'idées élevées, M. L. Bérard, ministre de l'Instruction publique, exprima à M<sup>me</sup> Curie l'hommage des pouvoirs publics, hommage particulièrement opportun au moment où la survivante des deux grands savants qui découvrirent le radium part en Amérique pour recevoir des mains du président de la grande République amie le don précieux d'un gramme de radium.

M. Jean Perrin, professeur de chimie physique à la Faculté des sciences, en un langage où l'art littéraire ne le cédait point à la pensée, fit d'abord revivre la noble figure de Pierre Curie, puis il rappela les difficultés qu'eurent à vaincre les deux savants. Il célébra la beauté et l'utilité du culte désintéressé de la science pure; il montra comment les savants ont permis à l'héroïsme de nos soldats de gagner la guerre; il fit enfin un émouvant appel en faveur des laboratoires.

Notre collaborateur, le Dr Regaud, professeur à l'Institut Pasteur, prononça ensuite l'allocation suivante sur :

#### Le Radium et la Médecine

Lorsque Pierre Curie et M<sup>me</sup> Curie eurent découvert et isolé le radium, personne ne prévoyait que

ce corps aux propriétés merveilleuses serait un jour utile à la médecine. Vingt-trois ans auront bientôt passé. Les procédés techniques fondamentaux des Curie, adoptés et peu à peu perfectionnés par des savants de tous pays, ont permis de découvrir d'autres corps possédant des propriétés analogues. Parmi ces « corps radio-actifs », dont le catalogue dépasse maintenant la trentaine, il en est quelques -uns qui sont devenus des agents de guérison. Le radium en reste le type le plus parfait : il a pris en biologie et pour le traitement des malades une importance croissante et telle qu'on ne saurait désormais plus s'en passer. C'est pourquoi il est juste et nécessaire que, dans cette fête, une voix s'élève et dise, au nom des médecins, le bienfait que sa découverte a apporté à la médecine.

Quelle est donc la propriété qui rend si précieux le radium et les corps radio-actifs? C'est le rayonnement qu'ils émettent, et dont le premier exemple, trouvé dans l'uranium en 1896, est l'immortelle découverte d'H. Becquerel.

Le ndium se détruit, atome par atome ;— pour une parcelle donnée de ce métal, le phénomène de destruction se poursuit pendant des milliers d'années, sans arrêt, avec la régularité la plus adminées; ansi en résulte la naissance et la destruction d'une série de corps successifs formant une famille, dont les descendants ultimes et stériles sont un gaz (l'hélium) et un « vil métal » (le plomb). Pendant cette transmutation de la matière; l'énergie, qui maintenaît la structure de l'atome, est libéré ; elle manifeste sà puissance, énorme dans l'infiniment petit, sous la forme de divers rayonnements.

# LUCHON

#### REINE DES PYRÉNÉES

Offre toutes les ressources de la thérapeutique par le soufre, est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad. Sc. est. 1920).

Est souveraine dans les affections de GORGE. PEAU. ARTIGULATIONS

#### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

## BIOPLASTINA SERONO

Émulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, dituée au 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les luténes (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière,

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la BIOPLASTINA SERONO " à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)



#### CÉRÉMONIE SCIENTIFIQUE (Suite)

D'un tube de verre à paroi extrêmement mince, dans lequel on a enfermé une parcelle de radium, un triple rayonnement s'échappe, invisible à nos yeux. On en a désigné les constituants par les trois premières lettres de l'alphabet gree, x, B, y,

Le rayonnement α, projection d'atomes d'hélium, est arrêté par une faible épaisseur de matière, un dixième de millimètre de verre, par exemple.

Le rayonnement β, projection des corpuscules élémentaires de l'électricité, les électrons, n'est pas complètement arrêté par une épaisseur de plomb de un millimètre.

Le rayonnement  $\gamma$  est une vibration de l'éther, une lumière invisible comme les rayons X. Extraordinairement pénétrant, il n'est pas arrêté complètement par Io centimètres de plomb.

Voilà les forces prodigieuses et subtiles dont la médecine n'a pas tardé à s'emparer. Leur mise en œuvre constitue désormais une branche de la thérapeutique, à laquelle d'un accord unanime on donne le nom de Curiethérapie, proposé en 1913 par un médecin francias, M. Degrais.

Il y a deux manières d'utiliser en médecine le radium et les autres corps radio-actifs.

L'une consiste à les introduire dans l'organisme comme les médicaments habituels: les boire ou bien les recevoir sous la peau ou dans une veine; —les respires, s'il s'agit du gaz nommé « Êmanation du radium. » En fin de compte, le corps radio-actif ingéré est mis en circulation avec le sang, et il se répand dans tout le corps, à un degré de dilution extréme; les milliards d'atomes, que content la quantité impondérable ainsi introduite, bombardent toutes nos cellules de leurs projectiles α μ, ou bien les baignent de leur lumière invisible. L'individu entier est devenu radio-actif.

Les physiologistes et les médecins n'ont pas manqué d'essayet se sflets de cette singulière thérapeutique, soit sur des auinaux sains, soit sur des malades. On peut croire — et c'est mon opinion personnelle — qu'un grand avenir lui est réservé. Noussaurons un jour déterminer et utiliser les effets encore peu comus qui résultent de l'excitation ou de la frénation des cellules soumises à cette extraordinaire influence. Mais ce chapitre de notre sujet est loin d'être parfaitement clair. Il a besoin encore des investigations du laboratoire sans lesquelles, en pareille matière, l'application au malade ne se dégage de l'empirisme que lentement et péniblement.

L'autre manière d'utiliser en médecine le radium (que, pour simplifier, je prendrai comme seul exemple des corps radio-actifs) a fait ses preuves. On enferme le radium dans de petits tubes de pla-



Établissement Thermal ouvert toute l'année.

### SALIES DE BEARN

Climat sådatif doux et tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. # # Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.



NULLE REACTION

LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Turenne-

INJECTABLE

※ OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE
COIQUES HÉPATIQUES, \*\* ICTÈVES
ANGIOCHOLÈCYSTITES, HYPOHÉPATIE
HÉPATISME A ARTHRITISME
CHOLÈMIE FAMILIALE
CHOLÈMIE FAMILIALE
SCROFULE et TUBERCULOSE

justiciable de l'Huile de FOIE de Morue En ver DYSPEPSIES et ENTÉRITES -> HYPERCHLORHYDRIE I COLITE MUCO-MEMBRANEUSE CONSTIPATION -> HÉMORROIDES -> PITUITE MIGRAINE -- GYNALGIES -- ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES

MIGRAINE — GYNALGIES — ENTEROPTOSE NÈVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÉMIE GRAYIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE •• HEPATITES et CIRRHOSES

PHULES et SOLUTION

MÉD, D'OR

GAND 1913 ET PALMA-1914 titude par le D'Plantier, est la seule qui, agissant à la fois sur la sécrition et sur l'exertion, combine l'opothérapie et les chiclagotes de la complete de la constitue hydragogues de la glycofine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte une thérapeutique complète, en quelque sorte VOIES BILLAIRES et des syndromes qui endérivent. En solution d'absorption facile, l'anlétrable, non tosique, bien tolérée, légèrement

Cette médication essentiellement clinique, ins-

uniter mais sans arrière goût, ne contenant insuere, ni alcool, ou en PiLULES (50 par boîte).
Une à quatres cuillerées à dessert par jour au debut des repas ou a & 8 PILULES. Enfants: demi-dosc.
Le treitement, qui cambies in subtance de plaieurs spécialité
excellentes, constitue une dépente minime à la dosc
habitente d'une cuillerée à dessert quodificamement on

de 2 PILULES équivalentes.

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

## HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE . 159, Av. de Wagnen, PARIS

#### CÉRÉMONIE SCIENTIFIQUE (Suite)

tine, et on se sert de ces tubes comme de foyers de rayonnement. Au contraire du radium ou du geémation introduits dans le sang, qui ont une action diffuse, ces foyers n'ont qu'une action locale, mais on peut y concentrer une grande puissance, et en obtenir des effets d'une efficacité considémble.

De tels tubes peuvent être placés à la surface ou dans les cavités du corps ; on peut aussi les munir d'une pointe et en faire des aiguilles, faciles à ensonce à travers la peau.

Les foyers de radium sont des ampoules à rayons X, minuscules, plus maniables et susceptibles de donner un rayonnement plus pénétrant. Que se passe-t-il donc dans la sphère d'efficacité

de ces foyers?

Les rayonnements X et  $\gamma$  exercent sur les celules dont se compose notre corps deux actions inverses: à doses très faibles, il les excitent; à doses suffisantes, ils les tuent. Mais nos cellules sont loin d'etre également sensibles à ces rayonnements mortels. Il eu est de tellement sensibles, parmi d'autres réfractaires, qu'on peut ainsi tuer les premières en laissant intactes les secondes.

Tel est le secret, la base scientifique définitive de toute la radiothérapie.

L'action frénatrice ou destructrice du rayonnement du radium sur les cellules a trouvé en médecine des emplois dont le nombre augmente incessamment. Le plus important, celui qui est au premier plan de l'actualité, consiste dans le traitement du cancer.

Un cancer résulte de la multiplication illimitée et désordonnée d'un groupe de nos propres cellules, qu'une cause encore incomue a rendues anarchiques. Les cellules cancéreuses se comportent en véritables parasites; parties d'un point quelconque de notre corps, où elles formaient une première colonie, elles envahissent l'organisme et finissent par le tûer. Or, les rayons du radium, comme les rayons X, sont précisément des poisons de la reproduction des cellules; ils sont par là même des remèdes rationnels du cancer, tant que celui-ci, encore maladie locale, peut être tout entier placé dans le champ de rayonnement efficace de ces fovers.

Le traitement du cancer suffirait, sans plus, pour mettre le radium au premier rang des agents thérapeutiques et à faire considérer les Curie, qui l'ont découvert, comme des bienfaiteurs de l'humanité. C'est une graude chose, en effet, que d'augmenter les possibilités de guérison d'un ma aussi commun, aussi redoutable que le cancer !

Toutefois, n'allons point trop vite, ni trop loin. Il existe déjà un moyen de guérir le cancer, et un moyen dont on est sûr: c'est l'ablation chirurgicale bien faite, et faite à temps. Cela doit rester pour le

MÉDICATION ITIDIARRHÉIQUE

## GÉLOTANIN

Avantages réunisés Taningés Gélatine

TANNATE DE GÉLATINE

PAS D'INTOLÚÉR.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Tsieph, FILURUS 13-07



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

ALLEVARD (Isora)

Sur la ligne

ALLLVARD (ISEPE) PARIS-GRENOBLE

Altitude = 465 m. — Climat de demi-montagne. — Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, bains boisson)

## Affections des voies respiratoires

Renseignements: SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

GILBERT et CARNOT

TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## MALADIES DU CŒUR

Par le Professeur VAQUEZ

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital de la Pitié. Membre de l'Académie de médecine.

4924. Un volume grand in-8 de 780 pages avec 439 figures. Broché : 60 fr. — Cartonné : 67 fr. 50

Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

#### MALADIES DES

Par les D. JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH. Professeurs des Facultés de méd cine de Paris et Strasbourg, Médecin des hôpitaux de Paris,

2º éditron. Un vol. gr. in-18 (16,5 × 25), de 500 pages, avec 75 figures...... ..... 40 fr

ANTITOXINE CÉRÉBRALE

XTRAIT ETHERE DE CERVELLES DE MOUTON

STHENIE PILEPSIE YSTERIE ELANCOLIE

AMPOULES 1 à 2 par Jour DRAGÉES 4 à 6 par Jour aboratoires CHEVRETIN-LEMATTE, 5 rue Ballu - PARIS

FECTIONS GASTRO-INTESTINALES

térite muco-membraneus térites diverses. irrhées infectieuses nstipation

DERMAIOSES Acné · Furonculose Urticaire · Eczéma

Dose: 4 comprimés par jour

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE . 5. Rue Ballu-PARIS

RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations nasales et oculaires

ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGÈNE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypo

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 25, Avenue de l'Observatoire, 

GUILBERT

TECHNIOUE

RADIOTHÉRAPIE PROFONDE

1921, 4 vol. in-16.....

L'ANATOMIE SUR LE

Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE D' AUBARET 2° édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER Ancien interne des hôpitaux

1920. 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)....

#### CÉRÉMONIE SCIENTIFIQUE (Suite)

moment notre base. Oue les radiations, et au premier rang le rayonnement du radium, parvienuent à faire aussi bien et mieux que le bistouri, les chirurgiens eux-mêmes le souhaitent, parce qu'ils mettent le progrès de la médecine au-dessus de la suprématie de leur art. Mais une grande prudence s'impose ; et la pratique ne pourra bénéficier d'un changement de méthodes que lorsque les avantages en seront devenus indiscutables par des faits minutieusement, scientifiquement, impartialement établis. Dans l'angoissant débat qui ne fait que commencer, entre la chirurgie et le radium, à propos du traitement des cancers opérables, la parole n'est encore qu'aux représentants les plus autorisés de ces deux branches de la thérapeutique.

Mais il est une place que le radium a conquise, et où il règne sans discussion : c'est, à défaut de la guérison lorsqu'elle n'est plus possible, le soulagement, le prolongement de l'existence, pour certains malades en faveur desquels, il a quelques années seulement, la médecine ne pouvait presque rien.

Donc ne faisons pas du radium la panacée du cancer. La science accomplit des merveilles, mais elle ne fait de miracles que dans l'imagination populaire. Saluons seulement dans le radium l'un des agents de traitement les plus merveilleux que l'homme ait trouvés ! Que la médecine exprime son admiration et så reconnaissance aux deux grands savants qui l'ont découvert, et dont un seul, hélas! survit.

Les âmes de deux peuples, unies l'une à l'autre dans notre patrie, ont communié dans la grande découverte de 1898 : la France, en la personne de Pierre Curie : la Pologne, en la personne de Marie Sklodowska, épouse et collaboratrice de Pierre Curie. Il estimpossible de ne pas mettre en parallèle, à vingt années de distance, la victoire scientifique, qui a jeté sur les deux pays amis un rayon de gloire, et la victoire des armes, qui a en plus, marqué, pour l'un comme pour l'autre, l'heure de la juste réparation. Mais qu'il est beau, le pur triomphe de la science, dans lequel il n'y a ni victimes, ni vaincus!

Notre pays doit être légitimement fier d'avoir donué le jour à l'un des auteurs de la découverte, et d'avoir été l'asile de l'autre, dout la patrie opprimée était rayée du cadre des nations.

Mais, prenons garde, nous Français, et sachons ... profiter de la grande leçou qui se dégage de l'his-... Après un poème de Maurice Rostand, dit par toire des applications du radium à la médecine.

radium avait marqué les poitrines d'H. Becquerel et dont deux actes de Pasteur constituèrent la et de Pierre Curie, avait-elle révélé la puissance bio- partie principale.

logique de l'agent nouvellement découvert, que des médecins en font aussitôt l'essai thérapeutique. Danlos l'applique, le premier, au cancer de la peau. bientôt suivi par quantité d'émules. Peu après, Bouchard et Balthazard expérimentaient l'émanation, alors mystérieuse. Puis, cependant que les Curie publient sans en rien garder pour eux les secrets de la fabrication du radium, et tandis qu'ils ne pensent même pas à en tirer le plus petit profit, le travail de production industrielle et d'expérimentation médicale franchit nos frontières. Il se développe en Allemagne et en Autriche d'abord. puis en Amérique, en Angleterre, enfin dans tous les pays civilisés. En France Dominici, véritable chef d'école, découvre l'action élective des rayons fortement filtrés; Wickham et Degrais publient. en 1909, le premier Traité de radiumthérapie.

De 1010 à 1012, la nécessité d'une organisation méthodique, d'établissements spéciaux puissamment outillés, apparaît et s'impose partout : les réalisations commencent en Europe centrale, en Angleterre, en Amérique. Les États-Unis, où l'industrie du radium prend un grand essor dès 1913, tiennent maintenant la tête dans le progrès de la radiumthérapie. Pour ne point perdre son rang, que doit faire la France, initiatrice, mais où presque aucuue aide n'est ajoutée aux ressources modestes créées par l'initiative individuelle?

Dans quelques jours, l'Amérique, au nom de son industrie et de sa médecine reconnaissantes, fêtera magnifiquement la survivante des auteurs de la grande découverte. Elle lui remettra solennellement le gramme de radium préparé là-bas. Ce don, ajouté à celui du baron Henri de Rothschild. notre premier bienfaiteur, et à la contribution du Parlement français, triplera la provision de l'Institut de Paris. Cela ne nous donnera pas encore, hélas i les moyens qui nous manquent pour mener à bien toute notre tâche!

Heureux le pays où s'est faite une découverte. dout le rendement pratique importe au bien de de toutel'humanité! Mais qu'il comprenne, enfin, à l'occasion de celle-là, comme de tant d'autres. que le développement pratique d'une trouvaille de génie souvent n'est pas possible, sans des movens puissants que l'État, les pouvoirs publics, la générosité des citoyens peuvent seuls donner !

Mine Sarah Bernhardt, la fête se continua par un A peine la brûlure, dont le port d'un tube de l'spectacle artistique organisé par M. Sacha Guitry,

## 

Granules do Catillon e o co Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouvent que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, - innocuité, - ni intolérance ni vasoconsulement, En cas urgent, on peut donner 3, 12, 16 granules pour for striction, - on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon à 0.0001 Synon, OUABAINE TONIQUE DU CŒUR

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; los teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Eriz de l'écadémie de Médecine pour "Étrophantus et Étrophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900. 

M. PERRIN et RICHARD

#### LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

RÉCHOU, Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux.

GUIDE PRATIQUE de

RADIOGRAPHIE

ET DE RADIOSCOPIE

1919. Un volume in-16...... 2 fr, 50

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

### LES LIPOÏDES

dans l'infection et dans l'immunité Par le D' G. LINOSSIER

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages...... 10 fr.

#### TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE . TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



## RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

OUE PAR LA TRICALC

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABÈTE

TRICALCINE PURE PRINTS, GRANULTS, ET C TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

#### NOUVELLES

Hôtel-Dieu. — M. Joseph Denais, conseiller municipal, ayant demandé dernièrement à M. le préfet de la Schie quel est le degré d'exactitude de la nouvelle domnée dans les cercles médicaux qu'an mois de décembre prochain, les deux services chirurgicaux de l'Itôtel-Dieu n'auraient plus qu'un seul chef, alors que l'intérêt des hospitalisés réclamental plutôt la création d'un troisème service, chacun des services ayant à sa tête un chef responsable, a recu la réconse suivante :

a l'Administration de l'Assistance publique se trouve, conformément aux dispositions de la convention concernant ses rapports avec la Paculté de médecine, saisée d'une demande tendant à l'agrandissement de la clinique chirurgicale de l'Diéde-Dieu par la cession, à la Paculté, du service de chirurgie que dirige M. Potherat dont les fonctions cessent le 31 décembre prochain. Cett question fait actuellement l'objet d'une étude dont les concisons seront sounises à l'approbation du Conseil de surveillance et du Conseil municipal. s (Bulletin municipal efficiel, 2 ra vrill).

Hospices etvits de Lyon. — La loi autorisant les hospices civils de Lyon de contracter um emprunt de 8 millions — emprunt d'estiné à liquider les comptes arrêtés au 31 mars 1920, antérieurs à l'application aux hospices civils de Lyon de la loi du 15 juillet 1829 sur l'assistance médicale gratuite, et qui sera réalisé auf uret à mesure des besoins — vient d'être promulejuée par le président de la Révublième. [Lournal efficiel. 2, a varil.]

La médaille interaillée et les distinctions des pays alliés accordées aux médeains. — M. Pamiral Guèpratte, député, ayaut demandé à M. le ministre de la Guerre si les médecins militaires qui ont reçu, pendant la guerre, des distinctions des pays alliés, pour avoir donné leurs soins à leurs soldats blessés et malades, n'ont pas droit à la médaille interalliée, a revul ne freponse suivante du médaille interalliée, a revul ne freponse suivante du

\*Les distinctions accordées par les pays alliés aux médecius militaires qui ont donné leurs soins aux blessés de ces nations, sont indépendantes des décorations françaises, et ne sauraient, en conséquence, avoir aucun lien commun avec 41s médaille interalliée, dité de la Victoire », dont les conditions d'attribution ont été fixées par le décret du 29 octobre 1919 et l'instruction du 2 novembre de la méne amée, » [Journal official, 2 nuars).

Les indemnités aux médecias sous-aides-majors et auxiliaires. « M. Gaudin de Villaine, sénateur, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre pourquoi, en dépit de la réponse faite à la question écrite 3660, les métécnis sous-aides-anajors et médecias auxiliaires de l'Elècole du Service de santé de Lyou continuent à ne pas percevoir les mêmes indemnités que les adjudants-chess et les adjudants auxquels'ils sont assimilés, a reçu la réponse suivante.

suivante:

« Les médecins sous-aides-majors et auxiliaires de l'Ecole du Service de santé reçoivent les allocations

attribuées aux adjudants chefs et aux adjudants non renagés. L'emgagement spécial contracté par les élèves de l'Ecole du Service de santé a syant fien de commun avec les engagements souscrits par les hommes de troupe, en vertu de la loi de recritement, ces élèves ne peuvent bénéfiére des avantages spéciaux (haute paye, indemité pour charges militaires) attribués aux militaires de même grade servant effectivement au delà de la durie du contrat. el fournat diffiéel. 27 mars).

Visites conférences des œuvres de protection du premier âge, sous la direction du De Georges Schrahmer.

1º LA CONSULATION DE NOURRISSONS: La fondation Pierre Budin, 91 bis, rue l'algulère (XVe), le samedi 28 mai à 16 heures (Prendre le Nord-Sud ou le métro d'essendre à la station Pasteur).

2º L'ASTIE MATIENNI; L'Alvi malernel de Nanterre, 2, rue du Granchaupp, à Nanterre, le mercredi 1º juin à 15 heures (Frendre, à la porte Maillot, le tramway Hgne de Saint-Germain et descendre à la station Nanterre-la-Boule. Durée du trajet : 15 minutes Départ : toutes les 20 minutes).

3º LA CRÈCHE: La crèche du dispensaire Heine-Fould,
35, rue dela Glacière (XIIIe), le samedi 4 juin à 16 heures.
4º La Pouponnière de l'Entre-Aide

des Femmes | rançaises, 55, rue Denfert-Rochereau, à Boulogne-sur-Seine; le mercredi 8 juin à 16 h. 20 (Se rendre par le métro ou le trauway à la porte d'Auteuil et preudre le tramway Gare d'Auteuil-Versailles. Descendre au rond-point Victor-Hugo. Durée du trajet: 5 minutes).

Chirurgie spéciale de la tête et du cou. — M. le D'Henri Loriu, prosecteur à la Faculté, commencera ce cours le 30 mai, à 14 heures. Le cours aura lieu tous les jours. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Le droit à verser est de 50 francs.

S'inscrire au secrétariat (guichet nº 3), de midi à 3 heures, jeudis et samedis.

Opérations sur le membre inférieur. — M. le D° René Bloch, prosecteur, commencera le 27 juin à 13 h. 30 un cours d'opérations sur le membre inférieur à la Faculté de médecine. Ce cours aura lieu tous les jours et sera complet en dix leçous. Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur.

Le droit à verser est de 150 francs. S'inscrire à la Faculté de médecine (guichet n° 3) de midi à 3 heures, les jeudis et samedis.

Opérations gyaécologiques. — M. le D' P. Brocq, prosecteur, commencera le 13 juin, à 14 heures, un cours d'opérations gyaécologiques à la Faculté de médecine. Ce cours aura lieu tous les jours et sera complet en dix leçons.

Les élèves répéteront eux-mêmes les opérations sous la direction du prosecteur. Le droit à verser est de 150 francs. S'inscrire à la

#### Bromeine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg == 0,01) SIROP (0,03) PILULES (0,01) AMPOULES (0.05)

TOUX PERFECUE

58, Boulevard de Port-Royal, PARIS

## Iodéine montagu

(Bi-Iodure de Codéine) SIROP (0,03)

SIROP (0,03) GOUTTES (Xg=0,01) TOUX EMPHYSEM ASTHME

9, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

Faculté de médecine (guichet nº 3), de midi à 3 heures, les jeudis et samedis.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. -- 18 Mai. M. Bornand (Octave), Traitement des dents infectées. -M. SARRAZIN (Pierre), La gynécologie dans les écrits hippocratiques. - M. LABESSE (Paul), La tuberculose pulmonaire sénile. - M. SPILLIAERT (Paul). Sur la persistance de pigments biliaires dans l'intestin. - M. Rou-GEULLE (G.), Technique de la résection du genou pour tumeur blanche. - M. THUAU (Charles), Des résultats éloignés des fractures de cuisse chez l'enfant. - M. DRA-GACCI (C.), Du traitement de l'ostéo-arthrite tuberculeuse chez les vieillards. - M. COUINAUD (Pierre), Contribution à l'étude de métrorragies chez la ieune fille.

19 Maj. - M. FAUVEL (René), Prophylaxie médicale de la blennorragie. - M. VEILLET (Brutus), Contribution à l'étude du créosoforme. - M. Suarez (Luis), Contribution à l'étude du snyudrome de Hirschisprung.-M. GUYARD (Robert): Le diagnostic de la spondylite typhique.

#### MÊMENTO CHRONOLOGIOUE

- 21 MAI, Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu. M. le professeur Gilbert : Leçon clinique à 10 h. 45
- 21 MAI. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. leprofesseur ACHARD : Leçon clinique à roheures. 21 Mai, - Marseille, Dernier délai d'inscription pour
- e concours de chef des travaux de bactériologie à l'Ecole de médecine de Marseille, 23 MAI. - Paris, Faculté de médecine, M. le Dr LAI-
- GNEL-LAVASTINE, à 3 heures : Capacité militaire.
  - 23 Mai. Bruxelles. Congrès de médecine légale. 23 Mai, - Lyon, Concours de médecin des hôpitaux,
- 23 Mai. Dijon. Concours de chef des travaux anatomiques à l'École de médecine de Dijon.
- 23 Mar. Paris. Conçours de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de
- 24 Mai. Paris. Ouverture du cours de sérologie de M. le Dr RUBINSTEIN, 54, rue Saussure, à 14 heures,
- 24 Mar. Paris. Ouverture du cours de broncheœsophagoscopie de M, le Dr Guisez, à 5 heures, à sa cl nique, 15, rue de Chanaleilles,
- 25 Mai. Paris. Hôpital Laënnec Ouverture du cours d'otologie de M le Dr Bourgeois,
- 26 Mat. Paris. Hôpital Lariboisière. Clinique otorhino-laryngologique, à 10 heures. M. le Dr Grivor : La paralysic faciale otitique,
- 28 Mai. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : Leçon clinique à 10 h. 45.
- 28 Mai. Paris. Clinique médicale de l'hôpital
- Beaujon. M. le Pr ACHARD : Leçon clinique à 10 heures. 28 Mar, - Paris. Assistance publique. Dernier délai d'inscription des candidats aux emplois d'assistants d'électro-radiologie des hôpitaux de Paris.

- 28 Mai. Lyon, Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux de Lyon.
- 30 Mar. Paris. Faculté de médecine. M. le Dr Lai-GNEL-LAVASTINE, à 3 heures : Criminalité juvénile.
- 30-31 Mai. Paris. Faculté de médecine. Inscription pour les examens de validation de stage de chirurgiens-
- 31 Mai. Carcassonne, Dernier délai d'inscription des caudidats au poste d'inspecteur de l'hygiène de l'Ande (écrire à M. le préfet de l'Aude).
- rer Juin. -- Inscription dans les préfectures pour le concours de l'Ecole du service de santé militaire.
- 1er Juin. Marseille. Concours de chef des travaux
- de bactériologie à l'Ecole de médecine de Marseille. 1<sup>er</sup> Juin. — Rodez. Dernier délai d'inscription pour leconcours d'inspecteur départemental d'hygiène de
- l'Aveyron (écrire à M. le préfet de l'Aveyron). 1<sup>er</sup> JUIN. — Paris, Ministère de l'Hygiène. Concours. de sous-inspecteur de l'Assistance publique.
- 1er Juin. Paris. Faculté de médecine. Ouverture du cours d'anatomie pathologique du système nerveux, par M. le Dr LHERMITTE, à 16 heures.
- I'ez Juin. Paris. Clinique d'accouchements Baudelocque. Ouverture du cours de puériculture et du cours de gynécologie.
- 1<sup>er</sup> Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr Gilbert: M. le Dr Villaret, 10 h. 45 Le syndrome pylorique.
- 2 JUIN. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de 1'hôpital Lariboisière, M. le P. Sebileau, M. le D. Morax : Sémiologie des suppurations du sac lacrymal, à 10 heures.
- 3 Juin. Marseille. Clôture du registre d'inscription pour les conçours de suppléant des chaires de physique ét de chimie, de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, de suppléant de la chaire de matière médicale et de pharmacie à l'École de médecine de Marseille.
- 3 JUIN. Paris, 9 heures, hospice de la Salpêtrière, réunion annuelle neurologique,
- 3 Juin. Dijon. Clôture du registre d'inscription pour les concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle et de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicaleà l'École de médecine, de Dijon.
- 4 Juin. Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Rouen. 6 Juin. — Lyon. Concours de chirurgien des hôpitaux
- de Lyon. 6 Juin. - Paris. Faculté de médecine, 15 heures.
- M. le Dr LAIGNEL-LAVASTINE : Internement et sortie. 8 Juin. - Aix-en-Provence. Hôpital d'Aix. Conçours
- d'internat en médecine à 8 heures du matin. 14 Juin. - Paris. Dernière limite d'inscription à la
- Faculté de médecine pour le 5° examen, 2° partie.
- 15 Juin. Paris. Jardin d'acclimatation. Inauguration de l'Exposition de la natalité.

SOUVERAIN IROP BRAHMA CONTRE IN TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. MODE D'EMPLOI Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures. Enfants, au dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

COULLOUX, Pharmacien de 11º classe 35. Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOT ET LEMOINE, 117, rue Viellie-du-Temple, PARIS

#### VARIÉTÉS

#### LA PESTE EN PÉRIGORD AUX XVIº ET XVIIº SIÈCLES

L'attention du public médical, et de l'autre, tut, ces derniers temps; fortement impressionnée par la possibilité d'une épidémie de peste en France. Cette crainte trouva sa justification dans l'afilux d'un très grand nombre, d'un trop grand nombre d'Orientaux, accourus dans notre pays. Il y faut voir une conséquence de la guerre, et notre renommée d'accuell indulgent.

Jusqu'à une époque relativement récente, la peste déferlait, en France, par vagues plus ou moins fréquentes. Nous voudrions montrer, dans cette étude, comment elle se comportait en Périgord, aux xyr de xvure sécles et quelles mesures de prophylaxie on sut lui opposer. Ces mesures n'appartiement pas spécialement à cette province; on les retrouve, semblables, d'un bout à l'autre du territoire. Nous ne les donnerons que comme un exemple facile à rénéralises.

Les caractères symptomatologiques de la peste ne se sont pas modifiés depuis le xvue siècle. Avec ou sans malaise préalable, il se produisait une violente hyperthermie, accompagnée de céphalée, de délire, suivi de stupeur. Dans les vingt-quatre heures, au cou, aux aisselles, aux aines, survenaient des bubons, bubons douloureux et sans tendance à la suppuration. Si l'infection était grave, les malades tombaient dans le coma et mouraient en quarante-huit heures. On note aussi des vomissements de sang, des pétéchies, Mais tous les observateurs sont frappés par la présence de « tumeurs aux cuisses ». Un notaire, mandé près d'un de ses clients, le trouve « assiz par terre, malade, comme il a dict, de peste, auquel il sen son corps batu, aparoissant à une de ses cuisses ».

La mort survient avec une telle rapidité que la population ne songe plus à s'en étonner. Stoique, on voit mourir son voisin, son proché; on en conclut que, pour soi-même, les temps seroit bientôt révolus. On fait appeler le notaire, on rédige son testament. Nous dirons dans quelles conditions s'exécutait cette formalité.

Saint Roch est le grand protecteur, invoqué contre la peste. En 1630, dit un livre-journal, « Périgueur înt attaqué de contagion et y fut asses eschamífée dans le commencement; mais le peuple ayant intercédé envers nostre Seigneur et saint Roch et érigé de nouveau, ou plutost relevé ses autels abbatus, soit par l'indévotion de chrestiens, soit par la longueur du temps, en son honneur, en rue neutve, le mal s'appaisa et cessa la mesme année ».

En une tâche aussi considérable, saint Roch ne parut pas toujours absolument suffire. C'est pourquoi les consuls des différentes villes périgourdines adoptèrent des procédés d'ordre plus humain, et qui ressemblent étrangement à ceux d'aujourd'hui. Les malades sont rigoureusement isolés dans leur maison ; ils ne peuvent, d'aucune manière, communiquer avec l'extérieur. Seuls, sont autorisés à les approcher le médecin et le prêtre. Le notaire, chargé de consigner leurs dernières volontés, se tient dehors : c'est de la fenêtre que les malheureux décident du sort des biens temporels qu'ils vont laisser. Une femme Malvy a mandé le tabellion. Celui-ci arrive, saus enthousiasme, escorté de huit témoins : il note sur sa minute: « Tous ensemble, serions approchés d'environ vingt ou trente pas de la maison et ayant pris le vent de nostre costé, l'aurions appelée à haute voix... Surquoy ladite Malvy serait sortie sur le pas de sa porte, et dit à haute voix... »

L'isolement des contagieux ne donne pas toutes les satisfactions qu'on en pouvait attendre. On décide de les expulser. En cas de résistance, les consuls sont autorisés à faire « par forsse, sortir tous les infects, et suspectz de peste ». On les parque, au besoin, dans les cimetières ; les travaux d'inhumation en seront facilités. Les étrangers sont chassés ; les portes des villes fermées. Nul ne peut entrer, quelle que soit sa qualité. Où bien, la ville émigre en masse et se répand dans les alentours. Le foyer est éteint à son centre, mais il « allume à la périblérie.»

Des mesures de désinfection sont prises, tant ivs-à-vis des meubles, que vis-à-vis des immeubles. Il existe des « nettoyeurs », officiellement chargés de « parfumer » et de laver les maisons infectées. Une somme de too livres leur est attribuée comme salaire. En outre, « pour fere leur quarantene, leur sera bailhé un lieu poir leur habitation, et porront prendre de ladite héréditté chacun d'eux un linsseul et une serviette qui leur appartiendra, et aussy prandront une coitte et une couverte pour leur quarantène..., une barrique de bon vin, deux cartes froment et deux charrettes de boix et prandront du lart quest dans la maison »

Les maisons sont enfumées avec du genièvre; les portes, fenêtres et toutes autres ouvertures, bandées de fer, pour que nul n'y puisse pénêtrer. Dans le midi de la France, une aimable indolence laisse aux voies publiques tout l'eur pittoresque. On songe à y remédier. Un conseil de santé édicte le règlement suivant: « Que comme le grand objet de ceste assemblée est de pourvoir à la netteté des reües et des maisons, il a esté délibéré que toutes les reües grandes, petites et les cus de sac, seront netoyées dans troix jours par chaque



SOLUTION OU COMPRIMÉS Établissements Albert BUISSON 157, rue de Sèvres

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan-Cruet

en cacheta dosés à 0.50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES



### MEDICALE D'ECI

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maindies du tube digestif et de la nutritie CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône)

# MUSCLARSENOL

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

POUR INJECTIONS INTRA MUSCULAIRES INDOLORES

TITRE en As CONTRÔLÉ (20%)

PURETÉ CHIMIQUE

PAS DE DOULEURS NITRITOIDES

LABORATOIRES CORRIERE

Télégrammes: PANTUTO-PARIS

25 & 27, Rue Desrenaudes, PARIS

Téléphone 2 WAGRAM 37-67

#### VARIÉTÉS (Suite)

particulier, chacun devant sa porte, et les ordures portées hors la ville, à peine de trente solz pour la première fois contre chacun des particuliers qui ne netovera pas le devant de sa porte dans le dit délay, sans que ceste peine puisse estre réputtée cominatoire... Que led. netoyement fait, un chacun sera teneu dentretenir la propretté devant sa porte à peine dencourir lamande cy dessus. Mess<sup>rs</sup> les com<sup>res</sup> sont priés par lassemblée de veilher à la propretté des reües de leurs quartiers tant pour presser le nettoyement des reües que pour ensuitte y entretenir la propretté, et mêmes de visiter toutes les maisons de leur quartier, pour en faire sortir toutes les ordures, mêmes le fumier, et porter le tout hors de la ville, en observant seurtout qu'il n'y aye dans pas une maison de couchons, de bestes à leine, des oyes, des chèvres, lapins et pigeoneaux, et de fere transporter touttes les ordures à cinq cens pas hors de la ville. » S'il apparaît nécessaire, on donne mainlevée « pour fermer les rues out estoyent les infectz ».

Les médecins, pour leurs visites, ont adopté un costume spécial, bien souvent reproduit par la gravure. Il fut inventé par Charles de l'Orme, médecin de Louis XIII, qui le décrit complaisamment ainsi : « Je me suis fait faire un habit de maroquin que je ne quittais plus et je pris l'habitude de ne jamais sortir sans avoir dans la bouche de l'ail, dans le nez de la rue, dans les oreilles de l'encens, sur les yeux des bésicles. Plus tard, je fis faire un masque du même maroquin que l'habit, où j'avais fait attacher un nez long d'un demujeld, afin de détourner la malienité de l'air. »

Tharnaud, apothicaire de Bergerac, avait trouvé un remède qu'il qualifiait de spécifique: « Cataplasme excellant contre la peste que j'ai expérimanté. C'est de l'invention de M. Sorbier. Pressés oignons blanqs cuietz soubz les cendres, limaces rouges et levain vieux, tant d'un que d'autre, le tout pillé et criblé soit meslé avec bazilicum, gabanum et mithridat. »

On avait le sentiment du danger d'approcher les cadavres. On les tirait donc avec des cordes ; on les accrochait avec des crocs ; le plus rapidement possible, ils étaient précipités dans les fosses. L'usage sinistre de haler les cadavres avec des crocs a valu aux employés des pompes funèbres l'appellation de croque-morts.

Ces ordonnances, ces règlements ne devaient pas être absolument indifférents dans la lutte contre le fléau. Sous une forme plus scientifique, on les utiliserait certainement aujourd'hui, si la peste faisait, en France, une réelle offensive.

#### Dr Mousson-Lanauze.

#### LA MISSION CATALANE A PARIS

Paris médical avait aumoncé que la Faculté de médicine allait recevoir une importante délégation de professeurs et de praticiens, membres de l'Ecole calulane pour le développement des études médicales « en France ». Les réceptions qui se sont terminées en une «soirée d'apothéose », par une représentation à l'Opéra, out en une ampleur jasoupponnée et, une fois encore, l'improvisation a été à l'homeur.

Lors de la dernière réunion de la Commission de propagande de l'A. D. R. M. (nous en demandons respectueusement pardon à M. le ministre de la Guerre, mais le titre de l'Association pour le développement des relations médicales entre les pays amis et alliés est tellement long que force uous est d'utiliser l'abréviation alphabétique), M. le Dr Noir fit voter, à l'unauimité, une motion déléguant le Dr Cambiès, membre de la Commissiou, auprès du Syudicat des médecins de la Seine pour demander à cette puissante organisation de s'associer aux efforts qui allaient être tentés afin de recevoir diguement les membres de la mission catalane, membres, à la presque unanimité, du Syndicat médical de Barcelone. MM. Cibrie, Jayle et Le Fur, au nom de leur bureau, acceptent immédiatemeut. L'A. D. R. M., en trois jours, organise un banquet au Cercle interallié : la semaiue de uos Catalans à Paris allait être des mieux remplies.

Notons eu passant que la ville de Toulouse, municipalité et Faculté, leur avait réservé un accueil enthousiaste ! Avec le concours de MM. Mathey et Castagné, M. le Dr Turo, président de l'Ecole des médecins catalans, avait composè tout sou programme: on a imbriqué les imprévus, on a rivalisé, de part et d'autre, de noble activité; il faut souligner que le résultat magnifique obtenu est dê à la collaboration de tous ces efforts.

Pendant la guerre, à diverses reprises, M. le D' Tuno, le distingué praticien de Barcelone, avait conduit, à Paris et aux le front, un nombre considérable de médecins espaguols et catalans. Notre confrère, indigné de la propagade faite, inhassablement, par les Allemands, avait compris que la mellieure façon de lutter contre clie était de faire commatrie les Pranquis à ses comparticies. I/Ecole catalane fut créée daux ce but : amener les Catalanes à vouir en Prance perfectionne leurs études médicales. Avec le concours de fraucophiles avérés, tels que Pijoan, Cerbera, Girona, Turell, le D' Furo mena à bien sa grande pensée. La société «la Allianza» lui donna tout son concours.

Unissant dans un même groupement professeurs et praticiens, l'Teode médicale catalane constitue pour nous l'auxiliaire le plus précieux pour la diffusion des idées latines dont nous sommes, les uns et les autres, les héritiers directs.

Répondant à la politesse qui avait été faite à nos maîtres et à nos confrères lors de leur récente visite en Catalogne et eu Espagne, nombre de nos amis ont opéré dans les grands services pariselas. Certaius, comme M. Bartrina, ont éloquenment conférencié : le Diagnostie et le traitement de l'hypértrophie de la protate fut déve-



#### DRAPIER ET FILS

7. Boulevard de Sébastopol. PARIS (I\*\*)

INSTRUMENTS de CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL BANDAGES — ORTHOPÉDIE

Nouveau rectoscope opérateur du Dr BENSAUDE Nouveau rectoscope dilatateur

du D' PAMBOUKIS

CYSTOSCOPES, URÉTROSCOPES

Envol de la notice sur demande

Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme. Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire.

# "<u>Calciline</u>"

## RECALCIFICATION - REMINÉRALISATION

COMPRIMÉS à DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

Mode d'Emploi : <sup>2</sup> Comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

A. ODINOT PARIS 25, RUE VANEAU

Croissance, Adénites, Coxalgie, Maladie des Os Diabète, Grossesse, Allaitement, Convalescence

## LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET



#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales — douleurs — :-: parésies — reliquats inflammatoires — arthrites — péritonites. :-:

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

#### VARIÉTÉS (Suite)

loppé chez M. Marion, Chez M. J.-L. Faure, M. Ribas opérait deux salpingites avec une săreté telle que notre lilustre maltre lui témoigna toute son admiration. M. Corachan opérait chez M. Duval une hernie crurale tandis que M. Morales pratiquait une gastro-entérostonie dans le service de M. le professeur Hartmann.

A Toulouse, le doyen de la Faculté de médecine, M. le professeur Abelous, foitit à M. Ribas y Ribas la présidence d'une thèse que notre confrère argumenta, au pied levé, avec une science de bibliographie et de détail qui donna la mesure de la vaste érudition de M. Ribas. L'exemple de Toulonse pourrait bien être suivi à Paris et je vois fort bien nos maîtres présidant une thèse à Barcelone!

L'Institut Pasteur, les services de MM. les Pre Gilbert, de Lapersonne, de Mr de Martel, certains musées, les bibliothèques furent visités par nos confrères. Le mardi soir, au Cercle interaillé, l'A. D. R. M. rece-

valt la mission catalane. M. le ministre des Affaires étrangères s'était fait officiellement représenter. Le professeur Hartmann, président, explique le but poursuivi par cette association de professeurs, d'agrégés, de médecins d'hôpitanx, de chefs de clinique et aussi de praticiens. Ces derniers, souligue très heureussement M. Hartmann, ont apporté une vitaité particulitée à notre eurre. M. Taro manie admirablement la langue française : il fait l'historique de son Scole et, aux applaudissements de tous, rappelle comment 14 000 volontaires catalans sont venus combattre à nos côtés et sceller de leurs souffrances, de leur héroïsme, de leur sang leur grand amour pour la France. Et ce fut au milieu de l'émotion générale que M. Turo l'eva son verre « la Prance éternelle ».

Le mercredi, M. le professeur Roger, doyen de la Faculté de médecine, conviait tous less membres de a mission. M. l'ambassadeur d'Espagne avait délégué M. le Secrétaire d'ambassade: M. le ministre de l'Hygiène Leredu, M. Steeg, un très grand nombre de professeurs et de notabilités médicales assistaient à cette réception. Une base solide pour une œuvre commune sortira, nous en avons la certitude, de cette très importante rémison,

M. l'Alcalde de Barcelone, invité par le conseil municipal de Paris, faissi partie de la mission : une réception très brillante ett lieu à l'Hôtel de Ville et nos confrères admirèrent la magnificance de ce monument. Le très di distingué représentant de la ville de Barcelone remeralament de façon charmante la Ville de Paris et dit combien des « lieus désormais impérissables unissaient la Catalogne à la France ».

Le Syndicat des médecins de la Seine a prouvé sa vitalité et a manifesté une très grande largeur de vues en recevant, officiellement, les médecins catalans.

Il est bon, il est utile, il est nécessaire que nos confrères étrangers connaissent quelles luttes le médecin français a engagées pour la sauvegarde de son indépen-

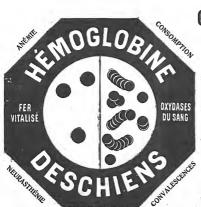

## OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuitterée à soupe à chaque repus.

Dépôt Général :

Laboratoires Deschions, 9, Rue Paul-Beudry, Paris.

# **LUCHON**

630 m. d'altitude

#### <u>REINE DES PYRÉNÉES</u>

Offre toutes les ressources de la thérapeutique par le soufre, est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad. Sc., oct. 1920).

Souveraine dans les affections de

GORGE, PEAU, ARTICULATIONS





## TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

## AIX-LES-BAINS

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année. GOUTTE - RHUMATISMES
Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

aux diurétiques. ... ... Saint-Simon. Massonat.

Institut ZANDER
Physiothérapie. — Station d'altitude :
Mont Revard 1600 mètres.

Sources de Marlioz:
Eaux sulfureuses fortes pour les affections
de la gorge et des bronches,

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

#### MICKHAM

Ancien externe des Hopitaux de Paris
BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE
Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



#### VARIÉTÉS (Suite)

dance et pour réclamer sa participation légitime aux lois d'hygiène sociale qui vont régir le pays.

L'Opéra avait été accepté par nos amis et, grâce aux démarches de M, le Dr Le Fur, une série de loges leur avaient été réservées. Avec une extrême amabilité. M. l'administrateur de l'Opéra fit les honneurs de l'Académie nationale de musique et de danse. On visita le foyer, on fut admis dans les coulisses, on admira une série de portraits évocateurs de temps qui ne sout plus et les ballerines voulurent bien, oh! très timidemeut, douner quelques explications sur leur art fait de grâce et de légèreté.

Nous n'avous été nullement surpris de voir M. le professeur Roger accepter de se rendre à uue invitatiou qui lui fut si courtoisement adressée par le Bureau du syndicat. Nous rappellerons ici ce que le graud journaliste F. Helme écrivait il v a quelques mois : « Il se passe des choses énormes au sein de notre vieille Faculté ». Un doven des temps nouveaux va enfin réaliser les

réformes désirées de tous ! Après un lunch qui nous avait tous réunis dans un des

salons de l'Opéra, le très actif président du Syndicat des médecins de la Seine, le Dr Paul Cibrie prononça le discours que nous reproduisons in extenso.

- « Messieurs.
- « Mes chers Confrères.
- « Vous voici à la veille de votre départ.

Demain, vous rejoignez votre belle province de Cata-

logne et vous emporterez, j'en suis sûr, de votre court voyage à Paris, de bons et persistants souvenirs.

Vous avez été reçus par les représentants autorisés du Gouvernement de la République, de la Faculté de médeciue, de l'Institut Pasteur, de la Ville de Paris; vous avez entendu des discours éloquents : on yous a dit combien était appréciée votre visite et combien de semblables manifestations de cordiale amitié peuvent être utiles au renforcement des bonues relations qui unissent nos deux pays, frères de sang latin.

Aujourd'hui, cette dernière réception offre, vous le savez et vous le voyez, un caractère plus simple et comme familial, que souligne la gracieuse présence de ces dames. Nulle pompe officielle; seulement la main tendue de vos confrères parisiens, heureux de vous recevoir et de développer des relations amicales utiles aux uns et aux autres.

Vous savez le but essentiel de nos syndicats médicaux qui est la défense de la profession, taut au point de vue moral qu'au point de vue matériel. J'ai eu ces jours ci l'occasion d'iudiquer à quelques-uns d'entre vous le fonctionnement de nos conseils de famille et les moyens d'action divers qui font et ferout, de plus en plus, chez uous, du syndicat, le gardien jaloux de uotre dignité professionnelle.

Je m'en voudrais, d'ailleurs, de développer devaut vous ces principes. Vous les conuaissez bien puisque vous êtes tous médecins syndiqués, et comme me l'a expliqué le Dr Miguel Cabeza, le distingué secrétaire général de votre Syndicat des médecins de Catalogne, et le Dr Turo. vous pensez comme nous. Vous avez compris la défense



## Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES DUATRE FORMES

PHOSPHATÉE PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remédé le plus héroigue pour le brighieu les cedences el a dyspae, e, rencomme est la digitale pour le cardiaque. Gradiaque, cardiaque, est de la digitale pour le cardiaque, est de la digitale pour le cours du sang.

CAFÉINÉE

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise acides urinaires.

POSES : 2 à 4 cachets par jour. -- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. -- Prix : 5 fr.

présclérose, l'albuminuric, l'hy-

4: rue du Roi-de-Sicile = PARIS =

#### VARIÉTÉS (Sutte)

professionnelle comme nous. Comme nous, vous voulez développer davantage la force de vos syndicats pour l'utiliser dans un but hautement moralisateur.

Comment, des lors, ne pas nous entendre et ne pas tout de suite nous comprendre!

Aussi suis-je particulièrement heureux, Messieurs, d'avoir l'honneur de vous saluer ce soir au nom du Syndicat des médecins de la Seine.

Que le distingué représentant de la ville de Barcelone et nos éminents confrères de Madrid veuillent bien preudre leur part de notre accueil cordial.

Qu'il me soit permis, en terminant, de saluer aussi spécialement N. le Poyre, de la Faculté de médecine de Paris qui a, très simplement et je dirai très aimablement accepté notre invitation. Je seral, pour ma part, très heureux que se multiplient les occasions de rencontre entre membres de la Faculté et du Syndicat, deux qualficatifs qui ne évocluent pas, d'ailleurs, l'un l'autre, et vous l'avez blen prouvé, chers confrères de Barcelone, qui comptez parmi vos membres la presque unaulmité des professeurs de la Faculté d'État |

Ainsi tomberaient certainemeut des préventions anciennes, très anciennes... puisqu'elles sont d'avantguerre, et il m'est bien permis d'espérer qu'uu jour le premier médecin de France s'inscrira sur la liste de nos adhérents l'Nous ne ferons ainsi d'ailleurs, monsieur le Doyen, que renouer la vieille tradition d'avant la Révolution qui unissait étroitement tous les médecins parisiens sous le vocable générieux de « la Faculté de Paris ».

Je souhaite, Messieurs, que des relations suivies s'établissent entre nos syndicats. Déjà un échange de publicatious est amorcé: ilse continuen et, maintenant que nous nous cohnaissons un peu, nous suivrons avec plus d'intérêt vos travaux comme, nous l'espérons, vous suivrez les nétres.

C'est dans cet esprit de collaboration cordiale que je vous dis ; mes chers confrères, au revoir !... »

La réponse du doyen fut telle que tous l'attendaient. Espérons en l'aurore des temps nouveaux.

Mais il appartenait à M. le D' Turo de prononcer les dermiers mots de cette inoubliable semaine. Il le fit avec un très graud sens des réalités de l'heure présente : sous son égide, nous prédisons à la jeune Ecole catalane, vie prospère, et succès en son avenir!

R. MOLINÉRY,



L. B. A. Téléphone: Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

606 -- ARSENOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSENOBENZOL "SANAR" -- 914

Adontés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### REVUE DES CONGRÈS

#### CONGRÈS D'HYGIÈNE SCOLAIRE

Le trojsième Congrès d'hygième scolaire de langue /rangaise's est tenu à Paris du re\* un a savil 1921, à la faculté de médecine. La séance d'ouverture a été présidée par l'inspecteur général de l'Instruction publique. M. Roger, représentant le ministre. M. Sauvy représentait le ministre de l'Hygiène. Il y avait, en outre, les profeseurs Vargas (de Barcedone), Centeno et Antonio Vidal (de Buenos-Aires); MM. Terwagne (d'Anvers), Giver (du Luxembourg), Rilliet (de Genève); les députés Duval-Amould, Galand, Gilbert-Lauret, etc.

M. Méry, piofesseur agrégé à la faculté, médecin des hôpitaux, président du congrès fit l'historique descongrès précédents, puis l'on passa au travail proprenient dit, c'est-à-dire aux communications.

Organisation de l'inspection médicale des Écoles en France. — M. DUVESTEI, rapporteur, examine ce qui se passe à l'étranger, notamment en Angleterre, et indique les buts de l'inspection médico-scolaire : surveillance hygiénique des locaux scolaires et de leurs dépendances ; dépistage des affections et tares individuelles par l'examen de chaque écolier; défense de la collectivité par la protection contre les maladies contagieuses.

M. Dufestel insiste sur la nécessité d'une collaboration effective de l'instituteur et de tout le personnel enseignant. Sans l'instituteur, l'inspection médicale ne peut être entièrement efficace.

Il propose de créer l'inspection médicale en trois étapes: 1º d'abord dans les villes de plusde 20 000 habitauts; 2º puis dans celles de 2 000 à 20 000; 3º enfin dans les campagnes, et progressivement.

M. Paul Vione, de Lyon, expose les résultats obtemus à Lyon, grâce à des règlements rigoureusement appliqués. Il y a des uurses pour les écoles maternelles, des infirmières surveillantes pour les écoles, bains-douches, dispensaire médico-pédagoqiue, etc.

M. Violeyte, de Saint-Brieuc, iudique trois types d'organisation de l'inspection médiciale scolaire: cantounle, d'arrondissement ou régionale; il préconise plus spécialement l'organisatiou régionale qu'il rattache, pour réalisation, au projet de réforme de la loi du 15 février 1002.

M. CAVAILION, de Saint-Quentin, fait part de l'organisation prochaine de l'inspection médicale dans tout le département de l'Aisne, avec livret de santé individuel.

La lol sur l'éducation physique, fait observer M. Gran-Jux ne sera réellement appliquée que si l'inspection uédicale des éçoles est obligatoire ainsi que le livret scolaire.

Dispensaire social d'hygiène. — M. TERWAGNE, d'Anvers, en montre l'importance aiusi que les services qu'une telle institution peut rendre à l'inspection médicale.

Ministère de l'Hygiène et inspection médicale des Ecoles. — M. I.con BERNARD demande la modification de la loi de 1902 dans le sens du rattachement de l'inspection médicale scolaire au ministère de l'Hygiène.

M. GILBERT-LAURENT appuie la motion, et finalement le vœu suivant est adopté:

«Les membres du IIIº Congrès d'hygiène, scolaire convaineus de la nécessité d'appuver l'organisation de l'inspection médicale des écoles aur l'organisation genérale des services publics d'hygiène, appellent l'attention des Pouvoirs publics sur le projet de revision de la loi de 1902, soumis actuellement à la discussion de l'Academie de médecine, et sur l'utilité de faire aboutir la réforme de la charte de la santé publique à laquelle est intimement life la question de l'hygiène scolaire. »

L'assistante d'hygiène scolaire est le complément indispensable du médecin inspecteur, déclare M== CLAYTON PAUL-BERT; qui définit le rôle et les conditions que devrait remplir l'assistante d'hygiène.

Mme Houdré, de Paris, parle dans le même sens.

Médecin scolaire et pédagogie. — M. Paul GODIN, de Genève, fait ressortir les avantages de cette association d'où sortirait une sorte de « carte biologique » utile au pédagogue.

Inspection médico-scolaire et prophylaxie sociale. —
M. Réavt, de Bruxelles, s'ettache à démontre, par un important travail, qu'il ne suffit pas d'essayer d'augmenter le rendement des anormaux, mais qu'il faut, sartout et avant tout, accordirela productivité des normaux en s'occupant de leur orientation professionnelle, eu les guidant dans le choix d'une carrière, extende

Le Congrès a adopté un vœu daus ce sens.

M. HRUYER, de Paris, revient sur la communication de M. Rémy, en reconnaissant la nécessité de l'examen neuro-pathologique des écoliers normaux, de l'étude des types intellectuels et sensoriels, de l'organisation de la pédologie encore inconnue en France.

Il apporte en outre une étude sur l'exameu neuropsychiatrique des écoliers anormaux, qu'on peut diviser en trois catégories: débiles, déséquilibrés, pervers.

M. Granyux appelle l'attention sur les anormaux scolaires intoxiqués par le milieu où ils vivent et ramenés vite à l'état normal si on les retire à temps de leur famille pour les placer à la campagne, L'Œuvrc Grancher a produit, à ce point de vue, les meilleurs résultats.

L'Inspection orthopédique des écoles d'Arcaohon. — M. DOCIE produit les résultats de cette inspection. Sur un million d'élèves, 252 furent reconnus porteurs de tares justiciables d'un traitement spécial.

M. L'ALESQUE fils, de Bordeaux, apporte aussi les résultats obtenus dans le même seus, dans les écoles de la région de Bordeaux.

Clinique dentaire scolaire de Differdange (Luxembourg). — M. PAULY, de Luxembourg, montre l'organisation et le fonctionnement de cette clinique où tous les écoliers peuvent être soignés gratuitement.

Inspection médicale des lyeés et collèges. — M. CAL-MEIS, de Marseille, demande que cette inspection soit obligatoire et assurée par des médecins nommes au concours et rémunérés suivant l'importance des villes-

M. Jablonski, de Poitiers, est médecin d'un important lycée de province, depuis quarante ans. Il a toujouis été consulté sur les questions d'hygiène. Il regertet l'insuffisance des traitements alloués aux médecins deslycées, mais il n'est pas favorable à la créatiou d'un nouveau corps de médecins fonctionnaires.

Cantines scolaires à la campagne. — M. GRANJUX, rapporteur, en développe la nécessité pour les écoliers qui, éloignés de la maisonfamiliale, ne peuvent y aller

# 

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 2 contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obésite, Goître, etc. - PARIS, S, Bouls St-Martin.

## VACCINS I.O.D

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode. - Procédés RANQUE et SENEZ -

#### Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D.

Prévention de l'infection puerpérale. Traitement de l'Érysipèle et des streptococcies.

#### Vaccins Polyvalents I. O. D.

Type I - Staphylo-Strepto-Pyocyanique. Type II - Staphylo-Strepto-Colib.-Anaérobies. Traitement des Suppurations et des Annexites.

Vaccin Anti-Gonococcique I. O. D.

Traitement des complications de la blennorragie.

VACCINS Anti-Typhoïdiques, Pneumo-Strepto,

Anti-Staphylococcique, Anti-Méningococcique.

Anti-Mélitococcique, Anti-Dysentérique, - - - Anti-Cholérique I. O. D. - - - -

Pour Littérature et Échantillons Laboratoire Médical de Biologie

Dépositaires : D' DEFFINS 40, Faubourg Poissonnière, PARIS REBOUL, Docteur en Pharmacle,

15, Allées Capucines, Marseille SOUPRE, phar., rue Port-Neuf, Bayonne 2, Rue Lafon, 2 MARSEILLE HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet, Alger

#### AUX FABRIOUES RÉUNIFS D'FI BFUF ELBEUF (Seine-Inférieure)

prochable et la qualité des

La Firme réputée universellement pour la coupe irré-

VETEMENTS EXCLUSIVEMENT

SUR MESURES

Offre à ses Clients 100 francs d'ÉCONOMIES

AU MINIMUM

Demander le mervellleux Album Illustré des dernières gravures de mode avec choix magnifique de nos célèbres draperiee d'Elbeuf.

Envoi des albums GRATIS et FRANCO

Eu dehors des formes de vétements contenues dans l'Album de Saison, les FABRIQUES RÉUNIES d'ELBEUF sont outillées pour faire tout ce qui leur est demandé, ayant des centaines de patrons différents.

#### UPPOSITOIRE P CONSTIPATION Echant.: HENRY ROGIER 19, Audie Villiers.





Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 10 et 30 gr. (Solution au 1/1000\*).

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par infiltration.
Solution à 2% | Anesthésie dentaire. Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidie

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Photes, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (8°).

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

déjeuner. La ration alimentaire apportée par les enfants est souvent insuffisante. La cantine scolaire de Milly-Néronde a inspiré M. Granjux pour le système qu'il propose, auguel collaboreraient parents, instituteurs etinstitutrices, municipalités.

L'alimentation à la cantine scolaire. - M. René GAUL-TIER, de Paris, s'attache surtout à la recherche des aliments les mieux adaptés à la croissance de l'enfant et à son état digestif. Il faut notamment, pour le repas de midi de l'écolier, de la viande ou du poisson.

M. Georges PAUL-BONCOUR, de Paris, médecin de l'Institut médico-pédagogique, insiste sur l'utilité des cantines scolaires, notamment au point de vue de la fréquentation de l'école par les enfants des campagnes. On a évalué à 60 p. 100 le nombre des irréguliers.

M. LAGUET, d'Arcachon, insiste sur la nécessité d'étendre les cantines scolaires, non seulement dans les campagnes, mais dans les villes. Un exemple heureux existe à Arcachon.

Ecoles de plein air. - M. GÉNÉVRIER et Mue CHAU-VEAU, rapporteurs, s'étendent sur l'organisation hygiénique et pédagogique des écoles de plein air, appuyée sur un but thérapeutique que complète le placement familial.

On profitera de la vie au milieu de la nature, et de la nécessité pour l'écolier de passer dehors presque toute sa journée, pour l'instruire suivant les principes de . l'éducation objective et sensorielle. Les leçons théoriques, comme les exercices de mémoire verbale, seront rem-

placés par des promenades, des observations sur les animaux et les choses, le dessin et le travail manuel.

M. VIOLETTE cite l'exemple de l'école de plein air de Saint-Brieuc, où les enfants bénéficient de la mer et du soleil et deviennent plus résistants aux causes de refroidissement.

M. ARMAND-DELILLE, de Paris, met en valeur les bienfaits de l'héliothérapie dans les écoles de plein air Mue Raout, de Paris, confirme les heureux effets des cures d'air et de soleil.

M. Paul Vigne, de Lyon, fait l'historique des écoles de plein air, en rappelant que l'idée première revieut . au regretté professeur Grancher, l'idée de l'école de plein air-internat. La première école de ce genre, qui fonctioune à Vernay depuis 1907, est due à l'initiative du maire et de la municipalité de Lyou.

M. Wapler, de Versailles, dit avoir organisé, avec succès et à peu de frais, une école de plein air demipensionnat.

M. URBANY, de Luxembourg, parle de l'école de plein air de Dudelange ainsiquede la maison des enfants, dans la même ville. Il dirige ces deux œuvres. La première est destinée aux enfants débiles ou tuberculeux latents; la seconde sert de préventorium pour 60 enfants menacés de contagion tuberculeuse familiale.

M. Joël GRADEL, de Paris, résume les heureux résultats à rapporter aux colonies de vacances surtout depuis la guerre.

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN - les - BAINS

Lac de Genève

(Haute - Savoie) PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mal - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - RAINS



#### HUME ET ASTHME DES FO (MÉTHODE DES DES BILLARD ET MALTET)

RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SERUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations nasales et oculaires.

ASTHME des FOINS : Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGÈNE POLLINIOUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIECE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 26, Avenue de l'Observatoire, et conantillons ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIECE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 26, Avenue de l'Observatoire, et conantillons de recherches : dentilly (seine). 

Établissement Thermal toute l'année.

Climat sédatif doux et en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

## STRYCHNA L LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine
Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce<sup>3</sup> (\*)

P. LONGUET 50, rue des Lomberd

LE

## YAOURT NESTLÉ

EST L'ALIMENT DE RÉGIME IDÉAL
DANS TOUTES LES MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
POUR LES MALADES ET LES CONVALESCENTS
LES ENFANTS ET LES VIEILLARDS

LIVRAISONS SPÉCIALES ET TARIF RÉDUIT DANS PARIS
Pour les Médecins et Sages-femmes
BROCHURE GRATUITE SUR DEMANDE 

### 111, Arenne Victor-Hugo

ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

## BIOPLASTINA SERONO

Émulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % dans le sérum, physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les luténes (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les aoyaux cellulaires.

La "|BIOPLASTINA\SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS\_D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT』 ABSOLUMENT INDOLORES.

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)

Dans tous les casoù vous ordonniez l'Uno TROPINE, prescrivez l

# Uroformine Urotropine Française Gobey Antiseptique Interne Parait Comprimes does à 0 gr. 10 (8 à 6 par jour).

Echantilions gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin,

#### TRAITEMENT & SYPHILIS

ons Moreurielies intra-my indelores, de VIDIER

Muile grice Figler & 60 %, (Codes: 1990) Seringse speciale Berchildron-Frijer, stellishle. H. ess Celestes 0,050 egr. par co.; Heile ess seldimá à 0,01 par co.; H. ess Micolare de Bg. à 0,01 par co. Ampoules hypertoniques, escoharectos, indelenas : to ess Beneatt de Bg. à 0,01 cd. cgr. par co.; Pa est Bitolameatt de Bg. à 0,01 cd. cgr. par co.; Pa est Bito-

Pharmeric WillER 49 hariannel Pance Rosselle Bance

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Finalement, le Congrès émet un vœu en faveur de écoles de plein air, externat ou internat.

Éducation sensorielle.— M. G. HRUYER, M. et Mª® PER-NET exposent les principes, les méthodes et les résultats e le l'éducation sensorielle. La méthode employée par M. et Mª® Pernet, depuis plus de dix ans, est plus scientifique que les méthodes préconiséesà l'étranger, et les résultats obtenus sont, pour le moins, équivalents.

La tuberculose chez les instituteurs en fonctions. — MM. VIOLETTE et JAELONSKI citent des exemples de contagion possible. LeCongrès adopte le vœu suivant :

1º Que des mesures soient prises pour écarter de l'cole toute personne tuberculeuse, et que le personnel saignant puisse recevoir les garanties d'ordre matéri : no sur le temps de sa mise en congé:

2º Que le projet de loi présenté au Sénat et qui accorde aux instituteurs atteints de tubereulose un congé de maladie qui peut être renouvelé pendaut la durée de trois aus avec traitement intégral, et deux ans avec demi-traitement, soit adopté dans le plus brefdélai possible, et que des projets de loi analogues soient adoptés par tous les pays de langue française.

L'éducation Nygiénique de l'enfant à l'école. — Rapport de Mire Muxrà et M. ChAuvors, de Paris, insistant sur j'importauce de la coopération médicale, sur la nécessité: 1º de subordonuer les programmes aux obligations physiques et aux possibilités psychiques des différents âges, telles que les sciences médico-pédagogiques les ont établies; 2º de les mieux adapter, en les simplifiant, aux réalités pressantes de la guerre; 3º de dommer d'abord, daus les écoles normales, aux futurs maîtres et maîtresses une forte éducation personnelle en cette maîtres.

Mªe CLAYTON PAUL-BERT résume le plau d'action par l'exemple, préconisé par la Société de l'hygiène, suivant l'idée de M. Marchoux.

M. GOMMES appuie sur ce point, en ajoutant que l'euseignement de l'hygièue dans les écoles primaires supérieures est insuffisant, et que les médecins inspecteurs des écoles semblent tout désigués pour cet enseiguement. DUPONT.

#### NOUVELLES

Association pour le développement des relations médicales entre la France eites pays aillés ou amis. — L'Association-générale des médecins de France ayant transnis à l'A. D. R. M. le veux de la société du Loirte concernant l'interchange des enfants de médecies de pays aillés, le comité s'est occupé de suite de réaliser ce veuxtrous les médecins que ce projet intéresse sont priés d'envoyer leur nom et leur adresse, avec l'indication de la ville où ils voudraient énvoyer leurs fils.

I.'A. D. R. M. est un groupement de médecins français et non pas seulement parisiens.

La motion de M. Desmarest a été adoptée : tout membre de l'A. D. R. M. partant pour l'étranger pourra recevoir une lettre du comité directeur l'accréditant auprès des confrères des pays alliés ou amis.

Hospices civils de Lyon. — Au cours de l'une des dernières séances du Sénat, M. Magnes a déposé sur le bureau de l'Assemblée un rapport concluant à l'adoption du projet de loi suivant voté par la Chambre des députés :

«Le Conseil général d'administration des hospices evilts de Lyon (Rhône) est autorisé à contracter un emprunt de 8 millions, à réaliser, an fur et à mesure des besoins, soit suprès des Desoins, soit suprès des banques, soit enfin auprès du public, est emprunt devant être remboursé dans un délai maximum de sinquante ans, le taux d'intérêt devant être celuli fixé uormalement par le Crédit foncier, pour un emprunt à est établissement (montrissement empris), on ne pouvant dépasser 1 p. 100 au-dessus du taux des avances de la Banque de Prance pour les emprunts qui sernient-cousentis par les banques ou le public ; d'autre part, le paieunent des intérêts et le remboursement du capital devaut se faire au moyen des ressources des hospices.

« Cet emprunt, destiné à liquider les comptes arrêtés au 31 mars 1920 antérieurs à l'application aux hospices civils de Lyou de la loi du 15 juillet 1893 sur l'Assistance médicale gratuite, sera réalisé au fur et à mesure des besoins, » Les sanatorlums et la taxe sur le chiffre d'affaires. M. de Monicault, député, syaut demandé à M. le ministre des Finances ; 1º si un sanatorium antitubereuleux payant est classé au point de vue de la taxe sur le chiffre d'affaires comme me clinique chirurgicale, ajoutant que l'assimitation paraté védiente; 2º dans le cas de la négative, si cet établissement ne devrait pas étre classée toujours dans la catégorie la moins imposée et uon pas assimité à un hôtel payant comme tel, a obtein la réponse suivante :

« L'exercice de la médecine constitue une profession libérale dont les bénéfices sont taxés à la cédule des pénéfices des professions non commerciales et qui échappe, en conséquence, à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les affaires réalisées dans un sanatorium ne sont done pas soumises à cet impôt, dès lors que l'établissement appartient à un on plusieurs médecins qui donnent personnellement leurs soins aux malades y séjournant et que le but principal de l'établissement consiste dans ces soins. Mais il en serait autrement si le sauatorium appartenait à une personne non pourvue du diplôme de médecin où à une société par actions et avait aiusi le caractère d'une exploitation commerciale. Dans ce dernier eas, c'est aux Commissions départementales et sur appel à la Commission supérieure, instituées par l'artiele 64 de la loi du 25 iuin 1920, qu'il appartient de se prononcer si un établissement doit être ou non classé, soit en première, soit en seconde catégorie. (Journ. off., 25 mars.)

Consell supérieur des habitations à bon marché. — Sont maintenus membres du Conseil supérieur des habitations à bon marché: MM. Kuss, directeur du sanatorium d'Angieourt; Gautrez, membre du Comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale du Puy-de-Dôme; Pinard.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.

Le Cours pratique et complet de vénéréologie, sous la direction de M. le professeur Jeanschue, aura lieu du lundi 30 mai au jeudi 7 juillet 1921, tous les jours, excepté

### ANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

des HÉPATIQUES

#### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

Appareils pour la Mesure DE LA PRESSION ARTÉRIELLE **ENREGISTREURS** DE DIAGNOSTIC \$ SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE ou NOTICES SPÉCIALES sur demande. Livraison directe, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.

Suppositoires - Pommade

Composition:

Extrait in de capsules sur en es Extrait in parique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant.

FISTULES HÉMORROIDES

PRURIT ANA

· LITTERATURE & ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLÉANS

M. PERRIN et RICHARD

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anėmie Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

#### Sur la ligne ALLEVARD (Isère) PARIS-GRENOBLE - Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, bains boisson)

Affections des voies respiratoires

Saison du Ier juin au 30 septembre Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

#### NOUVELLES (Suite)

les dimanches et fêtes, à r h. 30 et à 3 heures, à l'hôpital Saint-Louis, 40, rue Bichat, au musée, à l'amphithéâre de la clinique, à la polyclinique ou au laboratoire. Tous les cours seront accompagnés de présentations de malades, de projections, de moulages du musée de

Tous les cours seront accompagnés de présentations de malades, de projections, de moulages du unusée de l'hópital Saint-Louis, de préparations microscopiques, de démonstrations de laboratoire et de thérapeutique (recherché du tréponême; examens bactériologiques; réaction de Wassermann; ponetion lombaire; biopsies, etc.).

Les salles de la clinique et des services de l'hôpiral Saint-Louis seront accessibles aux assistants du cours tous les matins, de 9 heures à 1 r h. 30. Le musée des monlages est ouvert de 9 heures à 12 heures et de 2 heures à 5 heures. Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs. Un certificat leur sera délivré à la fin du cours.

Deux cours semblables out lieu chaque année en avril, mai, juin et en octobre, novembre, décembre. Un cours spécial sera organisé pour les élèves qui désirent se perfectionner dans les tecluniques de laboratoire. Le droit à verser est de 150 francs. Seront admis les médiches et étudiants français et étrangers sur la présentation de la quittance du versement du droit et de la carte d'immatriculation, didivrées au secrétariat de la Faculté, guidnet nº 3, Pour reuseignements s'adresser au laboratoir de la Fraculté floristial Saint-Louis. M Marcel Block.

Exersions aux Stations hydro-minérales du Sud-Est et du Centro. Chaire de thérapeutique de Lyon (Prof. A. Ple), Cours complémentaire d'hydrologie (Prof. agrégé M. Piéry), — Des exeursions seront organisées de mai à juillet, sous la conduite de M. Piéry, pour l'étude des principales stations thermales du Sud-Est et du Centre.

Ces excursious, destinées en principe aux étudiauts ayant suivi les cours d'hydrologie thérapeutique, sont également ouvertes, à concurrence d'un nombre d'adhérents qui sera fixé ultérieurement, à tous les étudiants en médecine et aux médecins de Lyon et de la région.

Les iuscriptions, qui devront avoir lieu pour chaque voyage quinze jours à l'avance, sont reçues dès maintenant, pour une ou plusieurs des excursions ci-après, par M. Milhau, interne des hôpitaux, Hôtel-Dieu.

Des pourpariers en cours permettent d'espérer que les seuls frais de chemin de fer seront à la charge des adhé-

seuls trais de chemin de ter seront à la charge des adhérents.

Voyages projetés. — 18-19 juin : Aix-les-Bains, Challes.

2-3 juillet : Uriage, Allevard. 14-15-16 juillet : Royat, Châtel-Guyou, I₄a Bour-

14-15-16 juillet: Royat, Châtel-Guyou, La Bourboule, Mont-Dore, Saiut-Nectaire.

Situation des médeoins sous-aides-majors. — M. Vincent Auriol, député, demande à M. le ministre de la Guerresites médecins sous-aides-majors (médecins, pharuacieus, dentistes, auxiliaires rengagés comme sergents eu vertu de la circulaire u° 15352, du 24 juillet 1920) doivent être considérés comme technicieus. être employés à ce titre et comme conséquence, avoir un tour de départ spécial pour les théâtres des opérations extérieures, on bles 18i doivent être considérés en tous points comme sergents et figurer sur les listes normales de départ des sous-officiers, ce qui d'ailleurs paraît peu rationnel au point de vue de l'utilisation des compétences, et vu aussi les conditions anormales dans lesquelles ils ont obtenu leur noiveau grade sans suivre l'échelle hiérarchique (Question du 19 février 1921).

2º réponse. — Les médecins, pharmaciens et dentistes auxiliaires, qui, pour rester dans les cadres de la législation en vigueur, out dû rengager comme sergents infirmiers, sont astreints à toutes les obligations de cette catégorie de sous-officiers et, comme les autres sergeuts rengagés des sections d'infirmiers militaires, quelles que soient leurs fonctions, ils doivent être portés sur les listes communes de tour de départ pour les théâtres des opérations extérieures. La circulaire nº 15352-A 3/7, du 24 juillet 1920; concernant les intéressés a spécifié, en effet, que les rengagements comme sergent infirmier et non comme sergent médecin, pharmacien ou dentiste - ne pouvaient être contractés qu'au titre du service général, et qu'ils devaient entrer en ligne de compte dans la fixation des effectifs des sous-officiers rengagés des sections d'infirmiers, telle qu'elle ressort au tableau 3 aunexé à la loi des cadres du 15 avril 1014.

Ophtalmologie pratique. — M. le D'CANTONNET, ophtalmologiste des hôpitaux, commencera le 14 juin et contimuera les jeudis, samedis et mardis suivants à 14 lb. 90, à la consultation d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin, une série de dix conférences d'ophtalmologie pratique à l'usage des praticieus exerçant la médiceine générale.

Elles sont gratuites. S'inscrire à l'avance.

Une autre série aura lieu en novembre-décembre 1921. Toute l'année, les mardis et jeudis à 9 h. 30, ophtalmologie élémentaire.

Cilnique obstétricale Baudelocque (125, Boul. de Port-Royal). (Professeur Couvellaire). — Leçons sur la chirurgie des affections congénitales chez le nouveau-né par M. le DP OMBRÉDANNE, agrégé, chirurgien de l'hôpital des Enfants-Malades, les 10, 17 et 24 juin à 11 heures

10 juin : Affections cougénitales à opérer d'urgence. 17 juin : Affections congénitales à opérer de bonne

24 juin : Affections congénitales dont l'opération doit être différée.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 23 mai. — M. Jackonx (Pierre), L'auesthésic générale par éthérisation rectale. — M. FOUACHE (C.), Contribution à l'étude des hemies internes. — M. PENSIF (Charles), Sur le traitement sangiant des fractures du cubitus.

25 mai. — M. CHARLES (Jean), Contribution à l'étude obstétricale du bassin. — M. MARAIS (Jean), Le traitement des formes auatomo-cliniques de l'ostéomyélite, —

# DU DR. Hecquet au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIS

au Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME | MONTAGU, 49, Bonl. 49 Parl-Beyal, PARIS

## Broméine Montagu

SIROP or att

SCIATIOUS NEVRITES

III, SHOULDWARD ON POST-Alequit, POLDASS.

#### NOUVELLES (Suite)

M<sup>10</sup>e Gé (Madeleine), Étude de la tubereulose des petits. animaux domestiques. — M. DONIOI, (Jean), Le sareome primitif de l'apophyse mastoïde. — M. Prouvier (Joseph), De l'anesthésie consécutive de l'aneine de poitrine.

26 mai.— M. Keller (Pierre), Kératite intersitielle.

— M. Bazin, coutribution à l'étude des chancres mixtes.

— M. NAVARRE (Charles), Notes sur une épidémie de bérliéri.— M. Béxit (Maurice), Contribution à l'étude des grandes incisions du col de l'utérus.— M. Auddientes

### (André), L'intradermo-réaction diphtérique. MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

28 Mai. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu,

M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45.
 28 MAI. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital
 Beaujon, M. le Pt ACHARD: Lecon elinique à 10 heures.

28 MAI. — Paris: Assistance publique. Dernier délai d'inscription des eaudidats aux emplois d'assistants d'électro-radiologie des hôpitaux de Paris.

28 Mai. — Lyon. Clôture du registre d'inscription pour le concours de chirurgien des hôpitaux de Lyon.

29 Mai. — Bruxelles. Inauguration du Mémorial médical belge à la mémoire des médecins et étudiants morts à la guerre.

30 Mai. — Paris. Faculté de médecine, 14 heures. Ouverture du cours de chirurgie de la tête et du cou par M. le Df LORIN.

30 Mai. — Paris. Faculté de médecine. M. le Dr Lai-GNEL-Lavastine, à 3 heures : Criminalité juvénile.

30-37 MAI. — Paris. Faculté de médecine. Inscription pour les examens de validation de stage de chirurgiensdentistes

31 MAI. — Carcassonne. Dernier délai d'inscriptiou des candidats au poste d'inspecteur de l'hygiène de l'Aude (écrire à M. le préfet de l'Aude).

rer Juin. — Inscription dans les préfectures pour le concours de l'École du service de santé militaire.

1<sup>er</sup> JUIN. — Marseille. Concours de chef des travaux de bactériologie à l'Ecole de médecine de Marseille.

rer Juin. — Rodes. Dernier délai d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène de l'Aveyrou (éerire à M. le préfet de l'Aveyrou).  ${\tt I}^{\rm er}$  Juin. —  $Paris,\,$  Ministère de l'Hygiène. Concours de sous-inspecteur de l'Assistance publique.

1et Juin. — Paris. Faculté de médecine. Ouverture du cours d'anatomie pathologique du système nerveux par M. le Dr LHERMITTE, à 16 heures.

1er Juin. — Paris. Clinique d'accouchements Baudelocque. Ouverture du cours de puérieulture et du cours de gynécologie.

1<sup>er</sup> Juin. — *Paris*. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P. GILBERT: M. le D. VILLARET, 10 h. 45 Le syndrome pylorique.

2 Juin. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le Pr Sebileau, M. le Dr Morax :

Sémiologie des suppurations du sae lacrymal, à 10 heures, 3 JUIN.—Marseille. Chôure du registre d'inscription pour les concours de suppléant des chaires de photo et de chimie, de suppléant des chaires de photo relle, de suppléant de la chaire de matière médicale et de pharmacie à 17 géole de médiceime de Marseille.

3 Juin. — Paris, 9 heures, hospiee de la Salpêtrière, réunion annuelle neurologique.

3 JUIN. — Dijon. Clôture du registre d'inscription pour les concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle et de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médienle à l'École de médecine, de Dijon.

4 JUIN. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dien. M. le professeur Gildert : Leçon clinique à 10 h. 45. 4 JUIN. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.

M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.

4 JUIN. — Rouen. Clôture du registre d'inscription
pour le concours de médecin des hôpitaux de Rouen.

6 Juin. — Lyon. Concours de chirurgien des hôpitaux de Lyon.

6 Juin. — Paris. Faculté de médecine, 15 heures, M. le D' Laioneil-Lavastine: Internement et sortie. 8 Juin. — Aix-en-Provence. Hôpital d'Aix. Concours d'internat en médecine à 8 heures du matin.

9 JUIN. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebicato. M. le D' Baldenweek, laryngologiste des hôpitaux: Le vertige d'origine aurieulaire, à 10 heures.

13 et 14 JUN. — Paris. Paeulté de médeeine. Inseription pour les examens de chirurgien dentiste (1°0, 2° et 3°). 14 JUN. — Paris. Dernière limite d'inscription à la Faculté de médeeine pour le 5° examen, 2° partie.

15 Juin. — Paris. Jardin d'acclimatation. Inauguration de l'Exposition de la natalité.
15 Juin. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.
M. le professeur GILBERT. M. le D' VILLARET, à 10 h. 45;

Les tumeurs des côlous.

17 Juin. — Paris. Assistance publique. Concours d'assistant d'électro-radiologie des hôpitaux à 16 h. 30.





## ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE IODURE DE CAFÉINE

AVEC MOBILEN ASEPTIOUE EN FER LAOUE BLANC
Composed.

Thite plants are cooke use leight of
Lever injector at élemine complet
Lever injector at élemine complet
Table 1 instruments de 47 of 20 leius vs.
The composed of 47 of 47

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS

PRIX de cette installation 980 f

LOREAU, 3 12 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIF

## LA CHAUSSURE DU MARCHEUR CHAUSSURE "ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE"

Par le Docteur BARTHÉLEMY, Médecia principal de z\*\* classe.

Introduction. — Cette étude, toute modeste qu'elle est, a une prétention : montre au public médical et aux personnes qui veulent faire, par la marche, de l'hygiène bien entendue, combien la chaussure actuelle s'éloigne du type dit rationnel, le seul dont il y aurait lieu, cependant, de se préoccuper.

Je m'adresse, bien entendu, aux personnes qui ne veulent pas faire du snobisme, dont le seul désir est d'avoir une chaussure leur facilitant la marche au lieu de l'entraver en la rendant pénible et parfois douloureuse.

La mode, je le sais bien, a des exigences sans pareilles, avec lesquelles on ne discute pas, et nos élégantes continueront à porter longtemps encore ces talons d'une hauteur démesurée et inquiétante, véritables tours Eiffel, sur lesquels le corps est juché en équilibre instable et qui enlèvent, en rendant la progression difficile, ce charme particulier qui se désage de la silhouette féminine.

La chaussure que nous préconisons, nous l'appellerons chaussure anatomo-physiologique parce que, comme nous allons le démontrer, elle repose uniquement (et nous insistons sur le mot uniquement) sur l'anatomire du pied, la statique du corps et la physiologie de la narche.

On est surpris, au premier abord, de voir que toute chaussure ne réunisse pas ces trois conditions, pourtant si naturelles et si évidentes. C'est que nous subissons les caprices de la mode, les excentricités de nos formiers.

Chaque année, on nous présente une forme nouvelle, comme si, chaque année, notre pied changeait aussi de forme.

Cette question de la chaussure rationnelle a, cependant, préoccupé depuis longtemps des esprits très distinguês; des solutions fort judicieuses ont été proposées; quedques-unes même des idées émises ont été adoptées. Mais nous avons cru que sur ce terrain, défriché en partie, il y avaît encore beancoup à glaner et que de nombreux points intéressant, particulièrement les aplombs du pied, les rapports entre le plan vertical passant par l'axe du pied et celui passant par le centre de gravité du corps, les conditions de bonne sustentation de notre organisme qui en découlent, le jeu des articulations métatarso-phalangiennes, tous ces points, disons-nous, n'avaient pasé tés suffisamment envisagées et étudiés.

Notre chaussure n'est pas une chaussure de luxe, Elle est essentiellement destinée à ceux qui mar-

chent: excursionnistes, chasseurs, officiers, hommes de sports, etc.,

"La solution que nous proposons donnera, nous: en avons la conviction, entière satisfaction à ceuxqu'intéresse cette question si importante et si ntile.

Sans autre préambule, énumérons les données sur lesquelles repose la construction de notre chaussure.

1º Notre chaussure (fig. 1, 2 et 3) reprodui exactement la forme du pied.

2º Elle favorise, par la taille de la semelle et p



Figure 7.



Figure 3.

Notre chaussure du marcheut (fig. 1 à 3).

les proportions judicieuses données au talon, les aplombs du pied dans la station debout et dans la marche.

3° Elle tient compte, dans le montage de l'empeigne, de l'angle de 25° environ ouvert en avant et en dehors, formé par les plans verticaux passant par le centre de gravité du corps et l'axe du pied.

4º Elle facilite, par le trait de brisure de la semelle, la flexion des articulations métatarsophalangiennes, fait si important dans la marche.

Reprenons chacun de ces points et faisons-en une étude un peu approfondie, afin de bien faire saisir les points caractéristiques et les avantages que présente notre chaussure.

Forme du pied. — C'est la base de toute chaussure vraiment digne de ce nom. La chaussure doit être faite pour le pied et non pas le pied pour la chaussure. Nous énonçons là presque une naiveté, et cependant, c'est le pied que l'on torture Therapeutique Cacodylique Intensive et Indolore

# YTO-SEDI

AUX CACODYLATES ALCALINS Une injection intra musculaire tous les deux jours

CENTI CURES

Guissant Stimulant de l'Hématopoïèse et de la Phagocytose

GRIPPE UBERCULOSE ALUDISME NÉOPLASME NEURASTHÉNIE CONVALESCENC

Contre toute altération du Sana Contre les maladies infectieuses Contre les cachexies de toute origine

Echantillons gratuits surdemande

Laboratoires CORBIÈRE & LIONNET

Telegri Gantuto Garico 27 Rue Desrenaudes : PARIS Teleph Wagram 37-64

CENTI

CUBES



ECZÉMA **FURONCULOSE ACNÉ-URTICAIRE** 

## SULFODERMOL RAMBAUD

TRAITEMENT COMPLET PAR L'EMPLOI SIMULTANÉ DE

ACHETS ET PÂTE

Hyposulfites benzoïnés (1 aux 3 repas)

Composés soufrés { sur voute plantain matin et soir

Action efficace

Quand arsenicaux, pommades etc, ont échoué, prescrire: Sulfodermol(cachets etpâte

Echantillons . Litter " F SP LABORATOIRE RAMBAUD , 12, Rue Beautreillis . Tel: Archives 43-98

#### CURE GYNÉCOLOGIQUE

réalisée par

#### LA TERJOSINE

I paquet pour ume injection
antileucorrhéique, astringent

40 gouttes par jour antihémorragique, antidysménorrhélique

Laboratoires de la Pheie Charles BERNARD, 52, rue d'Angoulême. PARIS

#### DERNIÈRES NOUVELLES (Suite)

#### Faculté de Pharmacie de Strasbourg

Une chaire de pharmacie galénique est créée à partir du 1st novembre 1921; M. Gautier, docteur ès-sciences, chargé de cours, est nommé professeur de pharmacie galénique.

#### Faculté de médecine de Lyon

M. le Professeur Henderson, de l'Université Harward, fera à l'Université de Lyon trois conférences, les 13, 14 et 15 juin prochain, sur les sujets suivants:

Les 13 et 14, à la Faculté de médecine, deux conférences sur « Le sang, système physico-chimique ». Le 15 juin, à la Faculté des sciences, une confé-

Le 15 juin, à la Faculté des sciences, une confé rence sur « Le milieu et l'évolution ».

#### Faculté de médecine de Bordeaux

La chaire d'anatomie est déclarée vacante.

#### Souvenir au P' William Dubreuilh

A l'oceasion de sa récente nomination dans la Légion d'honneur, les collègues, amis et élèves de M. le Pr William Dubreuilh lui ont remis un souvenir en témoignage de leur sympathie.

Des allocutions furent prononcées par MM. Petger, Joulia. Verger, Sigalas, Mallein, Thibierge et M. le P<sup>\*</sup> Dubreuilh répondit en termes pleins d'esprit.

#### Légion d'honneur

Sont nommés :

Checaliers: MM. le D° Cadenanle (de Bordeanx); de Losatiol (de Biarritz): Valat, médecin major de 1° classe (Jour. Of. 19 mai); MM. les D° Laurent (de Versailles); Arbel (de Maissemy); Bonvat, président du Conseil général de l'Ardècire; Deuler (de Thoissey); Pacaud, (d'Anglès); Bornot (de Paris); Chapon, médecin du ininistère de l'Intériere

#### Bureau d'hygiène d'Allevard.

La vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène d'Allevard (Isère) est déclarée ouverte. Le traitement alloué est fixé à 1.000 francs par an.

Les candidats ont un délai de 20 jours pour adreser au ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales leurs demandes, accompagnées de tous titres, justifications ou références permetant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures.

A la demande doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus; l'exposé des titres et un exemplaire des publications.

#### V. E. M.

15° voyage aux Stations hydrominérales et climatiques du Centre (Septembre 1921). - Le 15° voyage des eélébres V. E. M. créés par Landouzy et le Dr Carron de la Carrière, aura lieu du 4 au 15 septembre sons la direction scientifique du Pr Paul Carnot. Il aura lieu dans le Centre de la France, en Anvergne notamment, et comprendra la visite de Pougnes. Saint-Honoré, Bourbon-Lancy, Bourbon-l'Archambaut, Vichy, Chatel-Guyon, Royat, Saint-Nectaire, Le Mont-Dore, La Bourboule, Evaux, Néris, La Motte-Benvron. Une excursion éventuelle en autocars à travers les monts d'Auvergne est en préparation. Grâce aux subventions dejà consenties, le prix du voyage, qui serait d'a peu près 750 fr., a pu être ramené à 500 fr., il sera encore ramené à un chiffre inférieur, si de nouvelles subventions le permettent, auquel cas la différence sera restituée aux souscrip-

Les médecins et les étudiants peuvent s'inscrire dès à présent; ils peuvent être accompagués soit de leur femme, soit d'une de leurs filles.

Le nombre de places est limité; des places sont réservées pour les médecins étrangers; les confrères français et étrangers sont invités à s'inserire d'urgence et d'envoyer le sonscription (500 fr.) à M. le -D' Gerst, trésorier du V. E. M., à l'Office national du Tourisme, 17, rue de Surénes.

#### Coaltar saponiné LE BEUF

Antiseptique, Détersif, Antidiphtérique Officiellement admis dans les Hôpitaux de Paris



#### METARSENOBENSOL SACA

Antisyphilitique puissant -:- Action extremement rapide

Qualités remarquables de tolérance

#### SOCIÉTÉ ANONYME DE CHIMIE APPLIQUÉE

Littre et Echons : A. MILLET, Pharmacien, Concessionnaire, 4, Rue Richer, PARIS (9°)

#### DERNIÈRES NOUVELLES

#### Nécrologie

I.e D' Louis Rousseaui, chevalier de la Légion d'honneur, déedde à Paris. — Madame Tourneux, femme de M. le Pr Tourneux (de Toulouse). — Madame Lalesque, femme de M. le D' Lalesque (d'Arcachon), — Le D' Pierre Deflandre, décédé subitement en son domicile à Neully-saur-Scine, à Tâge de 28 ans. — Le D' Henri Delporte (de Baisicux) décédé à l'âge de 28 ans. — Le D' J. Thiriet (de Saint-Mandè), — Le D' Charles-Anguste Porak, accoucheur honoraire des hôpitaux de Paris, membre de l'Académie de médecine, officier de la Légion d'honneur, décédé à l'âge de 76 ans, père de M. le D' René Porak, ancien interne des hôpitaux de Paris à qui nous exprimons nos sentiments de donloureuse sympathie.

#### Mariages

M. le Dr André Gilles (de Pau) et M<sup>ne</sup> Louise Vieuille (de Bordeaux). — M. le Dr J. Yacool, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris, Croix de gnerre, et M<sup>ne</sup> Irène Jahiel.

#### Hôpitaux de Paris

Concours de médecin des hôpitaux. — Consultation écrite. — Séance du 26 mai. — MM. Laroche, 16,45; Bouttier, 15,63; Voisin, 17; Henver, 19.

Séance du 27 mai. — MM. Pruvost, 18,45; May, 18; Gongerot, 19,90; Weill (A.), 16.

Séance du 28. mai. — MM. Jacob, 18; Duvoir, 15,36; Salomon, 19,27; Lévy-Valensi, 18,45.

Scance du 30 mai. - MM. Lévy (Fernand), 17; Weissenbach, 14; Tinel, 19,18; Debré, 17,81.

Concours de l'externat des hôpitaux. — Un concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine vacantes le 1<sup>rd</sup> mars 1922 dans les hôpitaux de Paris aura lieu le Inndi 19 septembre 1921, à 16 leures dans la salle des concours de l'administration, 49, rue des Saints-Pères.

Les étudiants désirant prendre part à ce concours

sont admis à se faire inscrire au service du personnel de l'Administration, tous les jours (dimanches et fêtes exceptés) de 14 à 17 heures du 1<sup>er</sup> août an 31 août inclus.

Concours de médecins de l'Assistance à domicile. — Épreuve clinique. — Séance du 23 mai. — MM. Chardin, 8 + 5 = 13; Deglaire, 17 + 6 = 23; Ramadier, 17 + 8 = 25.

Séance dn 25 mai. — MM. Weill, 18 + 8 = 26; Vincent, 15 + 5 = 20; Franck, 15 + 6 = 21.

#### Faculté de Médecine de Paris

Concours de l'adjuvat. — Dissection. — Séance du 23 mai. — MM. Tourneis, 26; Oberlin, 28; Braine; 30; Hue et Ecot, 28; Soupault, 26; Wilmoth, 27; Rheinhold, 20; Michon, 28.

Sont proposés : MM. Oberlin, Hue, Wilmoth, Braine et Tourneix.

Concours du prosectorat. — Le jury est composé de MM. Delbet, Lejars, Hartmann, Lecène, Cunéo, Grégoire, Auvray.

Liste des eandidats: MM. Monod (Raoul), Bloch (Jacques), Caudrelier, Fey, de Gaudard d'Allaines, Quénn, Sénèque, Moulonguet, Ducastaing, Boppe, Richard, Petit-Dutaillis.

Composition écrite. — MM. Monod (Raoul), 23; Bloch [Jacques], 29; Gaudrelier, 24.

Séance du 26 mai. — MM. de Gaudart d'Allaines, 26; Quénu, 25; Fey, 24.

Séance du 28 mai. — MM. Sénèque et Moulongnet, 23; Ducastaing, 22.

#### Faculté de médecine de Strasbourg

Un arrêté ministériel a approuvé les délibérations du Conseil de l'Université de Paris, en date des 4 février et 7 mars 1424, portant création de certificats à délivrer aux docteurs étrangers assistants de clinique, et, à titre exceptionnel, aux docteurs en médecine de la Faculté de Strasbourz.

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION Extrait total des Glandes Intestinales Extrait Biliaire - Agar-Agar-Ferments Lactiques

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE BIO-CHIHIE APPLIQUÉE. EL LUE TRÉODORE de Banville. PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

pour le faire entrer dans le type de chaussures à la mode.

Pour nous, les différentes formes correspondantes aux pointures les plus courantes sont obtenues, non pas avec la main du formier, trop porté à se laisser guider par la fantaisie, mais avec le concours d'une machine à fraiser qui reproduit automatiquement et par suite très fidèlement la forme du pied.

Ce qu'il importe donc d'avoir, c'est cette forme du pied, faite dans des conditions qui permettront d'obtenir le plus exactement les contours anatomiques.

Voici le procédé auquel nous avons eu recours: Le pied (correspondant à une pointure courante) est moulé au plâtre. Dans le sabot ainsi obtenu, nous coulons une pâte (x) qui, en durcissant, acquiert la consistance presque de la pierre et reproduit la forme du pied.

Nous avons soin de glisser danscette pâte, et avant son durcissement, une tige de bois suivant une ligne partant de l'extrémité postérieure du pied et aboutissant vers le deuxième orteil. Cette tige de bois reçoit, en outre, des rainures à ses deux extrémités, afin de permettre le montage sur la machine à fraiser de la forme en pâte solidifiée qui, par cette disposition, pourra facilement tourner.

En outre, comme, à l'aide d'un mécanisme très ingénieux disposé sur la machine, on peut dimimuer ou augmenter le volume de la forme, il s'ensuit qu'il est très facile d'obtenir les différentes tailles (quatre en général) correspondant à une pointure.

Toutes les formes ainsi obtenues reproduisent très fidèlement la forme du pied (fig. 4). Les



Forme en bols obtenue par le moulage du pied, suivant le procédé indiqué par M. Tarsitane. xx', axe du pied (fig. 4).

chaussures montées sur ces formes ne peuvent donc que bien s'adapter au pied.

(r) La formule de cette pâte nous a été dounée par M. Tunsilane, entrepreneur d'ouvrages en plâtre à Nice, que nous en saurions trop remercier pour son obligeance pleine de modestie ainsi que pour les utiles conseils qu'il a bien vouin nous donne, Au point de vue pratique, il nous a semblé préferable d'avoir une forme en fonte. C'est e que nous avons réalisé.

Le modèle nous reste ainsi sans subir de détériorations et nous permet d'obtenir toutes les formes en bois nécessaires. Au point de vue industriel, il n'est pas besoin d'obtenir un moulage pour chaque pied.

Le procédé d'un moulage individuel serait évidemment parfait, mais il faut reconnaître qu'il serait peu pratique et parfois difficile à réaliser. Il suffit de mouler les pieds répondant aux pointures les plus communes ; on obtient ensuite, à l'aide du pantographe de la machine à fraiser, les différents numéros correspondant à chaque pointures.

Aplombs du pied dans la station debout et dans la marche. — Voûte plantaire. — In e suffit pas, comme nous allons le démontrer, d'avoir une forme. Il faut encore, dans la construction d'une chaussure, possèder des connaissances très précises sur la structure du pied ainsi que sur les aplombs du corps, afin d'en tenir le compte le plus rigoureux dans la taille de la semelle.

Le pied est le dernier segment du membre inférieur. Composé de très nombreux os, il est taillé en voîte (fig. 5 et 6) et supporte la totalité du



Voûte plantaire (partie externe, ou voûte d'appui) (fig. 5).

1, Calcanéum. 2, Astragale, 5, Cubolde, 4, Métatarsien. 5, Cinquième ortell.



Voûte plantaire (partie interne, ou voûte de mouvement) (fig. 6).

1, Calcanéum, 2, Astragale, 3, Scapholde, 4, Premier cunéiforme.

5, Premier métatarsien, 6, Premier orieil.

poids du corps, qui repose sur lui comme un lourd fardeau porté sur la voûte d'un pont, avec cette différence, toutefois, que la voûte plantaire possède une élasticité que ne présente, pas celle d'un pont.

Ces os sont assemblés pour constituer des articulations nombreuses, dont beaucoup sont peu mobiles et sur lesquelles le poids du corps se répartit progressivement et insensiblement.

Ainsi que dans toute voîte, il existe deux piliers:

Le pilier postérieur, le principal, reposant sur le sol par le talon (tubérosités externe et interne de la face inférieure du calcanéum);

Le pilier antérieur, formé par les têtes des métatarsiens, mais plus spécialement par la tête du premier métatarsien en dedans, qui est, en effet,



## TRAITEMENT DIETETIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GERÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉREALES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

05050505050505050 LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE et SCROFULE insticiables de l'Huile de Foie de Morue DYSPERSIES
HYPERCHLORHYDRIE :: PITUITE MIGRAINE :: ENTÉRITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE

CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTEROPTOSE, GYNALGIES Névroses et Psychoses Dyshépatiques EPILEPSIE — NEURASTHÉNIE MALADIES INFECTIEUSES ANGIOCHOLÉCYSTITES FIÈVRE TYPHOIDE

INTOXICATIONS TOXHÉMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlossms, Ephélides, Xauthomes, etc.) DERMATOSES AUTO ou HÉTÉROTOXIQUES (Acaé, Farouculose, Pyodermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE (Alcoolique, Palustre, Syphilitique, stc.) MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJOROUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

### OPOTHÉRAPIES HÉPATIOUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



PILULES et SOLUTION

EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Général, Échantillous, Littérature LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le Dr Plantier et sanctionnée par des milliers d'observations ou même d'auto-observations de sanctionnée par des millières d'observations ou même d'auto-observations de confrières, est la soule qui, agissant à la fois sur la secretion et sur l'excrétion de la giande hépatique, combine l'opothérapie et les choiagogues, utilisant la par surrecti les propriétés highrapogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique compiète, en quelque sorte spéciaique des maladies du FOIE et des VOIES BILLAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en et des VOIES BILLAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en et des VOIES BILIAIRES et des syndromes énumérés plus haut qui en dérivent. Un traitement d'épreuve par la PANBILINE permet d'affirmer dérivent. Un traitement d'épreuve par la PANBILINE permet d'affirmer le diagnostic causal dans les cas incertains où il améne la guérison, au même ·le disposite causat dans les cas inter tamb ou l'a antone le gournout au homne titre que son échec, après un temps d'application suffissant, autorisé a recourir perméabilité des voies billaires étant alors démontré extérieur à celles-ci, non lithiasique ou au-dessus des ressources de la Intervention chirurgicale, l'obstacle à la per-

もともともともとなってもともと La PANBILINE, traitement total dies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiqueent en une association qui exalte

EXTRAIT HÉPATIQUE EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE

urs propriétés :

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolêrée, légèrement amère mais sans arrière-goût.

Se prépare aussi en PILULES.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède.— Demi-dose pour les Enfante

DÉPOT chez les DROGUISTES et COMMISSIONNAIRES on FRANCE, ALGÉRIE et COLONIES, BELGI-OUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE. PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE.

CUBA, CHILL, etc.

detain.

Signant sur le tractur digestif, avant tout par le rétablissement de la biligenése normale, la médication exerce, en outre, bien que ne renfermant autune drogue à dose spadire su même hautire, une action directe sur la morifeit et la sécretion de l'intendepe de l'int begovere de det todage om noch, ne réunissant que des produits bleur nonses par l'ent propriée de le lett psychologique dans les expériences de perfusion Intestinale, begovere d'effet todage om noch, ne réunissant que des produits bleur nonnes et révoyant à aucum nécompte, elle compléte et dont elle accroit l'efficiesifé par association synergique. Elle permet ainsi su médecin de trouver d'emblée, sans tâtonnement et sans its successife, terméde actif che se dou et le malco, quelle que soit son disorvantais.

la dosemoyenne d'une cullierée à dessert de dix gremmes pur jour, ou de 2 PILULES équivalentes, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ,

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE PUISSANT

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT PHARMACIENS DE 1" CLASS Membres de la Société de Chimie Biologique CLASSE

Docteur de l'Université, Licencié ès Sciences Chimiques, Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur 285, Avenue Jean-Jaurés — LYON

ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSCI FROSE ANGINE DE POLTRINE etc

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remède vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. - 2 à 4 cuillerées à café par jour. ITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE (MIT-BAPHATA AL)

### VARIÉTÉS (Suite)

très volumineuse, ainsi que par celles du Cinquième et du quatrième métatarsiens en dehors. Les têtes des deuxième et troisième métatarsiens étonnent au premier abord par leur état de gracilité; elles participent, toutefois, à \( \frac{3}{4}\) lectron, de de del sustentation, grâce à la présence du tenL'existence de ce deux piliers nous est nettement démontrée par le squelette du pied (fig. 5 et 6), par la radiographie et par les empreintes de pieds bien conformés.

L'étude, poussée plus loin, de la st atique du pie a permis d'établir que cette voûte plantaire n'était



Les deux voûtes secondaires schématisées. Trait piein : yoûte de mouvement; trait brisé : voûte d'appui (fig. 7).

don du long péronier latéral, dont la contraction et la tonicité permanente arquent la disposition du plier autérieur et déterminent, par le rapprochement produit, par l'accolement pourrait-on dire, une action synergique des plus manifestes et des plus nécessairés.

point unique, comme on pouvait le croire au pre mier abord, mais qu'elle était formée en réalité par la juxtaposition de deux voûtes, voûte externe, voûte interne, avec pilier postérieur commun (fig. 7, Testut et Jacob).

« La voûte externe (fig. 5), très surbaissée, est



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHÉOSE

### LE PLUS FIDÈLE, LE'PLUS CONSTANT

### LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration
SCUS SES QUATRE FORMES

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artérioscérose. la présclérose, l'albuminurie, l'hy-

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures

de dé-bloruration, le reméde le cardionathies, fait di

de déchloruration. le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque. les cademes et la dyspnée, régularise cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'artintisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye
la diathèse urique, solubilise

cardiaque. Cours du sang. les acides urinaires.

— Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. — Prix : 5

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

Sédatif. Analgésique. Hypnotique. Hypocrinique.

# SEDOL

### Association Scopolamine-Morphine

en Ampoules pour Injections hypodermiques

<u>Sa Composition:</u> Chaque ampoule de un`centimetre cube contient: 0,006 Chlorh. de Morphine

0,0002 Bromh. de Scopolamine

Ses Indications: Phénomènes douloureux:

Coliques hépatiques, néphrétiques. Cancers douloureux, Crises tabétiques. Spasmes et Insomnies. Anesthésie chirurgicale.

Acconchements.

Ses Doses:

1 à 2 ampoules en injections sous-cutanées par 24 heures chez l'adulte



### Établissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres. -- PARIS

### VARIÉTÉS (Sutte)

représentée en arrière par le calcanéum, en avant par le cuboïde et les deux derniers métatarsiens; le sommet de la voûte répond à la jonction de la grande apophyse du calcanéum avec le corps de l'os.

« La voûte interne (fig. 6), beaucoup plus cintrée que la précédente, est constituée en arrière par le corps du calcanéum et le corps de l'astragale, le scaphoide, les trois cunéiformes et les trois premiers métatarisens ; le sommet de la voûte correspond à l'arrière du col de l'astragale avec le corps de l'os « (Textu et Jacob).

La voûte externe est encore appelée voûte



Empreinte du pied dans la station debout (fig. 8).

d'appui ; c'est dire le rôle essentiel qu'elle joue dans la station debout.

Nous voyons, en effet, par l'étude des empreintes (fig. 8), que le bord externe du pied, c'està-dire toute cette partie située entre le pilier postérieur et la partie externe du pilier antérieur, vient reposer sur le sol dans l'attitude debout, quand le poids du corps, portant sur la voûte plantaire, détermine un certain féchissement de cette demière. Ce n'est certes pas la voûte osseuse ellemère. L'est en contact du sol. Cette voûte fléchit et s'étale, tout en gardant la disposition arquée. Mais le coussinet adipeux et cutané qui double en quelque sorte la partie inférieure de la voûte arrive nettement au contact du sol et y laisse son empreinte.

C'est pour ces motifs d'ordre statique, que la semelle de notre chaussure tient compte, par la taille spéciale que nous lui avons imprimée, de ces données si importantes.

Elle présente, en effet, au niveau de la totalité du bord externe, une épaisseur légèrement plus forte qu'en dedans (2 millimètres environ) (1). Cette disposition est essentielle ; si on la néglige,

le bord externe du pied, qui correspond à la voûte d'appui, étant maisoutenu, ne tarde pas àse dévier en dehors et à amener cette déformation, si communément observée, de la chaussure.

La voûte interne (fig. 6) (pilier postérieur partie interne du pilier antérieur) est encore appelée voûte de mouvement; nous en donnerons plus loin l'explication

Qu'il nous suffise d'ajouter qu'à l'intérieur de cette voître plantaire passent, d'une part, les artères et les neris destinés à assurer la nourriture et l'innervation des différents tissus entrant dans la composition de la plante du pied, et, d'autre part, les tendons qui vont actionner certaines articulations.

La hauteur du talon doit être legèrement plus elevée que celle de l'avant-pied ; nous disons légèrement (6 millimètres environ) parce que, s'il est nécessaire de le surélever de manière à renvoyer une partié du corps en avant, nous ne devons pas oublier que le pilier postérieur, tout à proximité de l'articulation tibio-tarsienne par laquelle passe la totalité du poids du corps, supporte, par cette disposition anatomique, une grande partie de epoids. Si donc nous donnons à ce talon trop de hauteur, nous rejetons alors sur l'avant-pied un poids qu'il ne doit pas normalement supporter, d'où tiraillements et fatique. De plus, cette légère surélévation forme cran d'arrêt et s'oppose à tout glissement malencontreux.

D'autre part, ce talon, qui a à supporter le pilier postérieur de la voîte et la plus grande partie du corps, devra, pour bien remplir son rôle, s'étaler et occuper la plus large surface (fig. 1). C'est l'opposé, on en conviendra, de la tendanceactuelle qui donne au talon une hauteur qui va à l'encontre du rôle qui lui est dévolu.

Comme pour la partie externe de la semelle, le bord externe du talon, surtout au niveau de sa partie postérieure, où se fait principalement!'apput du pilier postérieur, est exhaussé de 2 millimètres.

Le plan vertical passant par le centre de gravité du corps forme, dans la station debout et dans la marche, avec le plan vertical, passant par l'axe du pied, un angle de 25º environ, ouvert en avant et en dehors.

— Cette troisième donnée, dont nous avons tenu compte dans la construction de notre chaussure, se rattache en partie aux considérations précédentes, c'est-à-dire aux conditions d'équilibre de notre corps.

(r) L'épaisseur totale de la semelle est donnée plus loin, dans le chapitre relatif au trait de brisure de cette semelle.

# HIM CRISTE PETIT - MIALHE

### APPAREILS MANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G France et Etrange

SIII VA

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE

non gonflée

Montre ses trois parties: deux poches in-férieures et latérales i et 2 et une poche sapérieure et médians.





PEL OTE DÉBUT DU GONFLEMENT entièrement gonflée

Les poches inférieures se gonfient les premières : grace à l'obliquité de leur grand axe, elles s'insinuent entre les deux branches des angles

coliques et déterminent un mouvement d'ascension du côlon trans-verse et subséquemment de

La poche 3 se gonflant après réplétion des poches inférieures, soulève et maintient en position normale le gros intestin et

Résultats assurés dans les Cas les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

BERNARDON

### 13, rue Treilhard, PARIS (8e)

TÉL.: WAGRAM 67-56

# LUCHO

630 m. d'altitude

### REINE DES PYRÉNÉES

Offre foutes les ressources de la thérapeutique par le soufre, est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad. Sc., oct. 1920).

Souveraine dans les affections de

GORGE, PEAU, ARTICULATIONS



### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

### URAZIN

(Citrosalicylate

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

INE Un énergique dissolvans de l'Acids Urique et des Urates; Un analgésique extrémement éfficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antiespitque puissant des reins st de la vessie. L'URAZINE

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes | Granulés effervescents pour le traitement prolongé. | LITIÉRATURE ET ÉCHANTILLONS | Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. | A LA DISPOSITION DE MM. LES DOCTEURS

L. DURAND; Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).



BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15. Rue de la Banque, Paris. - Téléphone : Central : 70-55



### VARIÉTÉS (Sutte)

Prenons, en effet, la station debout.

Mettons-nous bien en équilibre. Dans cette position, nous voyons alors que les talons se rappro-

un angle ouvert en avant et en dehors de 25° environ (fig. 10). C'est là un fait très important, attendu que cette



250

Radiographie du pied dans la chaussure anatomo-physiologique, [permettant d'apprécier les bons aplombs qui résulteut du port de cette chaussure (fig. 9).

Position des pieds]dans la station debout. Angle de 25° environ formé par le plan vertical passant par le ceutre de gravité du corpe et le plan vertical passant par l'axe du pied (fig. 10).

chent et que nos avant-pieds se portent nettement en dehors, de telle sorte que le plan vertical, passant par le centre de gravité ducorps, forme, avec le plan vertical passant par l'axe du pied. disposition favorise et augmente la base de sustentation du corps. Pour s'en convaincre, il suffit de placer ses pieds alternativement, en avant, soit parallèlement au plan vertical passant par le



### L'ÉLIXIR

de

porte toujours la signature de garantie

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

### ÉCHANTILLONS:

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

centre de gravité du corps, et puis en dehors, comme ils doivent être, pour apprécier combien, dans la première position, l'équilibre est précaire.

De même, dans la marche, nos pieds ne sout pas lancés directement en avant, mais leur axe forme encore un angle plus ou moins ouvert en avant et en dehors et, cela, toujours pour augmenter la base de sustentation du corps et par suite pour mieux assurer son équilibre (fig. 11).

De cetté constatation importante, il découle que l'ouverture de l'empeigne doit se faire suivant l'axe du pied. Le pied trouve ainsi tout naturellement sa place; il n'a aucune tendance à se porter en dehors et à dévier la clussure. En outre, cette disposition permet facilement la flexion en avant de l'articulation tibio-tarsienne.

Le montage de l'empeigne est facilité par la nature même de notre forme (fig. 4) qui reproduit la partie inférieure de la jambe jusqu'au-dessus des malfoles et de l'articulation tibio-tarsienne. Il suffit de tracer, sur le sommet de cette forme, ainsi que sur sa face dorsale, l'axe du pied, pour que le cordomier puisse disposer, avec la plus grande exactitude et facilité, l'ouverture de l'empeigne. Trait de brisure de la deuxième semelle.

Les personnes qui ont vu pour la première fois la face plantaire de notre chaussure (fig. 2) ont toutes manifesté leur étonnement en apercevant la deuxième semelle brisée un peu en avant de l'extrémité des métatarsiens (r).

Ce trait de brisure est cependant une nécessité qui s'impose, puisqu'elle repose sur un fait de physiologie bien mis en évidence, la flexion des articulations métatarso-phalangiennes au moment de la progression du pied.

Considérons, en effet, les mouvements qui se passent dans la marche, au moment où, reposant sur les deux pieds, nous allons progresser.

Le poids du corps se porte sur le pied droit ; le point d'appui sur le sol, de bilatéral, devient unilatéral, afin de permettre au pied gauche de balancer et de se porter en avant.

Mais décomposons les mouvements qui vont se passer dans le pied droit à l'instant où le pied reçoit le poids du corps

(1) Notre semelle est en réalité, comme nous l'expliquors plus loin, composée de deux demi-semelles; l'une, celle en contact direct avec la trépointe, est pleine dans sa totalité. l'autre, en contact avec le sol, est formée de deux parties séparées par un trait de brisure.



Doss : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût) Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8')

# PRODUITS OPOTHÉRAPIQUES



PRÉPARÉS SUR DES GLANDES SOUMISES A LA DESSICATION IMMÉDIATEMENT APRÈS LEUR EXTRACTION par L'DANET. Phar de l'GL

### EXTRAITS

d'Ovaire L. P. O. en cachets de 0.20
d'Hypophyse L. P. O. > 0.05
de Surrenale L. P. O. > 0.10
de Cores Thyroide L. P. O. > 0.10

de Corps Thyroide L. P. O. > ET TOUTES DOSES

EXTRAITS MIXTES

Adresser demandes de littérature & de spécimen 1.rue Grétry.PARIS (21)

### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

# BIOPLASTINA SERONO

Èmulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, diluée lau 25 % dans le sérum, physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance (ondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion desfècis, des albuminoïdes et des nucléines.

La [1] BIOPLASTINA " est complètement absorbable, [fétant administrée sous la forme identique [a fcelle où ses constituants existent [dans les noyaux cellulaires.

La, "BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc. 4

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES.

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (Ier)

### VARIÉTÉS (Suite)

Tout d'abord, l'articulation tiblo-tarsienne droite se fiéchit légèrement en avant, d'où nécessité de mettre l'ouverture de l'empeigne perpendiculairement à l'axe de ce mouvement; puis, le talon se soulèvelégèrement, renvoyanten grandepartie le poids du corps sur la tête du premier métatarsien (partie interne du pilier antérieur, voîtte de mouvement), d'où utilité de laisers à ce point d'appui tout le jeu possible; et, enfin, flexion très accusée du pied au niveau des articulations métarso-phalangiennes, d'où nécessité de faciliter



Position des pieds dans la marche (fig. 11).

ce mouvement en brisant la semelle au niveau du point où il se produit (fig. 12).

Cette flexion, nous y insistons tout particulièrement, joue un rôle très important dans le mouvement en avant.

Les orteils, et principalement le premier qui est le plus volumineux, appuient fortement sur le sol, afin de permettre en quelque sorte la projection du corps en avant. C'est, au reste, à ce moment que le pied gauche quitte le sol, balance et se pose en avant, pour être le siège à son tour des différents mouvements que nous venons de décomposer et qui vont permettre maintenant la progression du pied droit.

Ces divers mouvements sont si simples, si naturels, qu'il est possible à chacun de s'en rendre compte, en les effectuant avec un peu d'attention.

Ils sont surtout appréciables dans la marche, à pieds nus, sur le sable mouillé d'une plage.

Le jeu de cette articulation intervient encore d'une façon plus manifeste dans le fait de gravir une pente, dans l'ascension d'une montagne. On a alors l'impression bien nette que les orteils se fixent solidement au sol, afin de permettre à la contraction musculaire des membres iniférieurs de prendre un sérieux point d'appui sur eux pour lancer en que'que sorte le corps en avant.

Une remarque, toutefois, s'impose. Pour réaiser le trait de brisure dans des conditions qui ne nuisent ni à la solidité, ni à l'imperméabilité de la chaussure, nous avons recours au procédé suivant : la première semelle est pleine, elle est en cuir chromé qui, outre son imperméabilité, réunit des conditions de résistance, de souplesse et d'élasticité, susceptibles de se prêter aux mouvements



Flexion et appui sur le soi de l'articulation métatarso-phalangienne du pied gauche au moment de la progression (fig. 12).

des articulations métatarso-phalangiennes. La seconde semelle est faite de deux morceaux des bon cuir, séparés l'un de l'autre, au niveau des articulations métatarso-phalangiennes, par untrès léger intervalle, ce qui donne une simple fente, assurant très suffisamment le jeu de ces articulations, puisque ces dernières, par leurs mouvements, tendent à écarter les lèvres du trait de brisure. La semelle de cuir chromé a 6 millimètres environ ; celle en cuir a la même épaisseur. Le pied est donc bien isolé du sol et se trouve à l'abri de tout contact agressif.

Pour la chaussure destinée à la marche en ville, nous avons supprimé la deuxième semelle et, par suite, le trait de brisure (fig. 3). La marche sur l'asphalte ne réclame pas, en effet, une protection aussi forte; de plus, le cuir chromé, pu

# BACILLOSES

# **SUBAIGUES & CHRONIQUES**

### Sulfates de terres rares

(NEODYME — PRASEODYME — SAMARIUM)
CHIMIQUEMENT PURS ET NOTAMMENT EXEMPTS DE CÉRIUM

# **PELOSPANINES**

IIΗΛΟΣ: terre; ΣΠΑΝΙΟΣ: rare.

Pélospanine A

DEUX CENTICUBES
(deux centigr. de Sulfates actifs par c. c.)
INTRAVEINEUSE

Pélospanine B
QUATRE CENTICUBES
(deux centigr. de Sulfates actifs par c. c.)
INTRAVEINEUSE

Pélospanine C neux centicuses injections hypodermiques ou INTRA-MUSCULAIRES

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
Laboratoires FOURNIER FRÈRES, 26, boul de l'Hôpital, PARIS (5')

### VARIÉTÉS (Suite)

tout autre cuir de bonne qualité, est assez souple, assez élastique, pour se prêter au jeu des articulations métatarso-phalangiennes.

Il importe, en outre, au plus haut degré que les points d'appui de la voûte plantaire, qui maintiennent le pied dans de bonnes conditions de statique, ne soient pas exposés à une usure trop rapide. Sinon, par suite de la déviation du pied en dehors, fait surtout attribuable à l'usure de la partie externe du talon, les aplombs sont faussés, la chaussure se déforme, des cors se produisent, et la fatigue du pied est amenée plus rapidement.

Il faut donc retarder le plus possible l'usure des parties de la semelle qui appuient le plus sur le sol, soit la partie externe du talon, principalement en arrière, la partie externe du pilier antérieur de la voûte plantaire, le bord externe du pied. Nous avons recours dans ce but à des clous d'acier à tête large mais plate, dépassant fort peu le niveau de la semelle et s'encastrantsolidement dans cette dernière. Le trait de brisure est également protégé par une rangée de clous disposée sur chaque lèvre (fig. 2).

En ce qui concerne la chaussure pour la ville, les clous d'acier sont remplacés par des chevilles de même métal (fig. 3).

La semelle devra être toujours légèrement

débordante, afin de protéger, surtout le bord externe du pied, contre les chocs extérieurs.

CONCLUSIONS. - Notre chaussure n'est donc pas une simple vue de l'esprit. Elle repose uniquement. nous le répétons encore, sur l'anatomie et la statique du pied, ainsi que sur la physiologie de la marche. Le pied, organe admirablement conformé pour sa destination, conserve sa forme, ses aplombs, sa souplesse, son élasticité. Ce n'est plus un objet de torture, un segment rigide, à qui l'on impose les formes les plus invraisemblables. Son adaptation à la chaussure est chose aisée et rapide. puisque cette chaussure est la simple expression de sa forme.

Nous ne crovons pas utile d'insister sur tout l'intérêt qu'il y aurait pour l'armée à adopter le type de chaussures tel que nous le préconisons.

«Les chaussures ont pour l'infanterie l'importance que les chevaux ont pour la cavalerie,» déclarait le maréchal Niel, en 1868, dans un discours au corps législatif.

Sans doute, la substitution du brodequin au soulier type Godillot a constitué une améliorátion réelle. Mais, combien ce brodequin s'éloigne des conditions que nous avons énoncées et reconnues nécessaires pour la chaussure vraiment rationnelle! Aussi, que de durillons abcédés, que de lym-





RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations nasales et oculaires

ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGENE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

TECHANTILLONS ÉTABLISSEMENTS BYLA: SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATION: 28, Avenue de l'Observete 

# CHUTE TERMIQUE INJECTABLE

NULLE REACTION

LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Turenne

# MEDICATION ANTI-INFECTIEUSE ARGENTIQUE SOLUBLE



LE SEPTACROL

LE SEPTACROL

LE SEPTACROL

LE SEPTACROL



est un antiseptique puissant utilisable intus et extra dans toutes les infections.

n'est pas toxique, pas irritant, ne provoque pas de réaction au point d'injection.

est présenté en ampoules de 4 cm³ pour usage hypoder-mique ou intraveineux. Dose : 1 à 4 ampoules par jour.



Littérature & Echantillons : LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND Phien 1 Place Morand LYON





Se rapproche beaucoup de celle des métaux colloïdaux; elle se caractérise :

1º Par une action antiseptique directe, avec destruction de bavilles. 2º Par une exaltation de la phagocytose et du pouvoir de défense,

SES AVANTAGES

Grande efficacité, pas de toxicité. Aucune réaction

SES INDICATIONS

Tous les états infectieux: Septicémie, Arthrite et Pleurésie purulentes, Grippe, Pneumonie, Dothiénen-térie, Rhumatisme articulaire aigu, Appendieite, Salpingite, etc...

s'emploie aussi en solution extemporance de 1 à 5 pour 1000 pour le lavage des plaies et le traitement de la

OVOMAIMINE puissant reconstituant OVOMALTINI naturel alimentaire à base de diastase et de lécithine actines

Aliment diéto-thérapeutique facilement assimilable,

de grande puissance régénératrice. se recommande dans tous les cas

d'ADYNAMIE

et les AFFECTIONS STOMACALES.

Se prend de préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à voi Peut s'ajouter au café, au thé,

au cacao, voire aux bouillies SE PRÉPARE SANS CUISSON

as et littérature : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-5"



### VARIÉTÉS (Suite)

phangites n'observe-t-on pas encore dans les troupes à pied, et que d'indisponibilités ne pourrait-on pas éviter par l'adoption d'une chaussure` telle que celle que nous recommandons.

Des marches rapides dans le genrede celle qu'effectua, au moment de la bataille de la Marne, la 42º division d'infanterie, la division Grossetti, que le général Foch porta, dans la journée du 9 septembre 1914, de sa gauche sur sa droite, pour jeter sur le flanc de la garde impériale allemande, afin de parer ainsi à une situation qui menaçait d'être très critique, se répéteront fréquemment dans les guerres futures. Et puis, avec l'armement moderne dont l'effet destructeur est ponssé à un si haut degré, n'est-il point indispensable, au moment de l'assaut final, de franchir la distance avec toute la célérité possible? Qui contredirait que cette course sera d'autant plus aisée et rapide que la chaussure sera mieux adaptée au pied?

### UN PROGRAMME D'HYGIÈNE

Il est évident que nos organisations actuelles en France et en Belgique contre les maladies infectieuses sont heureusement conçues et, si l'isolement n'est pas toujours possible, la désinfection tonctionne très bien avec ses meilleures armes.

D'autre part, aidés des Américains et avec la direction clinique de nos meilleurs médecins, armés des dispensaires dus à Calnette en France, à Malvoz en Belgique, nous luttons contre la tuberculose avec un courage digne des meilleures destinées.

L'Œuvre nationale belge de l'Enfance, devenue après guerre institution officielle, réalise une préservation nécessaire: car, comme à Paris, nos écoles contiennent 25 à 30 p. 100 d'enfants atteints par suite des misères de la guerre. Une législation nouvelle s'attaque à l'alcoolisme et des secours pour soins et médicaments sont accordés par l'État aux dispensaires et aux médicins agrééspour la lutte contre la syphilis, qui na pas encore diminué d'importance.

Tel est dans ses grandes lignes l'armement belge actuel, sous la direction de divers ministères : car la Belgique attend son ministère de l'Hygiène.

Quelques mesures nouvelles doivent retenir l'attention. C'est tout d'abord la constitution du dossier sanitaire communal sous l'impulsion de la commission médicale provinciale de Liége.

M. le gouverneur Grégoire — bien connu des lutteurs contre la tuberculose — a adressé à chaque commune un "questionnaire rédigé par MM. les D<sup>es</sup> Reuleaux et Delcominette. Celles-ci ont renseigné principalement sur l'état du cimetière (chiffre de décès, etc.); l'état "de la distribution d'eau, des égouts, le service de désinfection, la lutte contre les contagions, l'inspection médicale scolaire, les dispensaires et les consultations de nourrissons, bref une série de questions réparties en douze paragraphes qui donnent une idée exacte de l'état sanitaire et permettent ainsi à la Commission d'hygiène et à l'inspecteur du gouvernement, de préconiser les mesures qui pourront améliorer les situations précaires.

L'inspection médicale scolaire est en voie de réorganisation : inutile d'insister sur ses résultats efficaces et sur l'influence qu'elle a au point de vue de la santé future, de l'orientation professionnelle et du rendement social.

A côté d'elle, fonctionne depuis peu la tutelle sanitaire des adolescents au travail, en vertu de laquelle le ministère du Travail s'assure de la santé des jeunes gens employés dans les usines. C'est l'extension, en réalité, de la fiche scolaire à l'atelier. Câurve de préservation, elle est bien accueillie par les ouvriers et par le patron qui se soucie peu de salarier des malades ou des faibles parmi son personnel qu'il voudrait être une élite.

Les organisations marcheront de pair avec les à-côtés médicaux de la préparation militaire que le projet du sénateur Carpentier veut rendre obligatoire et qui sera admise surtout si l'on veut diminuer la présence sous les drapeaux.

La jeunesse ainsi surveillée, ainsi préparée, ne peut mauquer de se développer dans les meilleurs conditions d'hygiène, et les résultats qu'on bottendra par les nouveaux moyens mis en vigueur en 1921 en Belgique, auront sur la race une répercussion heureuse.

R. LEDENT.

### LA MÉDECINE AU THÉATRE

AU "GRAND GUIGNOL"

On peut assister à une reprise de la pièce le Caducce, dont une seule représentation a été donnée dernièrement, au théâtre de la Renaissance (Voy. Paris médical, 26 février 1921). En attendant, c'est l'amphithéâtre du «Grand Guignol» où l'on continuera d'exciter les nerfs en jouant avec charge, parfois avec surcharge et beaucoup dé réalisme fantaisiste, des scènes

### LA MÉDECINE AU THÉATRE (Suite)

épisodiques tirées de la médecine et de la chimrgie.

Avant l'Égorgée et le Laboratoire des hallucinations, ces deux pièces qui terminent leur cours d'exécution, c'est le Marquis de Sade qui, par luimême et par ses œuvres, fut l'excitateur on ne peut plus conforme à ce genre de représentations. On pourrait écrire encore sur le «divin marquis», même après le Dr Paul Voivenel (Vov. Progrès médical, 17 février 1017 et 21 août 1020). On pourrait. voire à l'aide d'illustrations spécialement choisies. exciter fortement le système nerveux. Mais les médecins doivent cultiver le beau rôle qui consiste à calmer et à assainir, et non pas à provoquer des syncopes ou à favoriser le sadisme.

C'est pourquoi ie me contente de signaler les deux pièces nouvelles pour ce qu'elles prétendent tenir de la médecine.

Dans l'Égorgés, dont l'auteur es tM. Pierre-Louis Rem, il est question d'un assassinat présumé. Un médecin légiste qui se vante d'avoir du «flair», tel un de nos anciens ministres de la Guerre, général d'artillerie, est cause de l'arrestation d'un innocent. Mais on découvre une lettre de la défunte qui informe de son intention de se suicider. Le médecin légiste n'avait donc pas eu le bon flair. Ce drame est mélangé de comique.

Quant au Laboratoire des hallucinations, spectacle dramatique dû à la plume de MM. de Lorde et Bauche, c'est, ni plus ni moins, de la haute école de frissonnement et d'épouvante. Horritile visu / Aussi, avant le troisième acte, des spectateurs et des spectatrices sont-ils partis épouvantés. C'est un critérium de rendement. Dans un laboratoire qui ressemble à un cabanon de torture, un chirurgien, aussi savant qu'audacieux, le Dr Gorlitz, se livre à des expériences sur les cerveaux. On lui apporte un blessé par accident d'automobile dans lequel il découvre l'amant de sa femme. Pour se venger, le chirurg en jaloux ne tue pas son rival - ce serait trop peu. Mais, en le trépanant, il enlève à M. de Mora tout juste ce qu'il faut de substance cérébrale pour le rendre fou. Alors le malheureux est en proie à toutes sortes de visions macabres. Toutefois, il a des moments de lucidité, et c'est dans l'une de ces lueurs qu'il entend l'imprudente confession du docteur. Alors c'est le trépané qui devient le bourreau, fixant le chirurgien sur la table d'opération, pour lui casseret lui labourer le crâne à coups de ciseau et de maillet. On voit d'ici la scène l

DUPONT.



### PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

ULCÈRES, GASTROPATHIES, HYPERCHLORHYDRIES

DOSES: 10 à 50 grs. par jeur dans Eau, Lait ou Tisa ure dont lo contenu correspond à 10 grs. do Carbonato de san, 71, Ave Victor Emmanuel III, Poris et toutes Phy

Téléphone : Élysées 36-64

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

Séance du 19 mars 1921.

Brüluse de l'eul par erreur de pharmacien. — M. Po-LACX rapporte un cas de brülure par un mélange d'acide acétique et de chloroforme par suite d'une confusion de fiacon. Un des moyens à recommander pour éviter sembable erreur serait de ne laisser délivrer les collyres que dans des ampoules ou ballons compte-gouttes, faciles à reconnaître.

Un borgne célèbre : Horus. — M. COULOMB ajoute à la liste des borgnes célèbres, établie par le D<sup>r</sup> Cabanès et lui-même, le nom d'Horus.

Horus, dieu du Bien, avait entamé une lutte férose avec Set, dieu du Mal. Au cours d'un violent combat avec son ennemi, celui-ci lui arracha un ceil; l'organe jeté à terre se rompit en de nombreux morceaux et ce fut dien Thot, qu'on surnomma de ce fait vie médéchi de l'œil d'Horus qui, par son intervention miraculeuse, remédia aux conséquences de cette mutilation.

Adénome kystogène utéré de la conjonetive bulbaire. Origine dysembryoplastique probable. — M. T. Dictos présente les coupes d'une tumeur de la conjonetive bulbaire formée, de bourgeons égithélian à cellules muclpares, de tubes à épithélium cylindrique et de kystes. Née sur une muqueuse habituellement dépourvue de glandes, elle paraît avoir comme point de départ un amas aberrant de glandes mucipares analogues aux glandes de Hente de la conjonetive palpétrale.

### Séance du 16 avril 1921.

Sur les Injections de lait en thérapeutique oculaire, —
M, Jocgo, — Les injections sous-cutanées et sous-conjonctivales de lait stérilisé sont indiquées en ophtalmologie dans toutes les maladies inflammatoires et infectieuses.
Elles donnent lieu souveut à une réaction caractérisée par de la fièvre et une agitation qui peuvent être dange-reuses dans certains cas oit e repos absolu de l'œil est nécessaire. La dose de lait stérilisé à 113º est variable solu l'âge, de 7 à 5 centimétres cubes. L'injection doit être faite assez loin de la cornée quand clie est sous-conionctivale.

Opération de symblépharon par greffe dermo-épidermique lorsque le globe oculaire est conservé. — M. KALY, présente un maiade opéré de symblépharon du cul-de-sac inférieur chez lequel le lambeau greffe a été mainteun en place à l'aide d'un anneau prenant appui sur le contour des culs-de-sac conjonctivaux et laissant la cornée libre de tout contact.

Essals de tir binoculaire. — M. Marc Landour, à l'occasion d'une intéressante observation précédeument communiquée, fait part des résultats obteaus par plusieurs bons tircurs dans des expériences de tir binoculaire et des conclusions qu'on peut en déduire au point de vue physiologique.

Pemphigu oculaire et herédo-syphilis.— M. Dr. SAINY-MARTIN. — Chez um hérédo-syphilitique atteinte de pemphigus grave les poussées de pemphigus ont été chaque fois très nettement améliorées par le traitement mercuriel (nijections). La syphilis certainement uc crée pas le pemphigus, mais paraît être une cause favorisante pour son évolution.

### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 21 mars 1921.

La tendance au meutre altruisie chez les mélanocliques. — M. Dis CriganaMautr, présente deux malades persécutées et déprimées, excellentes mères, ayant eu des idées de suicide qu'elles nisiente, et dés intentions homicides à l'égand de leurs enfants, pour la raison qu'elles les croyaient en danger comme elles ; préparatifs de meutrie, intentions avouées à des tiers; dans un cas, commencement d'exécution. L'anxiété altruiste a pour corollaire la tendance au meutre altruiste, exactement de même que la crainte de la mort a pour corollaire la tendance au suicide.

Délire de préjudice à thème diffus, non sénile. — Pémine de quarante-cinq ans, qui, depuis la hausse du prix de la vie, se croit surfaite et voide dans ses emplettes. Pas d'autres interprétations, sinon craintes d'expropriation. Possibilité de difier plus étendu ultérieurement, la malade se croyant actuellement protégée. Elle diffère des revendicateurs ordinaires en eq u'elle n's pas pour point de départ un fait circonscrit. Elle diffère des seulles à préjudice diffus en ce que le genre des préjudices subls est unique.

De quelques mensurations encéphaliques et de leur signification. — MM, Sinsors et Verantryizes ont mesure les diamètres antéro-postérieur et transversal de la tête chez une centaine d'enfants artirées. Ils ont procédé aux mêmes mensurations chez des enfants d'école, chois seuclement d'après ce fait qu'ils fussent nets dans la même année et le même mois que les enfants anormaux auxquels on les voulait comparers.

Cette méthode de couplage jointe à la méthode d'évaluation en années d'âge a donné aux auteurs les résultats suivants : pau ro5 couples, §3 jois les cinatus normaux ont la tête plus forte que les anormaux; 2° sur 105 anormaux, §3 ont des têtes moins développées qu'il n'est lubitinel de le rencontrer à leur âge.

Forme de la tête et le niveau mental. — Les courbes prises par les auteurs confirment l'impression que donne une simple vue des crânes.

Les courbes craniennes d'hydrocéphalie et de microcéphalie représentent assez bien les formes qu'on décrit à ces anomalies

Réaction de précipitation du benjoin colloidal avec le ilquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux. — M. René TARGONYA. (Serrice de M. LWOFF) a appliqué la réaction proposée par JMA. GUILAIN, LARGCIER et LÉCRIERLA B. Fétude de 55 jiduides céphalo-rachidiens d'alfense. Itlle s'est montrée négative chez 20 malades non paralytiques et indenmes de syphilis nerveuse, subpositive chuq fois dans des cas de syphilis du névraxe et positive chez 24 paralytiques généraux sur 26 examinés.

Cette réaction, du moins dans son type paralytique, est liée à un processus évolutife u activité; elle est même, dans quelque mesure, parallèle à sou intensité. Elle paraît conditionnée par la présence de globales ou pius précisément, de certaines globulines, car une même proportion de ces corps peut donner, suivant le casi, une réaction positive, sub-positive ou uégative.

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cmº 5 francs.

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atophan:Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

SÉDAT

HYPNOTIQUE DE CHOIX



ANTI ·SPASMODIQUE ANTI-ALGIQUE

VERONAL SODIQUE

LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à cafe EXTRAIT DE JUSQUIAME COMPRIMES Deux a quatre

INTRAIT DE VALÉRIANE AMPOULES Injections Sous-Cutanees

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Banville, PARI/ J. LEGRAND Pharmacien





### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

Au point de vue clinique, une réaction positive permet d'affirmer l'existence d'une paralysie générale progressive en évolution ; une réaction négative, d'éliminer ce diagnostic.

### Séance du 18 avril 1921.

Séquelle d'encéphalité épidémique chez un enfant de dix ans. — MM. Briako et Yves Porchire, Présentent une petite malade à turbulence noctume. Le début remonte à février et les troubles furent précédés d'une angine accompagnée de prurit; deux nouveaux accès de prurit pendant son sétour à l'asile.

Démone (à forme preshyophrénique) chez un paraphasiqua. — Présentation de malade par MM. VAILON et Louis PARANT, mettant en question les rapports de la démence avec l'aphasie. Troubles aphasiques légérs, qui une sont pas d'ordre moteur, bien que, par moments, le malade ne retrouve pas certains mots; car plus tard il les retrouve. Par ailleurs, aucune gêne pour parler. D'autre part, il ne s'agit pas d'aphasie sensorielle, car si le malade semble ne rien comprendre des ordres qu'o niu donne, ce trouble est dû à une faute d'attention.

Les troubles intellectuels, en effet, sont très marqués, notablement plus que les troubles aphasiques. Affaiblissement fenorme de la mémoire dans tous ses modes. Diminution considérable de l'attention. Association des idées très mobile, par assonance. Diminution de l'affectivité, du juequent, du sens critique.

La forme démentielle de ce malade réalise le syndrome presbyophrénique : désorientation, fabulation, fausses reconnaissances avec euphorie.

Les auteurs concluent que la démence est surajoulée à l'aphasie, qu'elle est due à un trouble de l'élaboration des idées, réalisant le syndrome d'aphasie amnésique.

Un cas de paralysie générale avec examen histologique, présente par MM. I. MARCHANDE et RAYNBAU. — D'ébut de l'afficetion à seize ans et demi, mort à vingt et un auxièvolution par de la torpeur cérébrale passagère, des troubles de la mémoire, de la maladresse. Cinq mois pius tand, la malade fut obligée de quitter tout travail et son étan decessita l'internement. Comme particularités d'aiques : développement volumineux du ventre qui simule me grossesse, absence de troubles pupillares, dispartition définitive des règles un an après le début de l'affection. A la demitér période'; paraplégie javec contracture en flexion et atrophie. Ces troubles semblent en rapport avec l'atrophie des cellules des comes antérieures de la moelle lombaire, associé à las lérose des faiscaux pyramidaux.

Atrophie du maillaire supérieur et perforations paledues des des cas de paralysies générales tabétiques. Le DriA. Mawir, apporte buit pièces en moulage et deux anatomiques : cînq correspondent aux atrophies palatines osseuses avec édentation précoe totale; cinq autres présentent en outre des perforations surajontées (maux perforants buccaux). Les radiographies de ces cas confirment la dystrophie osseuse.

Statistique de l'asile la 'aliende de Top-Tacht] (Constantinople). — Le D' Art MOURILIS, médecin ide l'asile, membre correspondant, Communique la statistique ide l'asile. Le nombre des décès, qui s'était élevé à 40 p. 100 pendant la dernière année de la guerre, est tombé au

chiffre ordinaire de 14 p. 100. Les hommes mariés sont plus atteints que les femmes : la proportion se renverse pour les ménages séparés : les femmes sont plus atteintes que les hommes, ce que l'auteur attribue au droit que la religion musulmane donne à l'homme de répudier sa femme. Parmi les causes de la folie, l'auteur attribue le premier rang à l'aleool et à la syphilis, qui peuvent étre incriminés dans 85 p. 100 des cas observés.

### SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 20 mars 1021.

Sur la nature de la démence survenant au cours de cerclains délires. — M. MIGNARD. — Deux observations de délire d'influence montrent chez l'une des malades, délirante depuis plus de seize ans, un remarquable maintien d'une bonne activité mentale; chez l'entre; délirante depuis quelques mois seulement, des signes cliniques d'évolution vers la démence, avec existence déjà manifeste de certains carnectères diement fels.

L'étude des variations de valeur de l'activité mentaje au cours des diverses démonees (vésanique., précoce, paralytique, sénile, etc.) qu'elles soient expérimentalement recherchées ou simplement observées, est en faveur de pareilles conceptions. Il est, en fait, imposible d'établir deux groupes de symptômes, les uns confusionnels, qui rétrecéderaient dans les rémissions, les autres démentiels, qui seralent maintenus, car en fait, on voit s'amener non seulement l'obsubilation, l'incohérence, etc., mais encore les signes qui paraissent les plus caractéristiques de la démence confirmée, tels que l'insuffisance simple du jugement et la niaissertée de l'expression.

D'TRUBLE. — La difference signalée entre les deux malades au point de vue de leur activité mentale me rappelle des observations de psychoses hallucinatiories qui, quelles que soient les modalités de leurs idées déli-rantes, aboutirent rapidement à la désagrégation et à la discordance, et à un syndrôme démence précocé, très marqué; tandis que d'autres, semblables au point de vue des hallucinations et des formules délirantes, comportaient plus longtemps une activité intellectuelle plus intense, plus variée et plus productries.

pass incluse, pino vince et pias productive.

En comparant, chez ces malades, les âges où avait débuté leur affection mentale, j'étals arrivé à cette conclusion que, dans l'immense majorité des ess, c'étalent celles atteintes avant la vingt-cinquième année qui réalisaient au maximum le syndrome discordant —démentiel. comme on voudra — syndrome grave en tout cus; tandis que les autres, celles restées d'intelligence active, n'avaient commencé à délier que plus tardivement.

On peut voir là une application particulière d'une loi genérale de pathologie, à savoir qu'un processus morbide, quel qu'il soft, provoque, toutes autres choses égales, des troubles plus graves quand il a'attaque à un organisme encore en voie de développement. Dels lors on est amené à penser que le processus morbide X, cause de ces paychoses hallucinatories ou pseudo-hallucinatories, aura pour l'ensemble de la fonction psychique des conséquences d'autant plus redoutables et sera d'autant plus spite à provoquer le syndrome démence précoce, qu'il aura sevi plus précocement chez les individus

# MÉDICATION

Avantages réunis de Tanin et de la Gélatine LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Temph, FLEURUS 13-07

D'INTOLÉRANCE

Établissement Thermal ouvert toute l'année.

Climat sédatif doux et tempéré

SOURCES DU BAYAA. - Equx chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIOUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative,

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE . TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

### IA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

### A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

PULMONAIRE - OSSEUSE TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPERSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

CROISSANCE . RACHITIST TRICALCINE PURE POUDRE, COMPRINTS, GRANILES, ET CACHETS

TRICAL CINE

TRICALCINE CHOCOLATÉE TRICALCINE

# TUBERCULASE — NEURASTHÉNIE — AHÉMIT

(SERUM NEURO-TONIQUE)

aboratoires CHEVRETIN & LEMATTE 5, rue Ballu - PARIS

# ANTITOXINE CÉRÉBRALE

EXTRAIT ETHERE DE CERVELLES DE MOUTON

ASTHENIE AMPOULES PILEPSIE à 2 par Jour HYSTERIE DRAGÉES

4 à 6 par Jour

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5 rue Ballu - PARIS

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### LE TARIF MAGINOT DEVANT L'UNION DES SYNDICATS MÉDICAUX DE FRANCE

C'est bien une union et une forte union, qui s'est affirmée à l'Assemblée générale du 28 mai dernier, dans le but de continuer de lutter « contre la taxation, contre la fonctionnarisation du coros médical. »

Les oreilles du ministre des Pensions ont dû lui tiuter jusqu'à l'assourdissement, car son nom a fait les frais, depuis le commencement jusqu'à la fin, des deux séauces organisées par l'Union des Syndicats médicaux.

C'est, bien entendu, le D' Lafontaine, le secrétaire général, qui a attaché le greiot, et qui a continué la musique à grand orchestre, avec parfois quelques fausses notes, mais avec harmonie dans l'eusemble. It cela pendant deux longues heures. Le rapporteur tenait sa majorité; aussi fut-il écouté dans uu calme soutenu. Il faut recomaître, d'ailleurs, que le napport était clairement et fortement présenté, et que M. Lafontaine a des qualités de courage et de ténacité peu communes.

Il y ent de beaux moments à cette assemblée coufédérale; par exemple, lorsqu'on vit un certain nombre de délégués se lever tour à tour pour annoncer la partiépation de leurs syudicats respectifs à la constitution d'un « trésor de guerre », destiné à assurer les moyens matériels pour coutinuer la lutte.

D'autre part, l'union sacrée fut scellée par la déclaration du D' Bellencontre, informant que l'Association générale des Médecins de France marchait, dans le litige en cours, «derrière» l'Union des Syndicats médicaux.

A ce propos, et aussi pour contester certains faits affirmés par leSecrétaire géuéral, le professeur Pinard a eu le courage de déclarer que, dans l'état actuel des choes, l'Union desSyndicats ne représentait pas le corps médical. Le fait est que l'on aurait peut-être pu, tont en déjouant la manueur et top cours, couté été de s'entendre en préalable sur les mêmes conclusions et faire un bioc de toutes les associations professionnelles participautes, pour présenter simultanément au ministre des Pensions, les mêmes revendications irréductibles.

C'est la thèse radicale qui l'a emportée... On ne pourra qu'applaudir à l'exclusivisme syudical, s'il conduit aux résultats voulus par tons les praticiens, ne fussent ils pas tons syndiqués. Logiquement, on conçoit que l'Union des Syndicats soit le représentant des médecins, dans toute action de défense professionnelle générale, c'est à ce principe que s'est rallié le Syndicat des médecins de la Seine, lequel s'était réuni en assemblée générale, quelques jours auparavant. Le docteur Jayle, le très fin et très distingué secrétaire général als Syndient des médecins de la Seine, a pris la parole pour établir certains faits et pour soumettre des conclusions plémes de sagesse en même temps qu'adroites. Mais le Syndient des médecins de la Seine sembalt avoir chatonillé la susceptibilité des Syndients de province pour s'être fait représenter auprès de JM. Maginto Par des délégués supplémentaires. On sentait que le vent n'était pas tout à fait favorable aux cammades » de Paris.

Et puis M. Lafontaine est ardent, et impétueux. Ce fut lui qui manœuvra délibérément et carrément. Il posa la question de confiance. Alorsi leut la récompense de ses effortsen voyautles/conclusions de sou rapport adoptées intégralement. Voici ces conclusions auxquelles fut ajoutée une addition proposée par M. René Le Pur :

« L'assemblée générale de l'Union des syndicats médicaux de France, après avoir examiué la situation, est heüreuse de constater la parfaite colúsion du syndicalisme médical dans la résistance légitime qu'il oppose à l'administration.

Elle est heureuse aussi de constater que l'opiniou des bénéficiaires de la loi s'éveille peu à peu à la vérité.

Elle constate que l'Administration est tenucen échec, et approuve les actes du Conseil d'administration dans les pourparlers engagés.

Elle tient à préciser que le Conseil d'administration qui a négocié en son uom, a fidèlement exécuté le maudat reçu par les précédentes assemblées générales.

Décidée plus que jamais à repousser toute tentative de fonctionnarisation du corps médical, elle déclare refuser le tarif du 9 mars 1921, ainsi que tout autre tarif qui pourrait être établi sans entente.

Elle est donc résolue :

- 1º A poursuivre la campague engagée pour éloigner toute taxation, et notamment pour revenir au texte primitif de l'article 64 de la loi du 31 mars 1010:
- 2º A obtenir l'établissement d'une organisation de soius, avec libre choix et coutrôle:

Daus ce but, elle donne mandat au Conseil d'administratiou :

- a. De poursuivre la campagne et d'intensifier l'action, auprès des médecins, des bénéficiaires de la loi des pensions, de l'opiniou, par les journaux, les tracts, brochures, affiche, conférences, congrès, etc.
- b. D'étudier et de faire étudier par les syndicats les moyens financiers pour permettre de satisfaire à cette propagande intensive.
- c. D'appliquer et de faire appliquer strictement les résolutions votées par la précédente assemblée dans le but de placer chaque groupement à sa place dans le mouvement professionnel. » HORN.

### REVUE DES REVUES

Paralysie des muscles pelvi-trochantériens après abcès quinique fessier (H. Roger et G. Aymès, Marsellle médical, 15 mai 1920, p. 497-500).

Syndrome paralytique consécutif à des injections intrafessières de quinine et se traduisant par l'atrophie de la fesse, l'attitude du membre en rotation externe avec faiblesse de l'abduction ; une boîterie pendulaire rappelant celle de la luxation congénitale de la hanche, l'abolition du réflexe de l'extenseur du fascia lata obtenu par le chatouillement plantaire, les troubles des réactions électriques, faciles à mettre en évidence pour le fessier le fascia lata. TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Scule Préparation permettent la Thérapeutique Arsenicele Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



GOUTTES 10 à 20 par jour (en deux fois)

AMPOULES 1 à 2 par jour

— à 50 millig.

COMPRIMÉS 1 à 3 —

à 25 millig.

GRANULES 2 à 6 —

raitement spécifique SYPHILIS

ALLEVARD (Isère)

Sur la ligne

0

0

0

ALLEVARD (ISEPE) PARIS-GRENOBLE
Altitude = 465 m. - Climat de demi-montagne. - Eau sulfhydriquée (Inhalaticns, pulvérisations, bains, boisson)

Affections des voies respiratoires

Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

### Laboratoires DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS

- CHLOROFORME ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS en ampoules de 60 gr., 30 gr. et 15 gr.

- pour injections intraveineuses et intramusculaires, en ampoules de 2 cc.

en ampoules pour anesthésie locale et rachianesthésie

# DIABÈTE

### PAIN FOUGERON

AVEC MIE ∽ FRAIS ∽ EXQUIS

Échantillon gratuit à MM. les Docteurs.

37, Rue du Rocher, PARIS



### LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES
est une conception

### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

### DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPEDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iª)
Téléphone: Gutenberg OS-45 NOTICE SUR DEMANDE

### R ÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES INFECTIEUSES

AMICROS. — Colloïdes métalliques injectables et pour usages externes. Formules spécialisées et formules magistrales.

Laboratoire de colloïdothérapie, 62, rue des Petits-Champs, Paris.

BIOSÉRINE. — Sérum plurivalent de l'Institut Mérieux, Lyon.

Processus infectieux, grippes, tuberculose, anémies, etc. — Un à deux flacous par jour ou 8 à 10 capsules B. déssechées.

Institut biologique Mérieux, 17, rue Bourgelat, Lyon,

COLLOIDES CLIN. — Electrargol, électraurol, électroplatinol, électropalladiol, électrorhodiol, électromartiol, etc. Septicémies.

Laboratoires Clin, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

CYTO-SÉRUM. — Aux cacodylates alcalins.

Maladies infectieuses. — Une injection intramus-

culaire de 5 centicubes tous les deux jours.

Corbière et Lionnet, 27, rue Desrenaudes, Paris.

DMESTA. — Vaccin antistaphylococcique. Infections staphylococciques.

Etablissements Poulenc, 92, rue Vieille-du-Temple. ÉLECTRARGOL. — Argent colloidal électrique

Âmpoules de 5, 10, 25 centimètres cubes; flacons de 50 et 100 centimètres cubes; collyre,

Septicémies. Laboratoires Clin, 20, rue des Fossés-SaintÉLECTRAUROL. — Or colloïdal électrique. Ampoules de 1, 2, 5 et 10 centimètres cubes.

Laboratoires Clin, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

ÉMÉTINOL. — Chlorhydrate d'émétine pur, sans céphéline ni psychotrine, sans action vomitive. Spécifique de l'amibiase et de ses complications.

Specifique de l'amibiase et de ses complications abcès, etc. Bilharziose.

Ampoules pour injections dosées à 4 centigrammes d'émétinol.

E. Viel et C10, 3, rue de Sévigné, Paris.

HISTOGÉNOL NALINE. — Médication arsénio phosphorée à base de nuclarrhine.

Formes : élixir, émulsion, granulés, comprimés. Convalescences des infections.

Naline, à Villeneuve-la-Garenne.

HOLOS. — Poudre d'os, fluor, chaux, phosphore. Convalescences des infections.

I gramme à chaque repas.

Deschiens, 29, rue Paul-Baudry,

IODASEPTINE CORTIAL. — Iodo-benzo-méthylformine.

INDICATIONS: Í tats infectieux chroniques; rhumatisme déformant, tuberculose; communications Société médicale des hôpitaux de Paris.

Dose: Ampoules de 5 centimètres cubes à ost,50, de 2 centimètres cubes à ost,20; comprimés à ost,20 et ost,50 pour traitement d'entretien.

Laboratoires Cortial, 125, rue de Turenne, Paris

## CONSTIPATION

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

I acques. Paris.

1º EXTRAIT TOTAL DES
GLANDES DE L'INTESTIN
qui renforce les secretions glandulaires de
cet organe.

2°. EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIGMENTÉ qui régularise la sécrétion de
la bile.



1 à 6 comprimés à avant chaque repas 3º AGAR AGAR qui réhydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES
SÉLECTIONNÉS action
anti-microbienne et
anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Banville PARY.

J. LEGRAND, Phormacien

Granules & Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouven que 2 à 4 par jour donnent une diurése rapide, relevent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE. DYSPNÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIDPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Effet immédiat, - innocnité, - ni intolérance ni vasoconstriction, - on peut en faire un usage continu.

GRANULES de Catillon à 0,0001 S Synon, QUABAINE TONIQUE DU CŒUR DAD EXCELLENCE

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz do l'Academie do Medecine pour "Eirophanius et Strophantine", Medaille d'Or Ezpos. univ. 1900. 

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

### DE MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait pancréatique

TÉLÉPHONE !!

Extrait gastrique MONCOUR

Hypopepsie

De 4 à 16 sphérutines

par jour.

dosées à 0 gr. 125

Extrait hépatique MONCOUR

Majadies du Poje Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 e/gr. en doses de 12 gr. En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires —

MONCOUR Diabète par hyperhépatie En sphérulines dosées à 20 ejgr. En suppositoires dosés d 1 gr. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires —

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques En sphérulines dosées d 25 elgr. De 1 k 4 sphérulines par jour.

Extrait intestinal MONCOUR Constinution Entérite muco-membraneuse En sphérulines

dosées à 30 clar. De 2 h 6 sphérulines par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

LE

# YAOURT NESTLÉ

EST L'ALIMENT DE RÉGIME IDÉAL DANS TOUTES LES MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN POUR LES MALADES ET LES CONVALESCENTS LES ENFANTS ET LES VIEILLARDS

LIVRAISONS SPÉCIALES ET TARIF RÉDUIT DANS PARIS Pour les Médecins et Sages-femmes BROCHURE GRATUITE SUR DEMANDE # 111, Avenue Victor-Hugo



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### RÉPERTOIRE DES SPÉCIALITÉS POUR MALADIES INFECTIEUSES

IODARGOL, - Iodéol externe, dosé à 25 centigrammes par centimètre cube. Mêmes Propriérés : Pansements contre plaies,

brûlures, abcès, affections gynécologiques. Spécifique des gonococcies, instillations intra-urétrales dans blennorragie.

Flacons et ampoules.

E. Viel et C1e, 3, rue de Sévigné, Paris.

IODÉOL. - Iode colloïdal en suspension huileuse : 20 centigrammes d'iode par centimètre cube.

Diaphylactique et anti-infectieux, spécifique des pneumococcies, staphylo et streptococcies, tuberculoses, rhumatisme.

1 ou 2 centimètres cubes pro die en injections intramusculaires.

E. Viel et C1e, 3, rue de Sévigné, Paris.

MARINOL. - A base d'eau de mer, iodalgol, algues, phosphates calciques, méthylarsinate disodique, 2 à 3 cuillerées à soupe,

Convalescences. MORRHUÉTINE JUNGKEN. - Convalescences des infections.

ORARGOL. - Complexe colloïdal or et argent. 5à 10 centimètres cubes intramusculaires ou intra-

vcineux. Toutes les infections.

Laboratoire de colloïdothérapie, 62, rue des Petits-Champs, Paris. Tél. Central 64.01.

PANBILINE. — Opothérapies hépatique et biliaire. associées à la médication cholagogue.

I à 4 cuillerées à dessert ou 2 à 3 pilules matin à ieun, ou au début des repas.

Maladies infectieuses.

Laboratoire de la Panbiline, à Annonav. PROPIDON. -Bouillon stock-vaccin du Pr Delbet. Infections pyogènes et infections à staphylo

coques. Etablissements Poulenc, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

\* RADIAMICROS. - Colloïdes métalliques radioactifs injectables et pour usages externes. Cancer. Tuberculose.

Laboratoire de colloïdothérapie, 62, rue des Petits-Chambs, Paris.

SALICAIRINE. - Glucoside de la salicaire, astringent, hémostatique, sédatif, spécifique des diarrhées des enfants, des tuberculeux, des infectés, diarrhées bacillaires

Dose: Comprimés, 4 à 20; solution, XX à C gouttes par jour.

E. Viel et C10, 3, rue de Sévigné, Paris.

SANTHÉOSE. - Diurétique.

Variétés: pure, phosphatée, caféinée, lithinée. 2 à 4 cachets par jour.

-SEPTICEMINE. — Di-urotropine iodo-benzométhylée.

INDICATIONS: États infectieux aigus: ENCÉ-PHALITE EPIDEMIQUE, typhus; infections chirurgicales, gynécologiques, intestinales.

DosE: Ampoules de 4 centimètres cubes, 1 à 2 par jour.

Laboratoires Cortial, 125, rue Turenne, Paris, SÉRO-COMPRIMÉS. - A base de sérums polyvalents I. Mérieux, Lyon.

Prévention et traitement des angincs courantes. 1 à 2 comprimés toutes les deux heures et le soir en se couchant.

Institut biologique Mérieux, 17, rue Bourgelat,

STANNOXYL. - A base d'oxyde d'étain.

Maladies à staphylocoques. Formes: comprimés, cachets, ampoules.

Robert et Carrière, 37, rue de Bourgogne, Paris. THÉOSALVOSE. — Diurétique.

Maladies infectieuses.

Cachets dosés à ogr.25 et à ogr.50. Guillaumin, 13, rue du Cherche-Midi, Paris.

### S Т T É R R I I T T В GRANULÉ SOLUBLE E Bic - Phosph, - et Sulf, de Soudi Une cuilierée à café tous les matins à jeun dens un verre d'eau.



### PARAFFINOLEOL HAME

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS:

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL - LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

DANS TOUS LES CAS DE: Troubles de la circulation du sang, Troubles de la PUBERTÉ Bègles difficiles, Age critique, VARICES, HÉMORROIDES, etc.

Du Docteur BARRIER

Voulez-vous lutter contre la réclame vulvaire ? CONSELLEZ

### L'HÉMOPAUSINE

à base d'Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc. Dose par jour; Adultes; 2 à 3 ver. à liq. Enfants; 2 à 3 cuill. à dessert,

Laboratoires du Docteur BARRIER. Les Abrets (Isère)



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE



Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Rappelez-vous Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1re classe, 116, rue de la Gonvention, PARIS (15°), Ad. Telég, ANTIPHIO PARIS.

### NOUVELLES

Assemblée générale de l'union des syndicats médicaux. - Samedi dernier a eu lieu l'assemblée générale de l'Union des Syndicats médicaux ; elle a adopté l'ordre du jour suivant :

« Décidée plus que jamais à repousser toute tentative de fonctionnarisation du corps médical, elle déclare refuser le tarif du 9 mars 1921, ainsi que tout autre tarif qui pourrait être établi sans entente.

Elle est donc résolue :

1º A poursuivre la campagne engagée pour éloigner toute taxation et, notamment, pour revenir au texte primitif de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 ;

2º A observer l'établissement d'une organisation de soins avec libre choix et contrôle.

Jubilé professionnel à Verviers. - Le Syndicat médical de Verviers a fêté récemment le jubilé de cinquante ans de pratique médicale du Dr Dessouroux.

Université de Gand. - Il est créé à la Faculté de médecine une chaire de psychiatrie. Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres scientifiques.

Service des Enfants-Assistés. - Sont nommés à titre provisoire, en qualité de médecin du service des Enfants-Assistés de la Seine : dans la circonscription de Saint-Réverien (agence de Nevers) (section de Prémery), M. Laurent : dans la circonscription de La Roche-en-Breuil (agence de Saulieu), M. Simon ; dans la circonscription d'Oisseau-le-Petit (agence d'Alençon), M. Ver-

Hommage à M. Paul Delbet. - Le 12 mai, dans les salons du palais d'Orsay, a eu licu, en présence de nom-breuses notabilités, le banquet offert à M. Paul Delbet à l'occasion de sa promotion au grade d'officier de Légion

d'honneur. Des discours ont été prononcés par le professeur Pillet, le sénateur Cazal, M. Lapointe, chirurgien des hôpitaux, M. Huguier, etc.

Asiles d'aliénés. - L'article premier du décret du 1er mars 1921 est abrogé et remplacé par les dispositions enimontee .

« La limite d'âge des fonctions de médecin en chef et de directeur médecin des asiles publics d'aliénés est fixée à soixante-cinq ans. \*

Œuvre de placement des masseurs aveugles de la guerre (14, ruc Daru). --- Permanence pour les soins aux malades: de q h à 11 heures. Tél. Élysées 60-13. Pour tous renseiguements, écrire au secrétariat, 14, rue Daru.

Congrès d'histoire de la médecine. - Plusieurs médeeins des nations alliées ou amies ont déjà promis leur participation au prochain Congrès d'histoire de la médecine, qui doit avoir lieu à Paris du 1er au 5 juillet. Les questions à l'ordre du jour sont les suivantes ;

Etudes historiques sur les hôpitaux et l'Assistance publique en tous pays.

Documents permettant de calculer la ration alimentaire de l'homme dans l'antiquité et au moyen âge. Etude et identification des épidémies historiques.

Histoire des officines. Documents sur les épizooties. Les adhésions et les titres des communications doivent

être adressés à M. Fosseveux, 3, avenue Victoria. Congrès des médecins allénistes et neurologistes de France et des pays de langue française (XXVe Session.

LUXEMBOURG-METZ, 1er-6 août 1921).

La XXVe session du Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue francaise se tiendra à Luxembourg, sous le haut patronage

### L'AUVERGNE

ROURBOUL EL-GUYO

15 Mai - 1ºr Octobre Cures arsenicales

1ºr Mai - 15 Octobre Affections Intestinales

1er Mai - 15 Octobre Affections Cardiaques et Artérielles

15 Mai - 1er Octobre Providence des Asthmatiques

15 Mai - 1er Octobre Cure de l'Albuminurie

es respiratoire ie, Chlorose,

atoires (minimum) rose, Paludisme anées, Mal, in Enfants

Entérites, Constipation, Diarrhées, Iniect intestinal Congestions hépatiques, Dyspopsies infanties, Maladies coloniales.

Aff. et troubles fonctionneis du cour, Troubies de la circulation (Hipertension el Ariério-Sciérose), Arthritisme, goutte, rhumatisme Diabète, Eczéma sec, Anémic. Aff. des voies respiratoires, Asthme, Emphysème, Séquelles d'atteintes infectieuses,Trachéo-Bronchites, Rhino-Pharyngites, Rhume des foins.

Cure de reminéralisation, Cure delavage, Anémie, Lymphatisme Arthropathies. Gynécopathies

ER AUX ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

Artério-Sclérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS antillons : VIAL, 4, Pl

AFFECTIONS L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

### ENTERITE

VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Anémie Surmenage Neurasthénie

Grippe Débilité Convalescences

### Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS



porte-cuisses nickelés 1 Laveur injecteur à élévation comolet 1 Table à instruments avec 2 glaces de 50-50 1 Vinne à instruments de 42-62-28 toute vitrée avec 2 tablettes glaces d Jahouret & élevation pour opérateur 1'Cuveție cristal montée sur troc

PRIX de cette installation 980 f Ch. LOREAU, 312 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII

SOURCE SULFATÉE SODIQUE FROIDE Eau laxative diurétique. - Eau de résime des CONSTIPÉS et des OBÈSES. — Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION. — CONSERVATION ASSURÉE

Saison thermale de Mai à Octobre.

NEURASTHÉNIE SPERMATORRHÉE

ns il l'Académie des Sciences (Séance du 26 Février 1917) et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917) Litterature et Echantilions : Laboratoire d'Endocri 2. Place du Théâtre-Francier. A CÉDARD, Pharm. de 1ºº cl., ancien

PRODUITS DE RÉGIME

### CH.

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales

Légumes décortiques

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

### LES LIPOÏDES

dans l'infection et dans l'immunité

Par le D' G. LINOSSIER Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages ........... 10 fr.

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur) Hôtel Majestic, (Aletti, directeur.)

ASTHME . TOUX GRIPPE LOBULES & D'DE L'HELEKINE DE HORPES WHEE MEINS

# JPPOSITOIR

CONSTIPATION Cohone: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers. HEMORROIDES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

au Cacodylate de Strychnine et au Glycerophosphate de Soude

双

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube.

Enool gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs. Téléphone 682-16.

2º En Gouttes (pour la voie

25 gouttes contlement 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

> Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

de ; L.L. AA. RR. la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg et le prince Félix de Luxembourg-

Présidents du Congrès : M. le Dr Buffet (d'Ettelbruck) et M. le Dr Henry Meige (de Paris).

Vice-président : M. le Pr Jean Lépine (de Lyon). Secrétaires généraux : M. le Dr Porman (de Luxem-

bourg) et M. le Dr Lalanne (dc Nancy). PROGRAMME DES TRAVAUX ET EXCURSIONS. --

Lundi rer août. - 9 heures : Séance d'ouverture dans la grande salle du Palais municipal (place d'Armes). - 11 h. 30 : Réception à l'hôtel de ville par le bourgmestre et la municipalité de Luxembourg. - 14 h. 30 : Dans la grande salle dc l'Athénée, 1er rapport : Psychiatrie : La conscience de l'état morbide ehez les psychopathes.[Rapporteur : M. le Dr Logre (de Paris) .--- 17 heures]: Départ en tramway pour Eich (trajet 10 min.). Visite des hauts fourneaux de l'Institut Emile-Metz (salle de psycho-physiologie pour l'orientation professionnelle des ouvriers : système Amar).

Mardi 2 août. - 9 heures, au Laboratoire bactériologique, 2º rapport ; Neurologie, L'épilepsic traumatique, Rapporteur : M. le Dr Béhague (de Paris). --14 h. 30, au Laboratoire bactériologique : Séance de communications. - 20 h. 30 : Réception par le ministre de France au Casino : concert par les professeurs du Conservatoire de Luxembourg.

Mercredi 3 août. - 8 heures : Départ en express pour Ettelbruck (33 min.). - 9 heures, à la Maison de santé d'Ettelbruck ; 3º rapport : Médecine légale, La simulation des maladiesmentales, Rapporteur; M. lc Dr Porot (d'Alger). - 14 h. 30 : Départ pour Colmar-Berg.

Isudi a gout. - 8 heures. Excursion en automobile dans le Grand-Duché.--21 heures : Réception offerte par le président et les membres du Congrès.

Vendredi 5 août. - 9 h. 30, dans la grande salle de l'Athénée: Assemblée générale du Congrès. - 10 h. 30: Visite de la ville, de la fondation Pescatore, du parc, etc. - 14 h. 30: Départ de la gare de Luxembourg, par train spécial, pour Mondorf-les-Bains (40 min.).

Le comité de l'Association des Dames françaises à Luxembourg se mettra à la disposition des dames congressistes pour leur faire visiter les curiosités de la ville pendant les séauces du Congrès. Les membres du Congrès auront accès au Casino pendant la durée du Congrès.

Passeports. - Grâce à l'amabilité de M. Reuter, ministre d'État à Luxembourg, les congressistes qui se rendront directement à Luxembourg ne seront pas astreints aux formalités des passeports et seront exemptés de tous droits.

Pour revenir de Luxembourg en France, il n'est pas besoin de passeport, mais une pièce d'identité est nécessaire pour démontrer la nationalité française.

Hôtels. - Des renseignements détaillés seront fournis sur les hôtels et restaurants. Chambres de 8 à 20 francs ; repas de 8 à 15 francs.

Excursions facultatives. - A la suite du Congrès, des excursions facultatives pourront être organisées pour permettre à ceux des congressistes qui le désireraient la visite du champ de bataille de Verdun ou un voyage en Rhénanie, ou les deux successivement.

Le Congrès comprend : 1º des membres adhérents. cotisation 30 francs : 2º des membres associés (dames, membres de la famille, étudiants en médecine) présentés par un membre adhérent, cotisation 15 francs.

Prière d'adresser les adhésions (avec cotisations jointes) au Dr Lalanne, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Maréville, près Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Écoles annexes de médecine navale. - Les jeunes gens désireux de suivre les cours des Ecoles annexes de médecine navale établies dans les ports militaires de Brest, Rochefort et Toulon doivent justifier qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1º Étre Français ou naturalisé Français;

2º Avoir eu au 1º janvier 1921 moins de vingt-deux ans révolus (les postulants devront en outre n'être pas susceptibles d'être appelés sous les drapeaux au mois d'octobre 1921).

Pour les candidats qui ont été incorporés pendant la guerre, la limite d'âge sera reculée du temps égal à celui passé sous les drapeaux ;

3º Avoir été vacciné avec succès ou avoir eu la petite vérole :

4º Être robuste, bien constitué et n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de rendre inapte au service militaire :

5º Être pourvu du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout autre baccalauréat ou certificat

### (SAVOIE) à 8 heures de PARIS IX-LES-BAIN

Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET GOUTTE - RHUMATISMES

Traitement par le massage sous la douche, Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives.

Deux-Reines.

Sciatiques - Syphilis

Établissement ouvert toute l'année. Suite de Blessures de guerre

Institut ZANDER Sources de Marlioz :

Saint-Simon-Physiothérapie. - Station d'altitude : Eaux sulfurenses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 metres. de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

# APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet appareil, qui s'adapte instantanément sur toute douille de lampe or rappers, us analyse intantamentents are our out of our car any of control per great or car and out for control per great or car and control per great great ment and control per great g tion, de même que le traitement des affections des voies respiratoires par l'Ogone. - Sa consommation est de 22 watts et son poids, dans une élégante boîte gainée de 27 x 20 x 10 4/11 avec 2 électrodes (comme représenté ei-contre) : 2 kil. 1/2. - Extrême simplicité de maniement, absence absolue de tout danger, même employé par des Docteurs non spécialisés en Electrothérapie.

Prix: 600 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE

68, Rue Condorcet, PARIS (9°) Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris,

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THERAPIE BIO CHIMIQUE . 159, Av. de Wagnam, PARIS

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLENIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRI

AMPOULES - PILULES

BORATOIRE DE THÉRAPII BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram

### NOUVELLES (Suite)

permettant de faire les études médicales et du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.

Les pièces à produire à l'appui de la demande (qui doit indiquer le lieu de résidence du candidat) sont les suivantes.:

1º L'acte de naissance du candidat ;

2º Un certificat du maire de la localité habitée par la famille, constatant que le candidat est Français ou naturalisé Français ;

3º Un certificat d'un médecin de la marine ou de l'armée de terre constatant que le candidat est robuste, bien constitué et qu'il n'est atteint d'aucune maladie susceptible de le rendre impropre au service militaire;

4º Les diplômes ou certificats mentiounés ci-dessus. Les candidats doivent produire leurs diplômes ou, s'ils n'ont pas été délivrés, les certificats provisoires : les copies, même certifiées, de ces pièces ne sont pas admises à en tenir lieu. Exceptionnellement les candidats peuvent être inscrits provisoirement dans une Ecole annexe sans produire l'un des diplômes, s'îls remplissent toutes les autres conditions réglementaires; mais leur admission définitive ne peut être prononcée que s'ils justificnt avant le 30 novembre de la possession du diplôme manquant ; 5º Un certificat de bonne vie ct mœurs ;

6º Le consentement des parents si le candidat est

Les pièces mentionnées ci-dessus doivent être adressées au préfet maritime du port où se trouve l'Ecole aunexe choisie par le candidat, entre le 107 et le 15 octobre.

Le préfet maritime statue sur les demandes, après avis > du directeur du service de santé, et arrête la liste des candidats admis à suivre les cours. Il avise les intéressés de leur admission et de la date à laquelle ils devront rejoindre le port.

Enseignement clinique de l'hopital Boucicaut. -Service de médecine : professeur F. Bezancon : visite des salles tous les matins, à 9 h. 30. Les visites des mardis

et samedis seront consacrées aux salles de tuberculeux Tous les vendredis à 10 h. 30 pendant les mois de juin et juillet, leçons anatomo-cliniques par MM, les professeurs LETULLE et BEZANCON sur les cas intéressants du service, avec projections de micro-photographies en couleurs par M. NORMAND.

Les mercredis, à la même heure, leçons sur l'asthme, l'emphysème, les seléroses pulmonaires et les bronchites chroniques, par MM. F. BEZANÇON et S. I. DE JONG : sur le rôle pharmacodynamique de la caféine, de l'atropine, de l'adrénaline et des jodures, par M. Tiffeneau: sur la chirurgie pulmonaire, par M. P. MATHIEU.

Service de chirurgie : Dr DUJARRIER. Le lundi, à 10 h. 30, leçon sur un sujet chirurgical, par M. le Dr Dujarriga et M. le Dr MATHIEU.

Service de la Maternité: Dr Funck-Brentano, Le samedi, à 10 h. 30, leçon pratique d'obstétrique avec manœuvres.

Cours de chirurgie d'urgence (amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux). - Un cours de chirurgie d'urgence en en dix leçons par MM. les Dr Gouverneur et Bergerer, prosecteurs, commencera le lundi 13 juin 1921 à 2 heures et continuera les jours suivants à la même heure.

Les élèves répètent individuellement les opérations. Droit d'inscription : 150 francs.

Sc faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Moulin,

Clinique des maladies du système nerveux. - Unc érie de conférences de neurologie aura lieu à partir du 6 juin, à 5 houres, au grand amphithéâtre de la faculté demédecine, sous la direction de M. lc P rof. PIERRE MARIE. avec la collaboration de MM. Babonneix, Béhaguc,



### Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN -

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

### OFFICE OF RECOUVER Fondé en 1900 par M. H. MAUGER

Ancien chef du service des R couvrements du Syndicat des médecins

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (V)

Service spécial pour MM. les Docteurs en médecine

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Savole)

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air & de Soleil & de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

### VIENT DE PARAITRE :

Ouvrage complet

## PRÉCIS DE BACTÉRIOLOGIE

SACQUÉPÉE DOPTER et \_ Professeurs à l'Ecole du Val-de-Grâce

Deuxième édition

Deux volumes in-8 de 1100 pages avec figures noires et coloriées. . .

Bibliothèque du Doctorat en médecine GILBERT et FOURNIER

### BESSON

# TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE et SÉROTHÉRAPIOUE

3 volumes in-8 avec figures noires et coloriées.

Tome I. — Technique générale.

Traitement Biologique CONSTIPATION 1º Ferments lactiques; LACTOBY ACTOBYI 2" Agar-Agar; 3º Extrait Biliaire; 4° Extraît total des Glandes de l'Intestin. Littérature et échantillons : LABORATOIRE DETHÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Av. de Wagram, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Bourguignon, Bouttler, Chatelin, H. Claude, Crouzon, Foix, Guillain, Laignel-Lavastine, Léri, Lhermitte-Poulard, Roussy, Sainton, Sicard, Souques, Vurpas; M. le Dr S. A. K. Wilson (dc Londres) prendra part à cet enseignement. La conférence du 6 juin sera faite par M. le Dr Wilson : La maladic de Wilson.

Cet enseignement est publique et gratuit.

### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

- 4 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : Lecon clinique à 10 h. 45.
- 4 Juin. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.
- 4 Juin. Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin des hôpitaux de Rouen.
- 6 Juin. Lyon. Concours de chirurgien des hôpitaux de Lyon.
- 6 Juin. Paris. Faculté de médecire. 15 heures. M. le Dr Laignel-Lavastine : Internement et sortie.
- 6 Juin. Paris. Faculté de médecine, 5 heures. M. le Dr Wilson (de Londres) : La maladie de Wilson. 8 Juin. - Paris. Faculté de médecine, 5 heures.
- M. CHATELIN : Les tumeurs cérébrales.
- 8 Juin. Aix-en-Provence. Hôpital d'Aix. Concours d'internat en médecine à 8 heures du matin.
- 9 Juin. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebil, eau. M. le Dr Baldenweck, laryngologiste des hôpitaux : Le vertige d'origine auriculaire, à 10 heures.
- 10 Juin. Paris. Clinique Baudelocque. M. le Dr Om-BREDANNE à 11 heures. : Affections congénitales à opérer d'urgence.
- 10 Juin. Paris. Faculté de médecine, 5 heures. M. le D' H. CLAUDE : Le syndrome d'hypertension intracranicanc et les méningites séreuses.
- 11 JUIN. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M. le prof. GILBERT. 10 h. 45 : Leçon clinique.
- 11 JUIN. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, M. le Prof. ACHARD, 10 heures : Lecon cli-13 JUIN. - Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpi-
- taux (ruc du Fcr-à-Moulin) : Ouverture du cours de chirurgie d'urgence de MM. les Dr. Gouverneur et Ber-GERET. à 2 heures.
- 13 JUIN. Paris. Faculté de médecine, 5 houres. M. lc Dr Roussy ; Les troubles sensitifs d'origine céré-
- 13 et 14 JUIN. Paris. Faculté de médecinc. Inscription pour les examens de chirurgien dentiste (170, 20 et 30). 14 Juin. - Paris. Dernière limite d'inscription à la Faculté de médecine pour le 5º examen, 2º partie.
- 14 JUIN. Paris. Hôpital Cochin. M. le Dr CAN-TONNET, à 2 h. 30 : Ouverture des leçons d'ophtalmologie pratiqué.

15 Juin. - Paris. Jardin d'acelimatation. Inauguration de l'Exposition de la natalité.

- 15 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT. M. le Dr VILLARET, à 10 h. 45; Les tumeurs des côlons.
- 15 Juin. Paris. Faculté de médecine, 5 heures. M. le Dr Guillain : Les lésions traumatiques de la moelle.
- 16 Juin. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. le Prof. Sebileau), à 10 heures. M. le Dr LERMOYEZ : Le mal de gorge.
- 17 JUIN. Paris. Assistance publique. Concours d'assistant d'électro-radiologie des hôpitaux, à 16 h. 30.
- 17 JUIN. Paris. Clinique Baudelocque, M. le Dr Ombredanne. à 11 houres : Affections congénitales à opérer de bonne heure.
- 17 Juin. Paris. Faculté de médecine, 5 heures. M. le Dr LHERMITTE : L'encéphalite épidémique.
- 18 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu,
- M. le Prof. GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique. 18 Juin. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital
- Beaujon, M. le Pr ACHARD : Leçon clinique à 10 heures. 20 Juin. - Paris. Académie de médecine. Clôture du registre d'inscription des candidats au concours Gerdy (eaux minérales).
- 20 Juin. Paris. Clinique Baudelocque. Ouverture du cours d'opérations obstétricales et du cours de physiologie et de pathologie de la gestation,
- 21 Juin. Paris. Faculté de médecine. Dernier délai pour l'inscription des candidats à la thèse,
- 21 JUIN. Nantes. Concours de médecin des hôpitaux de Nantes.
- 21 JUIN. Bruxelles. Congrès de médecine et de pharmacic militaires.
- 23 Juin. Besancon. Dernier délai d'inscription pour le concours de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Besançon. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef des travaux de physiologie à l'École de médecine de Besançon.
- 23 Juin. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. le Prof., Sebileau), M. le Dr Caboche, à 10 heures : La tuberculose nasale.
- 24 JUIN. Paris. Clinique Baudelocque. M. lc Dr OM-BREDANNE, à 11 houres : Affections congénitales dont l'opération doit être différée.
- 25 Juin. Dernier délai pour l'inscription dans les préfectures des candidats au concours de l'Ecole du service de santé militaire.
- 27 JUIN. Marseille. Concours de clinicat obstétri-
- 29 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Prof. Gilbert, M.lc Dr Villaret, à 10 h. 45 : Les tumeurs du rectum.

### **COMPLINE** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

OUTTES (Xg =0,01) AMPOULES (0.01

48. Beulevard de Port-Royal, PARIS.

# Iodéine MONTAGU

(Xn=0.0i) PILULES (0,01)

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### CHRONIQUE DES LIVRES

Précis de chimie médicale, par A. Desgrez, professeur à la Faculté de médecine de Paris. Un vol. de 476 p. avec ror fig., 25 fr. (Bibliothèque du doctorat en médeeine de Gilbert et Fournier) (J.-B. Baillière, et fils éditeurs, à Paris).

Les étudiants, qui apprécient fort l'enseignement du savant professeur de chimic de la Faculté de médecine, attendaient avec quelque impatience ce livre dès long-

temps annoncé. Il ne faut accuser du retard de sa publication que l'excessive conscience de l'auteur, qui, suivant le conseil de Boileau, vingt fois sur le métier remettait son ouvrage

ne le trouvant jamais ni assez elair, ni assez eoneis. Tel qu'il se présente aujourd'hui, il représente le type parfait d'un traité de chimie à l'usage des étudiants.

L'auteur, qui a beaucoup fréquenté les élèves, sait combieu ils ont rapidement oublié, dans le trajet du P. C. N. à la Faculté de médecinc, les notions de chimie générale. Il u'a pas la prétention de les leur apprendre à nouveau, mais, dans un premier chapitre, il évoque rapidement l'étude des principales fonctions. Puis vient la description des principes constitutifs de l'organisme animal, celle des tissus, humeurs et sécrétions. Toutes les notions iudispensables à l'étudiant sont contenues dans cc volume, et rien que les notions indispensables. Il n'y a pas de danger que le lecteur s'égare dans des descriptions ou des théories, intéressantes sans doute à notre époque où les études chimiques ont eu une importance prépondérante dans les progrès de la médecine et de la physiologie, mais dont l'étude exigerait un temps, que l'abondance des matières imposées à l'attention des futurs médecius ne permet pas de sacrifier à la chimie.

Pour limiter l'étendue de l'ouvrage, M. Desgrez a évité tout ce qui pouvait faire double emploi avec les traités de physiologie et de pathologie et a insisté plus particu lièrement sur les notions pratiques.

Dans ce livre très bien conçu, très clair, très pratique, non seulement les étudiants trouveront un bon guide pour la préparation des examens, mais les médecins, qui ont perdu de vue les notions chimiques aequises à l'école, pourront se remettre en mémoire bien des faits utiles.

Tuberculose. - Tomcs XVII et XVIII du Traité de pethologie médicale et de thérapeutique appliquée de MM. SERGENT, RIBADEAU-DUMAS et BABONNEIX. 1921. 2 vol. in-8 (Maloine édit., Paris).

Le premie: de ces deux volumes (379 pages) est consacré à l'étude de la tuberculose en général. M. Sergent, avec sa grande compétence en cessujets, étudie l'évolution clinique énérale, les éléments généraux du diagnostic, les éléments généraux du pronostic. M. Ribadeau-Dumas étudie la bactériologic, l'anatomie path logique, l'expérimentation, ainsi que l' r'gine et le développement de la phtirie chez l'homme. L'héliothérapie est exposée par M. Sabourin, la thalassothérapie, l'alimentation par M. J. Roux, la cure de travail par M. Gimbert, le traitement spécifique, la vaccinothérapie, la sérothérapie par M. André Jousset qui a consacré tant d'années de labeur à ces difficiles sujets.

Les questions du traitement chirurgieal, du pneumothorax, de la rééducatiou respiratoire font l'objet d'études de M. J. Bertier, Enfin un grand chapitre de la prophylaxie de la tuberculose est écrit par M. Gimbert.

Le deuxième volume (811 pages) comprend une série de chapitres cliniques très substantiels: La tuberculose de l'enfance, par M. Ribadeau-Dumas ; La scrofule, par M. Émile Sergent; La tuberculose aiguë, par M. Gimbert : La tuberculose du naso-pharynx et du larynx, par M. Bellin; La tuberculose pulmonaire chronique, par M. Bertier; La tuberculose pleurale et la tuberculose des séreuses, par M. Courcoux; Le pneumothorax tuberculeux, par M. Labro ; La tuberculosc du médiastin, du cœur, des vaisseaux, du foie, du pancréas, de la rate, par M. Ameville; La tuberculose de l'appareil urinaire, par M. Michon ; celle du tube digestif et du pértoine, par M. Pruvost; La tuberculose du système nerveux, par M. Nadol, et le rhumatisme tuberculeux, par M. Grenet,

Ces chapitres, d'un intérêt général si considérable et d'une application pratique si immédiate, sont écrits par de jeunes maîtres et doivent être lus de tous ceux qui désirent suivre l'évolution de nos connaissances sur la tuberculose, et quel est lc médecin qui n'est animé dece désir?

TEAN CAMUS.

### L'Infection méningococcique

Par le D' DOPTER

Professeur au Val de Grâce

1921, 1 volume grand in-8 de 520 pages avec figures, noires et coloriées et 2 planches coloriées.

### VARIÉTÉS

### LES MÉTHODES MODERNES D'ENSEIGNEMENT A LA FACULTÉ DE PARIS

Un voyage d'instruction aux stations de Savoie.

L'enseignement de la thérapeutique à la Faculté de Paris s'est enrichi, depuis que la chaire est occupée par le professeur Paul Carnot, d'une application pratique des plus heureuses. Pendant les vacances de la Pentecôte, les étudiants qui ont obtenu les meilleures notes à l'examen de thérapeutique complètent sur place, par un voyage



Évian et le lac de Genève (fig. 1).

d'étude, les enseignements théoriques qu'ils ont reçus sur la crénothérapie et la climatothérapie françaises.

L'an dernier, le voyage eut lieu à Vichy, grâce à la générosité de la Compagnie fermière, et laissa aux étudiants un inoubliable souvenir. Il s'agissait



Visite à l'Ermitage à Evian (fig. 2).

cette année de visiter les richesses thérapeutiques de la Savoie. A cet effet, cinquante-six étudiants sons la conduite du professeur Carnot et du professeur agrégé Rathery arrivaient le samedi 7 aprais de Evian et étaient répartis dans les somptueuses chambres du « Splendid Hôtel ». Après le récontort d'un déjeuner offert par l'Administration d'Evian-Cachat, ils étaient reposés de leur nuit de wagon et aptes à la visite de la magnifique station. Elle commença par un pélerinage au Griffon, le temple de la divinité aquatique où la source Cachat, dans sa beauté première, forme comme un

rideau d'argent qui s'apaise dans le bleu calmə d'un bassin. La mise en bouteille, par l'activité qu'on y déploie, fut ensuite le témoin de sa grande consommation comme eau de table. Puis un funicipal culaire éleva la caravane à 525 mètres d'altitude jusqu'à l'Ermitage, maison diététique modèle bu furent données des explications techniques, sur les régimes institués ainsi que sur l'installation? propice aux surmenés, aux neurasthéniques. On visita le stade de culture physique, bien exposien contre-bas de l'édifice et qui a pour but de réentraîner des malades trop souvent sédentaires. On retourna enfin à l'Etablissement thermal où, guidés par M. Barillot et le Dr Ballet, les étudiants purent se rendre compte des diverses cures de boisson, d'hydrothérapie, de physiothérapie, etc. Le Dr Bordet, doyen des médecins d'Evian, résuma en une conférence très fine et très goûtée les méthodes et les indications de la station. Il montra que le site d'Evian au bord du lac, au pied des Alpes, agit déjà sur les malades fatigués. surmenés par la vie des grandes villes et ramène en eux le calme, le sommeil et la détente nécessaire. Evian possède, de plus, une eau dont l'efficacité est indiscutable malgré sa pureté qui la dénigre (ou à cause d'elle) et qui par le lavage de l'organisme surmené contribue à le désintoxiquer. Son action réelle est concentrée dans une formule heureuse de l'auteur qui a fait fortune : « L'eau d'Evian agit par ce qu'elle emporte et non par ce qu'elle apporte, » Elle est diurétique par excellence et fait maigrir à bon escient. Associée à la cure externe, elle trouve une indication dans toutes les maladies de l'appareil urinaire et dans les multiples manifestations de la diathèse arthritique. Les candidats à l'artériosclérose, dont l'hypertension est encore variable, sont tributaires d'Evian. Il faut les y envoyer avant la période de sclérose confirmée et d'hypertension permanente, pour y subir la grande lessive. «L'eau d'Evian lave le singe sans l'user », conclut le Dr Bordet, parmi les applaudissements de l'auditoire.

appaanssenients de rautitoure Profitant des quelques heures qui restaient de lumière et de loisir, le groupe se dispersa pour se promener en barques sur le lac, afin d'assister au calme magnifique de la tombée du soir sur les eaux transparentes du Léman et sur les montagnes alpestres qui l'encerclent. Le soir, un banquet somptueux, offert au «Splendide Hötel», réunit les étudiants, leurs maîtres et leurs hôtes. Au dessert, M. Barillot, au nom de la Compagnie fermière, après avoir exprimé toute sa joie d'avoir pu accueillir la Faculté de Paris, dit combien il est beureux d'avoir fait connaître Evian à de futurs médecins qui représentent l'avenir. La prospérité de la station dépendant d'une collaboration toujours plus infime avee le cops médical, il ève sa

REMINÉRALISATION RECALCIFICATION BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ

CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIQUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

### **ÉTATS LITHIASIQUE**

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE DEMPLOT

Une culilerée à soupe dans la matinée, autant dans la solrée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane.

Echantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, \15 :: PARIS

### MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# BAILLY

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur, des Fonctions, Cérébrales

Mode d'emploi : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Téléphone Élysées : 36-64, 36-45 H. CARRION & C'E

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

### LEVURE CARRION

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES", Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55





coupe à la vigueur de cette union, M. Bordet ajoute ensuite quelques mots aimables envers les maîtres et les élèves. M. Rathery remercie spirituellement en termes très appréciés. M. Carnot, enfin, exprime sa reconnaissance et celle de ses élèves envers leurs hôtes, envers le corps médical de la station et notamment envers les Drs Cottet, Bordet et Ballet, qui l'ont aidé dans la réalisation de sa tâche. Evian, station modèle, est un exemple bien fait pour frapper le souveuir de ceux qui, demain, auront à utiliser les ressources de la crénothérapie. M. Carnot insiste sur l'utilité d'une collaboration intime entre nos grands établissements thérapeutiques et la Faculté, la espère que cette collaboration n'en restera pas là ; car l'utilisation des villes d'eaux n'est pas seulement une question de thérapeutique : c'est



I,cs auto-cars de la caravane à Sallanche (fig. 3).

aussi une très grosse question de prospérité nationale à laquelle chacun doit s'efforcer de contribuer.

Le lendemain matin, en cars alpins, la caravane empruntait la magnifique route des Alpes, sur son troncon Evian-Annecy, à travers l'inexprimable pittoresque des gorges de la Dranse, du col des Gets, de Tauuinge, de Cluses et de Sallanche où l'on voit admirablement le massif du Mont Blanc. Au Favet, les cars remontèrent la vallée de l'Arve jusqu'à Chamonix, où la municipalité, très aimable, attendait le groupe à déjeuner, après une visite préalable au glacier des Bossons. Le banquet eut lieu à l'hôtel de Paris. M. l'adjoint, au dessert. au nom du maire de Chamonix, nous souhaita la bienvenue et parla en termes très appréciés de la collaboration précieuse des médecins pour le développement des stations de montagne qui offrent comme Chamonix, aux bien portants et aux convalescents, les bienfaits vivifiants de leur climat. M. Harvier, médecin des hôpitaux, prit, avec une modestie que chacun admira, la parole comme un aîné parmi les jeunes. Il remercia chaleureusement la ville de Chamonix de son cordial accueil. Puis, s'élevant de la climatothérapie à

l'enseignement même de la thérapeutique, il trouva les mots qu'il fallait pour mettre en 'umière les progrès faits par celle-ci dans toutes ses branches et' spécialement, dans la crénothérapie. Il rappelle avec humour que de son temps, en salle de garde, on ue savait rien des eaux minérales françaises, sinon que les unes piquaient et que les autres ne piquaient pas. Ses remercie-



Sur le gacier des Possons (fig 4)

ments vont à M. le professeur Carnot et à M. le professeur agrégé Rathery, qui si paternellement ont pris la direction de ce voyage d'instruction ; et il ne saurait oublier M. Job qui, avec une camaraderie et un dévouement parfaits, a collaboré efficacement à l'organisation du programme, M. Carnot remercie à son tour. Et, sur son invite, M. le Dr Fisher. médecin de Chamonix, résume les indications et les contre-indications du climat, très propice aux convalescents, aux affaiblis capables de réac-



Vallée de Chamonix vue des Bossons (fig. 5).

tion, mais nettement contraire aux tuberculeux. La caravane, pressée par le temps, se remet en route, mais elle s'arrête bientôt à Saint-Gervaisles-Bains où un champagne d'honneur l'attend au Nouvel Hôtel de Genève, M. Conseil, maire de Saint-Gervais, porte un toast dans une allocution de bienvenue. Il associe à ses souhaits le Syndicat d'initiative et son président M. Monterrin, le



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS. VIEILLARDS

CÉRÉALES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. rochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



### RAPIER ET FIL

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

### ORTHOPEDIE — PROTHESE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

### TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS Envoi du Catalogue sur demande

BANDAGES. INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

# AIX-LES-BAIN

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

GOUTTE - RHUMATISMES

Sciatiques - Syphilis Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Eaux diurétiques. ... Saint-Simon. / Massonst.

Institut ZANDER Physiothérapie. - Station d'altitude : Mont Revard, 1600 mètres.

Sources de Marlioz : Eaux sulfureuses fortes pour les affections de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville





Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 40 et 30 gr. (Solution au 1/1000).

## SCUROCAL

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

Solution à 0.5 et 1% = Anesthésie par infiltration.

Solution à 2 % | Anesthésie régionale.

Anesthésie dentaire.

Solution à 4 et 5 % = Anesthésie rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Photon, 21, Rue Jean Goujon, PARIS (80)



## APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suites de blessures, d'accidents et d'opérations chirurgicales - douleurs -:-: parésies - reliquats inflammatoires - arthrites - péritonites, :-:

A. HELMREICH, Électricien-Constructeur, NANCY

Syndicat des hôteliers et son président M. Batandié. Enfin, M. le  ${\tt D}^{\tt x}$  Roux, dans une conférence très instructive et très appréciée, montre les deux éléments de la cure.

A 600 mètres, la crénothérapie : l'eau sulfatéelithino-sodique est propice aux grandes dematoses prurigineuses, à l'excéma irritable notamment. A 800 mètres, la climatothérapie, particulèrement efficace, grâce à la pureté de l'atmosphère, à l'absence de brouillards due au voisinage de la surface de rérigération et de condensation constituée par le Mont Blanc, grâce enfin à l'ensoleillement de la station.

A Aix-les-Bains, la caravane est reçue à sou arrivée par les délégués de la Société médicale et notamment par le D<sup>s</sup> Blanc qui s'est donné beaucoup de peine pour organiser admirablement



Saint-Gervais (fig. 6).

toute la réception. On répartit chacun dans les chamores mises gracieusement à notre disposition par le Syndicat des hôteliers. Le 16, au matin, une conférence fort intéressante du Dr Duvernay, président de la Société des médecins d'Aix, nous réunissait au cœur même de l'Établissement thermal. Cette couférence, très claire et très vivante, précise la nature des sources, les techniques de cure, et notamment celle de la fameuse douche-massage d'Aix, qui n'est possible que grâce à l'énorme quantité d'eau disponible, celles des bains de vapeur locaux ou Berthollet, etc., etc... Il montre ensuite les indications et, avaut tout, le rhumatisme chronique qu'Aix améliore beaucoup. Cette conférence fut particulièrement appréciée. Puis, sous la direction des confrères d'Aix, de Mme Duvernay, de MM, Duvernay, Blanc, Bertier, Françon, Kent-Gazet, etc., les étudiants purent assister aux diverses opérations thermales : plusieurs tinrent à prendre eux-mêmes la douche et le massage d'Aix. Ils visitèrent ensuite les bains romains, la grotte de la source d'Alun, la buyette des Deux-Reines, l'Hôtel de Ville, le

temple de Diane et même la maison de Lamartine et d'Elvire... L'après-midi fut consacrée à une excursion en funiculaire au Mont-Revard, station de cure à 1 500 mètres et centre de sports d'hiver où, dans une causerie, le Dr Monard résuma les indications du climat d'altitude qu'il a étudié avec tant de persévérance et de soin. Le soir, un banquet fut offert par les médecins d'Aix à leurs jeunes confrères : banquet somptueux en deux tronçons, l'un à l'hôtel du Louvre, présidé par MM. Duvernay et Carnot l'autre à l'hôtel de Paris. présidé par MM. Bertier et Rathery. Des deux côtés, des discours furent prononcés, pleins de cordialité et salués de nombreux bans. D'une part, celui de bienvenue de M. Bertier et celui de remerciement de M. Rathery; d'autre part, celui de M. Duvernay qui souligna aimablement l'en-



Scance de douche-massage à Aix (fig. 7).

thousiasme qu'il ressentait à recevoir tous ces jeunes collègues, celui de M. Cambassédès, interne des hôpitaux de Paris qui, au nom des étudiants, remercia très excellemment les confrères d'Aix si cordiaux ainsi que les organisateurs, grâce à qui un voyage si instructif et si beau avait pu avoir lieu. A son tour, M. le professeur Carnot montra toute l'importance des voyages d'étudiants aux stations françaises: on a beau faire des conférences d'hydrologie à la Faculté, rien ne vaut la vue sur place de nos stations et de leurs techniques de cure. Le professeur doit savoir se déplacer avec ses élèves et « si la montagne ne vient pas à Mahomet, c'est Mahomet qui doit se rendre à la montagne ». C'est donc aux futurs thérapeutes de se rendre aux stations françaises qu'ils ne sauront apprécier qu'en les visitant et que notre devoir est de connaître et de faire connaître.

Après une visite au Casino, la caravane reprend le train de Paris, emportant un souvenir précieux et reconnaissant de son voyage en Savoie, court comme un rêve, instructif comme une réalité.

MARTINY.

Établissement Thormal toute l'année.

### SALIES DE BEARN

Climat sédatif doux et tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative,

## Le Traitement actuel de la Syphilis

Par le Docteur E. EMERY Médecin de Saint-Lazare

Avec la collaboration du Docteur A. MORIN, ancien interne de Saint-Lazare 4924, 4 volume in-8 de 229 pages.....

## Traitement des Psychonévroses

Par la rééducation du Contrôle cérébral

Par le Docteur Roger VITTOZ (de Lausanne)

3º édition, 1921, Un volume in-8 de 146 pages.....

LE

# YAOURT NESTLÉ

EST L'ALIMENT DE RÉGIME IDÉAL DANS TOUTES LES MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN POUR LES MALADES ET LES CONVALESCENTS LES ENFANTS ET LES VIEILLARDS

LIVRAISONS SPÉCIALES ET TARIF RÉDUIT DANS PARIS Pour les Médecins et Sages-femmes

BROCHURE GRATUITE SUR DEMANDE 111, Avenue Victor-Hugo



(MÉTHODE DES DES BELLARD ET MALTET)



RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations pasales et oculaires

ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique ANTIGENE POLLINIOUE POLYVALENT, en injections hypodermiques

ET ECHANTILLONS ÉTABLISSEMENTS BYLA : SIÈCE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 26, AVONUE de l'Observatoire 

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève

(Haute - Savoie) PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes Relié à l'Établissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mal - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

### LA PESTE A MARSEILLE EN 1720-21

L'année dernière et même l'avant-dernière, la graude cité phocéenne fut, à l'instar de Paris, visitée par la peste. Laquelle de ces deux villes regut la première visitée? Il est à présumer que le tout première honneur fut pour Marseille, et l'on doit admettre, d'ailleurs, que le point d'arrivée est nettement connu et déterminé. Mais, au reste, peu importe. Ce qui intéresse, c'est de savoir que Marseille s'est défendu contre le fléau d'une manière parfaite, grâce aux mesures prises par les services locaux d'hygiène dont le directeur est le très distingué Dr G. Arnaud.

C'est lui-même qui nous renseigne dans le Marseille médical dumois d'avril dernier, numéro spécialement consacré à la peste et qui évoque de curieux souvenirs rétrospectifs concernant l'épidémie de 1720-21.

En 1919-20, des mesures rigoureuses de prophylaxie furent prises, comme suite aux déclarations qui devaient être faites, conformément aux circulaires préfectorales du 20 août 1919 et du 20 juillet 1920. En résumé: enquête à domicile, analyse du sang, isolement; destruction des foyers, au besoin par l'incendie; dératisation; incinération des chiffons, désinfection, interdiction de la « foire aux puces », etc.

C'est grâce aux mesures rigoureuses prises, que fut enrayée l'extension d'un mal dont les victimes s'élevaient, en juillet 1920, aux proportions de 40 p. 100.

Mais il n'y a pas de comparaison à chercher à établir avec la grande épidémie historique de 1720. C'est le Dr'Olmer qui nous renseigne à ce sujet par ses exposés substantiels devant le Comité médical des Bouches-du-Rhône (11 mars 1921).

En 1720, ce fut l'épidémie la plus meurtrière qui se soit jamais produite en France. Le mal exotique fut importé, d'après la tradition, par un navire venu des côtes de Syrie, et qui présenta, à l'arrivée à Marseille, le 25 mai, des patentes nettes, bien que le navire eft perdu, en cours de route, sexp personnes, dont le décès était attribué, par les médecins de santé de Livourne, à des viéves malignes e causées par de mauvais adiments. Après quedques jours de quarantaine,



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30.000 Médecins du monde entier Pour tours matades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soape à chaque repas.

Dépôt Géoéral :

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris



# SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

de 10° de Sérum pur

Sirop ... Comprimés de sang hemopoïétique

A) Serothérapie spécifique der ANÉMIES (Carnot)

B) Tous autres emplois du Jerum de Cheval : HEMORRAGIES (P.E.Weill) PANSEMENTS (R.Petit.)

ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE.eto.

Echantillong, Littérature 21 RUE D'AUMALE PARIS

les passagers furent autorisés à débarquer. Marseille était pourtant averti depuis longtemps, car déjà en 1710, au mois de juin, la peste sévissait à Saïda et à Smyrne. Quoi qu'il en soit, le premier casde peste, en 1720, fut constaté le 20 juin, d'autres surgirent le 28 juin, puis d'autres, puis d'autres. Quatorze morts le 23 juillet. C'était la contagion qui gagna bientôt toute la ville, s'étendant aux quartiers neufs, aux faubourgs, sans épargner personne. La population était alarmée, terrorisée. Vers le 25 août (phase d'apogée), mille morts par jour. «La ville n'est plus qu'un vaste cimetière qui n'offre à la vue que le triste spectacle de corps morts entassés à monceaux les uns sur les autres » (Rapport de Pichatty de Croissainte, procureur royal de la police). L'épidémie continua jusqu'en 1721 et même en 1722, mais en décroissant progressivement, après avoir fait au total 50 000 victimes environ.

Ce fléau de 1720 suscita bien des dévouements sont à l'honneur de Marseille. Le souvenir de l'évêque Bekunce reste un symbole impressionnant. Mais les échevins de la ville se distinguêrent aussi en assurant le ravitaillement de la ville, malgré son isolement et en dépit des plus grandés difficultés de toutes sortes. Neuf médecins marseillais restèrent courageusement à leur poste, et

plusieurs furent emportés par «la contagion», comme on disait alors. Mais il fallut faire appel à d'autres médecins. Il en vint des environs, de Montélimar, d'Hyères, de Montpellier. Le gouvernement délégua une mission qui fut organisée par Chirac, sur l'ordre du Régent. Celui-ci défendit à Chirac de se rendre lui-même à Marseille. Ce fut son gendre qui le remplaça, le professeur Chicogneau, de Montpellier, celui-là même qui a laissé une relation de la maladie de Louis XV à Metz (Voy. Paris médical, 2 avril 1921).

Qui l'eût cur? Ou plutôt qui ne l'eût pas cur? La peste de 1720 divisa les médecins en deux camps: les contagionnistes et les anticontagionnistes; les uns estimant que la disette, la cherté des vivres, le désordre, l'horreur, étaient les seules causes occasionnelles du mal; les autres, les médecins de Marseille notamment, pensaient, contrairement à ceux de Paris et de Montpellier, qu'il s'agissait bien d'une maladie contagieuse. Il paraît que la Querelle des Médecins, poème en quatre chants, amusa beaucoup, s'il était toutefois permis de se réjouir.

L'art a pérennisé le souvenir de la peste de Marseille. Le Dr Pluyette rappelle, dans le numéro cité de Marseille médical, la modeste fontaine commémorative qu'on a transférée dans



# Le Diurétique rénal par excellence

# SANTHEOSE

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

PURE
Le médicament régulateur par
excellence, d'une efficacité sans
gale dans l'artériosciérose, la

PHOSPHATÉE
L'adjuvant le plus sûr des eures
de déchloruration, le reméde le
plus héroïque pour le brightique
comme est la digitale pour le

CAFÉINÉE
Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les cardiopathies, fait disparaître force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

e traitement rationnel de l'arhritisme et de ses manifestaions; jugule les crises, enraye
a diathèse urique, solubilise
es acides urinaires.

DOSES: 2 à 4 cachets par jo

C 4;

4; rue du Roi-de-Sicile

- Ces cachets sont en forme de cœur et

DODUIT EDANCAIS

le square de la Bibliothèque de la ville. Le monument fut érigé en 1852, soit 132 ans après l'épidémie. Trois ans plus tard, en 1855, on dressa sur l'esplanade de la Tourette, le buste du chievalier Roze, dont le courage fut légendaire.

On doit à la peinture un plus grand nombre de souvenirs dela peste de 1720 (tableaux de De Troy, de Louis David, du baron Gérard, de Paulin Guérin, de Magand, de Duffaud, etc.). La gravure et la numismatique ont laissé aussi des traces intéressantes. On peut voir, notamment, au Cabinet des médailles de Marseille, comme à celui de Paris, une médaille au buste de Louis XV, dont le revers représente la Santé étendant ses bras sur les trois provinces ravagées par la peste: Provence, Languedoc, Dauphiné. On lit en exerure : Pastilentia coercita.

DURAND.

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### SYNDICAT DES MÉDECINS DE LA SEINÉ

L'Assemblée générale du Syndient des médecins de la Seine avait foragé son secrétaire général de demander à M. le ministre des Pensions une réponse écrite précisant les déclarations qu'il avait faites à la conférence da 12 mail. Voici exte réponse qu'il a été lue à l'Assemblée générale de l'Union des syndients médicaux de France, le 28 mai dérrile.

e Monsicur le sccrétaire général.

« En réponse à votre lettre du 25 mai dernier, et afin de ne laisser aucune équivoque, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit : « Conformément à la proposition qui a été présentée

par le sénateur Chauveau au cours de la conférence qui s'est tenue le 12 mai dernier, dans mon cabinet au ministère des Pensions, proposition à laquelle se sont ralliés les niembres de la conférence et moi-même, j'accepte, à la condition que la édoret du sonse puisse, ainsi qu'il a dé compenu, jouer pour le règlement du passé, c'est-à-dire jusq'il au moment où interviendra un nouveau décret, de m'entendre avec les représentants no susciment de l'Union des syndicats médicaux, mais les autres associationsmédicales, pour préparer un nouveau projet de décret dont je saisirai le Conseil d'État qui substituerait pour l'avenir de nouveaux tarifs à ceux du décret du 9 mars.

- « Si l'accord qui a été réalisé à la conférence peut se maintenir sur ces bascs, j'accepterais :
- « 1º Qu'une commission tripartite soit nommée.
- « 2º Qu'une organisation de soins avec contrôle soit établie ;
- 3 « 3º Qu'un tarif d'accord soit fixé pour tous les soins médicaux et chirurgicaux.
- «J en cfaisa' ailleurs que répéter, dans cette ettre, ceque pé di dit au cours de la conférence du 12 am ai demier, ainsi qu'en fait foi le compterendu sténographique, et je ne demandé qu'à voir se traduire en réalités l'accord és intervenu set bases de la proposition de M. et sénateur Chauveau, à la condition qu'aucun des éléments ne soit aujourd'hui remis en cause.
- e Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, les assurances de ma considération distinguée.

Signé: Maginot.



# LA SANTÉ PAR LE GRAND AIR

LES COLONIES DE VACANCES

Avec Préface de Gabriel BONVALOT

s volume in-18 de 272 pages, avec planches et figures.....

4 fr. 50

### REVUE DES REVUES

Diabète et goitre exophtalmique (MARCEL LABBÉ, Ann. de méd., 1920, nº 2).

L'auteur relate chiq observations de diabète coincidant avec la madalie de Basedow et étudie, à ce propos, le diabète thyroidien. Tantôt il s'agit d'un diabète grave avec déuntrition et acidose, pouvant aboutir à la mort par coma diabètique: l'acidose est parfois intermittente ou même complètement absente; par contre, une acidose intense et précoce peut accompagner un trouble glyco-régulateur relativement peu considérable. Tantôt le diabète est modéré, et le seul indice de l'hyperglycémic est une glycosurie lgère et intermittent e. Tantôt enfin le trouble glyco-régulateur ne se révêle que par la glycosurie alimentaire. D'autre part, on a cité des familles dont les membres étaient, les uns diabètiones, les autres basedowiens.

Le diabète des basedowiens a une allure particulier ; la givocunie est plus resistante et plus indépendante du régime alimentaire que dans les diabètes ordinaires, parfois son intensiée ets nettement en rapport avec les poussées évolutives du gottre exophitalmique. Ce diabète se complique facilement d'achdose, ce qui tient peut-être à l'exagération du métabolisme azoté que provoque le goitre exophitalmique. De plus, les diverses médications ordinaires du diabète ont peu d'action; l'hémato-éthyrofdine est inefficace; la valérience et les brouures ont peu d'effets; la quémie et le salicylate de soude sont plus actifis. Les unelleurs resultats sont obtenus par une thérapeutique visant le corps thyrofde, en particulier par le traitement jodé administrés sous forme d'idodo-malsine.

Le diabète des basedowlens semble relever d'un trouble fonctionnel du corps thyroïde; mais la pathogénie en est encore très obscure, les expériences sur les animaux et les essais thérapeutiques ayant donné des résultats varables. Il n'en existe pas moins, chez les basedowlens, une forme particulière de diabète, que son evolution, en rapport avec celle du goitre exophtalmique, autorise à considérer comme un diabète thyroïdien.

L'hypercholestérinémie dans les néphrites (Cor-

DIER, BOULUD et COLRAT, Journ. d'urol., 1920, nº 2). Les auteurs relatent uu cas d'hypercholestérinémie observé chez un cultivateur, âgé de trente-trois ans, atteint d'un syndrome de néphrite chronique avec gros cœur, hypertension, polyurie, albuminurie, cedème des iambes et troubles visuels, sans azotémie. Le taux de la cholestérine dans le sang atteignait 6º,40 p. 1 000. Le sérum sanguin ne contenait que ost, 60 d'urée p. 1 000 ; cette faible proportiou d'urée sanguine permettait de prévoir une évolution longue et des rémissions possibles. Sous l'influence d'un régime alimentaire approprié, la tension artérielle s'abaissa; le sang ne contenait plus, un mois après le début du traitement, que 3 gr, 20 de cholestérine p. 1 000, et le malade, dont l'état était très amélioré, put reprendre ses travaux. Il convient. chez les hypertendus non azotémiques, de chercher à abaisser le taux de la cholestérinémie par un régime spécial : suppression des œufs, ainsi que de la viande et de la crème du lait, et emploi abondant des légumes verts et des fruits.

Que faut-il entendre par cellules aberrantes mastoïdiennes? (Pr Mourer et médecin-major Ser-GNEURIN, Revue de Laryngologie, nº 10, 31 mai 1920).

Les auteurs passent en révue les observations et les éthdes qui ont conduit à la notion de la veclulea aberante inastoldiennes et s'emploient à détruire cette conception. Pour apporter des preuves de la communication directe ou nidirecte de toutes les collules pneumatiques pérteuses on squameuses avec la cavité tubo-tympano-antrale, lis se sont livrés aux recherches anatomiques, soft au cours des interventions, soit sur le cadavre. A l'aide d'injections d'alcool teinté au bleu de méthylène faites par l'ouverture de la trompe d'Enstache, ils ont coloré les cellules pneumatiques et toutes les cellules, même celles d'appareuse sisolée.

Au cours de leurs interventions, les auteurs n'ouertent pas de creasser une tranchée rétro-autrale profonde, parallèle à la linea temporatir et en dessous d'elle, et oùvrent ainsi une chaîne de cellules profondes qui relient les cellules postero-supérieures d'apparence aberrante à la cavité autrale. Toute cellule pneumatique est une cellule aérée, donc communiquante.

Il en résulte que la mastordectomie doit toujours être large et profonde. J. TARNEAUD.

L'examen de la gorge dans le botulisme (D\* V.ER-NHUWE, Revue de Laryngologie, nº 11, 15 juin 1920). Les troubles de la vue, la paralysie du voile du pala, la courbature générale forment le trépied symptomatique du botulisme.

Le diagnostic entre les paralysies post-diphtériques et la paralysie du Bacillus botatinus repose sur les troubles oculaires concomitants et aussi sur le fait que la paralysie totale du volle est derègle dans le botulisme. On sait que le botulisme détermine de l'ophtalmoplégie interne et que les muscles externes de l'edil sont parfois atteints. J. TARKRAUD.

Les troubles psychiques dans les psychonévroses. Leur physionomie clinique (BLANCHARD, Sud médical, 15 mai 1920, p. 1201-1202).

Les névroses disparaissent devant les psychonévroses. Daus les psychonévroses, les troubles confusionnels sout les plus fréquents parmi les troubles psychiques observés. La confusion des psychonévroses ne diffère pas du syndrome confusionnel classique.

Dans la psychonévrose de guerre, on trouve au syndroine confusionnel, soit comme point de départ, soit comme aboutissant, uu état d'asthénie; l'asthénie apparaît comme une forme attétuée de confusion.

La confusion mentale est habituellement considérée comme l'expression clinique d'un état d'intoxication ou de toxi-infection; celle de la psychonévrose n'est liée ni au pithiatisme (début souvent brusque sans phase de méditation, inpuissance fréquente de la psychothéraple), ni à des lésions organiques appréciables du névraxe; élle a, elle aussi, une origine toxémique (état saburral, toxicité urinarie, etc.).

L'origine de cette toxémie est facile à saisir quand la maladie est consécutive à une infection, à une intoxication, au surmenage! Dans les formes dites constitutionnelles, et dans les formes post-commotionnelles ou postemotionnelles, il faut incriminer vraisemblablement unrupture de l'équilibre endocrimien.

H. ROGER.

# IRYCHNA

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc1

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLON P. LONGUET 60, rue des Los



### INIOUE MEDICALE D'ECUL à 5 kil. de Lyon

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadles du tube digestif et da la natrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Équily (Rhône) Notice sur demende

### ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

## PLASTINA

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de cholestérine) pour l'usage hypodermique, dituée qu 25 % dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) - les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

LaJ" BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boites de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boites de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière. PAS D'INTOLÈRANCE - LES INIECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la " BIOPLASTINA SERONO " à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont-Thabor, PARIS (I°)

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraîts Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Coliques hépatiques, \*\* Ictères HÉPATISME DIABÈTE ARTHRITISME DYSHÉPATIQUE ÉMIE FAMILIALE CHOLÉMIE et TUBERCULOSE SCROFULE justiciable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPESIES et ENTÉRITES \*\* HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCO-MEMBRANEUSE

CONSTIPATION + HÉMORROIDES + PITUITE MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉRATOTOXIQUES
INTOXICATIONS et INFECTIONS
TOXÉMIE GRAPITIZE
FIÈVRE TYPHOIDE \*\* HÉPATITES « CIRRHOSES

Littérature et Échantilion : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)



PILULES et SOLUTION

MÉD, D'OR GAND 1913

PALMA

1914

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le D' Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrésant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrétion, cominir l'oportiseragie et les cinciages
ion, cominir l'oportiseragie et les cinciages
ion, cominir l'oportiseragie et les cinciages
in l'arranges de la grycefrane, Elle constitue
une tiérrapeutique complète, en quelque sere
VOIES BILLAIRES et des syndromes qui
menter VOIES BILLAIRES et des syndromes qui
menterale, non toxique, bien tolère, legérment
source, ni solodo, our n. PLULUES foi par boist,
Une à quartes cuilleries à dessert par jour au cébut
des repas ou a 8 de PIULUES. Enfains étemi-dose.

Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépense minime à la dose shituelle d'une cuillerée à dessert quotid

de 2 PILULES équivalent

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCOLOGIQUE

Séance du 25 avril 1921.

Quelques cas anormaux de métaneolle. — MM. Ph. CHAS-LIN, Ph. CHATELIN et I. MRYERSON rapportent trois cas de malades ayant présenté des symptômes a'écartant du type habituel de la mélaneolle; mais chez tous, le fond essentiel était l'émotion triste.

Encéphalite épidémique et divorce. - M. G. PETIT (de Bourges) rapporte l'histoire d'une jeune malade atteinte, depuis plus de quinze mois, d'une eucéphalite épidémique à forme mentale. Les symptômes fuitiaux, pourtaut très accentués, surviurent peudant les fiançailles ; mais ils n'attirèrent pas suffisamment l'attention ou l'intérêt de la famille qui en méconnut plus ou moins volontairement la gravité, et le mariage fut célébré en pleine période de tronbles psycho-organiques. Pendant la nuit des noces, la jeune mariée s'échappa par la fenêtre de la chambre unptiale, et refusa dans la suite de réintégrer le domicile conjugal ou d'avoir des rapports avec son mari. La procédure en divorce qui suivit son cours en même temps qu'évoluait à l'hôpital, puis à l'asile, une forme mentale prolongée, oscillante, rémittente et intermittente d'encéphalite épidémique, est basée tout entière sur des réactions mentales ou psychomotrices d'ordre manifestement pathologique. En outre, pendant l'évolution de son affection, la malade a présenté plusieurs fugues ou tentatives de fugue, accompapagnées parfois d'actes de violeuce ou d'agression sur les personnes de son entourage, trois tentatives de suicide par strangulation, de la lacération de vêtements ou d'objets de literie, des vols ou tentatives de vols d'aliments, de la sitiophobie liée à des idées de suicide.

Sur un cas de délire d'interprétation. — M. X. Abely.

— Il s'agit d'un malade présentant une constitution para-

noiaque primitive; des excès alosoliques [déclenchen chez ce sujet un délire de jalousie qui survivent seulement par intervalles après des excès de boisson. Peu à peu ce délire devient permanent et prend l'allure d'un délire aljoux d'interprétation. Le malacé dans la suite devient diabétique et ce diabète se complique d'impuissance et de cataracte double; d'oû l'exclatation fatale des idées délirantes de jalousie. La constitution a déterminé de délire; l'alcolosime a douné la couleur de ce délire.

Mort subite chez un aliéné. Pneumonie. Lésions des capsules surrénales. — MM. BEAUDOIN et DUBOURDIEU attribuent la mort subite à une insuffisance surrénalé airuï.

Trailement de la paralysis générale par le néo-salvarsan. — MM. QUERCY et ROCER. — Les résultats observés ont été les situats : Persistance des signes physiques et psychiques, amélioration de l'état général. Irréductibilité du Wassermann daus le liquide céphalo-rachidien. Dans quatre cas sur sept, retour rapide de la lymphocytose à la uornale et prompte réapparition de la lymphocytose arbei la cessation du traitement.

Psynhothérapie : applications diverses. — M. le professeur Chavigny (de Strasbourg) préconise l'emplo de la psychothérapie en médecine générale. Il en a retiré de bons effets dans des cas d'anorexie, de dyspepsie, troubles moteurs, contractures, etc.

Emploi du gardénal dans l'épliepsie. — MM. QUERCY et SIZARET confirment les résultats obtenus par MM. Raf fegeau, Maillard et autres.

Conception générale de la psychose maniaque dépressive. — D'après M. Strandbinski, la psychose périodique est constituée par : 1º la constitution psychasthénique; 2º l'auto-suggestiou du malade qui prévoit et craînt le retour de la phase dépressive ; 2º la création des automatismes qui se déclenchent rythmiquement sous l'influence de facteurs déterminés.

| Anémie,<br>Scrofuie,<br>Chlorose,<br>Lymphatisme.       |                                                                                                                                                                                                         | Tuberculose<br>pulmonaire,<br>osseuse,<br>gangiionnaire, |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         | "Calciline"  RECALCIFICATION - REMINERALISATION  COMPRIMES & DESAGREGATION IMMEDIATE  Mode d'Emploi: * Comprimés dans un per d'eau avant chaque repas. Endats 1/2 does.  A. ODINOT PARIS 2, FULE VANEAU |                                                          |
| Croissance,<br>Adénites,<br>Coxaigie,<br>Maiadle des Os | 1                                                                                                                                                                                                       | Diabète,<br>Grossesse,<br>Allaltement,<br>Convalescence  |



DIATHESE URIQUE

DIATHESE URIQUE

DIMENUTE DE STANDARDO LABORATORE DE THERAFIE GIOCHIMIQUE 159. Armino de Visician. Caris

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

VICHY CÉLESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

### NOUVELLES

Vlatios médicales à Vichy. — An cours du mois de mai, la Compagnie fermière de Vichy a inaugner la saison thermale de 1021 eu recevant successivement à Vichy les professeurs et auditeurs du Cours sur les maladies du tube digestif, institué à l'hôpital Saint-Antoine, sous la direction des De Bensande, Pélix Ramond et Le Noir, puis les élèves des Cours de thérapeutique et d'hydrologie des Facultés de Nancy et de Igyou, sous la direction des professeurs agrégés Perrin et Piery.

Reçus par les représentants de la Compagnie formière et les membres du bureau de la Société des sciences médicales de Vichy, les professeurs et élèves de ces cours, comprenant de nombreux médechis étrangers, visitérent les célèbres ouvecs de l'Étant e les installations du grand établissement thermal, dont ils ont pu apprécier la laute perfection; les services d'hydrologie, de mécanothérapie, et l'électrothérapie retiurent spécialement leur attention

Dans les toasts prononcés à la fin des banquetes offerts par la Compagnie fermière aux hôtels du Pare et Majestie, le représentant de la Compagnie et le président de la Société des eclences médicales souhaitement la bienvenue aux professeurs et aux élèves venus si nombreux pour visiter i a 'station thermale de Viely. Le D' Pédic Arx, 3. consacil de Ramond, médecin des hôpitaux, les professeurs agrégés raires, de l'Perrin et Plery remnerérent la Compagnie de son contial accueil et célébrièrent les vertus blerfaiautes des eaux des sources de l'État, dont la gamme si riche permet les combinaisons thérapeutiques les plus variées, est shroge,

Décret du 28 mai 1921 relatif à l'avancement du personnel enseignant des universités. — ARTICLE PERMIER.— Les articles 3 et 7 du décret du 28 décembre 1919 relatif à l'avancement du personnel enseignant et scientifique des universités sont modifics aiusi avil 11 suit :

Art. 3. — Tout fonctionnaire appelé dans une faculté, par décret ou arrêté ministériel ou rectoral, à un des emplois énumérés à l'article premier est rangé dans la dernière classe d'après la date de sa nomin tion avec une ancienneté de classe évale à zero.

Art. 7. — Lorsque la date de nomination on de promotion est la même, la priorité est déterminée par l'ancienneté totale calculée comme il est dit à l'article 2.

Daus le cas où l'aucienneté totale est la mêure, la priocultés de médecine et las les facultés de droit, les facultés de médecine et les facultés de pharmade par la date de l'agrégation et, si la date est la mêue, par le rang de l'agrégation; dans les facultés des sciences et les facultés des lettres par la date de nomination ou de délégation dans l'emploi de chargé de cours ou de maître de conférences.

Le temps passé en congé d'inactivité ne compte pas dans le calcul pour l'ancienneté de classe. Il est fait exception pour les professeurs nommés à des fonctions électives qui les retiennent hors du sège de la faculté.

ART. 2. — Les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1921.

Décret du 28 mai 1921 relatif au titre de professeur honoraire. —ARTICLE PERMIER —Le titre de professeur honoraire d'une faculté peut être conféré par décret après avis du conseil de la faculté :

1º Aux professeurs titulaires admis à la retraite :

2º Aux professeurs titulaires appelés à d'autres fonctions après avoir appartenu à la faculté an titre de professeur pendant au moins trois aus;

3º Aux maîtres de conférences et chargés de cours rangés dans la 1º classe et aux agrégés des facultés de droit admis à la retraite :

4º Aux agrégés des facultés de médecine admis à la retraite conformément à l'article 4 du décet du 4 mars 1914. ART. 2. — Le titre de maître de conférences honoraire d'une faculté peut être conféré par arrêté ministériel aurès avis de l'assemblée de la faculté.

re Aux maîtres de conférences et chargés de cours admis à la retraite

2º Aux maîtres de conférences et chargés de cours appelés à d'autres fonctions qui auront appartenu pendans sept aus au moins à la faculté au titre de maître de conférences ou de chargé de cours titulaires, sans avoir bénéficié du décret du 4 janyir 17021.

3º Aux chefs de travaux admis à la retraite ;

4º Aux chargés d'un cours ou de conférence nou classés, dout la délégation prendra fin après uix ans d'enseignement dans la faculté.

ART. 3. — Les professeurs houoraires font partie du conseil de la faculté et les maîtres de conférences honoraires, de l'assemblée, avec voix consultative.

Ils figurent sur l'affiche de la faculté et sont convoqués aux cérémonies.

ART. 4. — L'article 41 du décret du 28 décembre 1885

Les médecins de Toujouse à Paris. - Samedi 17 mai, septième bauquet mensuel de l'Association des médecins de Toulouse à Paris an restaurant Saint-Michel. Réuniou plus cordiale eucore, si possible, que les précédentes ; le groupement prend décidément corps - de 70 il vient de passer à 80-membres et affirme chaque mois davantage sa vitalité : c'est dout qu'il correspondait à un besoin et que l'avenir le plus fécond lui est réservé au point de vue action confraternelle. Étaient présents les Dre Fonrcade, Gabriel, Larcher, Dartigues, Roule, Mont-Refet, Nigoul-Foussal, Marcorelles, Laffont, Verdier, Alberge, Armengand, Bourguet, Dutech, Groc, Terson, Mazet, Chapelle, Clayel, Esclavissat, Malleterre, Thomas, Durand, Bory. Excusés les Drs Emouet, Millias, Galland, Delherm, Baudon, Moliuery et Cami, Audessert, toast spirituel du Dr Roule, professeur au Muséum d'histoire naturelle, pour féliciter les Dre Dutech et Roucayrol de leur récente promotiou dans la Légion d'houneur, et le Dr Bourguet de sou admission à l'unauimité à la Société des chirurgiens de Paris. Le prochain bauquet aura lieu en juin à unc date qui sera fixée ultérieurement.

Institut d'hydrologie as de dimaiologie. — Créé et rattaché au Collège de France par arrêté ministériel du 3 uurs 1913, l'Institut, dont l'organisation avait été interrompue par les évenements, vient d'être définitivement constitut. Ses laboratoires fonctionieront à partir du 17 juillet. Des conférences et des leçous régulières dont l'ensemble formera un enseignement pour les médecins et les spécialistes se destinant aux stations hydrominérales ou climatiques, commenceront en novembre prochain. PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Htophan-Cruet

en cachets dosés à 0.50 cg. (3 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

#### MONTCOURT DE 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114 MONCOUR

Extrait de bile MONCOUR Collques hépatiques Lithiase Ictère par rétention

De 2 à 6 sphérulines

par jour.

dosées à 10 e/gr.

MONCOUR Insuffisance rénale Albuminurie En sphérulines

Néphrites, Urémie dosées à 15 e/gr. De 4 à 16 sphérulines

MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

dosés à 5 ejgr. En sphérulines dosées à 35 é/ar. De 1 à 4 bonbons par jour. De 1 à 6 sphérulines —

MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine

En sphérulines dosées à 20 ctar De 1 à 3 sphérulines

Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine

Poudre surrénale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ent été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déliprent que sur prescription médicale



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPA

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### Maison G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot - PARIS (XIIIe) (place d'Italie) Anciennement, 7, rue Linné

Appareils de Précision pour la PHYSIOLOGIE et la MÉDECINE

INSTRUMENTS

Apparells pour la Mesure DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**ENREGISTREURS** DE DIAGNOSTIC SPHYGMOGRAPHES, ETC.

Postes complets d'Électrocardiographie

CATALOGUE OU NOTICES SPÉCIALES our demande. Livraison directo, PROVINCE et ÉTRANGER



OSCILLOMÈTRE SPHYBMOMÉTRIQUE du Prof. PACHON BREVETÉ S. G. D. G.

### NOUVELLES (Suite)

Pour renseignements s'adresser au seerétariat de l'Institut, Collège de France, place Marcellin-Berthelot.

Le secrétaire général, M. le Dr G. Bardet, recevra le mardi et le vendredi de 18 à 19 heures, 21, rue du Cherche-Midi, à partir du xer octobre.

Midi, à partir du rer octobre.

Société française d'hygiène. — Dans ses dernières

séances, étude de deux rapports :

1º Encombrement des villes, par M. Emile Cacheux;

2º Apprentissage du travail manuel dans les Écoles

2º Apprentissage du travait manuel dans les Ecoles primaires de les lydes, par le Di Provulu De Coummetales. Cet apprentissage permettrait l'utilisation des deux mains pour toutes les professions, même intellectuelles, comme la médecine et la chirurgie.

A la suite de la communication de M. Cacheux, la scoété a adopté à l'manimité un veu, destin à être transmis au ministre de l'Hygiène et tendant à réserver, lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées on fluviales, une zone de 200 mètres de terrain qui serait réservée à la construction d'Établissements industriels on agricoles.

Communication de M. le Dr FOVEAU DE COURMELLES sur l'action des rayons X à distance; de M. CACHEUX sur le grand Paris.

La société a émis le vœu que la mortalité en France soit diminuée par la multiplication des maisons à bon marché et hygiéniques et des écoles de plein air.

Clinique chirurgiasis de la Salphitière. — Un cours de perfectionnement d'ordre essentiellement pratique, d'une durés de quinze jours, réservé aux docteurs francis et étrangers, aum lieu du 27 juin aux 1 juillet 1921, sous la direction de M. le Prof. Gossir, et avec la collaboration de MM. Dispras, chef de chique; MONOD et LGGWY, chefs de clinique adjoints; CHARRIRS, prosecteur à la Faculté de médecine.

Ce cours comprendra des séances opératoires précédées d'un exposé technique, par M. le Prof. Cosset et ses assistants; des démonstrations à l'amphithéâtre et des séances de chirurgle expérimentale, au cours desquelles les édèves répérente eux-mêmes les opérations, (8'11 y a lieu, l'interprétation des leçons théoriques sera donnée en anglais.)

Un certificat sera délivré à l'issue du cours.

Le cours aura lieu régulièrement le matin, de 10 heures à midi ; l'apptés-midi de 14 à 16 heures. Le droit d'inscription est fixé comme suit ; 1º Cours théorique et dinique à l'hôpital, opérations à l'amphithéâtre : 150 francs. — 2º Chiurnige expérimentale au laboratoire de la clinique : 150 francs. S'inscrire au Secrétariat de la Paculté (gui-chet n° 3), les jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Le nombre des inscriptions est limité à vingt.

Cours de perfectionnement d'olo-rhino-laryagologico (Clinique do t-rhino-laryagologique de l'ibqlitat I Jariboisière). — Sous la direction de M. le Prof Sebilaru, un cours de perfectionnement (clinique et technique) fait par MM. les D<sup>st</sup> DUPUDURMENTE, et MIRGENTLE, chefs de clinique, BONNET-ROY, assistant, TRUPPERE CHATHELIER, internes, commencera le 20 août, à 10 h. 30, et continuem les mardis, jeudis et samedís; il comprendra 20 leçons. Il sem suivi d'un cours de chirugie opératoire cervice-lacide sur le cadavre.

Droit de laboratoire : 150 francs.

Se faire inscrire au Scerétariat de la Faculté de médecine, guichet nº 3, les jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Cours de perfectionment d'ot-rinn-layragologie (Pacutiéde médecine de Bordenux).— Ce cours, qui aura licu du 18 au 33 pillelt, sens fait par M. le Prof. Mouss, avec la collaboration de MM. Cartins, Pricoss, Martan, Acciono, agrégés, et Georges Porstvans, chef de clinique. Il comprendra des legons et des examens cliniques et une mise au point des questions d'actualité, des travaux pratiques de laboratoire et des exercices opératoires. Dout d'inserfique i 150 fains.

S'inscrire au Secrétariat de la Faculté de médecine de Bordeaux.

Association française d'urologie. — En juillet prochain, du 5 au 7, aura lieu à Faris, sous la présidence de M. Legueu, le Congrès international triennal d'urologie; quant au Congrès français annuel, il doit avoir lieu à Strasbours.

Ordre du jour du Congrès. — 5 juillet, 9 h. 30, Séance d'inauguration à la Faculté de médécine. Allocution de M. le ministre de l'instruction publique. Discours du professeur H. Fenwick (Londres), président de l'Association internationale d'urologie. Rapport de M. Dessosecrétaire général. Discours du professeur Legueu.

5 jüllet, 10 h. 30. Séance, Question à l'ordre du jour : Des néphirés à syadrome urémigéne. Rapporteurs : M. Foster (New-York), M. Hogge (Liége), M. Langdon Brown (Londres), M. Telssier (Lyon), — 15 heures. Salte de la discussion. — 16 h. 30. Visite de l'exposition d'instruments et appareils. — 17 h. 30. Réception des membres du Congrès par la municipalité de Paris à l'Hôdel de Ville. — 21 h. 30. Soirée artistique offerte par le président du Congrès.

6 juillet, matin. Visites aux hôpitaux et musées d'anatomie, séances opératoires. — 15 heures. Question à l'ordre du Jour: Résultats éloignés des traitéments des traumatismes de l'urêtre. Rapporteurs: M. Gardini (Bologne), M. Kidd (Londres), M. Pasteau et M. Iselin (Paris). — 17 b. 30. Visite à l'exposition urologique.

7 juillet, matinće, Visites aux höpitaux, séances opératoires. — 15 heures. Assemblée générale. — 15 h. 45. Question à l'ordre du jour: De la pyelographie, Rapporteurs: M. Lasio (Milan), M. Papin (Paris). M. Young et M. Waters (Baltimore). — 20 heures. Bauquet offert aux membres du Congrés,

8 juillet ct jours suivants. Visites aux champs de bataille et aux régions dévastées.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 30 Mai, M. BEUCHARD (Robert), Contribution à l'étude de la synostose radio-cubitale supéricure. — M. LEBEAU (Pierre), Contribution à l'étude du traitement de l'antinax par le vacein du Prof. Delbet.

31 Mai. — M. MOALIN (Paul), Du renforcement de l'activité spécifique des metaux par l'adjonction des lipoides. — M. BROUSSOLIE (Jean), La leucémie sigus. 6 Juin. — M. P. BOUGENOY, Du traitement de l'infection utérine.—M. MARCE, ADAM, Contribution à l'étude.

de la vaccinothérapie; — M. Gicquer, Contribution à l'étude clinique des fractures; — M. Bézine, Le choléra à Paris en 1849.

7 Juin. - M. Arsac, Traitement de l'infiltration molle

### ANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime des

HÉPATIOUES



### SUPPOSITOIRE PEP

CONSTIPATION Echant: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers. HEMORROIDES

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic, (Aletti, directeur.)

RICHARD POMARÈDE

A CURE DE DIURESE

### Près NYON (Canton de Vaud, Suisse) \_\_\_ LAC LEMAN -

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

Sur la ligne

[[sere] PARIS GRENOBLE Altitude = 465 m. - Climat de demi-montagne. - Eau sulfhydriquée (Inhalations, pulvérisations, bains, boisson)

### Affections des voies respiratoires Saison du ler juin au 30 septembre

Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église





LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantillon, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande.

Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor Hugo, Bois-Colombes (Seine)

### NOUVELLES (Suite)

de l'urètre postérieur; — M. VOIRIN, Contribution à l'étude de l'herpès du larynz; — M. MIGNOT (René), Pathogénie de l'endocardite maligne; — M. LE BASSER, L'ulcère simple de l'intestin grêle;

9 Juin. — M. Gotdyrft, Les troubles respiratoires conscettifà à la penuonoie; — M. RAULOY, Contribution à l'étude de la syphilis de l'estomac; — M. PROUSY (Jacques), De l'actinothérapie combinée à l'électrolyse; — Ma° Charlett, A propos d'un cas d'accouchement indolore; — M. PAGEY (René), Contribution à l'étude de l'hérédo-syphilis de seconde génération.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

- 11 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 10 lt. 45. M. le Prof. GILBERT: Leçon clinique.
- II JUIN. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Prof. ACHARD, 10 heures : Leçon clinique.
- 13 JUIN. Paris. Amphithéâtre d'auatomie des hôpitaux (rue du Fera-Amoulin): Ouverture du cours de chirurgie d'urgence de MM. les Drs GOUVERNEUR et BERGERER, à 2 heures.
- 13 JUIN. Paris. Faculté de médecine, 5 heures. M. le Dr Roussy: Les troubles sensitifs d'origine cérébrale.
- 13 et 14 JUIN. Paris. Faculté de médecine. Iuscription pour les examens de chirurgien dentiste (12, 2 et 3%). 13, 14 ET 15 JUIN. — Lyon. Paculté de médecine, con-
- 13, 14 ET 15 JUIN. Lyon. l'acuité de médecine, conférence de M. le P'HENDERSON (de l'Université Harward).
   14 JUIN. Paris. Dernière limite d'iuscription à la Faculté de médecine pour le 5º examen. 2º partie.
- 14 JUIN. Paris. Hôpital Cochin. M. le Dr Cantonner, à 2 h. 30: Ouverture des leçons d'ophtalmologie pratique.
- 15 Juin. Paris. Jardin d'acclimatation. Inauguration de l'Exposition de la natalité.
- 15 JUIN. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (M. le Prof. GILBERT). M. le D<sup>\*</sup> VILLARET, à 10 h. 45: Les tumeurs des côlons.
- 15 JUIN. Paris. Faculté de médeciue, 5 heures. M. le Dr Guillann: Les lésions traumatiques de la moelle.
- r6 Juin. Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. le Prof. SEBILEAU), à ro heures. M. le D' LERMOYEZ: Le mal de gorge.
- 17 JUIN. Paris. Assistance publique. Concours d'assistant d'électro-radiologie des hôpitaux, à 16 h. 30.
- 17 Juin. Paris. Clinique Baudelocque, M. le Dr Om-BREDANNE, à 11 heures : Affections congénitales à opérer de bonne heure.
- 17 JUIN. Paris. Faculté de médecine, 5 heures. M. le D' LHERMITTE : L'encéphalite épidémique.
- 18 JUIN. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Prof. GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique.
- 18 Jun. Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beaujou, M. le Prof. ACHARD : Leçon clivique à 10 heures.
- 20 Jun. Paris. Académie de médecine. Clôture du registre d'inscription des candidats au concours Gerdy (eaux minérales).
- 20 Juin. Folkestone. Congrès du Royal Sanitary Institute de Londres.

- 20 Juin. Paris. Clinique Baudelocque. Ouverture du cours d'opérations obstétricales et du cours de physiologie et de pathologie de la gestation.
- 21 Juin. Paris. Faculté de médecine. Dernier délai pour l'inscription des candidats à la thèse.
- .21 Juin. Nantes. Concours de médecin des hôpi tanx de Nantes.
- 21 Juin. Bruxelles. Congrès de médecine et de pharmacie militaires.
- 23 JUIN. Besançon. Deruier delad d'inscription pour le concours de suppléant des chaires d'auntomie et de physiologie à l'École de médecine de Besançon. Dernier délad d'inscription pour le concours de chief des travanx de physiologie à l'École de médecine de Besançon.
- 23 Juin. Paris. Cliuique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. le Prof. Sebileau). M. le D'Caboche, à 10 hepres : La tuberculose nasale.
- 24 Juin. Paris. Clinique Baudelocque. M. le D' Om-BRIDANNE, à 1 ri heures: Affections congénitales dont l'opératiou doit être différée. 25 Juin. — Dernier délai pour l'inscription dans les
- préfectures des candidats au concours de l'École du Service de santé militaire.
- 25 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M. le Pr Gilbert, à 10 lt. 45: Leçon clinique.
- ≈25 JUIN. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Р Аснаво, à 10 heures : Leçon clinique.
- 26 Juin. Nancy, Cours de thérapeutique, M. le De Perrin, professeur agrégé: Visite de la station thermale de Plombières.
- 27 JUIN. Marseille. Concours de clinicat obstétrical.
- 27 JUIN. Paris. Cliuique chirurgicale de l'hospice de la Salpêtrière, à 10 lieures : Ouverture du cours de perfectionnement de M. le P. Gosser.
- 27 Juin. Paris. Hôpital de la Charité, à 5 heures : Ouverturedu ours de perfectionnement sur la tuberculose de M. le D' SERGENT.
- 29 Juin. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Prof. GILBERT. M. le Dr VILLARET, à 10 h. 45: Les túmeurs du rectum.
- 30 Juin.—Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. 1e Pr Sebileau). A 10 heures, M. le Pr Bourgeois: L'œdème du larynx.
- 30 JUIN. Rouen. Concours de chirurgien des hôpitaux.
- rer Juinter. Paris. l'aculté de médecine, Congrès d'histoire de la médecine.
- 4-Juiller. Montpellier. Coucours de suppléant des chaires de physique et de chiuic, de suppléant des chaires de pharmacie et matière médicale, de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, à l'École de médecine de Marseille.
- 4 JULLET. Lyon. Concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, de suppléant de la chaire de pathologie et de clinique médicales à l'École de médecine de Diion.
- 5 JUILLET. Paris. Paculté de médeciue. Réunion de l'Association française d'urologie.

### Dragées ....Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-A NÉMIS (4 à 6 par jour) { NERVOSISME HONTAGE, 48, Boal, 4s Perl-Boyal, PABIS

### STOMOTHO MONTAGU

GOUTTES GE == 6 SIROP (0.60) PILULES (0.60)

TOUX POTESTING

### CHRONIQUE DES LIVRES

Chirurgie de l'œil et de ses annexes, par Félix Terrien, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, ophtalmologiste de l'hôpital Beaujon. 2º édition, 1 fort volume in-80 de 620 pages, 496 figures, 50 fr.

augmentée et entièrement refondue (Masson et C10, 120. Boulevard Saint-Germain à Paris).

La première édition de cet ouvrage, parue en 1902, a obtenu un grand et légitime succès. L'auteur a refondu

et augmenté notablement sa deuxième édition qui cons-

titue une œuvre de premier ordre.

La table des matières donnera un aperçu des sujets qui sont traités: Notions préliminaires (technique opératoire, anatomie chirurgicale du globe) ; opérations sur la cornée; opérations sur la sclérotique; opérations sur l'iris; opération de la cataracte; complications de l'opération de la cataracte, leur prophylaxie; variétés de cataracte; opérations sur la totalité du globe oculaire; opérations sur les annexes du globe oculaire (muscles, conjonctives, appareil lacrymal); opérations sur l'orbite; opérations sur les paupières. Un appendice est consacré à la ponction lombaire dans les affections oculaires, au traitement des troubles visuels produits par les tumeurs de l'hypophyse.

Comme on le voit, il s'agit d'un traité très complet de chirurgie oculaire dans lequel aueuu détail n'est négligé. Les descriptions sont d'une clarté parfaite; les figures qui ornent le texte, nombreuses et variées, ne laissent rien à désirer. La lecture en est aussi attravante pour le chirurgien non spécialisé que pour l'ophtalmologiste; c'est une œuvre vécue, fruit d'une expérience consommée qui fait le plus grand honneur à Félix Terrien, et que la librairie Masson a parfaitement éditée.

ALBERT MOUCHET.

Technique chirurgicale, par G. MARION, professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris, 5º édition, 2 vol. gr. in-8 de 1038 pages avec fig. noires et col. 90 fr. (A. Maloine et fils à Paris).

Tout le monde counaît la technique chirurgicale de M. Mariou, et la meilleure preuve du succès que cette publication a obtenue auprès du public médical est la rapidité avec laquelle se succèdent les éditions. Nous en sommes à la cinquième et quatre années seulement nous sépareut de l'éditiou précédente. C'est que l'ouvrage est sympathique... comme son auteur : beau format, texte clair, précis et concis, dounant juste ce qu'il faut pour faire comprendre l'acte opératoire que l'on suit d'autaut plus facilement que d'innombrables figures et de belles planches en couleur en illustrent la description.

La technique chirurgicale fait des progrès rapides ; des méthodes opératoires nouvelles ont surgi, grâce surtout à l'impulsion dounée par la chirurgie de guerre. L'auteur a mis son ouvrage au courant des derniers perfectionne-

Nous ne pouvons que souhaiter à ces volumes la même vogue qu'à leurs devanciers. A. SCHWARTZ.

Précis de rachianesthésie générale, parle DrG. LE FILLIATRE. Un petit vol. in-16, 160 pages, 29 figures

8 fr. (Le François, 91, boulevard Saint-Germain, Paris). Excellente mise au point de la question de la rachianesthésie, exposée par un de ceux qui ont le plus lutté pour elle et qui ont imaginé une méthode simple, efficace.

Dix chapitres traitent successivement de l'historique de l'évolution physiologique de la rachianesthésie, du lieu d'élection pour la ponction, de la technique, de la marche, des incidents de l'anesthésie, etc...

Psychiatrie. Traité de pathologic médicale et de thérapeutique de MM, SERGENT, RIBADEAU-DUMAS et BABONNEIX, 1921, 2 vol. in-8 ensemble 883 pages 50 fr. (Maloine et fils à Paris).

Le tome I comprend 425 pages et est composé des chapitres suivauts : Sémiologie psychiatrique, par Antoine Ritti; Manie aiguë, psychasthénie et obsessions, par P. Juquelier: Mélancolie, folies périodiques, par Durand ; Confusion mentale, psychologie des délires, par Mignard : Délires systématisés chrouiques, par Sérieux et Capgras; État mentaldes hystériques, par Logre; Étatmentaldes épileptiques, par Brissot; Psychiatrie de guerre, par Mallet.

Le tome II est de 458 pages et comprend les chapitres suivants: Les aliénés criminels, par Colin et Demay; Intoxicatious endogènes, par Legrain; Dégénérescence, par André Barbé; Démence précocc, par Deny; Démence organique, démence sénile, par Truelle ; État mental des aphasiques, par Brissot; Paralysie générale progressive, par Bouhommeet Padet; Internement des aliénés, par Charou; L'expertise psychiatrique, par Vallon.

Un simple coup d'œil sur ces différents chapitres et sur les uoms des auteurs qui les ont écrits montre combien a été heureux le choix des directeurs du Traité. Les spécialistes les plus autorisés out condensé en ces deux tomes leurs observations, leurs travaux personnels poursuivis pendaut des aunées pour le plus grand intérêt du public médical. TEAN CAMUS.

Précis de pathologie interne et de diagnostic, par Roger HYVERT, 1921, 5° Edition, entièrement revue et augmentée, 1 vol. in-18 de 586 pages, 15 fr. (Maloine et fils, à Paris).

Bou « guide de médecine pratique », grâce auquel l'étudiant peut s'orienter facilement et rapidement à travers les finesses, parfois tortueuses, du diagnostic. Ce vade-mecum commence par un bon chapitre sur l'examen des malades en clientèle. Une table alphabétique trèssimple termine heureusement ce précis appelé au succès.

# Guide pratique des Repères anatomiques

AR LE D'AUBARET Professeur à l'École de Médecine de Marseille. 2º édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

### LIBRES PROPOS

#### P. T. T.

S'il existe malheureusement bien des sujets qui nous divisent, il en est qui ont le privilège de nous mettre immédiatement d'accord. Quand, dans le milieu le plus hétérogène, la conversation vient à tomber sur le service des postes, comme par enchantement toutes querelles cessent, etc est dans la plus parfaite harmonie que monarchistes, antionalistes, républicains, socialistes et communistes entonnent des malédictions contre une organisation qui nous fournit le plus éloquent exemple de l'incapacité commerciale de l'État.

Paris médical en a souvent souffert sans se plaindre. Il sait trop à quoi aboutissent les plaintes pour y gaspiller son temps. Si aujourd'hui il comNous sortions de la banalité habituelle. Certes nous avions eu des lettres en retard, perdues, macufées, mais des lettres mangées par les rats, c'était vraiment original, et il valait la peine de présenter à nos lecteurs le dernier chef-d'œuvre de l'Administration postale.

On a été sévère pour les rats l'année dernière à Paris. Ce n'est plus l'âne du bon Lafontaine qu'on rend responsable du « mal qui répand la terreur ». Le rat l'a réhabilité, mais à ses dépens. Partout on l'a poursuivi, traqué, massacré. Il n'a trouvé qu'un refuge: les bureaux de poste, où ilne se régale pas sans doute de la asvoureus en ourriture, dont ils e pourléchait dans les cuisines, mais où il a en revanche l'inappréciable avantage de la tranquillité.



État du pli à son arrivée chez le destinataire.

munique à ses lecteurs le récit de sa dernière aventure avec l'administration de M. Deschamps, ce n'est pas en raison de sa gravité, c'est pour son pittoresque.

Il y a quelque temps, nous recevions d'un de nos collaborateurs une enveloppe contenant des épreuves. S'il vous plaît de savoir en quel état, mieux qu'une description la photographie ci-jointe vous en donnem l'idée.

Oue s'était-il passé?

Une feuille de service jointe à la missive nous fournissait l'explication. En voici le libellé :

Imprime ronge par les rats pendant son sejour au bureau, accident pour lequel nous exprimons tous nos regrets.

Signé: (Illisible.)

Oncques n'eut-il à y redouter le balai, instrument inconnu, chacun le sait, dans les locaux administratifs.

Je narrais cette histoire à un employéd'un autre bureau, Il était indigné.

« C'est inconcevable, me disait-il! On n'a pas idée d'une telle bêtise!

 Bétise n'est peut-être pas le mot propre, répliquai-je; dites malpropreté, insouciance, désordre.

- Non, je dis bien : bêtise.

— Vous admettez qu'un tel fait ne se serait pas passé dans votre bureau?

— Dans mon bureau? Ils'en passe bien d'autres, mais je n'ai pas la bêtise —bêtise, entendez-vous SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIQUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIOUES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS

# PRODUITS OPOTHÉRAPIQUES



PRÉPARÉS SUR DES GLANDES SOUMISES A LA DESSICATION IMMÉDIATEMENT APRÈS LEUR EXTRACTION par L'DANET. Phar de 1°CL

### EXTRAITS

- d'Ovaire L. P. O. en cachets de 0.20 d'Hypophyse L. P. O. > 0.05 de Surrenale L. P. O. > 0.10
- de Corps Thyroide L. P. O. >
  ET TOUTES DOSES

EXTRAITS MIXTES sur Ordonnances.

Adresser demandes de littérature & de spécimen 1,rue Grétry,PARIS (21)



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

ALA E ENIS



0.10

SCUKENALINE

(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RRÖNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à ollo-même; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigourouss.

Solution au 1/1000 | Flacons de 40 et 30 c.c. | LITTERATURE et ÉCHANTILLONS de 10.c. | LIDURANDO, PARIS (8) | L. DURANDO, PARIS (8) | Parmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)

Établissement Thermal ouvert toute l'année.

### SALIES DE BEARN

Climat sédatit doux et tempéré

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chiorurées sodiques bromo-iodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHEES — OSTÉITES CHRONIQUES

TÜBERCÜLÖSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES

CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Ø Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

bien - de prendre le public pour confident. Si votre lettre avait été mangée chez moi, je l'aurais fait jeter à l'égout, et ni vous ni vos lecteurs n'en auriez fait des gorges chaudes. Dans l'Administration, détériorer, perdre, laisser voler n'a aucune espèce d'importance. Vous savez bien que l'État a la précaution, dès qu'il prend la charge d'un service, de décliner d'avance pour ses fautes la responsabilité, que la loi laisse justement à la charge de tous les commerçants. Dès lors, pas de responsabilité, pas de faute. La gaffe commence là où on a la sottise de l'avouer. Si l'employé qui vous a fait remettre votre pli me tombait sous la main. je le lui ferais comprendre à ses dépens. »

G. L.

### VARIÉTÉS

#### BOUVART

Dans une notice sur Bordeu (Vov. Paris médical, 22 janvier), M. A. Gilbert a rappelé que le célèbre hydrologue du xviiie siècle avait eu à souffrir grandement de l'invidia medicorum, et plus particulièrement de la haine acharuée du

«puissant Bouvart, professeur émérite au Collège Royal, membre de l'Académie rovale des Sciences ».

Les titres qui accompagnentlenom désignent suffisamment le Bouvart dont il s'agit. Car il y a eu deux Bouvart, l'un antérieur à l'autre, tous deux également signalés pour leur très mauvais caractère, pour leur esprit haineux et vindicatif, pour cette manie de franc-parler brutal qui, sous prétexte de « franchise», se plaît à lancer des brocards inconsi dérés.

Le premier en date est Charles Bouvart, né à Montoire en 1592, mort à Paris et enterré à Saint-Séverin le 22 octobre 1658. II avait épousé la fille

de Riolan. Il fut premier médecin de Louis XIII au Collège de France, médecin de l'hôpital de la et intendant du Jardin des Plantes.

C'est Michel-Philippe Bouvart qui fut contemporain de Bordeu. Il naquit en effet le 11 jan-

vier 1711, à Chartres, où son père exerçait la médecine. Après des études classiques qu'il avait complètement et brillamment terminées à l'âge de quatorze ans, le fils fut envoyé à Paris pour y suivre les cours de médecine. Après un séjour de trois années dans la capitale, il se fit recevoir docteur à Reims en 1730, et retourna ensuite à

> Chartres, avec l'intention d'y pratiquer sous les auspices de son père.

Mais cette ville de province ne satisfit pas longtemps le besoin de grande activité ni l'ambition non moins grande du jeune médecin. Comme certains de ses confrères, chro nologiquement très éloignés de lui et très rapprochés de nous, Michel-Philippe Bouvart tint à goûter au gâteau de Paris et il s'y fixa (à Paris et sur le gâteau) Cette immigration lui réussit à merveille, grâce, il faut le reconnaître, à de grands et multiples talents. Il devint membre associé de l'Académie des sciences. professeur des Écoles de méde. professeur cine,



A Pario ches Remouse et Rapilly, rue St. Jucques, a la Ville de Cousances. A. P. D. R. MICHEL-PHILIPPE BOUVARY

Charité et des Enfants-Trouvés.

Son enseignement, très apprécié par de nouibreux élèves, lui valut un succès énorme.



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉGLES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnil, PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE ' PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

M. PERRIN et RICHARD

### LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16...... 4 fr. 50

### LES LIPOÏDES

dans l'infection et dans l'immunité Par le D' G. LINOSSIER

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. Un vol. in-8 (14,5×20), de 105 pages...... 10 fr.

DRAPIER ET FILS

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE MOBILIER CHIRURGICAL APPAREILS de STÉRILISATION

BANDAGES, ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

Envoi du Catalogue sur demande.



Gants « Γαληνός » Drapier.

Économie pour la durée. Grande finesse de toucher Gantant bien et sans gêne.

# **AIX-LES-BAIN**

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

GOUTTE - RHUMATISMES Sciatiques - Syphilis

Suite de Blessures de guerre

' Institut ZANDER Saint-Simon. Physiothérapie. - Station d'altitude : Eaux sulfurenses fortes pour les affections Mont Reyard, 1600 metres.

Sources de Marlioz : de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

Non moins grande fut sa voçue comme médecin consultant, mais ce fut pour des raisons moins pures. A ce point de vue, la personnalité leté, l'association-type du grand médecin et du grand charlatan : symbiose de type éternel, qu'on retrouve périodiquement avant et depuis Bouvart, jusqu'à nos jours, et sans préjudice de l'avenir.

Mais Bouvart ne put mener longtemps de front un enseignement absorbant et une pratique débordante. D'une part, sa santé s'altérait, et d'autre part il voulait trouver le temps de veiller à l'éducation de ses enfants. Aussi, par un large geste de désintéressement, en rapport avec son esprit d'indépendance, abandonna-t-il toutes ses fonctions de professeur et de médecin des hôpitaux. Il refusa même la place de premier médecin de Louis XV, fonction qui, à la mort de Sénac, lui avait été offerte.

Malgré ces mesures préventives, la santé de Bouvart déclina progressivement et, le 19 janvier 1787, il s'éteignit.

Les biographes de Michel-Philippe Bouwart le représentent comme hautain, ombrageux, despote et caustique envers ses confrères, rempli de suffisance. Aussi comptait-il de nombreux ennemis. Toutefois, il convient de porter au compte de son actif moral l'affirmation de ses intimes, lesquels répondaient de son honnéteté scruptuleux.

M. A. Gilbert (loc. cit.) a retracé les vilains traits de Bouvart qui, dans son hostilité contre Bordeu, ne craignit pas d'accuser celui-ci de vol. Bouvart cribla également de ses invectives un autre médecin de l'époque, dont il avait été l'ami intime : c'était A. Petit, docteur-régent de la Faculté de Paris, membre de l'Académie des sciences, etc. La cause de la brouille était banale et n'avait rien de personnel. C'était à propos du cas suivant : un vieillard de soixante-douze ans, qui avait épousé une personne de trente ans, meurt après quatre aus d'un mariage stérile ; dix mois et demi après la mort de son mari, la veuve accouche d'un enfant vivant et invoque ses droits de succession en attribuant l'enfant à son défunt mari. A l'occasion de ce fait divers, Bouvart rédige et signe (20 janvier 1764) une consultation contre la légitimité des naissances tardives. Signent avec lui: Baron le Jeune, Verdelhan (premier médecin du Prince de Condé), Poissonnier (médecin consultant du roi), Bellot, Borie, Macmahon, Macquart, Solier.

Mais voici que son ami A. Petit, «ancien professeur d'anatomie, de chirurgie et de l'art des accouchements», ose exprimer un avis contraire, dans une consultation en faveur de la légitimité des maissances tardives (22 jauvier 1765), consultation approuvée et contresiguée par plusieuts autres médecins, parmi lesquels Bourdelin (ancien doyen), Cochin (médecin de l'Hôtel-Dieu), Raulin (médecin de l'Hôtel-Dieu), Raulin (médecin de l'Hôtel-Dieu), Bu Fonat (premier chirurgien de l'Hôtel-Dieu), Du Fonat (chirurgien de l'Hôtel-Dieu), Du Fonat (chirurgien de la Charité), Sue (chirurgien de la Charité), Tenon (professeut, membre de l'Académie de chirurgie et de l'Académie des sciences).

Inde iræ. Nouvelle consultation de Bouvart avec nombreuses pointes contre Petit et contre le chirurgien Le Bas. Réplique de M. Petit par

une longue lettre à M. Bouvart. C'est une polémique acerbe qui n'en finit plus.

La querelle en elle-même, concernant les naissances tardives, est amusante. Chacun des deux adversaires cite de nombreux auteurs à l'appui de sa thèse contraire.

A notre époque, on ne voit plus de ces querelles. Les médecins sont toujours d'accord. HORN.

P.S. — Michel-Philippe Bouvart était poète à ses heures; du moins si l'ou s'en rapporte aux vers suivants qui sont écrits de la main de Bouvart, y compris les ratures. Le manuscrit primitifi nous a été obligeamment communiqué par le Dr Georges Baillière, auquel nous devons également l'ordonnance de Bouvart reproduiteic li Voici ces vers, vraisemblablement improvisés par Bouvart seud, à l'occasion d'un souper qui devait avoir lieu chez leur confrère Millet, cosignataire ainsi que Bourdelin (Louis-Claude, 1695-1777, deux fois doyen de la Faculté).

Mousieur Bellot le Picard
De la part de ses trois confrères
Millet, Bouvard
Oira, s'il plaît à lui, leurs ardentes prières.
Il n'est pas ici question
De faire consultation.

### RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cuillerée à soupe de "PANHÉMOL" > 2º gr. de sang total concentré dans le vido et à froid-

POSOLOGIE : | ADULTES : Deux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-éerous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, A.V. des Ternes, PARIS (IVII°). 161. Wagrem 61-42

TOUS ETATS INFECTIEUX

# ABORTIVATION CHUTE TERMIQUE

NULLE REACTION

LABORATOIRE CORTIAL-PARIS-125 Rue de Turenne-

INJECTABLE

### TÉLÉPHONE 114

### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLEPHONE 114

### Extrait gastrique MONCOUR

Hypopepsie En sphérulines

destes à 0 gr. 125 4 à 16 sphérulines par jour.

#### Extrait hépatique MONCOUR Maiadles du Fole Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 clor. en doses de 12 gr. En suppositoires

dosés à S or. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires —

#### Extrait pancréatique MONCOUR Diabète par hyperhépatie En sphérulines dosées à 20 cigr.

uppositoires dosés d 1 gr. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires —

### MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

dosées à 25 ejgr. De 1 à 4 aphérulines

Extrait intestinal

MONCOUR Constinution Entécite muco-membraneuse

dosées d 80 ctgr. De 2 à 6 sphérulines

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

Sublime docteur Galénique Sur Phtisique ou sur Vérolique, Epileptique ou Cachectique, Asthmatique ou Seorbutique. Mais il s'agit uniquement Et sans plus ample parlement De faire œuvre bien méritoire (Attendu qu'il s'agit de boire) Et que pour chasser l'humeur noire, Avant le fromage et la poire On compte faire un consistoire Où gens à drap et non à moire S'exerimeront de la mâchoire Avec gibier venant non de la Loire Mais du Percheron territoire. Enfin pour couper cours à toute rime cu oir. Brave Docteur, sans point manquer Avec nous vous viendrez trinquer Demain qu'on appelle Dimanche, En mangeant longe on bieu éclanche Soit de mouton ou soit de veau

Car il ne s'agit d'aloïau Pour votre hypochondre boiau. Cecy fut fait non le icudy Mais bien le soir du samedy, Dont la veille était veudredy, A eiuq heures après midy. tième heure précise Songer (sic) que nape sera mise Et plus tard quiconque viendra Pour un vrai coquin passera, Sauf qu'il ne vint de Lopéra.

### Signé: MILLET, L. de C. de Bailleul, BOURDELIN, BOUVART.

Pour éviter toute amphibologie Sans qu'il soit besoin de bougie Vous appereevez clair et net

Qu'on soupe chez Monsieur Millet.

Pour copie conforme: H.

#### PROCESSUS PYRÉTOTHÉRAPIQUES

#### Par le D' Henri ALLIOT

Ce qu'est la fièvre? «Tout un ensemble de phénomènes dont l'hyperthermie n'est qu'une des manifestations. Ce mot indique la coexistence de l'élévation thermique avec des troubles sécrétoires ct nerveux » (Professeur H. Roger) (1).

(r) Introduction à l'étude de la médecine, Masson et C10 Paris, 1913.

Depuis Hippocrate et jusqu'au début du xixe siècle, on admit dans la fièvre une réaction curatrice, un effort de la nature médicatrice et, · après une période où régnèrent des idées opposées. engendrées par les progrès de l'anatomie pathologique et ceux de la thérapeutique antithermique, on en est revenu des opinions trop absolues. Actuellement, on accorde à la fièvre un rôle souvent curateur

Comment s'exerce l'action bienfaisante? Des



L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

O TO TO TO TO TO

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS



(MÉTHODE DES DRS BILLARD ET MALTET)

RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre

SÉRUM D'ANES IMMUNISES A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations nasales et oculaires. ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique

ANTIGENE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA ; SIÉCE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observaleire, et échaptillone ÉTABLISSEMENTS BYLA ; SIÉCE SOCIAL ET ADMINISTRATION : 28, Avenue de l'Observaleire, et échaptillone de RECHERCHE : GENTILLY (Saise). 



Les combinaisons phosphoorganiques du jaune d'œuf, la puissance nutritive de l'extrait de malt, en font un réparateur précieux après COUCHES et OPÉRATIONS

préférence dans du lait ou du lait coupé d'eau à volonté, Peut s'ajouter au café, au thé,

au cacao, voire aux bouillier SE PREPARE SANS CUISSON.

nture : 30, RUE LACÉPÈDE, PARIS-S

Olsthmes Emphysème ronchites ronchectasies Tuberculose ooneluche etc..

PULMONAIRES Echantillona Littérature 27. RUE GAVENNE LYON

Pérapeutique Pulmonaire

en Injections trachéales · EFFET IMMEDIAT ET DURABLE



BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE Sangle "EN MAINS CROISÉES". Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone : Central : 70-55



expériences comme celles de Lépine et Lyonnet (1) où ces auteurs observerent que des chiens dont la rate seule est chauffée résistent à une dose mortelle de toxine diphtérique, bien que la température centrale de l'animal tenu immobilisé s'abaisse, semblent montrer que l'élévation de la température d'organes protecteurs (leuco et hématopoiétiques) serait suffisante, en certains cas, pour augmenter la résistance.

D'autre part, Maurel avant fait voir que, chez l'homme, le maximum de vitalité des leucocytes est réalisé entre 30 et 40°, on peut concevoir que l'hyperthermie exalte l'activité des cellules protectrices, ceci sans préjuger du mécanisme général de l'augmentation calorique, lequel, pour le professeur Ch. Richet, tiendrait à un trouble dans la régulation et non dans la production de la chaleur (2). Affections torpides et maladies aiguës. -

Un jour dans le service de dermato-syphiligraphie du professeur E. Bodin (de Rennes), nous vîmes une femme atteinte d'une plaie à la jambe gauche (Bordet-Wassermann négatif) contre laquelle toute la thérapeutique connue avait échoué, puis, par

(1) P. COURMONT, Précis de pathologie générale, Doin, Paris,

(2) Chapitre sur la fièvre dans Ce que tonte femme doit sayoir. Librairie Pélix Alcan, Paris, 1917.

suite de circonstances non déternimées, cette malade fit un érysipèle avec forte température, à la suite duquel la plaie se sécha, se cicatrisa et guérit complètement.

M. Bodin nous dit avoir vu guérir de la même façon inopinée des lupus ulcérés et des ulcères atones.

Nous avons, par ailleurs, été témoin, dans nos fonctions de médecin de dispensaire d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, d'un arrêt de suppuration bacillaire qui nous a frappé par sa soudaineté et les circonstances qui l'ont entouré : Voici l'observation :

M11e R. R..., dix-sept ans. Est malade depuis l'âge de cinq ans. Atteinte de faiblesse générale. A un moment donné, vers l'âge de luit aus, le genon droit enfla; on eraiquait une tumeur blauche. Après application de pointes de feu, tont le membre inférieur droit fut plâtré, de la cheville à la cuisse. Elle resta ainsi un an et demi. Retirée du plâtre, elle accusait une légère boiterie. Vers fin 1914, elle remarqua, sur la fambe gauche cette fois au tiers inférieur de la face externe, une grosseur violacée qui augmenta peu à peu et aboutit à la suppuration. Cette fillette resta ainsi pendant un an, puis, après avoir cousulté plusieurs médecius, on l'envoya à l'établissement de Paimbron (près Le Croisic, Loire-Inférieure) en mai 1915. Elle y resta tont l'été. La plaie suppura énormément. Ou. lui appliqua un emplâtre de Vigo et lui fit des piqures de eacodylate. Elle sortit de Paimbron, au bout de six mois,



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE L'adjuvani le plus sûr des cures de déchioruration, le remédé le plus héroique pour le brighique les odémes et la disparairre comme est la digitale pour le cridaque. Cordiaque, cardiaque, cardiaque,

LITHINÉE Le traitement rationnel d theitle

FRANCAIS

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pré 4, rue du Roi-de-Sicile PARIS .

### APPAREILS ANTIPTOSIQUES

Breveté S. G. D. G France et Etranges SULVA

Déposé

Appareil muni de la pelote à expansion progressive BI-SULVA appliqué aux ptoses généralisées.



PELOTE non gonflée

ties : deux poches in-férieures et latérales i et z et une poche

DÉBUT DU GONFLEMENT

Les poches inférieures se gonfient les premières : grâce à l'ebliquité de leur grand de leur grand axe, elles s'insinuent entre les deux branches des angles

celiques et déterminent un meuve-ment d'ascensien du côlen trans-verse et subséquemment de l'estemac.

PELOTE

entièrement gonflée La peche 3 se genflant

après réplétion des poches inférieures, soulève et maintie en positien normale le gros intestin et l'estomac.

Résultats assurés dans les Cas

les plus accentués de Ptoses gastriques, intestinales et rénales.

Notice sur demande

### BERNARDON

13, rue Treilhard, PARIS (8e)

TÉL.: WAGRAM 67-56

### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

### JLMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

### BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimente par plus de 30,000 Médicales étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUITTERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



# LABORATOIRES

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8°, Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

### NALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES SUF DEMANDE AVEC TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Contenu stomacal Salles

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques SUR FROTTIS

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes , Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs. Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielle

MÉDICATION

Avantages réunis de Tanin et de la Gélatine LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS. - Teléph\_FLEURUS 13-07

apparemment guéric. Il y a deux ans, c'est-à-dire en 1918, il survint à nouveau, à la jambe gauche, même région que précédemment, une grosseur violacée qui mit un certain temps à s'ulcèrer. Le père (1) de M<sup>108</sup> R. R... étant inscrit à notre dispensaire, la jeune fille s'y présenta ellemême en décembre 1910.

A ce moment, rien du côté des poumons, mais recrudescence de la suppuration de la plaie de la jambe gauche, et cela durait depuis quatre mois. On pratique des pause-

ments et l'on donne des fortifiants.

Mais, fin février, la jeune fille tombe malade et, le 4 mars, nous sommes appelé près d'elle.

Symptômes généraux : dyspnée marquée, toux, point de côté droit, face vultueuse, température 40°,2. Crachats très hémoptoïques (qui deviennent rapidement franchement sanglants).

A l'auscultation, dans l'aisselle droite, râles crépitants, souffle tubaire. Il s'agissait d'une congestion pulmonaire à forme pneumonique.

Sons l'infiguence d'une médication appropriée, la température tombas en quelques donne et, au bout d'une quinzaine, la malade était sur pieds. Chose curieuse, l'unit jours après le début de cette maladie ajeug, la supparation de la jambe s'arrêta, et, depuis six mois, elle n'a pas réapparu. La malade ne tousse plus; pas de signes particuliers à l'auscultation. L'appêtit est excellent et les poids de cette jeune personne ont été les suivants :

 Le 6 décembre 1919, la bascule accusait 41ks,800

 En mars
 1920
 —
 44ks, 200

 Le 28 août
 1920
 —
 47 kilos.

En réalité, depuis que cette jeune malade fréquente le dispensaire, son poids n'a cessé d'augmenter.

Est-elle à l'abri d'une récidive? On ne sauratil'affirme, l'alternance du siège des lésions indiquant une infection profonde, mais le phénomène de cessation bruque d'une suppuration bacillaire torpide de la peau durant depuis des mois, sous l'influence d'une maladic pulmonaire aigué intercurrente, nous a paru assez intéressant pour être rapporté.

Médication pyrétothérapique, médication leucogène et chimiothérapie. - En 1918, M. Titus Konteschweler a soutenu devant la Faculté de Paris une thèse sur la pyrétothérapie, sujet sur lequel il est revenu en 1919 dans un article de la Presse médicale (2). L'auteury qualifie la fièvre des signe apparent des modifications parallèles du milieu sanguin et de l'augmentation des échanges organiques». Il rappelle que M.M. Roger et Hallopeau (1896), en traitant le lupus tuberculeux avec des streptocoques et du Bacillus prodigiosus, furent les véritables précurseurs de l'hétéro-vaccinothérapie, laquelle a donné des résultats brillants dans un grand nombre d'affections et qui conduit directement à la conception d'une thérapeutique par réaction fébrile. Après

(1) Oct homme est hospitalisé depuis plusieurs semaines pour tubercuiose pulmonaire à forme évolutive, laryagite bacillaire et mastoldite vraisemblablement de même nature. Il reste à la maison une enfant de deux ans qui présente les symptiones d'une ostéo-artirhet coox-fémorale et des lésions cutanées de nature douteuse. C'est dire à quels foyers infectés nous avons affaire parfols.

(2) Nº 45, 14 août 1919.

eux, M. Renaud (1912), en essayant sur différents malades ses vaccins antityphiques pour se rendre compte de leur valeur immunisante et de leur action toxique, découvrit leurs effets thérapeutiques dans un grand nombre d'affections (phiegmons, suppurations, péritonites, etc.).

Le rhumatisme articulaire aigu a été soigné efficacement par les pyrétogènes les plus divers : l'or (Grenet), le soufre colloïdal, le vaccin antityphoïdique (Sully), le lait (Edelman).

Le fait que l'arsénobenzol ne limite pas son action aux spirilloses, à la syphille et aux trypano-somlases, mais a donné des améliorations dans le paludisme et dans un grand nombre d'affections variées, adar eassez bien, écrit M. Konteschweler, avec la conception d'une exattation de la défense orranique par le processus de la fêbrer.

Pour l'auteur, tous les agents hyperthermisants, quels qu'ils soient, agissent à peu près de la même façon dans un grand nombre d'affections et sont, jusqu'à un certain point, interchangeables. Les modifications du milieu sanguin sont à peu près identiques (a).

M. Konteschweler a obtenu les meilleurs résultats thérapeutiques sur le rhumatisme gono-coccique (par injections intravelneuses de peptone), pour lequel la pyrétothérapie devrait être seul mode de traitement, et dans la salpingite (utilisation d'injections intravelneuses des microorganismes du képhir pulyérisé) (A).

Jacobs de la constante de la prefetation de la constante de la

A l'heure actuelle, la chimiothérapie est en

(3) Dans un mémoire intituté, Patitogaine de l'accès patistre, in cincie hemocalsque, présente là la gode dei mélicale des flagitaux (23 mai 1919), JMA. P. Abrami et G. Sénevet ont émils Pavis que le phénomène constaté dans le paludisme et analogue à or qui se passe à la suite des injections intravelneuses de métaux de la companie de la companie de la companie de la companie de la température l'anduit un térouble plasmadigue apécial dû au boujeversement de l'équilbre collòdied du sang.

(4) Les grains de képhir pesés à l'état humide sont égouttés et broyés très longuement à la dose de 2 grammes pour roo grammes de sérum physiologique. On stérilise et injecte dans les veines : un centimétre cube, un demi seulement nvec les suicis très sensibles.

(5) Les bases rationnelles de la médication lencogène dans les infections médicales et chirurgicales, chez Maloine, Paris, 1916, (6) La médication leucogène dans les maladies infectieuses et dans les infections chirurgicales, Maloine, Paris, 1917.

# MISCULOSINE DYA

Neurasthenie Unemies

APPORT Stimulant Intégral

à toute diététique déficiente

Sas Catolasas musculairas Ses Oxydasas nématiques

26 Av. da l'Obsarvatoira PARIS



ACTION ANTITOXIQUE PAR L'ABONDANCE DE SES

VITAMINES

CARDIOHÉ PATOMUS CUI AIRES

Convalescence Tuberculose

> ACTION TONINUTRITIVE

Son Complexus minéral SA RICHESSE EN BASES HEXONIOUES

> USINES GENTILLY (Saine)

# PIPERAZINE MIDY

PERAZINE MIDY

LE PLUS SÛR

DE L'ACIDE URIQUE

Antiseptique Urinaire .

2 à 4 cuillerées à café par jour

LABORATOIRES MIDY

Citrate de
Lithine

Grand Communication

Citrate de

Citrate de potasse

92 %

40 %

Bi-borate

de soude

20 %

8 %

Solubilités comparées de l'acide urique

passe de refloraison avec le traitement des tuberculoses de la peau et des adénites bacillaires par les injections intraveineuses de sulfates de terres rares (néodyme, praséodyme et samarium). corps dont les propriétés antiseptiques à l'égard du bacille de Koch ont été démontrées par M.A. Frouin, de l'Institut Pasteur, et les applications médicales préconisées et mises au point par MM. Grenet et Drouin (I). Il s'agit bien là d'une action spécifique microbicide, puisque les injections intraveineuses (2 à 5 ou 6 centimètres cubes de solution aqueuse à 2 p. 100) ne détermineraient aucune réaction locale ou générale. Mais le nombre nécessaire de ces injections (quotidiennes pendant deux ou trois semaines) rendral'application un peu difficile avec le mode d'organisation des dispensaires, Néanmoins, ce ne doit pas être un obstacle insurmontable.

Ne serait-il pas intéressant, s'inspirant en cela des efforts de la nature, comme l'exemple offert par notre observation, de voir si la pyrétothérapie, absolument contre-indiquée dans les manifestations pulmonaires de la tuberculose (Konteschweler), ne trouverait pas son application, seule ou associée à

(1) Voy. les thèses de Mile S. Gueroum et de M. G. Bleton.

la chimiothérapie, dans les cas rebelles notamment pour le traitement de certaines dermatoses et adé-nopathies tuberculeuses? Adopter un pyrétogène de choix et se rappeler que la susceptibilité thermique (2) varie d'un individu à l'autre au moins du simple au triple, doser la réaction fébrile comme le recommande M. Konteschweler, telles devraient être les idées directrices d'une méthode qui ne peut avoir dit son dernier mot (3).

(a) Il existe une période latente avant l'éclatement du frisson : une demi-beure, une heure, trois heures, variable risson cus demi-beure, une heure, trois heures, variable selonale tempérament du sujet (toujours identique chez le même malade) et selon la dose injectée (raccourcie avec les doses fortes),

(3) Dans leur étude sur la thérapeutique en 1920 (Paris médical du 6 novembre 1920), MM. le professeur Carnor et le professeur agrégé RATHERY, à propos du choe provoqué en thérapeutique, ont exposé avec détails ce qu'il faut entendre par la cise hémoclasique de Widal.

Depuis la rédaction du présent article, ont paru également: Pri. Pagniez, Du traitement de la paralysie générale par l'inoculation de certaines maladies fébriles (paludisme, fièvre

récurrente) [Presse médicale, 16 octobre 1920].

1. CHENDESS, Traitement des bubons cinancrelicux [Presse médicale, 23 octobre). L'auteur fait allusion aux essais de M. Recastierna sur le traitement des arthrites blemorragiques par un sérum antistreptococcique additionné d'une certaine quantité de microbes prétogènes (bacilles d'Eblerth) tués ;

la guérison a été obtenue en l'espace de huit jours.

D' H. A.

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Ministère des pensions. — Arrêté interministèriel pour l'application de l'article 7 du décret du 9 mars 1921, relatif aux tarifs des produits pharmaceutiques à livrer aux bénéficiaires de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 (28 mai 1921).

Aux termes du paragraphe 5 de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919, modifié par l'article 54 de la loi de finances du 31 décembre 1920, le fatri de sosina médicaux et pharmaceutiques dus aux bénéficiaires de la loi du 31 mars 1939 doit être établi par un décret rendu dans la forme des réglements d'administration publique.

Ce décret est intervenu le 9 mars 1921. L'article 7 dud.t décret est ainsi conçu:

Le tatif des produits pharmaceutiques à livrer au bénéficiaire de l'article 64 de la loi du 31 mars 1919 sera chabil par arrêté concerté entre le ministre des Pensions et e ministre des Finances, après avis d'une commission spéciale de cinq membres comprenant au moins un médécule un pharmacien.

« Ce tarif comportera e prix des examens bactériologiques, analyses et réactions ordonnés par les médecins et pour lesquels on ne pourrait recourir aux laboratoires pub ics. La commission prévue ci-dessus a été instituée par arrêté du 22 mars 1921. Conformément à son avis, le tarif des produits pharmaceutiques à livrer aux bénéficiaires de l'article 64 est fixé comme suit :

ARTICLE PERMIER. — Pour la blessare ou la inaladie ayant motivé l'inscription sur les listes spéciales de soins gratuits, les béaéficiaires de l'article 64 de la loi du 31 mars 2919 ont droit à tous les produits pharmaceutiques énumérés dans la nomendature de l'Association générale des syndicats pharmaceutiques de France sous les réserves indiquées ci-après de l'estre sous les réserves indiquées ci-après de l'estre de l'estre

CHAPITRE III. - Accessoires de pharmacie et bandages.

CHAPITRE V. - Lunetterie et yeux artificiels.

Seront fournis par les pharmaciens les objets suivants qui figurent au chapitre III: pet tes attelles, leucoplastes, suspensoirs, pinceaux pour teinture d'iode, comptecouttes, seringues en verre pour injections, œillères.

Les autres objets du chapitre III et du chapitre V, auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'article 64 seront fournis par les centres d'appareillage,

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

CHAPITRE VI. - Récipients divers.

Seu le premier récipient sera payé au pharmacien. ART. 2 — Le tarif des produits pharmaceutiques cidessus visé est celui consenti par l'Association générale des syadicats pharmaceutiques en faveur des œuvres d'assistance et de prévoyance sociales avec remise de 5 p. 100 de la part des pharmaciens établis dans les viltes combtant 2 000 abilitants et au-dessus, les viltes combtants et ou-dessus, les

Les factures doivent être établies d'après le prix porté au bulletin de variation en cours à la date de la livraison des médicaments.

ART 3. — Les analyses chimiques ou biologiques et les examens bactériologiques ordonnés par les médecins

seront payés au tarif de l'Association générale des syndicats pharmaceutiques.

ART. 4. — Les substances toxiques prévues au tableau B seront remboursées aux pharmaciens sur production d'une copie certifiée conforme des ordonnances en prescrivant la délivrance.

ARY. 5. — Les dispositions ci-dessus indiquées entreront en vigueur un mois après la publication du présent arrêté au Journal Official.

Les fournitures faites par la période antérieure seront payées d'après le tarif en cours à l'époque de la livraison compte tenu de la remise prévue à l'article. 2.

DURAND.



# MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes satsons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cm² 5 france.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le Dr BALZER

Médecin de l'Hôpital Saint-Louis

1920. i volume gr. in-8 de 760 pages avec 70 figures. Broché : 30 fr. - Cartonné......

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue

..... 37 fr. 50

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE DE FRANCE

Séance d'avril 1921.

Sur la déclaration des mort-nés, - M. TISSIER. -La Commission départementale de la natalité de l'Isère a émis le vœu que, pour faciliter la répression des avortements, la déclaration à l'officier de l'état civil soit imposée, comme celle des naissances d'enfants vivants, aux médecins et sages-femmes avant assisté à l'accouchement toutes les fois que le fœtus présente un sexe distinguable,

Cette mesure serait extrêmement importante pour la répression des avortements, d'autant plus que, à l'heure actuelle, la déclaration des mort-nés, même à Paris où elle est réglementée par une décision du préfet de la Seine, expose à des difficultés et à des démarches longues les médecins qui veulent la faire.

M. Brindeau montre que la distinction du sexe du fœtus est souvent difficile à faire et que la formule de la Commission de l'Isère est susceptible d'interprétations qui la rendraient malaisée à appliquer.

Après une discussion à laquelle prennant part MM. Broca, Al. Renault, Demelin, Potocki, Couvelaire, Berthelemy et Garcon, la Société émet le vœu inspiré par 1a proposition faite par la Commission instituée à l'administration de l'Assistance publique de Paris, qu'un texte de loi impose la déclaration des avortements, texte de loi qui pourrait être libellé ainsi qu'il suit : « La déclaration exigée par les articles 77 et suivants du Code civil, applicables aux cas de mortinatalité, est obligatoire pour toutes les personnes astreintes par le Code civil. tant à la déclaration des naissances qu'à la déclaration des décès. Cette déclaration s'applique à toute expulsion avant terme de produits ayant forme humaine. »

#### Séance du 9 mai 1921.

Constatation de l'arsenic dans l'urine deux mois et demi après son absorption. - MM. LANNELONGUE et COLOM-BIES (de Toulouse) rapportent les observations de deux malades ayant présenté des accidents d'intoxication arsenicale après avoir, pendant les vendanges, mangé sans les laver de grandes quantités de raisin. Sur vingt personnes ayant travaillé avec eux dans les mêmes conditions, toutes ont été prises d'accidents suraigus d'empoisonnement avec vomissements, coliques et diarhée ; quinze d'entre elles moururent subitement.

Chez ces deux malades, la recherche de l'arsenic dans les urines, faite deux mois et demi après le début de l'intoxication, donna un résultat négatif, mais, après avoir réduit à consistance sirupeuse 6 litres d'urine, on obtint, par la méthode de Marsh, un résultat fortement positif. Les cheveux contensient une quantité notable d'arsenic

Intexication mortelle par le luminal. Résultats négatifs ... des recherches toxicologiques. - MM. CHAVIGNY et RUHLMANN ont observé un cas d'intoxication par le luminal chez un homme atteint de troubles mentaux et en outre d'alcoolisme, qui avait absorbé en peu de jours 6 grammes de cette substance. Le malade mourut dans le coma, A l'autopsie, on ne trouva absolument aucune lésion. L'expertise chimique ne donna aucun résultat,

tance en cause. Chez les animaux empoisonnés par le luminal, l'autopsie a montré l'absence de toute lésion.

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 13 mai 1921.

Spiroscopie sans appareiis. - M. Gallois emploie un procédé de spiroscopie sans appareil : il fait faire une inspiration la plus profonde possible, puis il fait expirer l'air en comptant à mi-voix. Un sujet normal pent ainsi compter fusqu'à 100. Un sujet à respiration défectueuse ne comptera que jusqu'à 50 ou même 20 seulement. L'entraînement fait atteindre des chiffres plus élevés et développe les forces inspiratoires. M. KOUINDJY montre que cette méthode développe les inspirateurs, tandis qu'en spirométrie on exerce les expirateurs seulement; les spiromètres ne peuvent donc servir qu'à con\_ trôler la respiration et non à la rééducation respiratoire.

Déviation nasaje par juxation des os propres. Correction sans cicatrice. Présentation d'opérés. - M. Bour-GUET présente une fillette de dix ans qui après une chute sur la face, a eu une déviation du nez par luxation des os propres. Il montre la photographie avant, et fait voir le parfait résultat obtenu sans cicatrice.

Fistules de coxalgie ancienne taries par l'enfumage iodé. - M. REDERER présente une malade atteinte d'une coxalgie ancienne réséquée à fistules multiples conlant abondamment depuis sept ans. La suppuration fut tarie après sept enfumages iodés. Il ne s'agissait probablement pas de fistules à point de départ articulaire : en effet, M. LANCE fait remarquer que dans les ostéo-arthrites tuberculeuses il y a deux ordres de fistules : les unes, d'origine articulaire, indiquent une récidive ou la présence d'un séquestre ancien, guérissent difficilement et exigent souvent une intervention; les autres, parostéite superficielle ou lésions des parties molles, guérissent facilement.

Anévrysme volumineux de l'aorte en voie de guérison. - M. Guelpa présente un malade atteint d'ané. vrysme de l'aorte thoracique traité par le régime carné acidulé avec abstention d'aliments végétaux et de boissons calcaires, et par le benzoate de mercure. En deux mois cet anévrysme est passé de 13 à 8 centimètres et demi. Ce traitement, comme pour la goutte, devrait. - d'après l'auteur, remplacer le régime lacto-végétarien,

M. PERAIRE présente un caloui vésical géant pesant 155 grammes, extrait par taille hypogastrique chez un malade soigné pendant dix ans pour une hypertrophie prostatique, et un très gros kyste multiloculaire de l'ovaire diagnostiqué fibrome utérin, chez une femme de trentetrois ans qui avalt subi depuis un an de multiples séances de radiothérapie. Le kyste était tordu trois fois sur luimême et en vole de sphacèle : l'intervention a évité la péritonite.

Rhumatisme thyroldien. - M. BLIND a guéri un certain nombre de rhumatismes avec la médication thyroïdienne. Il est donc intéressant de rechercher les signes de dysthyroldie, en particulier le dermographisme. M. Léopoup-Lévi estime que le traitement thyroïdien agit également dans les formes graves et qu'il faut en raison de l'absence de réactions spécifiques de la subs-rechercher soigneusement les signes d'hypothyroïdie-

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On, Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

Spasme du cardia ayant déterminé une énorme dilatation de l'essophage. — M. Houlife en rapporte un eas remontant à douze ans et rapidement guéri par la dilatation pratiquée sans contrôle de la vue.

Tratiement de l'hypertension artérielle. — M. P. Mé-NARD a preserft l'eau minérale de Breuil (Puy-de-Dûne) chez un certain noubre d'Hypertendus qu'il a pu suivre peudant deux ans : dans la plupart des cas, baisse rapide des deux tensions, surtout de la minima, afinis que l'amélioration ou la disparition des symptômes liés à l'hypertension.

Le diagnostic de la syphilis précoce et l'enquête familale. — M. Leukdur montre l'importance de l'enquête familiale dans le diagnostic de la syphilis, le domaine de la syphilis d'étant étendu extraordiuairement depuis une dizaine d'années : toute fenune, tout enfant de syphilitique doiveut être présumés syphiliques. Cette enquête domne la certitude de l'origine spriochtiq que d'affections de cause inconnue. M. Marcer, Lands insiste sur la nécessité de rechercher la syphilis dans les antécédents des malades atteints d'affections chroniques, mais il faut dans l'interprétation des stignates spécifiques un sens critique affiné et ne pas admettre trop facilement la syphilis.

H. DUCLAUX.

### SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE Séance du 15 mai 1921.

Hyoseyamine et atropine. — M. TIFFENEAU. — Dans ses effets sur la pupille et sur les terminaisons cardiaques du vague, l'hyoseyamine lévogyre, le principal alcaloïde de la belladone, est deux fois plus active que l'atropine, alealoide racémique composé de parties égales d'hyo seyamine lévogyre et dextrogyre. Le sulfate d'hyoseyamine lévogyre est un selbien relatillés, fusible à 2009, qui peut, aussi bien en oculistique que pour l'usage interne, se substituer à une dose double de sulfate d'atropine. Il conviendrait toutefois de fixer les limites extrêmes de son pouvoir rotatoire.

Essai thérapeutique sur l'emploi de la lysidine dans le rhumatisme chronique. — MM. Brru et Bounnoautri montrent que le bitartrate de lysidine, qu'il n'ont expérimenté que dans le rhumatisme chronique, doit être ence expérimenté dans la poutre, car il relève le coefficient acoturique, faellite l'élimination des éllorures, des corps puriques, de l'acide urique en particulier.

Décalelleation et besoins calejues des tuberouleux.—

MM. LAUPER et LEMATTE montrent que les besoins
en calcium des tuberculeux sont assurés par 18-75 à
2 grammes de chaux alimentaire. Dans leurs expériences,
c'estaux fromagefarias, aulait (dont 200 grammes apportent 04-73 de chaux) qu'ils ont demandé le complément
calcique nécessaire.

Ils estiment que les autres minéraux, magnésie, fer, potasse, silice, etc., sont aussi indispensables que la chaux.

L'emploi des l'avenants de blie giyoérinée contre la constipation. — M. G. Limondra (de Lille), s'appuyant sur les recherches radiologiques de Bensaude et Vicente, signalant l'action de la bile sur les contractions de l'intestin, utilise la bile glycrinée, à la dose de z'eulierées à soupe dans 200 grammes d'eau chez l'adulte, à la dose de d'une cuillerée à faté, cheqles petits enfants, pour combattre la constipation.

# ANTITOXINE CÉRÉBRALE LIPOCEREBRINE EXTRAIT ÉTHÈRE DE CERVELLES DE MOUTON

ASTHENIE EPILEPSIE HYSTERIE AMPOULES
1 à 2 par Jour
DRAGEES
4 à 6 par Jour

MELANCOLIE 4 à 6 par Jour Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE, 5 rue Ballu-PARIS

### GUILBERT

### TECHNIQUE

DE

### RADIOTHÉRAPIE PROFONDE

1921, 1 vol. in-16....

### L'ANATOMIE SUR LE VIVAI Buide pratique des Redères anatomiques

PAR LE D' AUBARET Professeur à l'École de Médecine de Maraeille. 2° édition, 1920, r vol. in-8 de 136 pages ave 54 figures. 12 fr.

# AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES Entérite muco-membraneuse, Entérites diverses

Enterites diverses. Diarrhées infectieuses. Constipation.

ERMENT EL DERMA OSE Acné · Furonculose Urticaire · Eczéma

PR Dose: 4 comprimes par jour

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE . 5. Rue Ballu-PARIS

### Traitement des Arrêts de Croissan

par le D' Maurice SPRINGER
Ancien interne des hôpitaux



Is MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES, BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé dès 1894 dans les laboratoires de la Maison ADEXAN et Cir et depuis imilé par les Allemands sous divers noms.

Voir : Formulaire des Nouveaux Remèdes . 13. Edition, page 76.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ADRIAN et O., 9, rue de la Perle, Paris



# Dans tous les cas où vous ordenniez l'Unotropine, prescrivez l Urotropine Franca

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Eshantillens gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin

SIROP BRAHMA CONTRE IN TOUX

THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT. MODE D'EMPLOI Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures. Enfants, au dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à caré.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1º classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOT ET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

### MIERS-SALMIÈRE

(LOT) SOURCE SULFATÉE SODIOUE FROIDE

Eau laxative diurétique. - Eau de régime des CONSTIPÉS et des OBESES. - Traitement des Entéro-Colites et Appendicites chroniques. EAU D'EXPORTATION, — CONSERVATION ASSURÉE.

Sation thermale de Mai à Octobre.

### raitement & Syphilis

indolores, de VIBIER

inile grine Figier h 16 % (Coden 1996) Seringus apéciale Barthélomy-Figier, tiérilisable. — H. est Colonel h 9,85 cgr. par ce. Heslie au redéiné à 6,61 par ce. ; H. est Biedure de By. h 6,61 par ce.

Bensoult de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par cc.; 2° au Bi durs de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par cc.; 2° au Bi durs de Hg, à 0,01 et 0,02 egrs. par cc. Pharmasis VillER, 12, boulevard Beans-Bouvalle, PARIS

## ELIXIR EUPNÉIQUE IN-MAZADE Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE EL-RAPHA

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

# NEURASTHÉNIE SPERMATORRHÉE

e à l'Académie des Solences (Seance du 25 Février 1917) et à la Sociélé de Blologie (Séance du 17 Février 1917).

Litterature et Echantillons : Laboratoire d'Endocrinologie, 2, Place du Théâtre-Français, Peris. r\*: A CÉDARD, Pharm. de i\*\*cl., ancien interne des Hôp. de Paris

GILBERT et CARNOT

TRAITÉ DE MÉDECINE ET DE THÉRAPEUTIQUE

## MALADIES DU CŒUR

Par le Professeur VAOUEZ

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'hôpital de la Pitié, Membre de l'Académie de médecine.

1921. Un volume grand in-8 de 780 pages avec 139 figures. Broché: 60 fr. — Cartonné: 67 fr. 50

#### REVUE DES SOCIÉTÉS. (Suite)

Action de la diathermie sur certaines séquelles épiploques de l'appendicile chronique opérée. — MM. Gaston DURANO et 8. NEMOURS-AUGUSTS: montrent que les applications bipolaires de courant de haute fréquence à forte intensité agissent favorablement sur les douleurs engenrées par l'épiploîte chronique que l'ou voit assez souvent survivre aux opérations d'appendicites chroniques, limitées au seul appendice; il est indiqué d'y recourir quand l'examen clinique et radioscopique ne donne pas les preuves indiscutables de pérityphilite on de péricolite adhésive, ou comme palliatif, quand le malade se refuse à une nouvelle intervention.

#### REVUE DES THÈSES

Contribution à l'étude des kystes para-ovariens à pédicule tordu (M. EMMANUEI, AGOSTINI, Thèse

de Montpellier, 1920).

Appendus à un pédicule large, les kystes para-ovairies ne se tordent que rarement, et, si ce pédicule est exceptionnellement large, leur volume est considérable. Grâce à la largeur de ce pédicule, après une courte phase de congestion, il se fait une vérliable accommodation circulatoire, d'oà absence frequente de sphacele et d'hémorragie. Le diagnostic clinique en est donc plus difficile et comporte l'ablation de la tuneur par laparotomie.

Contribution à l'étude des fibromes de l'ovaire (Thèse de Montpellier, 1920).

Affection rare, cette tumeur s'observe anssi bien à la puberté qu'au voisinage de la ménopause. La transformation en sarcome est assez fréquente pour que le diagnostic, d'ailleurs difficile, une fois posé, l'ablation opératoire en soit pratiquée sans délai. Essai sur la rachisyncaïnisation lombaire, à propos de 100 observations (M. Camille Denoy, Thèse de Montpellier, 1920).

De ce plaidoyer en faveur des scules analgésies basses à l'execlusion des insensibilisations hautes qu'il paraît benucoup redouter sans en donner les raisons, l'anteur conclut à la supériorité, sur la coeatien, de la syncaîne pure, sans adjonction d'adrénaline. Ses observations comportent des vomissements dans un cas sur dix. Il attribue les insuccès observés à des dosses insuffisantes.

Contribution à l'étude des épithéliomes primitifs du vagin bas situés (M. ROGER CHAUDESAIGNES, Thèse de Moutpellier, 1920).

Épithéliome pavimentenx lobulé de la paroi postérieure du vagin, ce cancer, en raison de la rapidité des récidives, est d'un pronostie des plus sombres.

# VACCINS I.O.D

Stérilisés et rendus atoxiques par l'iode · Procédés R «NQUE & S "NEZ

Vaccin Anti Staphylococcique I.O.D.

Traitement des affections dues au sta hylocoque

Vaccin Pneumo-Strepto I. O. D. Prévention et traitement des complications de la Grippe des Flèvres éruptives, de la Pneumonie

Vaccins Anti-Typhoïdiques I. O. D.
Prévention et traitement de la Fièvre Typhoïde.

Vaccin Anti-Streptococcique I.O.D.

Prévention de l'infection puerpérale,
Traitement des affections dues au streptocoque

Vaccins Polyvalents I. O. D. = Traitement des suppurations

VACCIN ANTI-MONOCOCCIQUE I. O. D. VACCIN ANTI-MÉCITOCOLCIQUE I. O. D. VACCIN ANTI-DYSENTÉRIQUE I. O. D. --- VACCIN ANTI-CHOLÉRIQUE I. O. D. ---

Pour Littérature et Échantitions Laboratoire Médical de Biologie 2, Rue Lafon, 2 Dépositaires: D' DEFFINS 40, Faubou g Poissonnière, PARIS REBOUL, Deteur en Pharmacie, 15, Allées Capucines. Marseille SOUPRE, phar., rue Port-Neul, Bayonne HAMELIN, Phar. 31, rue Michelet. Alger



## NTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Saliculate de Puramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumalisme aigu ou curonique, etc.



## **OPOTHÉRAPIE** INJECTABLES | DANS LES HÔPITAUX DE PARIS DOSAGE: I. Correspond à la lobe postérieur d'Hypophyse de bœu f

SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe anterieur ou Glande totale

DOSAGE: 1ec Correspond à 0,10 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY À L'EXTRAIT (PÉSIGNEE)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS







#### NOUVELLES

Avis aux étudiants. — MM. les étudiants sont informés que MM. les professeurs dont les noms suivent se tiendront à leur disposition pour les guider et les conseiller en ce qui concerne leurs études, aux lieux et jours suivants :

M. Achard de 13 h 30 à 14 p., es lundis et vendredis, 37. rue Galilée (16º arr.) : M. Balthazard à 16 h., le mercredi, au laboratoire de médccine légale (Ecole pratique) M. Bar, à 13 h. le mercredi, 122, rue La Boetie ; M. Bczancon, à 14 h. 30 e jeudi au laboratoire de bactériologie ; M. Aug. Broca, à 11 h. 15 le veudredi à l'hôpital des Enfants-Malades, à l'issuc de sa leçon M Chauffard à 9 h., le lundi, à son cabinet, à l'hôpital Saint-Antoinc M. Couvelaire, à 15 h le mercredi, à la clinique Baudeocque : M. de Lapersonne, à 11 h. 30 le vendredi, à l'amphithéâtre Dupuytren, à l'Hôtel-Dieu; M J.-I. Faure, à 17 h 30, les mardis et vendredis, 10, rue de Seine : M. Leiars, à 9 h. les lundis et mercredis, et à 11 h. le samedi. à la clinique chirurgicale de l'hônital Saint-Antoine; M. Nicolas, de 16 à 17 h., les mardis, jeudis et samedis, au laboratoire d'auatomie; M. Pouchet, à 17 h., les mercredis et vendredis, au laboratoire de pharmacologie M. Sebileau, de 11 à 12 h., le jeudi, à la clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière ; M. Gilbert, dans l'après-midi sur demande, les lundis, mercredis et voudredis : M. Teissier, de q h. 30 à 11 h., le lundi, à l'hôpital Claude-Bernard.

Second Congrès d'histoire de la médeeine. — Paris (19\*5, juillet 1921). — Sous le haut patronage du ministre de l'Instruction publique et sur l'initiative dela Société française; d'histoire de la médeeine, ce cougrès, présidé par les professeurs Jeanselme et Menereier, s'ouvrira le vendredi re juillet à la Faculté de médecine à 9 heures, par l'inauguration du musée d'histoire de la médecine.

I. Exposition rétrospective médicale reçoit des à présent les objets: manuscrits, livres, gravures, peintures, figurines, statuettes, instruments de chirurgie, d'obstétrique, de médecine, ayant nue valeur historique; médailles, jetons de collèges médicaux, bocaux de pharmacle, mortiers etc.

S'adresser au D<sup>r</sup> I, aiguel-I, avastine, secrétaire général, 12 bis, place de I, aborde (8°). Téléph. Wagram 21-8.

Prière d'envoyer les adhésions et les titres des commuuications à M. Fosseyeux, 3, avenue Victoria, ainsi que les cotisations de 40 francs pour les membres actifs et 100 francs pour les membres donateurs.

La cotisation des parents des membres actifs ou membres adhérents est de 20 francs.

Association syndicale des stations thermales, balnéaires et cilimatiques du sud-ouest de la France. — Le 5 juin, à la mairie de Pan, se sont réunis plus de 30 médiceins appartenant aux principales stations pyrénéennes. Le De Gondy (de Baguéres-de-ligierre) a développé son rapport sur la spécialisation des stations. Le tableau qui avait été élaboré, après enquête, a été adopté avec quelques modifications.

M. le Dr Molinéry (de Luchon) a tétudié comment les stations peuvent faire une belle publicité en commun et ses conclusions ont été adoptées:

M Portes (de Baguères-de-Bigorre) a exposé qu'il était nécessaire de modifier certains tarifs médigaux

#### L'AUVERGNE 15 Mai - 1er Octobre LA BOURBOUL (ministration) Paludisme Cures arsenicales 1er Mai - 15 Octobre CHATEL-GUYON Affections Intestinales 1er Mai - 15 Octobre Affections Cardiaques et Artérielles Arthritisme,goutte,rhumatisme Diahète, Eczema sep, Anémie Aff. des voies respiratoires, Asthme, Emphysème, Séqueiles d'atteintes infectieuses, Trachéo-Bronchites, Rhimo-Pharyngites, Rhume des joins, 15 Mai - 4er Octobre MONT- NORF Providence des Asthmatiques 15 Mal - 1er Octobre Cure de reminéralisation, Cure de lavage, Anémie, Lymphatisme, Arthropathies, Gynécopathies. Cure de l'Albuminurie BENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER AUX ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

Nouveau Traité de Médecine GILBERT et CARNOT

## MALADIES DES REINS

Par les D' JEANSELME, CHAUFFARD, AMBARD, LAEDERICH, Professeurs des Facultés de méd eine de Paris et Etrasbourg, Médecin des hôpitaux de Paris,

des ARTHRITIQUES Régime

des

**OPOTHÉRAPIES** HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHEPATIE ISME & ARTHRITISME ÈTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE HÉPATISME DIABÈTE TUBERCULOSE SCROFULE saticiable de l'Huile de FOIE de Morue

DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCO-MEMBRANEUSE CONSTIPATION + HÉMORROIDES + PITUITE MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES

DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS

TOXÉMIE GRAVIDIQUE
FIÉVRE TYPHOIDE ++ HEPATITES et CIRRHOSES

PILULES et SOLUTION MÉD. D'OR GAND 1913

ET PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, ins-tituée par le D' Plantier, est la soule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrésant à la fois sur la secretion et du l'ex-tion, combine l'opothérapie et les cholago-

ion, combine l'opothérapie et les fohlagegues, utilisan par surcoit les propriétes
press, utilisan par surcoit les propriétes
présser les propriétes de la grade par
présser les présents de la grade par
présser les présents de POIR et des
selénique, des malades de POIR et des
selénique, des malades de POIR et des
seléniques des malades de POIR et des
seléniques des malades de POIR et des
seléniques des présents de la grade par
ser la soloi, ou ce l'EULUES. Étanties demi-dosc
tes repas ou a le PULUES. Étanties demi-dosc
tes repas ou a le PULUES. Etanties demi-dosc
tes repas ou a le PULUES. Etanties demi-dosc Le traitement, qui combine la substance de plusienre spécialités excellentes, constitue une dépense minime à la dose babituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement ou

de 2 PILULES és Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALERIANE INODORE STABILISEE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE - 150, Av. de Wagnan, PARIS

. PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

tonhan:Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantilions PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### NOUVELLES (Suite)

snivant les saisons, snivant les situations de famille et suivant certaines considérations. Cinq henres de trayai utile suivies de la visite du

Cinq henres de travai ntile suivies de la visite de châtean de Pan.

Tontes communications concernant l'association doivent être adressées à M.le D' Gondard, secrétaire général, à Pau.

Legs à la Faculté de médecine de Paris. — Le doyen de la Facunté de médecine de Paris est autorisé à accepter an nom de cet établissement la donation d'un titre de rente de 200 francs de rente à 3 p. 100 faite par M & Dipuis, veinve Cleray, et M Louis Cleray en vue de perpétuer la mémoire de leur petit-fils et neven mort pour la France.

Les arrérages de cette rente seront employés chaque aumée à l'achat d'ouvrages se rapportant aux sciences médicales; ces ouvrages devront porter la mention; « Fondation Serge-Henry Salle, externe de la Charité, thé à l'ennemi le 30 avrl 1917». Ils seront attribués à un externe des hópitanx de Paris.

Le doyen de laFacuité de médec ne de l'aris est également autorisé à accepter au nom de cet établissement a donation d'un titre de rente de 1200 francs de rente, 5 p. 100 faite par Mee Ellissen, veuve de M. Louis-Emile Javal. Les arrérages seront employés à l'entretien et à l'accroissement de la bibliothèque Javal dépendant de la clinique ophtalmologique de la Faculté de médeeime de Paris.

Cours de perfectionnement sur la tubereutiese pulmonaire. — M. le D' Serçent, avec la collaboration de MM. les D' Bobonneix, Bertier Brissand, Cottenot Courcoux Genévrier, Gimbert, Gninon, D' Heucquevile, Kuss, G. Laurens, Lonste, Méry, Pruvost, Ribadeau-Dumas, Rolland, fera uu cours sur la tuberculose pulmonaire, tons les jours à 5 heures à l'hôpital de la Chartié, du 27 juin au 28 juillée.

Ce conre comprendra des conférences théoriques à 5 heures et des exercices pratiques à 2 h. 30, des examens de malades à 9 heures des visites de sanatoriums et de préventoriums.

Droit d'inscription : 150 francs

Les conférences théoriques à 5 heures sont publiques. S'inscrire au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3),

les iendis et samedis de midi à 3 henres.

V- Congrès national de médeolne à Cuba, — Le counité exécntif du V° C ougrès médical enbain a décidé d'inviter à ce Congrès, qui aura lien du 11 au 17 décembre 1921, les médecins et chirurgiens des pays aunéricains et de deux nations européemes, « l'Espagne à causse de la communanté de langage, et la Prance, berceau de la communanté de langage, et la Prance, berceau de la communanté de langage, et la Prance, de l'estate de France qu'est tonjours parti le monvement médical moderne, et c'est en Prance que les nuélecins conbains, bien avant même qu'Albarran y vint, out tonjours accourn à a recherche de la lumière et de la veité sécentifique. »

D'ici peu, le professeur José A. Presuo, président du Congrès, professeur à la Faculté de médecine de la Havane, décoré par le gouvernement français pendant la guerre, se rendra à Paris pour inviter officiellement les Sociétés de médecine et de chirurgie, et leur dira combien grand est le désir des médecins cubains de les voir envoyer une délégation au Congrès de la Havane.

Organisation du Congrès.

Ire Section. — Médecine générale.

Président : Dr F. Cabrebra Saavedra. Vice-président :

Dr I., Ortega.

Sccrétaires: Drs Valdes, Dapena et Martinez Canas.

II e Section. — Chirurgie générale.

Président : Dr G. Casuso y Roqué. Vice-président :

Dr J. Ortiz Cano.

Secrétaires : Drs M. Cortales et F. Romero.

III · Section. — Hygiène. Médecine légale.

Président : Dr Agramonte. Vice-président : Dr A. Barreras.

Secrétaires : Drs R. de Castro et E. Cuervo.

IV<sup>o</sup> Section. — Médecine tropicale. Parasitologie. Président : D<sup>r</sup> J. Cuiteras. Vice-président : D<sup>r</sup> R. Plasencia.

Secrétaires : Drs A. Vieta et E. Ramirez.

Vº Section. — Ophtalmologie. Oto-rhino-laryngologic, Président: Dr J. Santos Fernandez. Vice-président: Dr E. Martinez.

Secrétaires : Drs J. Aleman et J. Pénichet. VI<sup>e</sup> Section. — Pharmacie.

Présidents : Drs Curquejo et Alacan.

Secrétaires : Drs H. Ramirez et Capote Diaz. VIIe Section. — Odontologie.

Présidents : Drs P. Calvo et A. Weber.

Secrétaires : Drs J. Pitaluga et U. Odio.

VIIIº Section. - Médecine vétérinaire.

Présidents : Drs Echegoyen et Marquez.

Secrétaires : Dra Enate et R. Castro.

Le Dr Fr.-M. Fernandez, secrétaire général, a adressé les détails des communications an Dr Mathé et lui enverra tons renseignements sur l'organisation du Congrès.

Nons ne dontons pas de l'accneil favorable qui sera réservé à la délicate invitation du comité du V° Congrès embain. Nons espérons publier bientôt un article sur le mouvement médical à Cuba, afin de faire connaître l'activité scientifique des médecius de ce pays et l'infinence profonde de la science française.

Nombreux d'alliens sont les médechis qui terminent no complètent lenns études à Paris. Ce n'est pas seulement dispuis Albarran, ce génie de la science latine qui au maintent à l'école de Necker l'écal et la renommée que lui avait domnés son maître Guyon, mais longtemps avant lui déjà, les médechis cubains estimaient la médenie française et connaissaient le chemin de Paris. Le vénérable président de l'Acudémie des sciences de la Havane, le créateur de l'ophtialmologie à Cuba et en Amérique, Juan Santos Fernandez, ne compte-t-il pas comme condisciples et amis le professeur de Lapersome, le D' Lendolt, après avoir en pour maîtres de Wecker et Galezovisti ?

Agramonte, Arostegui, F.-M. Fernandez, Casariego, Presno, dont nons avons analysé le dernier travali, et tant d'antres parmi les plus distingués maîtres de Cuba ne sont-ils pas venus en France et n'y envolent-ils pas leur élèves en ampliación de estudios?

Nons ne ponvons onblier que le 15 août 1918, le

# LUCHON

630 m. d'altitude

## REINE DES PYRÉNÉES

Offre toutes les ressources de la thérapeutique par le soufre, est une des dix stations les plus radioactives du monde (Acad-Sc., oct. 1920).

Souveraine dans les affections de

GORGE. PEAU. ARTICULATIONS

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE . TUBERCULOSE

# TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

## TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE
TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

TRICALCINE PURE
TRUCALCINE PURE
TRICALCINE CHOODLATEE
Préparte apécialement pour les Enlant
TRICALCINE
Mithylomobile
Adricalisée
Floorie
Floorie
Floorie
Floorie

TRICALCINI

# OFFICE DE RECOUVREMENTS

M. BARBIER, Directeur, 39, rue Galande, PARIS (V-)

Conditions spéciales pour MM. les Docteurs Règlement des comptes le 10 de chaque mois CHABROL, et H. BÉNARD

## Les Ictères

## Technique Thérapeutique Médicale

le Docteur MILIAN

Médecia de l'hôpital Saint-Louis.

2 (r.

#### NOUVELLES (Suite)

De Tr. Domingues, secrétaire d'Etat à l'Instruction publique, déressait à tout se arinat des éceles une allocution inspirée du plus haut patriotisme où il faisait claise a'l'héroisme des fils de la noble nation franjues, bereau des libertés humaines, pays où la liberté, l'égalité et la fraternité serveut de base aux idées de justice et de progrès ». Et il donne en exemple les enfants de l'rance concourant dans la mesure de leur pouvoir à la défense du sol saeré de la patrio.

Nous saurons apprécier comme il convient la démarche du comité du Cougrès et lui donuer une réponse digne de la France et de l'amitié franco-cubaine.

Notions récentes de clinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire cournies au diagnostie (cours de revision, juillet 1921, de la clinique médicale de l'Hô-to-Diel). — Ce cours commencera le 4 juillet, 4 p leures, sons la direction de M. le Pr GILIBRES et de M. le D's Herscher, médicein des hibpitaux, Guilleminot, agrégé, Lippinaun, jonnier, Chabrol, Brin, anciens clefs de clinique, Saint-Giron et Coury, chefs de clinique adjoints, P. Descomps, Dumont, Deval, chefs de laboratoire, Dausset Durey, Gérard, Lagarenne, chefs et assistants du laboratoir des agents physiques, et Comandon.

Il comprendra 32 leçons. Il aura lieu trois fois par jour, le matin à 9 heures, l'après-midi à 14 h. 30 et à 16 h. 30, du 4 juillet au 23 juillet. Les leçons du matin seront ternimées suffisamment à temps pour permettre la visite de la plupart des services hospitaliers de Paris.

Il sera illustré de planches et projections photographiques et cinématographiques, et accoupagné de présentations de malades, d'instruments, de pièces et de préparations microscopiques.

Un voyage d'étude de huit jours sera organisé à l'occesion du cours, du samedi 9 juillet au dimanche 17 juillet, aux stations hydro-minérales des Pyréuées.

Pour connaître les conditious et le programme détaillé du voyage; s'adresser à M. le Dr Dausset, à la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

Un certificat sera délivré aux élèves à l'issue du cours

Le droit de laboratoire à verser est de 150 francs. Seront admin les docteurs français et tranques, aiusi que les étudiants immatriculés à la Paculté, sur la présentation de la quittaunce de versement du droit. — Les bulletins de versement relatils à ce cours seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les jeudis et sauncéis, de mid à 3 heures.

IIº Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriclens de langue françaiso. — Ce Congrès se tieudra à Paris, au petit auxphithéâtre de la Faculté de médecine, du 20 sentembre au ret octobre 1921.

Les sujets des rapports suis à l'ordre du jour sont les suivants : 1º « Troubles de la fonction thyrofdienne dans leurs rapports avec la gestatiou ». MM. Fruhinsholz et Parisot (de Nancy), rapporteurs ;

2º « Protection médicale et sociale de la femme cuccinte ». MM. Döléris (de Paris) jet Wœgeli (de Genève), rapporteurs;

3º « Des indications des hystérotomies abdominales au cours du travail en dehors des viciations pelviennes ».

MM. Couvelaire (de Paris) et Henrotay (d'Auvers), rapporteurs ;

40° s.De l'hystérectomie dans l'infection puerpérale aiguë s. MM, Cottes (de Lyon) et Petvin (de Bruxelles), rapporteurs ;

5º «La radiumthérapie »: a. Dans les fibromes utérins: M. Faure (de Paris), rapporteur; b. Dans le cancer du corps et du col de l'utérus. M. Hartmann (de Paris), rapporteur; c. Dans les métrorragies en dehors du eancer et de fibromes de l'utérus. M. Kœnig (de Genève), rapporteur.

Sculs les membres des différentes Sociétés d'obstétrique et de gynécologie de langue française ont le droit de faire partie du Congrès;

Pour tous renscignements, s'adresser à M. Brindeau, 71, rue de Grenelle, à Paris, ou à M. Couvelaire, 21, rue Louis-David, à Paris, secrétaires généraux.

IIIº Congrès national de la natalité. — Le III e Congrès national de la natalité, organisé par la Chambre de commerce de Bordeaux, le Conseil général de la Gironde et la Municipalité bordelaise, sous le patrouage officiel de M. le président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée des présidents des Chambres de commerce de France, aura lieu à Bordeaux, du 22 au 26 septembre 1921, sous la présidence de M. Auguste Isaac, député du Rhône, ancien ministre, président du Comité permanent de la natalité.

Voići le programme des travaux :

Première séance: Lois successorales. Répression de l'avorteunent criminel. — Deuxième séance: Action professionnelle. Par l'obligation fégale. Par l'initiative privée dans l'industrie, le commerce et l'agriculture. Sursalaire familial. Caisses professionnelles. — Troisième séance: l'réparation de la jeune fille à son rôle de mêre de famille. Action religieuse, famillale, pédagoglque.

La Commission d'organisation a l'honneur de prier les personnes qui s'intéressent à l'étude des questions de la natalité, de vouloir bien s'adresser, pour tous renseignements, au secrétaire général du Congrès, place du Champde-Airan, ne 8, à Bordeaux. Le montant de l'adhésion est de 10 francs au moins, non compris le service de la publication des travaux du Congrés.

Congrès dentaire national de Bordeaux, 1921. — Le Croupement fédéral des synd'carts des chirurgiens-dentistes de Prance, après un long repos qui remonte à 1913, au cougrès de Toulouse, motivé par les évén ments de guerre, vient de reprendre ses traditionache susges d'organisation du congrès, et a désigné Bordeaux comme siège du Congrès dentaire national pour 1921.

ARTICLE FREMIER. — Un congrès deutaire national organisé sous le patrouage du Groupement fédéral des Syndicats des chirurgiens-dentistes de France, aura lieu à Bordeaux.

ART. 2. — Tous les deutistes, médecius, pharmaciens, fournisseurs pour dentistes pourront faire partie du Congrès. Uu deutiste ou un médecin se recommandant au public par voie d'affiches, prospectus ou autre moyen de publicité contraire à la dignité ou aux intérêts professionnels, ne peut faire partie du Congrès. Le comité d'organisation a pouvoir souveraid d'apprédation pour refuser

#### Granules de Catillon a 0,001 Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouvent que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent vite le cœur affaibli, dissipent ASYSTOLIE, DYSPNEE, OPPRESSION, CEDEMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

GRANULES de Catillon

I

T

E

å 0,0001

TONIQUE DU CŒUR

E

R

I

Т

Nombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLON Briz de l'écademie de Medecine pour "Etrophanius et Ctrophantine", Medaille d'Or Expos. univ. 1900. <sup>8</sup> and a and a second so a second so a farity of the second seco

#### **ESTOMAC** INTESTIN

G Α S Т R

GRANULÉ SOLUBLE

### administration prolongée

GAÏACOL INODORE

ates doses , sans aucun inconvénient

uniquement sous forme de SIROP "ROCHE" COMPRIMES "ROCHE"

CACHETS "ROCHE"

**ENGHIEN** 

Laryngites, Bronchites

**Rhumatismes** 

les

Dermatoses

BAINS

**Oxyurose** 

#### NOUVELLES (Suite)

l'adhésion de tout dentiste ou médecin qui relèverait du cas ci-dessus.

ART. 3. - Le Congrès comprendra des membres titulaires et participants.

La cotisation est fixéc à 30 francs pour les membres titulaires et à 25 francs pour les membres participants. Les membres titulaires auront seuls droit au compte rendu du congrès.

Les étudiants sont dispensés de la cotisation ; ils pourront acquérir le compte rendu au prix de revient.

ART. 4. - Les demandes d'admission devront être adressées au trésorier, en y joignant le montant des cotisations.

ART. 5. - Le congrès sera divisé en plusieurs sections dont les présidents et secrétaires seront nommés par le eongrès, en séance d'ouverture :

- 1º Anatomie et pathologie spéciales;
- 2º Dentisterie opératoire et thérapeutique spéciale : 3º Anesthésie générale et locale;
- 4º Prothèse dentaire et orthodontie;
- 5º Démonstrations pratiques de dentisterie opératoire et de prothèse ;
- 6º Enseignement de l'art dentaire, déontologie; 7º Présentations diverses, instruments, appareils élec-
- triques, installations de cabinets.
  - ART: 6. Les questions traitées seront de deux sortes : 1º Les unes proposées à l'avance par le comité;
  - 2º Les autres librement choisies.
  - Le titre en résumé des communications ou un exposé

des démonstrations doivent être communiqués par leur auteur, au secrétaire général, avant le 1er juillet 1921. Arr. 8. - Un banquet réunira les congressistes après

la clôture des travaux ; le prix du couvert est fixé à 20 fr.; prière d'en adresser le montant au trésorier avec la cotisation du congrès Le secrétaire du Congrès est M. Boissinor, 29, cours

d'Aquitaine,

Le trésorier est M. LASSAQUE, 36, rue Vital-Carles. MEMENTO CHRONOLOGIOUF

18 Juin. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu,

M. le Prof. GILBERT, à 10 h. 45 : Lecon clinique. 18 IUIN. - Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beau-

jon, M. le Prof. ACHARD : Leçon clinique à 10 heures. 18 Juin. - Paris. Hopital Tenon M. le D'RATHERY,

à 10 h 30; Ouverture des conférences sur les maladies de la nutrition.

18 Juin. - Paris. Paculté de médecine. 1ôture du registre d'inscription pour les concours du clinicat.

18 Juin. - Paris. Assistance publique Clôture du reg stre d'inscription pour le concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Paris.

20 Juin. - Paris. Hôpital Necker. M. le Dr Poulard, à 2 h. 30: Ouverture des conférences d'ophtalmologie pratique.

20 Juin. - Paris. Académie de médecine. Clôture du registre d'inscription des candidats au concours Gerdy (eaux minérales).

20 Juin. - Folkestone. Congrès du Royal Sanitary Institute de Londres.

20 JUIN. - Paris. Clinique Baudelocque. Ouverture du cours d'opérations obstétricales et du cours de physiologie et de pathologie de la gestation.

21 Juin. - Paris. Faculté de médecine. Dernier délai pour l'inscription des candidats à la thèse.

21 Juin. - Nantes. Concours de médecin des hôpitaux de Nantes.

21 JUIN. - Bruxelles. Congrès de médecine et de phar-· macie militaires.

22 Juin. - Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux à 17 heures. M. le Dr Cadenat: Schémas anatomiques.

22 JUIN. - Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris.

22 Juin. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45: Lecon de thérapeutique pratique.

23 Juin. - Besançon. Dernier délai d'inscription pour le concours de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Besançon. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef des trayaux de physiologie à l'École de médecine de Besancon.

23 Juin. - Paris, Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. le Prof. Sebileau). M. le Dr CABOCHE, à 10 heures : La tuberculose nasale,

24 JUIN. - Paris, Clinique Baudelocque. M. le Dr OM-BREDANNE, à 11 heures : Affections congénitales dont l'opération doit être différée.

25 JUIN. - Dernier délai pour l'inscription dans les préfectures des candidats au concours de l'École du Service de santé militaire.

25 IUIN. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr GILBERT, à 10 h. 45 : Leçon clinique.

25 Juin. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr Achard, à 10 heures : Leçon clinique.

26 Juin. - Nancy. Cours de thérapeutique, M. le Dr Perrin, professeur agrégé: Visite de la station thermale de Plombières.

26 Juin. - Paris. Faculté de pharmacie. Dernier délai pour les candidatures à la chaire de pharmacie galénique.

27 JUIN. - Paris, Paculté de médecine. M. le Dr R. BLOCH, à 13 h 30: Ouverture du cours d'opérations sur le membre inférieur.

27 Juin. - Paris, Faculté de médecine, à 9 heures. Concours des clinicats (médical, chirurgical, oto-rhinolaryngologique, maladies nerveuses, ophtalmologique, gyné ologique, maladies mentales, thérapeutique médicale, thérapeutique chirurgicale).

## **romeine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (XE == 0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0.03

OUX nerved

Iodéine MONTAGU SIROP (0.03)

GOUTTES (Xg: PILULES (0.01)

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

27 JUIN. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades, à 16 heures, ouverture du cours de perfectionnement de chirurgie infantile de MR. BROCA, MADINE et MASSAR, 27 JUIN. — Bordasss. Faculté de médeche. Dernier délai pour les candidatures à la chaire d'anatomie. 27 JUIN. — Marssille. Concours de clinicat obstétrie.

cal 27 Juin. — Paris. Clinique chirurgicale de l'hospice de la Salpêtrière, à 10 heures : Ouverture du cours de perfectionnement de M. le Pr Gosser.

27 Juin. — Paris. Hôpital de la Charité, à 5 heures? Onverture du corrs de perfectionnement sur la tuberculose de M. le D' SERGENT.

29 JUIN. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Prof. Gilbert, M. le Dr Villaret, à 10 h. 45 : Les tumeurs du rectum. 29 JUIN. — Paris. Faculté de médecine, à 9 heures.

Concours des clinicats (médecine des enfants, première enfance, maladies infectieuses). 30 Juin. — Helsingfors, Congrès de médecine interne du Nord.

30 JUIN.—Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. le Pr Shbilhau). À 10 heures, M. le Pr Bourghois: L'œdème du larynx.

30 IUIN. - Rouen. Concours de chirurgien des hôpi-

1<sup>et</sup> JULLET. — Paris. Faculté de médecine, Congrès d'histoire de la médecine. 4 JUILLET. - Montpellier. Concours de suppléant des chaires de physique et de chimie, de suppléant des chaires de pharmacie et matière médicale, de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, à l'École de médecine de Marseille.

4 JUILLET. — Lyon. Concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, de suppléant de la chaire de pathologie et de clinique médicales à l'École de médecine de Dijon.

4 JULILET. — Marssille. Concours de chirurgien des hôpitaux de Marseille

4 JULLET. — Paris, Assistance publique. Concours de l'internat des hôpitaux de Paris (épreuves préliminaires).

5 JULLET. - Paris. Assistance publique. Concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris

5 JUILLET. -- Strasbourg. Inauguration du monument du professeur WURTZ.

5 JUILLET. — Paris. Faculté de médecine. Réunion de l'Association française d'urologie. 7 JULLET. — Helsingfors. Congrès de chirurgie du Nord.

8 JUILLET. - Paris. Faculté de médecine. Ouverture

du registre d'inscription pour la 4º inscription.

II JUILLET. — Marseille. Ecole de médecine. Concours dn clinicat chirurgical.

12 JUILLET. - Montpellier. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour les concours du

#### CHRONIQUE

Précis de déontologie médicale, par H. Verger, professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de l'Université de Bordeaux, médecin des hôpitaux, 1 volume in-18 de 280 pages. Broché: 9 fr., cartonné : 12 fr. (Doin, édit. à Paris).

Depuis le temps lointain où Dechambre publiait son livre justement réputé sur le Médecin, celui plus proche on Juhel-Renoy, Morache, Brouardel étudiaient à divers points de vue les droits et devoirs professionnels du médecin, une assez longue période s'était écoulée sans que ffit publié aucun ouvrage de ce genre s'adressant directement à l'étudiant. Or voici qu'après l'excellent Précis de déontologie d'Etienne Martin, paraît l'important ouvrage de Le Gendre et Ribadeau-Dumas, dont on a dit ici toute la valenr; plus récemment encore M. Verger vient de publier un Précis de déontologie, se distinguant par ses qualités de clarté et de concision et qui montre bien les raisons de l'importance nouvelle de la déontologie dans l'enseignement médical. Le milieu où s'exerce la profession médicale a subi nne transformation profonde; jadis, il n'y avait qu'une variété de clients et une variété de médecius : anjourd'hui des deux

#### DES LIVRES

côtés les variétés se sont multipliées et de nombreuses questions sont posées, M. Verger les aborde dans son précis qui présente comme un raccourci de la vie médicale. Il montre le médecin en rapport avec les lois, les clients, les collectivités, les pouvoirs publics, ses confrères enfiu. Il dit les conflits qui peuvent survenir, les solutions qu'il faut adopter. Et affirmant l'importance des solutions sociales, il montre la nécessité de l'union corporative des médecins et fait une large place à l'étude du syndicalisme médical; pour lui, l'union disciplinée des médecins peut seule permettre de mieux résoudre tous les problèmes professionnels. Mais, s'il est des plus ferme à affirmer la nécessité de défendre les droits du médecin, M. Verger, dans son manuel, n'est pas moins ferme sur les devoirs du médecin et, sur une série de points litigieux et souvent discutés, comme la collaboration médico-chirurgicale, il condamne nettement toute mesure contraire aux principes de moralité professionnelle qui doivent rester la loi du médecin. On ne peut que souhaiter que ce petit volume pratique et clair soit souvent lu des. étudiants et des jeunes médecius

P. LEREBOULLET.

Bien to

#### PARAFFINOLEOL Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur Se fait sous trois formes: NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

I \* Aromatisė. Indications: 2º Sans arome Colites, Entérocolites, Appendicites 3º Crème au cacao.

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL. LE MANS.

Sur la ligne PARIS-GRENOBLE Fau sulfhydriquée (Inhalations, puly érisations, bains, boisson)

## Affections des voies respiratoires

Saison du Ier juin au 30 septembre Renseignements : SYNDICAT D'INITIATIVE, Place de l'Église

#### VARIÉTÉS

COUP D'ŒIL HISTORIQUE SUR LES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE L'ARMÉNIE

Par le D' VAHRAM H. TORKOMIAN (de Constantinople). (de Constantinople).

toit les malades indigents, de prêter assistance aux souffrances humaines et de les soigner en commun, est d'une conception dont l'origine remonte dans la plus haute antiquité.

Sans parler de l'époque du paganisme où les Arméniens, parmi les diverses divinités qu'ils adoraient, avaient aussi en vénération, en tant que couservatrice de la santé et maîtresse de la médeciue, une déesse du nom d'Anahit ou Asdehik. j'ai hâte de dire que, dès la fin du 1er et du commencement du 11º siècle de notre ère, le christianisme faisant son apparition en Arménie, l'adoration des divinités a commencé à prendre fin et les temples et autels païens ont cédé la place à des églises et monastères.

Ainsi, l'un des sanctuaires les plus reuommés d'Anahit, qui se trouvait uon loin de Varag sur le Tigre, fut-il démoli par l'apôtre saint Barthélemy, et remplacé par un monastère et une église consacrés au Saint-Esprit ; outre les pèlerins, des malades en très grand nombre affluaient vers ce monastère, pour y trouver le soulagement de leurs souffrances, ainsi que les remèdes, que l'abnégation d'un groupe de femmes désignées par l'apôtre prodiguait en abondance. Ce monastère, plusieurs fois séculaire, existe encore, mais à moitié ruiné par les atrocités turques pendant la guerre générale.

Au me siècle de l'ère chrétienne, on se trouve en face d'un asile, dit des Lépreux, qu'une princesse arménienne du nom d'Aghvida fait élever à ses frais au bord d'une fontaine délicieuse appe-1ée Arbénoud (Aimant l'eau ou le soleil), non loiu d'un lac qui se trouvait dans le district Salahoun de l'Arménie occidentale. C'était vers 1'an 260-270 que ladite princesse fonda cette œuvre de charité, et elle y recueillit les malheureux lépreux poursuivis, qui étaient au nombre de trente.

C'est la première léproserie ou l'hôpital de lépreux que l'on puisse rencontrer dans toute l'histoire de la médecine de l'époque chrétienne. Cabanès, dans son remarquable travail sur Les Curiosités de la médecine (page 60), écrit d'après saint Jérôme, que Fabiola, dame romaine fort opulente, fonda, vers l'an 380, un hôpital dans lequel on recevait des malades que l'on allait chercher sur les places publiques.

L'asile des lépreux fondé par la prince se arménienne est donc d'un siècle plus ancieu que celui de Fabiola.

Au Ive siècle, le katolicos d'Etchmiadzine thef suprême de l'Église arménienne) Nersès le Grand (353-373) fait construire dans les principales ivilles et districts de l'Arménie d'alors, des hôpitairx, léproseries, orphelinats, asiles des veuves et Scillards. Il est incontestable que les fondations

Chez les Arméniens, l'idée de réunir soit que devées par Nersès le Grand précèdent aussi celui de Fabiola, comme il est facile de conclure par les phrases suivantes, que Cabanès cite dans le même ouvrage: « On voit par les écrits de saint Epiphanie qu'au milieu du IVe siècle, il y avait à Sébaste, ville du Pont, un hôpital destiné à recevoir les pauvres... et il paraît que l'hôpital de Sébaste n'était pas alors le seul en Asie, et qu'à peu près à la même époque, il en existait quelques autres, qui étaient administrés par des évêques.»

Ne serait-il donc pas permis de comprendre aussi parmi les hôpitaux dont saint Épiphanie fait mention, ceux établis par Nersès le Grand, d'autant plus que la ville de Sébaste (Sivaze) n'était pas éloignée de l'Arménie, dont elle faisait même partie à une certaine époque ?

Au ve siècle, des léproseries en grand nombre existaient en Arménie ; car, dans les lois élaborées par le concile de Chahapivan, tenu en 447, sous la présidence du katolicos d'Etchmiadzine Hovsèb (Joseph), nous lisons un arrêt d'interdictiou contre la pratique de la sorcellerie, avec menace d'exiler dans les léproseries ceux qui agiraient contre cette loi.

Au vie siècle, vers l'an 517, un ermite arménien, nommé Gud, fait bâtir une léproserie à Baghk, pays se trouvant dans la région de Sunik de la République arménienne actueile.

Au vme siècle, il v avait de nombreux hôpitaux en Arménie; car le katolicos d'Etchmiadzine Nersès III (641-661) ajouta, dans les règlements élaborés au concile tenu à Thouïne en 645, les deux articles suivants:

1º Que les évêques seraient obligés de visiter gratuitement les hôpitaux et écoles ;

2º Ou'il serait expressément défendu aux princes d'exiger des impôts des pauvres et des malades, qui sont alités et sous traitement dans les hôbitaux.

Au viiie siècle, la princesse Chouchanique, femme du prince Nersès Gamsaragan, fait construire une ambulance pendant l'invasion des Arabes en Arménie en 702, et elle y fait soigner les blessés et malades de guerre sans distinction de race ni de religion.

Au même siècle, d'autres établissements similaires devaient exister en Arméuie, à en juger par un règlement du katolicos de Sion, tenu à Parday en 768, dont l'article 16 ordonne expressément d'établir des asiles pour les malades et pauvres délaissés.

# ODURES SOUFFRON CHIMIOUEMENT PURS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosès à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

'ISTITUTO NAZIONALE MEDICO-FARMACOLOGICO — ROME

## BIOPLASTINA SERONO

Emulsion aseptique de lécithine et lutéines (éthers de choiestérine) pour l'usage hypodermique, diluée au 25 % o dans le sérum physiologique.

La "BIOPLASTINA" est la substance fondamentale des noyaux cellulaires contenant la lécithine et les lutéines (éthers de la cholestérine) — les substances phosphorées actives de l'embryon — à l'exclusion des sels, des albuminoïdes et des nucléines.

La "BIOPLASTINA" est complètement absorbable, étant administrée sous la forme identique à celle où ses constituants existent dans les noyaux cellulaires.

La")" BIOPLASTINA SERONO" est vendue en boîtes de 10 ampoules de 1,5 cc. et en boîtes de 6 ampoules de 5 cc.

Les injections se font tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière.

PAS D'INTOLÉRANCE — LES INJECTIONS SONT ABSOLUMENT INDOLORES

#### AGITER L'AMPOULE AVANT DE S'EN SERVIR

Demander la Littérature sur les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la "BIOPLASTINA SERONO" à

M. SANTONI, 32, Rue du Mont=Thabor, PARIS (I°r)



#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

S'adapte à toutes les régions du corps, dans le lit du malade, sans installation spéciale.

Suttes de blessures, d'accidents et d'opérations chtrurgicales — douleurs —

:-: parésies — reliquats inflammatoires — arthrites — péritonites. :-

A. HELMREICH, Electricien-Constructeur, NANCY

#### VARIÉTÉS (Suite)

Le rxº siècle, époque non interrompue d'invasions des hordes et barbares en Arménie, ne nous apprend rien au sujet des établissements hospitaliers; ce n'est qu'au xº siècle, sous la dynastie maissante des Bagratides, que reparaissent, comme par enchantement, des hospices, asiles et léproseries.

Sous Abbas, roi d'Ani de 928 à 951, des villes, des bourgs et des hospices s'élèvent dans les principales régions de l'Arménie.

Son fils et successeur, Achod III, suivit' l'exemple de son père et fit bâtir dans chaque ville et bourg de nouveaux établissements d'orphelins, et aidé par la reine Hossrovanouche, il fit élever des asiles et des hospites, et îl les dota de revenus considérables; la nation reconnaissante lui donna le titre de charitable.

Vers la fin de ce même siècle, la reine d'Arménie Chahandoughd fit bâtir à l'endroit dit Vaghadny, sur un site pittoresque, un monastèrehôpital, affecté spécialement au traitement des morsures de serpents et d'autres animaux venineux. Ce monastère possédait de vastes domaines où l'on cultivait les plantes réputées comme possédant la qualité de guérir les morsures de serpents : la bardane, le frêne, etc. Au début du XI siècle, la princesse arménienne Chouchik fait ouvrir dans le célèbre monastère de Sanahine, des saltes desinées à recevoir des malades indigents; c'était dans le même monastère que le petit-fils de la princesse, le célèbre savant Krikor Makistros instruisait des élèves, et leur donnaît des leçons d'anatomie et de médecine.

Le soleil de l'Arménie, obscurci pour quelque temps par la chute de la dynastie des Bagratides, renaissait soudain vers la fin du XI<sup>e</sup> siècle sur les bords de la Méditerranée : l'indépendance de 1'Arméno-Cilicie se constituait sous le règne des Roupinians (descendants des Bagratides): les rois de la nouvelle Arménie, tout en faisant cultiver la littérature et toutes les branches de la science, élevaient aussi des hôpitaux, dotés de riches revenus, comme nous l'apprend Victor Langlois dans son ouvrage intitulé: Le trésor des chartes arméniennes (1863, page 65); ainsi, le roi Thoras Ier (1100-1129) jeta les fondements de nombreux hôbitaux qui devaient servir d'abris à tous les nécessiteux sans distinction de nationalité. Le respect aux malades était tellement de rigueur. que l'article 103 du code de la législation arméi nienne du xmº siècle punissait sévèrement ceux



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIOUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

empleyé par 30,000 Médecins du monde entier Pour teurs matades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

\_\_\_\_

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général :

Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

## TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.







## **SCURÉNALINE**



Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable.

\*\*Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En flacons de 1 gr. (Produit crisalilisé). — En flacons de 0 et 30 gr. (Solution au 1/1000).

## SCUROCAÏNE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

2 à 8 par

Solution à 0,5 et 1% = Anesthésic par infiltration.
Solution à 2% | Anesthésic régionale.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésic rachidienne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Phelen, 24. Rue Jean Goujon, PARIS (8\*).



### WICKHAM

Anolen externe des Hopitaux de Paris
BANDAGES HERNIAIRES, APPAREILLAGE ORTHOPÉDIQUE
Sangle "EN MAINS CROISÉES", Brevet X. A. MONIN.

15, Rue de la Banque, Paris. - Téléphone: Central: 70-55



#### VARIÉTÉS (Suite)

qui, pour n'importe quel motif, se permettraient de se comporter mal envers les malades alités dans les hôpitaux ou de leur intenter des procès.

Le roi Léon II, qui régnal de 1198 à 1219, agrandit ses États, bâtit d'autres hôpitaux, et, en 1241, la reine Zabel ou Isabelle fit élever à Sis un vaste hôpital dont l'inscription, portant la date de 1241, fut retrouvée en 1833, au moment d'une fouille.

Tel est le coup d'œil rapide sur les anciens établissements hospitaliers de l'Arménie; je l'interromps, car la chute de la dynastie arménienne de la Cilicie, en 1375, a mis fin pour toujours à toutes sortes d'établissements analogues.

En présentant aux lecteurs de Paris médicale ce petit travail, je n'hésite pas à déclarer que l'histoire médicale de l'Arménie est un champ tout à fait inexploré, et qu'elle mériterait d'être étudiée, comme le recommande Liétaud à la fin de son remarquable article du dictionnaire de Dechambre, sur l'Arménie médicale.

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN

Paris médical a déjà publié à de nombreuses reprises les jugements ou les arrêts relatifs à la responsabilité médicale, afin de rechercher, par la comparaison des uns et des autres, une théorie générale qui puisse s'appliquer à tous les cas.

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1920, rendu dans une matière un peu spéciale, met néamnoins en lumière les principes de la question (Gazette du Palais, 9 janvier 1921). Délà l'arrêt de la Chambre des requietes du 21 juillet 1862 avait posé en principe que toute personne, quelle que soit sa situation ou sa profession, est soumise à la règle de l'article 1382 du Code civil, qui ne comporte d'exceptions que celles qui sont nominativement formulées par la loi. Cet arrêt ajoutait qu'aucune exception de cette nature n'existant au profit des médecins, ni dans le droit commun, ni dans la loi du 19 ventôse an II, ceux-ci étaient responsables des conséquences de leurs fautes.

Sans doute, d'après cet arrêt, on considérait comme de la sagesse du juge de ue pas s'iugérer témérairement dans l'examen des théories et des méthodes médicales, et de ne pas prétendre diseuter des questions de pure science; mais on y affirmait que les règles générales du bon sens et de la prudence doivent s'imposer aux médecins comme aux autres citoyens.

Depuis cet arrêt de 1862, le principe n'a pas été de nouveau soumis à la Cour de cassation, mais, ainsi que nous l'avons vu à diverses reprises, la jurisprudence des Cours et des tribunaux s'est constamment affirmée dans ce sens, et elle a distingué les accidents survenus par suite d'une faute, telle que la négligence, la maladresse ou l'imprudence, ct ceux, au contraire, qui n'étaient dus qu'à des erreurs scientifiques. Les juges n'admettaient la responsabilité du médecin que dans le premier cas, sans se permettre de rechercher si les théories scientifiques appliquées étaient bonnes ou mauvaises. En un mot, on distingue la

faute nicdicale et la faute de droit commun; la première, ne pouvant engager la responsabilité du médecin que si elle constitue une faute lourde, constituant en soi la transgression des règles de bon sens et de prudence (Cour de Paris, 16 janvier 1913. Gazelle du Palais, 13/2/130 de 1913, 1/260; Dalloz 1907, 241; Note de M. Merignhab.

L'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1920 s'est inspiré de cette jurisprudence. Il s'agissait de savoir si le pouvoir souverain du praticien à l'effet d'instituer un traitement était tel qu'il pût recourir à des procédés curatifs présentant des risques hors de proportion avec le mal qu'il s'agissait de guérir. Tout en reconnaissant que pour guérir un inconvénient physique le médecin avait fait courir à sa cliente des risques graves, le pourvoi soutenait qu'il n'y avait eu aucun abus de droit et que cette décision échappait au contrôle des tribunaux. L'arrêt que nous citons n'a pas admis cette théorie, et il a décidé que le médecin doit proportionner le danger couru par le malade en raison du traitement ordonné, au mal qu'il s'agit de guérir. Si le risque est hors de proportion avec le mal, le médecin commet une imprudence, et même si le malade réclame ses soins, il a pour devoir de les lui refuser.

Il s'agissait d'un médecin, le D°D..., qui avait été condamné à indemniser M¹le C..., du dommage que lui avait causè un traitement radio-thérapique entrepris pour la guérir d'une hypertrichose, sous le double motif que l'exposant avait commis une faute en ordonnant un traitement dangereux en disproportion avec le résultat à atteindre, et qu'il n'avait pas prévenu sa cliente des risques qu'elle aurait à courir.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :

« Attendu que le Dr D.... a soumis la demoiselle C.... au traitement électrolytique, afin de débarrasser le visage de poils et de duvets disgracieux; que ce traitement a causé à la peau du menton des lésions qui, bien que parasissant susceptibles d'amélioration, sont indélébiles.

« Attendu que l'arrêt déclare « que le traitement



OTOTOTO



RHUME des FOINS : Médication curative, Sérum Collyre SÉRUM D'ANES IMMUNISÉS A POLYVALENCE ANTIPOLLINIQUE, en instillations passies et oculaires

ASTHME des FOINS: Médication préventive, Vaccin Antipollinique

ANTIGENE POLLINIQUE POLYVALENT, en injections hypodermiques.

LITTERATURE ÉTABLISSEMENTS BYLA: GIÉCE SOCIAL ET ADMINISTRATION: 26, Avenue de l'Observate 



#### ISOL TOILET POWDER

LA SEULE POUDRE POUR BÉBÉS A CONSEILLER

L'urine glisse sur la couche isolante formée par la poudre SANS LAISSER D'HUMIDITÉ

Littérature et échantilion, prix spéciaux aux médecins, maternités, crèches, etc., sur demande. Société des Produits MIRMER, 33, rue Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine)



## A SANGLE OBLI

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES est une conception

## ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet) Téléphone : Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

# AIX-LES-BAINS (SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME

Traitement par le massage sous la douche. GOUTTE - RHUMATISMES Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Sciatiques - Syphilis Établissement ouvert toute l'année. Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Saint-Simon.

Institut ZANDER Physiothérapie. — Station d'altitude : | Eaux sulfureuses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 metres.

Sources de Marlioz : de la gorge et des bronches.

Pour tous renseignements s'adresser su COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suits)

« radiothérapique peut avoir des conséquences « graves pour les opérateurs et pour les malades,

« qu'encore actuellement on ne peut prévoir les « conséquences d'une dermatose du 2º degré,

« malgré les précautions les plus minutieuses et « l'habileté du médecin traitant ; que les médecins « les plus autorisés en proclament les dangers; que

« lorsque, comme dans l'espèce, le médecin se « trouve en présence, non d'un mal à guérir, mais

« d'une simple imperfection physique à faire dis-« paraître ou à dissimuler, ni l'intérêt de la science, « ni l'intérêt du malade n'exigent que, pour un si

o mince résultat, ils risquent de changer cette im-« perfection physique en un mal véritable et de

» l'aggraver : que le Dr D.... qui connaissait mieux » que personne les dangers et l'insuccès possible du

« traitement, avait le devoir de refuser son con-« COUTS » :

« Attendu qu'en déduisant de ces circonstances de fait souverainement constatées que le Dr D... avait commis une faute dommageable engageant sa responsabilité et en le condamnant à paver des dommages-intérêts. l'arrêt attaqué, qui ne contient aucune contradiction dans ses motifs, loin de violer les textes visés par le pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte application; qu'en effet

les dispositions des articles 1382, 1383 C. civ. s'appliquent à toute faute quelconque de l'homme qui, quelle que soit sa situation ou sa profession. cause préjudice à autrui ; qu'il n'existe aucune exception en faveur du médecin ;

« Attendu que les constatations de l'arrêt attaqué suffisent à justifier la condamnation à la réparation intégrale du dommage :

« Par ces motifs, sans qu'il v ait lieu d'examiner un motif surabondant,

« Rejette... »

En un mot, les dispositions de l'article 1382 du Code civil s'appliquent à toute faute quelconque de l'homme qui cause un préjudice à autrui, sans exception pour les médecins : et spécialement, le médecin commet une faute dommageable quand il soumet une cliente au traitement radiothérapique pour la débarrasser de poils et duvets du visage, et lui cause ainsi des lésions indélébiles. alors qu'il n'ignorait pas les dangers du traitement, et que s'agissant, non pas de guérir un mal, mais de faire disparaître une simple imperfection physique, il avait le devoir de refuser son concours.

> ADRIEN PEYTEL. avocat à la Cour.



## Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans

PHOSPHATÉE L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le reméde le plus héroïque pour le brightique comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les codémes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinalres.

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pré

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

#### Clinique chirurgicale et impôt sur le chiffre d'affaires.

M. Peyroux, député, demande à M. le ministre des Pinances : 1º si une clinique chirurgicale appartenant à un médecin qui y donne personnellement ses soins à ses opérés v sciouruant et dont le but principal consiste dans ces soins, doit être sonnise à l'impôt sur le chiffre d'affaires : a) parce que le chirurgien ne pouvant fournir des gardes à chacun des malades qui en ont besoin, certains malades en traitement ont auprès d'eux des gardes particulières (étrangères au personnel de la clinique, mais devenues ainsi personnel auxiliaire), gardes rémunérées par le malade ou faisant partie de la famille, ou encore : b) parce que, lorsque des parents ou amis accompagnent ou viennent visiter les malades, ceux-ci sont temporairement hospitalisés dans la clinique : 2º dans le cas de l'affirmative, s'il ne serait pas logique de ne caculer cet impôt que sur les sommes versées par ces parents ou amis au lieu de le calculer sur le bilan financier de l'établissement tout entier, surtout lorsqu'une comptabilité spéciale est tenue pour les sommes versées par eux et qu'ils habitent un pavillon distinct de la clinique, (Ouestion du 18 avril 1912.)

Réponse. — 1º Le médecin qui dirige une clinique recevant des malades auxquels il donne personnellément ses soms ne fait qu'exercer sa profession, et, n'étant pas, de ce cled, somis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, n'est pas davantage redevable de l'impôt au le chifre (d'affires; 2° mais, d'ans la chilque ou ses dépendances, sont logées et nourries, moyennant un etnumération, des personnes autres ou le l'anglade soigné. tels que parents, amis ou même gardes étrangères au personnel de l'établissement, le médecin se trouve accomplir occasionnellement des actes relevant d'une profession soumise à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; et il doit acquitter l'impôt sur le chilfre d'affaires sur la rémunération dont il s'agit par application de l'article 59 de la 10 du 25 juin 1920.

Congrès des médecins militaires.

M. Taurines, député, demande à M. le ministre de la Guerre: 1° si un médecin-major de l'armée active ayant plus de quinze ans de grade peut prétendre: a) à un

plus de quinze ans de grade peut prétendre : a) à un congé de deux ans sans solde et renouvelable ; b) on à étre mis en réserve spéciale, et dans quelles conditions , o) on à obtenir une retraite proportionnelle ; 2° si la démission serait acceptée et dans quels délais. (Question du 14 avril 1921.

Réposs.— "e a) II" est plus accordé de congé de deux ans, mais des congés de trois ans, dans des conditions prévues par la loi de finances du 31 juillet 1930. En raison de l'insuffancen unmérique des cadres du service de santé, des congés de cette nature ne peuvent, actuellement, être accordés au personnel de ce service que pour des motifs tout à fait exceptionnels et dans la mesure compatible avec les nécessités du service; ib il en est de même de avec les nécessités du service; ib il en est de même de avec les nécessités du service; ib il en est de même de l'admission à la freserve spéciale; oj l'intéresse à ne peut, en l'état actuel de la législation, obtenir une pension proprionientle; 2º l'acceptation de la démission par le ché de l'Etat est également subordonnée aux nécessités du service. Rien ne s'oppose douc de cqu'un médécien en fasse l'offre; au cas d'acceptation, la décision présidentielle intervieut dans le blus bre d'était nossible.



Echantillon et Litterature E.LANCOSME . 71 Avenue Victor Emmanuel III . PARIS

Laboratoire de BIOLOGIE appliquée

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Téléphone: Étysées, 36-64, 36-45 H. CARRION & CIE

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS.

Nouveau SACCHAROMYCES en milieu isotonique administré par VOIE BUCCALE

## LEVURE CARRION B 17

Traitement de la FURONCULOSE et autres Affections justiciables du Traitement par les LEVURES

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE Séance du 17 mai 1921.

Lipomatose symétrique avec délire de possession. —
M. Roccurs su PURSACA Et PURSE présentent un homme
de cinquante-trois ans, alecodique, qui offre le tableau clinique complet de la lipomatose symétrique, avec des tronbles mentaux, d'abord cousidérés comme un délire alcoolique, mais reconnus ensuite comme relevant d'une paychose halluciantier qui, à l'heure actuelle, a abouti à un
délire de possession avec troubles de la sensibilité générale et interprications déliranties.

Paralysie générale et maladie de Recklinghausen. Hallucinations illiliputiennes. — Présentations de malades par MM. DUPOUY et BONHOMMI. — Deux alecoliques, hallucinations variées, micropsiques et aussi macropsiques.

Chez les deux malades, l'évolution fut favorable et il emble que l'apparition de ces états hallucinatoires soit un bon signe au point de vue évolutif.

Deux cas d'hallucinations auditives avec délire minime, inextensif. — MM. ALAJOUANINE et Cooper, interness des hôpifanx, présentent deux eas d'hallucinations auditives survennes chez une femme de soixante-huit ans, tabétique frraste, et chez un homme de quarante ans, ancien alcoolique; ces deux sujets, nou déblies mentaux, voir qu'un délire minime. Il s'agit là de cas de transition entre le délire systématisé avec hallucinations et l'Alalucinose, plus proche de ce dernier type clinique.

Un as atypique de psychose halluchatoire chronique.

— MM. · J. CAFGRAS et Paul ABERT présentent un malade de quarante-ent fina soln te délire a débuté, il y a
quatorze ans, par un état hallucinatoire avec idées de
persécution pénibles. Au bout de trois aus, transformatou de la psychose en un délire d'influence érotique, avec
interprétations rares et troubles sensoriels multiples,
isolés ou combinés.

Par certains de ses caraetères, cette malade se rapproche de l'hallucinose, la systématisation, qui existe cependant, demeurant restreinte et sans extension.

Délite d'espérance chez une débite interprétante.

Présentation de malade par MM. Duraxi et BOUVIR. —
Observation d'une malade entrée en mai 1917 à l'Asile de Vaueluse et n'ayant présenté tout d'abord, sur un fond mentale debbité, qu'un délire banald'interprétation avec idées de persécution prédominantes et accessoirement idées érotiques et hypocondriques. Presque sans transition, après un au d'internement, s'est pour ainsi dire substituée à cessymptiones, les cifiquent par son intensité, une idée fixe, l'espérance d'une visite mystérieuse. La constance du désir est remarquable, ne s'étant jamais démentie depuis son apparition. Bref, il s'agit de l'évolution assez étrange d'un délire d'interprétatie d'interpr

Un cas de mutisme. — MM. Invorg et Tarkowut. montrent un malade, intermittent probable, aleoolique et présentant des signes de débilité imentale, déjà intermé en 1913 pour une bouffée de délire mégalomaniaque absurde avec excitation, et qui a fait, il y a un an, un accès de dépression avec mutisme. Il ne persiste aujourd'hui que des phénomènes légres d'inhibition, qui s'atténuent, et le mutisme total.

Deux cas de perversion sexuelle chez des dégénérés.—
Présentation de documents. — M. Houves, médécin de l'Asilic de Mons, communique deux observations de corps d'arangers de l'unêtre et de la vessie trouvés chez les allénés qui avadent pratiqué la «masturbation interne «.
Dans le premier cas, il s'agit d'un homme de quarunteman qui s'était introduit dans l'urêtre un tuyan d'irrigateur long de 20 centimètres et 8 millimètres de diamètre avec un necalo millimètres de diamètre veu necalo millimètres de diametre s'et un necalo millimètres de diametre s'et de men cas de l'acceptance de l'

Le second cas a trait à une femme de vingt ans qui avait fait pénétrer dans l'urêtre une épingle à chevéu. Celle-ci était parvenue dans la vessie, où elle s'était recouverte d'une épaisse couche de sels.

#### REVUE DES REVUES

Sur le dosage du tryptophane dans les matières protéiques (PIERRE THOMAS, Ann. de l'Institut Pasteur, oct. 1920).

Hopkins et Cole doseut le tryptophane par l'isolement direct de cette substance, qu'ils détachent de la molécule protéique par digestion trypsique, et qu'ils précipitent ensuite a moyen du sulfate mercurique en milleu ac-difié par l'acide sulfurique. Cette méthode est la plus site, mais elle exige une quantité importante de matière protéique. Von Moraezewalt transforme, par putréfaction, le tryptophane en indol et dose ce dernier corps; les exisuates obtenus sont inconstants. Levene et Rouiller utilisent la propriété qu'a le tryptophane en solution de donner avec l'eau de brone une coloration ronge violacé; mais ce dosage manque de précision. Il est plus commode de recourir aux méthodes colorimétriques :

celle de Fasal est basée sur la coloration violette que donne l'acide sulfurique en présence de l'acide glyoxylique : celle de Herzfeld repose sur la coloration bleue que prend progressivement le paradiméthylaminobenzaldéhyde en présence d'acide chlorhydrique. Le procédé de Fasal convient pour les substances qui résistent à la digestion, à condition de se servir d'un produit fine. ment pulvérisé, et ne renfermant pas une proportion trop élevée de restes hydrocarbonés. Thomas fait d'abord digérer à l'étuve une solution de la substance protéique dans de l'eau carbonatée sodique ; il se sert ensuite du réactif au paradiméthylaminobenzaldéhyde. La teneur de la caséine en tryptophane, variable entre 1,7 et 1,8 p. 100, d'après les deux dernières méthodes, concorde suffisamment avec les résultats de Hopkins et Cole pour pouvoir être admise.

FERMENTS LACTIQUES 60 fois plus actif

que les ferments lactiques sculs

EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Litterature et Echanillons: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO.CHIMIQUE, 50, Rue Rennequin, PARIS

## MÉDICATION «ANTI-BACILLAIRE)

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantille ABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

de Wagram

ACIDE THYMINIQUE

UEOTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

itterature et Echantillone, LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram, PARIS

#### NOUVELLES

Ligue d'hygiène mentale. — La séance solemelle de la le de l'estimation de la cu lieu le 1e<sup>st</sup> juin dernier à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Richelieu. M. Desmars, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques exprésentent la ministra propédié. de l'application de l'estimation de l'estimatio

M. Desmars, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, représentant le ministre empêché, a, dans un langage qui a conquis l'assemblée, présenté la Ligue au public et l'a assurée de la sympathie du gouvernement.

Le D' Toulouse, président de la Ligue, a fait une causerié, lue par M. Charies Boyer, du Théâtre Antoine, su la Folie, maladie curable et évitable, à l'Hyglène mentale. Les arguments, les chiffres, les suggestions ont paru faire sur l'auditoire une vive impression

M. Justin Godart, ancien-sous-secretaire d'l'âtat du Service de santé, président d'honneur de la Ligue, a éloquemment défendu le droit à l'assistance pour les psychopathes libres et s'est engagé à déposer une proposition de loi dans ce sens.

M. le professeur Jean Lépine, doyen de la Faculté de médecine de Lyon, a demandé la création de dispensaires pour psychonathes.

Le D' Williams, directeur de la Fondation Rockefeller en France, a montré que les Etats-Unis, en appliquant souvent des idées et des travaux scientifiques français, développaient largement la prophylaxie des troubles mentaux avec les méthodes employées contre la tuberculose.

Enfin M<sup>me</sup> Jane Misme, directrice de la Française, a adressé un appel aux femmes

Une partie artistique a terminé la réunion : M. Gémier, d'recteur du Théâtre Antoine, qui a joué d'une manière saisissante un conte d'Edgar Poë, M<sup>mo</sup> Moreno, de la Comédie-Française, Mile Mary Marquet, du Théâtre Antoine, et M. Pierre Blanchard, de l'Odéon.

Nous sommes heureux de saluer le succès de cette premère manifestation de la Ligue d'hygibme mantale avec le grand public. I s'agit d'une œuvre de grand avenir, cur le progrès social est llé au psychisme des individus, qu'on doit sauvegarder par l'hygiène mentate individuelle et le traitement précoce des psychopthes légers ou graves; et aussi par la sélection psycho-physiologique des écolières et des travailleurs.

La cotisation de membre actif de la Ligue d'hygiène mentale est de dix francs par an. Envoyer les demandes d'adhésion au D' Genil-Perrin secrétaire de la Ligue, avenue de la Bourdonnais, 99, Paris, 7º arrondissement (Tél. Saxe 39-11).

Les médecins toulousans à Paris. — Les Dr. Larcher, Borry, Mont.-Recf Ducor, Millas Malleterre, Bourguet, Malzac, Caujolle, Baudon, Delherm, Groc Alberg, Konnas, Nigoul-Poussal, Labougle, Montagel et Dozan assistaient samedi dernier 11 juin, au restaurant Saint-Michel, au ry's bauquet mensue de l'Association des médecins toulousains à Paris, S'étaient excusés les Dr. Armegnaud, Verdier, Emonet, Cany, Fourcade, Clavel, Dartigues, Cssan et Durand, Comme à l'accoutumée, la gaité la plus francie n'a cessé de régiere parmi les convives de plus par servis de descreter. Cal sous et de convives de plus par la commune de l'accoutumée, à l'accoutumée, la gaité de la plus francie n'a cessé de régiere parmi les convives de plus territories de l'accoutumée, la gaité de la plus francie n'a cessé de régiere parmi les convives de plus de l'accoutume de l'accoutume

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air » de Soleil » de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermai par un Funiculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS



## CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthénique est psychasthéniques, morphinemanes, maisside du tube digestif et él a natribles CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médacin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

# ÉLIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL

HAMAMELIS et CAPSICUM

Remède Classique contre :

Accidents de la Ménopause

Varices, (Congestions et Hémorragies),

Varicocèles,

ÉCHANTILLON:
Produits NYRDAHL

20, Rue de La Rochefoucauld
PARIS

Hémorroïdes, Phlébites. DOSE : Un verre à liqueur après chaque renas.





## Prescrivez



# MORRHUËTINE JUNGKEN

Produit Synthétique — sans HUILE — sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de Lymphatisme
Convalescence d'Opérations
ou de Maladies infectieuses
États dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5º

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

#### NOUVELLES (Suite)

Congrès International de médesine et de pharmacie militaires (Bruvelles, 15 au 20 juillet), — LeCongrès, placé sousie hant patronage de Sa Najesté le roi des Belges, comprendra un comité d'homeur et un cointé organisateur dont le président est M. le D' Wibin, inspecteur général du service de santé de l'armée; les vice-présidents sont: MM. les Dro Depage, Derache, Nolf, Willems le secrétaire edictair est le D' Vouckeur.

La cotisation est de 25 francs belges. La cotisation des membres associés (familles des congressistes) est de 15 francs. Les inscriptions et les cotisations doiveut être adressées à M. le pharmacieu principal Lajeot, 15, rue Boducomat. à Bruxelles.

PROGRAMME PROVISOIRE. — Vendredi 15 juillet à 20 de de le Justime du Congrès. Discours de M. l'inspecteur général du Service de santé Wirm, président du Congrès. Allocutions des délégations étrangères. Réception intime.

Samedi 16 juillet à 9 heures. — Organisation générale du Service de santé aux armées et rapports du Service de santé militaire avec Croix-Rouge: Rapport de M VAN-DERSMISSON.

Samedi 16 juillet à 2 h.30 — Etude clinique et thérapeutique des gaz de combat employés pendaut la guerre par les empires centrans, les séquelles de leur actiou sur l'organisme et leur influence sur les invalidités :

Rapport de M. Frederico.

Dimanche 17 juillet. — Excursion à Spa. — Réception
par les autorités locales et par la Compagnie fermière
des Enry.

Lundi 18 juillet à 9 heures. — Lutte antitubereuleuse à l'armée : Rapport de MM. Colard et Sprii, ; à 2 h. 30 : Lutte antivévérienne à l'armée : Rapport de MM. Glibert et Driardix; a 19 heures, Banquet.

Mardi 19 juillet à 9 h-ures. — Les cussiquements de la guerre dans le traitement des fractures des membres : Rapport de MM. DERACHE et de MARNEFFE; aprèsmidi, Visite de l'Hôpital militaire d'Anvers et de la Pharmacie centrale de l'armée

Morcredi 20 juillet à 9 houres. — Epuration des caux en

campagne: Rapport de M. FRCULISSIA.

Les maladies du tube digestif et leur traitement médicochiturgleal (Cannique christocala per Hotel-Drind).

— Un cours sur les maladies du tube digestif, des voies
biliaires et du foie en 22 leçons, sera fair par M. HARTMANN, professeur de clinique chirurgleale, assisté de

MM. PARMENTIES, médecin de l'Hôtel-Dieu, MATSGOT,

radiologiste des hôpitanes, Bragosseur, chef de clinique.

Ce cours pratique comportera l'étude des méthodes d'examen et l'exposé du traitement médical et chirurgical

La première leçou aura lieu le 1st juillet à 9 h. 30 à l'Hôtel-Dieu. Le cours aura lieu deux fois par jour et sera terminé le 13 juillet. Le nombre des auditeurs est limité à 20. Un certificat sera délivré à l'issue du cours.

Le droit de laboratoire est de 150 francs. S'inscrire au secrétariat de la faculté (guichet 3) les jeudis et samedis de midi à 3 heures.

Maladies du cœur, des valsseaux et du sang (HOHTAI, DE LA-PITÉ). — M. le professeur VAQUEZ, assisté de MM. les Drs Cerex, Riberers, Laurex et Aubrerts, médecins des hôpitaux, commencera ce cours le 20 juin à ro heures du matin. Il sera terminé le 10 juillet. Il aura lieu deux fois par jour.

L'après-midi, cours démeutaire et exposé des moyeus d'exploration par MM. les Dr. Laconte, Donzellor, chefs de clinique, Border et Vacoell, chefs de laboratoire. Le droit à verser est de 80 francs. S'inscrire au secrétariat de la Paculté (guichet nº 3) de midi à 3 heures les jeudis et samedis.

Congrès d'histoire de la médecine. — Ce congrès, sous la présidence de MM, les professeurs Jeanselme et Menetrier, s'ouvrira le rei juillet à la Faculté de médecine à q heures.

Les secrétaires généraux sout MM. Laignel-Lavastiue et Fosseyeux.

Vendredi 1er juillet: 9 heures. — Séance d'ouverture présidée par M. le ministre de l'Instruction publique. Inauguration du Musée d'Histoire de la médecine et visite de l'Exposition rétrospective.

. 14 heures. - Séauce de communications.

20 h. 30. — Au théâtre du Gymnase : le Caducée, pièce de M. Pascal : soirée offerte par le D<sup>r</sup> Henry de Rothschild. Samedi 2 juillet : 9 heures. — Séauce.

13 h. 30. — Rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis. Visite en anto-cars de Saint-Louis, la Pharmacie centrale des hôpitaux, la Salpêtrière, la Maternité.

; 21 heures. — Concert au Cercle artistique, rue Volney. 7.

Dimanche 3 fuillet: 9 heures. — Départ en auto-cars pour Saint-Germaiu-en-Laye; visite de la Pharmacie et du Musée des antiquités. Conférence de M. Salomon Reiuach, membre de l'Institut.

Dèjeuner champêtre. Retour par Versailles.

Lundi a inillet : o heures. - Séance.

14 heures. — Rendez-vons au Musée Carnavalet, rue de Sévigaé; visite du Louvre sons la direction de MM. Potier (autiquités grecques), Marcel Aubert (sculpture), Guiffrey (peinture), et de la Bibliothèque nationale, sons la direction de M. Omont, conservateur du département des manuscrits, membre de l'Institut.

Mardi 5 juillet: 9 heures. — Séance de projections.

14 henres. — Séance. #76 h. 30. — Réception offerte à l'Hôtel de Ville par

MM. le président et les membres du conseil nunicipal.

21 h. 30. — Réception offerte par S. A. I. le Prince

Roland Bonaparte en son hôtel de la place d'Iéua.

Mercredi 6 juillet: 9 heures. — Séance, 14 heures. — Séance de clôture.

20 heures. - Bauquet an Palais d'Orsay.

Clinique des maladies de l'enfance. — Des cours de revision et de perfectionnement auront lieu pendant les mois de juillet, août et septembre 1921, dans l'ordre suivant :

• Clinique chinargicale infantile. — Le cours de clinique chinargicale infantile et orthopédie aura lieu sous la direction de M. le professeur Broca, avec le coucours de MM.-Madier et Massart, chefs de clinique, sur les affections ostéo-articulaires de l'enfant et l'examen clinique des régions articulaires. Il comprendra 24 leçous et des examens de mandacs. Il comprendra 24 leçous et des examens de mandacs. Il commencera le lundi 27 juin 1921 et sera teruini de 23 juillet, Les leçous autont lieu tous les jours à 16 heures. Examen de malades les mardis, ieudis et samelés à o heures et demic, à la consultation.

Hygiëne et clinique de la première enfance. — Le cours d'hygiëne et de clinique de la première enfance aura lieu sons la direction de M. le professeur Marfan, avec le confeours de MM. Well-Hallé et Heuri Lemaire, médecint, des hôpitaux; Blechmann, chef de chinque; Dorleacourt,

# TRYCHNA

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc)

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS P. LONGUET SO, TUO des Lom

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Colliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOBÉPATIE HÉPATISME ARTHRITISME DYSHEPATIQUE DIABÉTE CHOLEMIE FAMILIALE SCROFULE TUBERCULOSE et

justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCO-MEMBRANEUSE

CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE MIGRAINE — GYNALGIES — ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS

TOXÉMIE GRAVIDIQUE
FIÉVRE TYPHOIDE ++ HÉPATITES et CIRRHOSES

PILULES et SOLUTION MÉD. D'OR

GAND 1913 ЕТ PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, ins-tituée par le D' Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excrésant à la fois sur la sécrétion et sur l'exèrtion, combine l'opothéragie et les chalagagues, utilisant par surcroit les propriétés
phydragogues du la glyoderine. Elle constitue
phydragogues du la glyoderine. Elle constitue
phydragogues de la glyoderine. Elle constitue
phydragogues de la glyoderine. Elle constitue
secte VOIES BILLAIRES et des syndromes qui
la métrière. En solution d'absorption facile,
lanitérable, not notique, bein ortéret, jeightment emis sans arrière good, ne contenant ni
solution de la constitue de la constitue

Une à quatres cuillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: demi-dose. Le traitement, qui combine la substance de plusieura spécialitée excellentes, constitue une dépense minime à la dose habituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement ou

de 2 PILULES équiv Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

AUX

### FABRIOUES RÉUNIES D'ELBEUF

ELBEUF (Seine-Inférieure)



La Firme réputée universellement pour la coupe irréprochable et la qualité des

EXCLUSIVEMENT SUR MESURES

Offre à ses Clients

### 100 francs

d'ÉCONOMIES AU MINIMUM

Demander le mervellleux Album Illustré des dernières gravures de mode avec choix magnifique de nos célèbres draperies d'Elbeuf.

Envol des albums

GRATIS et FRANCO En deliors des formes

de vétements contenues dans l'Album de Salson, les

FABRIQUES RÉUNIES d'ELBEUF sont outillées pour laire tout ce qui leur est demandé, ayant des centaines de patrons différents

## VIN BRAVAIS

PRESCRIT DEPUIS 40 ANS PAR LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER

Surmenage Neurasthénie Grippe Débilité Convalescences

Anémie

BAISSE DE PRIX

## L'UROFORMINE GOBEY

Le tube de 25 comprimés : 4 fr.

12. Boulevard Saint-Martin, PARIS (Xe)

## PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénales, Pancréatiques, de Thymus,

de Corps thyroïde, etc.

DOSE: Ces diverses capsules s'administrent à la dose de 2 à 6 par jour, Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic, (Aletti, directeur.)

Établissement Thormal ouvert toute l'année.

Climat sédatif doux et tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative,

#### NOUVELLES (Suite)

chef de laboratoire, ct Hallez, chef de clinique adjoint. Il comprendra 36 leçons, des examens de malados et des travaux pratiques. Il commencera le lundi 25 juillet 1921 et sera terminé le 13 août.

Clinique des maladies les enfants. — Le cours de chicition de M. le professeur Nobécourt et de M. L'ereboullet, agrégé, avec le concours de MM. Babonneix, Darré, Mertlem, méciens des höpitaux; 'L'éon Tixier, médelen des höpitaux, chef de laboratoire; Milhit et Stévenin, anciens chef de clinique; Nadal, chef de clinique; Duben, radiologiste des Enfants-Malades, et de M. Bidot, préparateur de chimie du laboratoire.

Il comprendra 40 leçons et démonstrations de clinique, de laboratoire, de radiologie et d'électrologie.

Il commencera le mercredi 17 août 1921, et sera terminé le jeudi 8 septembre.

Sont admis aux cours de revision et de perfectionnement les étudiants et médecins français et étrangers, sur la présentation de la quittance du versement d'un droit de 130 francs pour chaque cours. Les bulletins de versement du droit sont édivrés au secrétariat de la Faculté (œulchet n° 9, les feudies t samedis, de 12 a 15 leures.

Conférences sur les maiades de l'appareil digestil (1627-AL SALIN-ANDOIN).— MM Les D'S BERSAIDS, E', RA-MOND et Le NOIR feront une série de conférences sur les maladies de l'appareil digestif du 11 au 18 juillet, le matin à 10 heures et le soir à 15 heures, avec travaiux pratiqués. Se faire inserire dans le service de M. le D's Le Noir. Droit d'inseribien: 1:00 finnes.

- Clinique médicale de l'Abjital Saint-Antoine. — Un cours de perfectionmement sur les maladiés de la nutrition, sons la direction de M. le professeur Chauffard, avec le concours de MM. Flessinger, agrégé, Laroche et l'Handia, anciens chefs de clinique, Brodin et Hibber, chefs de clinique, Brodin et Hibber, chefs de clinique, Troisier et Grigaut, chefs de laboratoire, commenca le ra" juillet à 10 neures et continuers tous les jours, le matin à ro leures, le sori à 15 heures, jusqu'au 13 juil let. Droit d'inscribtion : 150 francs.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 13 juin. — M. Fars-Larrouv, De l'examen clinique du poumon dans les pleurésies aiguës. — M. PETRICONI (Ph. de), Contribution à l'étude de la tuberculose. — M. Préchn (Charles), Contribution à l'étude du cancer en Normandie.

M. COMBRS (André), Étude du syndrome de l'acritte tioracique. — M. BOUIRN (Flerre), Contribution à l'étude du
traitement chirurgical des ulcéres gastro-duodénaux. —

M. AYSAGUIR (Georges), De l'urétroscopie postérieure à
l'aide de l'appareil de Mac Carthy. — M. ROUVEIRE
(Emille), Contribution à l'étude des réactions du pneumogastrique. — M. MERILARI (André), Dégenérescence
(Expluyer), Des contribution à l'étude du régime des allénés
des XVIII es tVIIII s'âcles. — M. MAYNOR D'INTIONANO, ÉVOLUTION des luxations congénitales de la
hanche.

14 juin. — M. GUILIMARD (Charles), Hoquet et eucephalitie épidemique. — M. Touquiry (R.), Étude des septicemies dans la première enfance. — M. GURATO (Gabriel), Contribution à l'étude de la paralysie générale. — M. Disanyi (Jean), La gaagrene du pharyinx. — M. Rito (Alfred), Les formes ambulatoires de la peste. — M. Charlons (Jules), Étude sur les divertieless du duodénum. — M. GUILIAND (A.), L'Ianesthésie locale dans la éécouter de la prostate. — M. Charlons (Léon), Tiantifiance respiratoire. — M. Janoux (Roger), Recherches anatomo-paralhologiques sur la bronche-pneumonie.

16 juin. — M. LANDAR [Jules], L'épreuve de l'hémoclasis digestive chez l'erfant. — M. CAUERAN (André), Valeur de l'hémoclasie digestive des ascites. — M. LOUBRIRU (Georges), Contribution à l'étude du paludisme. — M. AD-BART (MATINA), Desadénites danna la scartaitra. — M. LAO-BARDY (J. de), Splénopathies primitives avec syndrome digestif.

21 fain. — M. Tinaulri, I, fallaltement du noutrisson normal. — M. Ricquenouro, Dela padentation du bacille de Yernin dans le sang. — M. Morssy, I. falcolosine chez -afemire en Basse-Normandie. — M. Cotkid, Recherches sur la localisation et le neutrorpisme de Brown, — M. GUIOLIOF, Contribution à l'étude des andenies penicieuses d'origine tuberculeuse. — M. GRUAN, I fostéoarthropathie vertébraic tabélique. — M. BRUANT, I fassociation de la fiver tyrholide et de la dyenterier.

23 juin. — M. GABRIEI, HUMBERT, De l'éruption prématurée des dents temporaires. — M. EVRARD, Traitement des colites rebelles.

# Dragées ... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIS (4 à 6 par jour) { NERVOSISME MANTAGE, 48, Baol. de Parl-Rayal, PARIS STOMEINS MONTAGE

Sill-Bremure 6é Codéine)

SOUTTES de ma

SIROP (0.00)
PILULES (0.00)

# LA MÉTAIRIE Près NYON (Ganton de Vaud, Suisse) LAC LEMAN ETABLISSEMENT MÉDIGAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES
GRAND PARO AVEC PAVILLONS SÉPARÉS
Pour tous renseignements, S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

#### NOUVELLES (Suite)

#### MEMENTO CHRONOLOGIOUE

25 JUIN. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M. le P' GIUBERT, à 10 h. 45; L'acçon clinique. 25 JUIN. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Bean-jon. M. le P' AGHARD, à 10 heures : Leçon clinique. 26 JUIN. — Nancy. Cours de thérapeutique, M. le D' PERRIN. porciesseur agrésé: Visite de la station ther-D' PERRIN. Porciesseur agrésé: Visit ce la station thermale de Plombières.

26 JUIN — Paris. Faculté de pharmacie. Dernier délai pour les candidatures à la chaire de pharmacie galénique.

27 JUIN. — Paris. Faculté de médecine, M. le Df R.

BLOCH, à 13 h 30: Ouverture du cours d'opérations sur le membre inférieur.

27 Juin. — Paris. Faculté de médecinc, à 9 heures. Coneours des clinicats (médical, chirurgical, oto-rhino-laryngologique, maladies nerveuses, ophtalmologique. gyné ologique, maladies mentales, thérapeutique médicale, thérapeutique chirurgicale)

cate, therapeutique chrurgicale).

27 JUIN. — Paris. Hôpital des Enfauts-Malades, à
16 heures, ouverture du cours de perfectionnemeut
de chirurgie infantile de MM. BROCA, MADIER et MASSART.
27 JUIN. — Bordeaux. Faculté de médiechie. Dernier
délai pour les candidatures à la chaire d'anatonie. 27 Jun. — Marseille. Concours de clinicat obstétri-cal.

27 JUIN. — Paris. Clinique chirurgicale de l'hospice de la Salpêtrière, à 10 heures : Onverture du cours de perfec-

tionnement de M. le P<sup>t</sup> Gosser.

27 Juin. — Paris, Hôpital de la Charité, à 5 heures : Ouverture du cours de perfectionnement sur la tubereu-

lose de M. le D' SERGENT 29 JUIN. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Prof. Gilbert, M. le Dr Villaret, à 10 h. 45 : Les

tumeurs du rectum. 29 Juin: - Paris. Faculté de médecine, à olheures. Concours des clinicats (médecine des enfants, première

cufance, maladies infectieuses). 30 Juin. — Helsingfors. Congrès de médecine interne du Nord.

30 Juin. — Paris. Clinique oto-rhiuo-laryngologique de l'hôpital Lariboisière (M. le Pr Sebileau). À 10 heures, M. le Pr Bourgeois: L'œdème du larynx

30 Juin. - Rouen. Concours de chirurgien des hôpataux. 101 JUHLET. - Paris Faculté de médecine, Congrès

d'histoire de la médecine. 1er JUILLET. - Paris. Hôpital Saiut-Antoine. Clinique médicale. M. le Pr CHAUFFARD : Ouverture du cours de perfectionnement sur les maladies de la untrition, à lo lieures.

 JUILLET. — Paris. Clinique unédicale de l'Hôtelieu. M. le Pr GILBERT : Leçon clinique, à 10 h. 45.
 JUILLET. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Dien

4 JUILLET. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr GILBERT, à 9 heures : Ouverture du cours sur les notions récentes de clinique pratique et d'appli-cation des méthodes de laboratoire au diagnostie (4 au 23 fuillet).

4 JUILLET. — Toulouse, Concours de l'externat des hôpitaux.

nophaux.

4 JUILLET. — Montpellier. Concours de suppléant des chaires de pluysique et de chimie, de suppléant des chaires de pharmacie et matière médicale, de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, à l'École de médicale de Marseille.

4 Juillet.—Lyon. Concours de suppléant de la chaire d'histoire naturelle, de suppléant de la chaire de patho-logie et de clinique médicales à l'École de médecine de Dijon

4 JUILLET. — Mars hôpitaux de Marseille. - Marseille, Concours de chirurgien des

4 JUILLET. - Paris. Assistance publique, Concours de l'internat des hôpitaux de Paris (épreuves préliminaires)

5 JUILLET. -- Paris. Assistance publique. Concours d'accoucheur des hôpitaux de Paris.

5 JUILLET. — Strasbourg. Inauguration du monument du professeur Wurtz.

5 JULLET. — Paris. Faculté de médecine. Réunion de

l'Association française d'urologie.

6 JUILLET. — Paris. Concours de l'internat de l'hôpital Saint-Joseph. 7 JULLET. - Helsingfors. Congrès de chirurgie du

8 JULLET. - Paris. Paculté de médecine. Ouverture

o JUMLET. — Paris. Paculte de medecine. Ouverture du registre d'inscription.

10 JUILET. — Montpellier. Dernict délai d'inscription pour le coucours de 6 places de médecins-inspecteurs d'hygiène de l'Hérault (s'inscrire à la préfecture de curre d'hygiène de l'Hérault (s'inscrire à la préfecture de l'Hérault

11 JUILLET .- Paris. Hôpital Saint-Antoine, à 10 heures, ouverture des conférences sur les maladies de l'appa-reil digestif par MM. les D'a BENSAUDE, I'. RAMOND et LE NOIR.

11 JULLET. — Marseille. École de médecine, Con-cours du clinicat chirurgical. 12 JUILLET. — Montpellier. Paculté de médecinc. Clôture du registre d'inscription pour les concours du clinicat.

18 JUILLET. - Bruxelles. Cougrès international de protection de l'enfance.

18 JUILLET. — Marseille. Concours de clinicat des unaladies exotiques.

18 JULLET. — Bordeaux, ouverture du concours de perfectionnement d'oto-rhino-laryngologie de M. le

18 JULLET. - Montpellier. Coucours de clinicat chirurgical et médical.



## Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 1 à 2 contre Myxœdème, 2 à 8 contre Obésité, Goître, etc. - PARIS, S, Boul St-Martin

Dr MOHDR

HÉMORRO CONSTIPATION Echant.: HENRY ROGIER, 19, Av. de Vilhers.



## TABLE ALPHABÉTIQUE

#### (Partie Paramédicale, tome XL)

Janvier 1921 à Juin 1921.

ABADIE (Ch.), 175. ABELY (PAUL), 378. — (X.), 352.

(X.), 352.
 Académie de Belgique (Le jubilé de l'), 55.
 Académie de médecine, 192.

— (Centenaire de l'), 21, 53.

— (Commission des eaux minérales), 112.

— (Les décorations et l'), 45.

— (Legs à l'), 54. — (Prix de l'), 127. ACCIDENT (L'), 61.

 DU TRAVAIL (L'AGGRAVA-TION DES BLESSURES DANS LES), 187.

— prévue à l'article 4 de la loi du 9 avril 1898-31 mars 1905 (Lol rédusant à six mois la durée minima d'application du tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en matière d'), 54.

— et les maladies professionnelles (Les), 283.
Acide borique (Deux cas

d'anaphylaxie à l'), 8o.

— inosito-phosphorique (Le
traitement des états anémiques par le sel ferrique et

- sulfhydrique libre dans les gaz thermaux de Royat

(La préselice d'), 208. Acrodermatite pustuleuse de Hallopeau, 225.

Adénome kystogène ulcéré de la conjonctivite bulbaire, 335.

Aérophagie accompagnatrice, 80. Agglutination du col utérin,

123.
AGGRAVATION DES BLESSURES
DANS LES ACCIDENTS DU

TRAVAIL (L'), 137. AGOSTINI (EMMANUEL), 367. ALAJOUANINE, 378.

ALAMARTINE, 42.
Alco lique aigu (Accès d'aphonie et de tremblement d'aspect jacksonieu chez

un), 64. Ali Mouhhlis, 336. Aliénés (Étude anatomo-pa-

Aliénés (Etude anatomo-pathologique des parathyroïdes de 64), 239.

— (Mort subite chez un),

Pneumonie. I, ésions des capsules surrénales, 352... Alimentaires (Nouvelles théories), 214.

ries), 214.
Alimentation à la cantine scolaire (l'), 321.

- et ravitaillement, 33.

ALLEMANDS (LES), à Sedan, 38.

ALLIOT (HENRI). — Processus
pyrétothérapiques, 360.

Allyithéobronine (Étude phar-

Allylthéobromine (Étude pharmacologique, physiologique et clinique de l'), 43, 222. (Théobromine injectable).

— (Theobromine injectable),
176.
Amis de l'Université (les), 84.
Amnésie transitoire (Ménin-

gite cérébro-spinale syphilitique hémorragique avec), 254.

Ampoule Coolidge eu radiothérapie (L'empfoi de l'), 82. Anaphylaxie à l'acide borique (Deux cas d'), 80.

Anémie pernicicuse botriocéphalique. Expulsion du parasite (un cas d'), 8 r. Anencéphales (Note sur quelques yeux d'), 95.

Anesthésic locale dans le cancer du larynx (Thyrotomic et laryngectomic sous), 126. Anévrysinc artério-veineux guéri par l'hydrothérapic (Troubles trophiques re-

belles cousécutifs à un), 191. — volumineux de l'aorte en voie de quérison, 265.

voie de guérison, 365. Angine de poitrine et douleurs précordiales guéries par la photo et l'héliothérapie, 177. Anneau de Baudi sur la tête

dernière (De la rétraction de l'), 44. Antigène de Besredka et tuberculose (Réaction de fixa-

tion), 241.

Aorte (L'image radiologique de l'), 82.

de l'), 82.

APERT (E.). — LA PRÉTENDUE « HÉRÉDITÉ PAR CON-

TRASTE > 58.

— QUELLE EST L'ÉPOQUE DE L'ANNÉE LA PLUS FAVO-RABLE A UNE BONNE CON-CEPTION, 232.

Aphonie et trembiement d'aspect jacksonien chez un alcoolique aigu, 64.

Apparcillage des impotences suivant la méthode d'orthopédie instrumentale, 264. Appareils indispensables dans la pratique (les), 257.

Appendice cæcal avec les affections utéro-annexielles; contribution à l'appendicectomie préventive (Sur les rapports de l'), 44.

Appendicites aigués, suraigués

Appendicites aigues, suraig et chroniques, 226. Appendicite chroniques (Les fausses), 54.

— — opérée (Action de la diathermie sur certaines séquelles épiplotques de l'), 367.

AQUAVIVA (ANTOINE), 177. ARMENGAUD, 207. Arrêts de croissance, 229.

Arsenic dans l'urinc deux mois et demi après sou absorption, 365. Arsénobenzois (Les neuro-

récidives syphilitiques après traitement par les), 140. Arsphénamine dans les maladies non syphilitiques, 222.

Art dentaire. Les complicités (L'excrcice illégal de l'), 51. — et médecine, 22. ARTAULT, 177.

Arthritiques (A propos du régime des), 253. ASCLÉPIOS DEVANT THÉMIS.

48. Asiles d'aliénés, 29, 340. — de Fains, 227.

— de Fams, 227.

— de Lesvellec, 282.

— de Saint-Ylie, 127.

— de Top-Tachi (Statis-

tique de l'), 336.
Aspirine (Hoquet épidémique et), 80.
Assemblée générale de l'union

des syndicats médicaux, 340. Assistance aux femmes en

couches, 211.

— d'hygiène scolaire (L'),

médicale aux colonies (L'),
113.

Association alsacienne et lorraine contre la tuberculose,

des anatomistes, 164.

 des anciens médecins des corps combattants, 55.

 corporative des étudiants en médeciuc, 46, 163.
 pour le développement des

relations médicales, 193, 295, 322. — pour l'extension des études pastoriennes, 113.

française d'urologie, 354.
 générale des médecins de
France, 267.
 des gynécologues et obsté-

triciens de langue françaisc (IIº Congrès de l'), 370. des médecins de France (Assemblée générale de l'), 264.

- mutuelle du corps de

santé de l'avant, 178. Association professionnelle des journalistes médicaux frauçais, 163.

 syndicale des stations thermales, balnéaires et climatiques du sud-ouest de la France, 368.

Atrophie du maxillaire supérieur et perforations palatines dans des cas de paralysies générales tabétiques, 336.

vermiculée des joues, 225.
Atropine (Hyoscyamine et),
366.

Aubin, 225. Aubry (Désiré), 69. Auto-biographie du D' Dt-

DAY, 130. Auto-hémothérapie (Migraine et),80.

Avancement du personnel enseignant des universités (Décret du 28 mai 1921 relatif à 1'), 353.

AYMES, 337. BABALIAN, 162.

BABONNEIK,344, 356.

Bacilles acido-résistants trouvés dans l'expectoration et les tissus pulmonaires de deux malades (autopsie), 241.
d'Eberth (Deux cas de

localisations articulaires primitives et isolées du), 53. tuberculeux de culture (L'action du suc gastrique

(L'action du suc gastrique artificiel et de ses éléments vis-à-vis du), 24r. BAILLIART, 175. BAR (L.), 240.

BARE (I.), 240.
BARBARIN, 124.
BARBILLON. — L'ACCIDENT,

BARTHÉLEMY. — I,A CHAUS-SURE DU MARCHEUR, CHAUS-SURE « ANATOMO PHYSIOLO-GIQUE », 325.

BASS (M<sup>11e</sup>), 241. BAUDRU (I.), 40. BEAUDOIN, 65, 352. BEAUSSART, 96. BÉCLÈBE 82. 85.

BÉCLÈRE, 82, 85.
BÉCLÈRE (Correspondance),
163.

BELGODERE, 42. BENON, 222. BENTKOWSKI (TE.

BENTKOWSKI (JEAN), 44. BERNARD (LÉON), 14, 145, 320. BIDOU, 264. Bile glycérinée contrc la cons-

Bile glycérinée contre la constipation (I,'emploide la), 366, Bisor, 207. Вти (Н.), 111, 366. BLANCHARD, 351. BLIND, 80, 365.

BLOCH, 225 Blennorragie (Le permanganate d'argent dans le traitement de la), 54. BOLLACK, 54, 95, 175, 240.

BONA (LOUIS), 44. BONHOMME, 378. BORDET (L'hommage de Bruxelles au Dr), 29,

ROPDELL 40. BOREL, 65. Borene célèbre : Horus (Un). Botulisme (L'examen de la

gorge dans le), 351. Bouche (Précis des maladies des dents ct de la), 99. BOUDIN (P.), 191. BOULOUMIÉ, 253. BOULUD, 351. BOURGEOIS, 85.

BOURGES (HENRY). 53-BOURGUET, 226, 365. BOURNIGAULT, 366. BOUTAREL (MAURICE). - UN FOIT DANS NOTRE VIEUX

THÉATRE, 299 BOUVARD, 358. BOUVET (M.). - L'EMPLOY DES OISEAUX EN THÉRA-

WEUTIOUE, 234. BOUYEX, 96, 378. BRÉMOND (MAURICE), 126. BRIAND (MARCEL), 65, 336. BRINDEL (A.), 254. BRIZARD, 162 BROCA (ANDRÉ), 145, 239.

(AUGUSTE), 257. BROCO, 225. BROUSSEAU, 64.

Brûlure de l'œil par erreur de pharmacien, 335. BUCHER (PIERRE), de Stras-

bourg, 157. Bureau d'hygiène de Tourcoing, 180.

de renseignements scientifiques de la Sorbonne

165. BURNIER, 225. BUTLER (R. DE), 139.

CABANES, 87. CADUCÉE (LE), 121. Calcul biliaire (Fausse sténose du pylore par), 125.

CALMELS, 320. CALMETTE (A.), 20.

CALVÉ, 41. CAMERON (CH.), 286. CAMESCASSE, 207.

Cancers du col utérin au début (Contribution à l'étude des injections urctro-salpingien. nes aiguës, dans les), 123.

- du larynx (Thyrotomie et larvnectomie sous anesthésie locale dans le), 126. de l'œsophage (Radium-

théraple du), 226. cesophaglens (De l'emploi

des rayons X dans le traitement des), 264.

- primitif de l'ovaire avant

la vingtième aunée, 43. Caucer du sein (altérations thyroIdiennes concomitantes avec 1e), 177.

 ct grossesse, 44. Cautines scolaires à la campagne, 320. CAPGRAS (J.), 96, 378, CARCY, 139. CARLE, 147.

Cataracte (Retard de cicatrisation après opération de la), 54.

CATTIER, 254. CAUSSADE (G.), 80, CAZIN. 80. Cécité verbale pure ayec

hémianopsie tatérale homonyme gauche chez un gaucher, 193. CÉURAT CHEZ L'HOMAGE (DES

RAISONS DU), 88. Cellules aberrantes mastordiennes? (Que faut-il enten-

dre par), 351, CENTENAIRE DE L'ACADÉMIE (LE), 21.

CERBAY, 253. Cérémouie d'inauguration du monument aux morts de l'internat, 276.

- médicales, 53, 276. scleutifique, 309

Césarieune vaginale : ses indications actuelles, 44. CHAILLOUS (J.), 48. Chaire municipale près la

Faculté de médecine de Paris (Au sujet de la création d'une), 45.

Chancres (Examen bactériologique des), 42. - mou (Composés de cuivre

contre le), 142, - syphilitique (A propos du), 226.

- (A propos du traitemen préventif du), 192. CHARPY (P.), 80. CHASLIN, 175, 352.

CHATELIN, 175, 352. CHAUDESAIGNES (ROGER), 367. CHAUSSURE DU MARCHEUR,

CHAUSSURE « ANATOMO PHYSIOLOGIQUE », 325. CHAUVEAU (Mile), 321.

CHAUVOIS, 322. CHAVIGNY. - NÉCROLOGIE DU PROFESSEUR PIERRET, 206.

CHAVIGNY, 352, 365. CHELLE (Le professeur), 273. Child (The nervous), 286, Chimic médicale (Précis de),

Chirurgie de guerre et d'après

guerre, 257. - des maiadies des voies urinaires, 164.

- de l'œil et de ses annexes, 356. spéciale de la tête et du

cou, 313. d'urgence (Cours de), 342. Choléra en Turquie, 85, Chronique des livres, 20,31,

69, 87, 99, 147, 166, 214,

371. CLASSES MOYENNES BT LA VIE CHÈRE (LES), 258.

CLÉRAMBAULT (DE), 64, 96, 225, 335, CLERC, 145. CLIMATOLOGIQUES (PROPOS),

247 Clinique d'accouchements Baudelocque, 67, 85, 98, 323.

- chirurgicale infantile (Hôpital des Enfauts-Malades), 56. - de la Salpétrière, 56,

354. dentaire scolaire de Differdange, 320.

- gynécologique (Hôpital Broca), 67. - des maladies cutanées et

syphilitiques, 85, 322. - des maladies des oreittes, du nez et de la gorge, 114.

- du système nerveux, 342. médicale des enfants, 16, 146.

- - de l'Hôtel-Dieu, 98, 180. ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. 164. oto-rhino-laryngologique,

17, 164. DE LA PREMIÈRE EN-FANCE AUX ENFANTS-AS-SISTÉS (LA), 246. - et la taxe sur le chiffre

d'affaires (Les), 127, 282. CODET, 378. COLIN (HENRI), of.

COLOMBIES, 365. Colonies (L'assistance médicale aux), 113. - bactériennes (État orga-

nisé des), 140. - françaises demandent des niédecins (Les grandes),112, COLRAT, 351.

Commission de prophylaxie anti-vénérienne, 282. CONCEPTION (QUELLE EST L'É-POQUE DE L'ANNÉE LA PLUS

FAVORABLE A UNE BONNE), 232. Concours, 165. de chirurgien des hôpitaux (Une opinion sur les), 206.

- pour l'emploi d'inspecteur départemental d'hygiène des Ardenues, 181. - - de l'Aude, et de directeur de dispensaire anti-

tuberculeux, 181. — des services d'hygiène de l'Aveyron, 180,

DE L'INTERNAT POUR 1921 (NOUVEAU RÈGLEMENT DU),

 de médecin des hôpitaux militaires, chirurgieu des hôpitaux militaires, pharmacien chimiste du service de santé, 98.

- de Paris (Nouveau), 159. du « Moniteur médical », 29.

229, 245, 257, 286, 344, 356, | Concours sur titres et autres annoucés à la dernière miuute, 45. Conférences de bactériologic

elinique avec travaux pratiques, 67. de clinique médicale pra-

tique, 228. - d'histologie, 180.

- INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE (LES RÉ-SULTATS DE LA), 5. médico-chirurgicales de pratique gastro-entérologique,

T80 d'ophtalmologie, 256. de parasitologie, 120.

 de pathologie expérimentale et comparée, 146. - interne, 145. pratiques d'ophtalmologie,

TT3. - sur le sang et ses maladies,

56. - sur la tuberculose et les

maladies des voles respiratoires, 228, CONFIANCE (DE LA), 259.

Congestions (Des), prosta-tiques d'origine neurasthénique et de leur traitement par l'électricité, 54. Congrès (IIº) de l'Association

des gynécolognes et obstétriciens de laugue française, 370. de chirurgie du Nord, 210.

- dentaire national de Bordeaux, 1921, 370. - français de médecine (XV°),

127, 255, d'histoire de la médecine, 266, 340, 368.

 d'hygièue scolaire, 67, 144, 193, 320, international d'engénique,

210, 267. de gynécologie, 178. de médecine et de

pharmacie militaires, 243. - d'ophtalmologie,282. - de médecine interne du

Nord, 178, 282. (VI\*) de médeciue légale de .

la langue française, 211. des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue frau-

caise, 340. MÉDICAL (UN), 290 (V\*) national de médecine

à Cuba, 369. - de la natalité (IIIe),

(Ier) panhellénique d'hygiène et de démographie, 211. - professionnel hospitalier (IIº),283.

- (IIIª) de la société italienne de radiologie médicale, 81. des sociétés savantes, 255. Conjonctivite gonococcique(sé-

rum du Dr Stérian) (Sérothérapic de la), 95. CONSTANTINESCO, 95. Constipation (L'emploi de

contre la), 366. CONSULTATION CHIRURGICALE

(UNR), 274. - médicales gratuites pour

femmes et enfants indigènes, - de nourrissons (Création

d'une), 213. Convalescence (Secousses fi-

brillaires chez l'enfant en), 208.

CORDIER, 351.

CORIAND (PAUL), 123. CORNET. - I,BS CLASSES

MOVENNES BY LA VIE CHÈRE, CORNET. - L'ÈRE DE

MÉDECINE 148. CORNET. - LA MÉDECINE AU SERVICE DE L'HISTOIRE, 28 7. CORNET - LES SOINS AUX

PENSIONNÉS DE GUERRE (ÉPILOGUE), 183. CORNET (P.), 195.

CORONÉ, 241. Corps étranger œsophagien, 254

- flottauts dans le vitré, 54. - thyroïde (Chirurgie opératoire des nerfs du), 42. Corrections chirurgicales des

rides de la face et du cou, 226. Correspondance, 163, 294 COULOMB, 123, 335-

COURRON (PAUL), 65. Cours d'anatomie médico-chirurgicale, 145

— de chirurgic opératoire, 114. - complémentaire d'anatomie pathologique appliquée,

213 \_ \_ d'histologie, hématologie et bactériologie appliquée à la gynécologie, 114.

206 - élémeutaire de clinique et de thérapeutique oto-rhino-

laryngologique, 180. - d'histoire de la médecine,

- d'histologie, 145 d'hydrologie, crénothéra-

pie, climatothérapie, 56. - d'hygiène, 145.

- alimentaire (Création d'un), 30

- libre d'électrologie, radiologie, curiéthérapie, 128, - - sur les maladies de la

moelle, 128. - de maladies nerveuses infantiles, 206.

 de médecine opératoire générale, 67.

- - oto-rhino-laryngologique, 17.

- de neurologie oculaire, 296.

- d'obstétrique, 144. - d'orthopédie chez l'adulte, 194

d'oto-rhino-laryngologie, 194, 354.

- de pathologie chirurgicale, 145

lavements de bile glycérinée | Cours d'anatomie externe, 146. | Délire érotique avec perver- | - interne, 144. de radiologie et d'électrologie, 165.

- de pharmacologie, 145. de physiologie, 194.

 appliquée à l'éducation physique, 194. - de physique médicale, 145.

- pratique de broucho-œsophagoscopie, 284.

- et complet de dermatologie, 194.

- - sur les maladles de la nutrition, 213.

 d'orthopédie de M. Calot, 30.

- de stomatologie, 145. - de thérapeutique chirurgicale, 145.

- et travaux pratiques de chimie médicale, 145 - sur la tuberculose pulmo-

naire, 228, 369. - de vacauces de l'École de médecine de Marsellle, 181. COURTADE, 54.

Coxalgie aucienne traltées par l'enfumage iodé (Fistules de), 365. « Creeping disease » (Larva

migrani), contracté à Paris (Un cas de), 125, Cuisinières de régime (Les), 16.

CUNÉO, 145. Cure chlorurée sodique (De la modification de la teusion artérielle au cours d'une),

207. du Mout-Dore, L'épreuve de cure (Des réactions ther-

miques de la), 208. Curie et de la découverte du radium (Eu l'honneur de Mme), 309,

DARKER, 221. DARTIGUES, 253. DAUSSET, 191.

DAVID. 207. DEBBASCHE (LÉON), 123. Débilité mentale? (Peut-ou fixer une limite supérieure à

la), 253. Décalcification et besoins calciques des tuberculeux, 366. Déclaration des mort-nés (Sur

la), 365. Décorations (les) et l'Académie de médecine, 45.

Décret fixant les tarifs des solus médicaux et pharmaceutiques, 223,

du 28 mai 1921, relatif à l'avancement du personnel enseignant des universités,

- - au titre de professeur houoraire, 353. DÉCROP, 162.

Défense de la pensée française (Uu manifeste pour la), 29. Dégénéresceuces calcaires des

fibromes de l'utérus, 123. DELHERM, 82. Délire encéphalitique algu avec dermite pellagroide, 96.

sious sexuelles, 175. d'espérance chez une déblie interprétaute, 378.

- d'influence psychique terminé par la guérison, 65. -.d'interprétation 352. - passionnels, 225,

- : persécution érotomanie : (Coexistence de deux), 64, - de possession (Lipomatose

symétrique avec), 378. de préjudice à thème diffus. non sénlle, 335.

 salicylé, Posologie maxima (Le salicylate de soude. Impuretés), 80. - systématisé chronique (Ma-

nie intermittente et), o6. - post-orinique chez un paralytique général, 225, DELORE (XAVIER), 42, 87. DEMELIN (I,.-A.), 286.

Démence (à forme presbyophrénique) chez un paraphasique, 336. Démence précoce famillale;

contribution à la recherche de l'étiologie de la démence précoce, 65. - (L'opothérable de la).

- survenant au cours de certains délires (Sur la nature de la), 336.

Déminéralisation des neurasthéniques (La), 263. DEMONCHY (ANDRÉ), 298 Demous (Hommage à la mé-

moire du professeur), 163. Démonstrations de defmatologie pratique, 17. pratiques de physiothé-

rapie, 17. DENOY (CAMILLE), 367. Deuts et de la bouche (Précis des maladies des), 99.

Déontologie médicale (Précis de), 371. Dermatologiques (Répertoire

des spécialités), 142. Dermato-myomes multiples, 225.

Dermatose circinée avec centre atrophique, 225. Dermite pellagroïde (Délire encéphalitique aigu avec), 96.

Desgrez, 145, 344 Développement physique des cufants (Nouveau mode de

figuration du), 225 Déviation conjuguée de la tête et des yeux survenue à la suite d'un traumatisme cra-

uio-facial chez uu syphilitique, 54. - - nasale par luxation

des os propres. Corrections sans cleatrice, 365. - du squelette uasai (Coexis-

tence des) avec les déformaions des maxillaires supérieurs et de l'appareil alvéolo-dentaire), 125.

Diabète et goitre exophialmique, 351,

Diabétique (le), peut-il maigrit, 206. Diagnostics (ies), biologiques

en clientèle, 69 Diathermie sur certaines séquelles épiploiques de l'ap-

pendicite chronique opérée (Action de 1a), 367. DIDAY. - AUTO-BIOGRAPHIE

DU Dr), 130; Diététique. La coutume des repas en cominun (Vária-

tions sur la), 104. Dihydromorphine (De la), 177. Dilatation de l'osophage

(Spasme du cardia ayaut déterminé une énorme), des ventricules au cours

des tumeurs cérébrales (Paris ports entre la stase papillaire et la), 240. DINER CHEZ UN SPÉCIALISTE,

Dispensaire antituberculeux Rockefeller (Bordeaux-Talence) (I,e), 295. - (Les subventions aux).

46. social d'hygiène, 320. Dispenses aux étudiants (Les),

Dispositif pour faisceau de rayons parallèles, 54. Diverticules de la vessie, 140 DOCHE, 320.

DROIT DE RÉPONSE (LE), 189. DUBOIS (ROBERT), 000. DUBOURDIEU, 352. DUCLOS (I..), 335. DUFESTEL, 320.

DUFOURMENTEL (L.), 125. DUHEM, 239. DUMAREST (F.). - PROFOS

CLIMATOLOGIQUES, 247. DUPAIN, 378. DUPONT. - AU & GRAND GUIGNOL », 333.

DUPONT. - LE PROFESSEUR CHELLE (Les nouveaux professeurs), 273.

DUPONT. - LE PROPESSEUR H. DURET, DE LILLE (Néctologie), 292. DUPONT, 80.

DUPOUY, 275, 378. DUPUY-DUTEMPS, 95. DUPUY DE FRENELLE, 226. DURAND. - PIERRE BUCHER (DE STRASBOURG), 157

DURAND .- LE CADUCEE, 121. DURAND. - MINISTÈRE DES PENSIONS, 363. DURÁND. — LA PESTE A MAR. SEILLE EN 1720-21,448.

DURAND. - LE PROFESSEUR REYNES, 97. DURAND. - LE RADIOLOGISTE

LERAY, 226. DURAND (GASTON), 80, 367.

DURET, 166. DUREY, DE LILLE (LEPROPES! SEUR H.), NECROLOGIE, 465. DUVAL (PIERRE), 145.

Dyschromatopsie (A propos du diagnostic de la), 176.

Eaux de Cauterets (Action antianaphylactique des), 207. — minérales (Académie de médecine. Commission des),

 — FRANÇAISES: MEYNES-MONTFRIN AVANT 1789 (CON-TRIBUTION A L'HISTOIRE DES), 207.

— (Les) de Vinci, 207. Echo, 50, 188, 251.

Écoles annexes de médecine navale, 341. — d'application du Service de

 d'application du service de santé, 55.
 française de stomatologie,

 256.
 de médecine en Afrique occidențale (Le directeur de

l'), 29.

— de Clermont-Ferrand,

— de Nantes, 113. — nationale vétérinaire de

Lyon, 114. — de plein air, 321.

de psychologie, 56.
du Service de santé de la

marine à Bordeaux, 243.

— — (Les médecins auxiliaires de la marine, élèves de l'), 255.

— — militaire, 267. ÉCRITURE (LES TROUBLES DE

L'), 213. Ectoparasites (Emploi d'une armoire comme chambre de sulfuration pour la destruc-

tion des), 81. Éducation hygiénique de l'enfant à l'école (l'), 322.

— physique (La loi sur l'), 230. — (La MÉTHODE EN), 305.

— et de sport (Société médicale d'), 112.

 — respiratoire (Le rôle des

exercices physiques dans E 1'), 264.

- sensorielle, 322. Effort mental (Tension arté-

Effort mental (Tension artérielle et), 96. Électro-radiologie des hôpi-

taux de Paris (Réorganisation des services d'), 205. Émotions (Rôle pathogène des)

Le syndrome émotionnel et les maladies nerveuses d'origine émotive, 263.

Encéphalite aigué épidémique: formes léthargique, myoclonique, choréo-ataxique, délirante, névralgique, 293.

 épidémique asthénique et myoclonique avec crises bulbaires. Évolution continue depuis plus d'un an,

 — et divorce, 352.
 — chez un enfant de dix ans (Séquelles d'), 336.

— par des injections fortes
d'hulle iodée française à
40 p. 100 (Traitement de l'),
177.

— léthargique (Anatomie pa-

thologique de l'), 14.

Enfance en vue de la repopulation (La protection de la maternité et de l'), 123. Enfants-Assistés (Service des),

340.

— (La clinique de la première enfance aux), 246.

— de la Seine, 283.
 — normaux et anormaux, 226.
 Enfumage iodé (Fistules de

Enfumage iodé (Fistules de coxalgie ancienne taries par l'), 365. Enseignement clinique de l'ho-

pital Boucicaut, 342.

— de la radiologic médi-

cale, 284.

— A LA FACULTÉ DE PARIS

(LES MÉTHODES MODERNES

(LES METHODES MODERNES D'), UN VOYAGE D'INSTRUC-TION AUX STATIONS DE SAVOIE, 345. — de l'ophtalmologie, 164.

 pratique des maladies de l'appareil digestif, 165.

 d'oto-rhino - laryngolo-

 — d'oto-rhino - laryngologie, 284.
 — de la radiologie médicale,

180.
Entraînement respiratoire par
la méthode spiroscopique
(L'), 124.

Épilepsie (Emploi du gardenal dans l'), 352. — (Thérapeutique de l'), 175.

— (Therapeutique de l'), 175.
Épithéliomes primitifs du vagin bas situés, 367.
ÉPOQUE DE L'ANNÉE LA PLUS

FAVORABLE A UNE BONNE
CONCEPTION (QUELLE EST
L'), 232.
Épreuve de cure (Des réactions

Epreuve de cure (Des reactions thermiques de la cure du Mont-Dore, L'), 208.

ERE DE LA MÉDECINE (L'), 148.

Ergot (Le seigle et l'), 31.

Erotomanie (Coexistence de deux délires : Persécution), 64.

Étuption zostérienne chez un paralytique général, 96. ÉTABLISSEMENTS HOSPITA-

LIERS DE L'ARMÉNIE (COUP D'ŒIL HISTORIQUE SUR LES ANCIENS),373.

ANCIENS), 373.

—publics et privés pour tuberculeux, 295.

États anémiques par le sel ferrique et l'acide inositophosphorique (Le traitement des), 125

ment des), 125.

— (L') actuel de nos connaissances sur la nature
et les propriétés phy-

ET LES PROPRIÉTÉS PHY-SIQUES DES RADIATIONS DE COURTE LONGUEUR D'ONDE, 70.

— comitiaux mnésiques, 96.

 comitiaux mnésiques, 96.
 psychopathiques par les ponctions lombaires (Le traitement des), 65.

sanitaire de l'Europe, 227.
 Étoiles (Derrière les), 69.
 Études pastoriennes (Association pour l'extension des),

113.

Étudiants (Avis aux), 367. — de la classe 1920, 227.

— de la classe 1920, 227. — (Les dispenses aux), 127. — engagés pour la guerre,

 (Inscriptions cumulatives des), 255.

EUPHRAISE (L'), 303.

283.

EUPHRAISE (L'), 303. EUZIÈRE, 140.

Éventration post-opératoire, ses causes, sa prophylaxie, son traitement (l'), 177. Examen de bibliothécaire, 113.

Examen de bibliothécaire. 113.

— de laboratoire dans la pratique médicale (Les), 114.

Excursions aux stations hydro-

Excursions aux stations hydrominérales du sud-est et du centre, 323. Exercice de l'art dentaire en

Alsace-Lorraine (l'), 306.

— (L') ILLÉGAL DE L'ART DEN-TAIRE. LES COMPLICITÉS, 51.

— physiques dans l'éducation respiratoire (Le rôle des),

264. Exophtalmie traitée par la ligature des deux carotides primitives, 175.

Expertises médicales (Honoraires des), 238.

Exploitants de sources thermales, quels qu'ils soient paient la taxe d'affaires

(Les), 113.

Exposition nationale de la maternité et de l'enfance, 243.

Extraits testiculaires et céré-

braux (Orchite ourlienne, atrophie testiculaire, régénération de la glande par les) 101.

Faculté de médecine, 212.

— de Montpellier, 55.

— de Paris, 144.

 — (Réception à Barcelone de professeurs de la),
 252.

— — de Toulouse (Legs de M<sup>110</sup> Bourjade à la), 165. — — de l'Université d'As-

 — de l'Université d'Ascension, 164.

des sciences de Clermont-

Ferrand, 181.
Farines (Les) composées alimentaires et la question des vitamines, 207.

FAVRE, 161.

Feebleness of growth and cougenital Dwarfism, 286.

Fémur (Ostéochondrite défor-

Pémur (Ostéochondrite déformante infantile de l'épiphyse supérieure du), 53,

FERNBACH (E.), 241.
FERRAND, 225.
FERROUX (R.) ET RICHARD
(G.) — L'ÉTAT ACTUEL DE

NOS CONNAISSANCES SUR LA
NATURE ET LES PROFRIÉTÉS
PHYSIQUES DES RADIATIONS
DE COURTE LONGUEUR D'ONDE, 70.
Fétichisme (Pédophilie et), 65.

Fibromes de l'ovaire, 367.

— de la paupière, 175.

— par le radium (Un procédé de traitement des), 254.

Fibromes uterins (Quelques points sur la radiothérapie des), 253. — de l'utérus (Contribution à l'étude des dégénéres-

à l'étude des dégénérescences calcaires des), 123. Fibromyomes utérins (La radiumthérapie des), 87. Fibro-tuberculome du larynx (Le), 55.

Fiessinger (Noel), 69. Fièvre jaune (Vaccin de la)

— syphilitique, 225. Pissures anales (A propos du traitement des), 191.

 sphintéralgique chez uu nourrisson, 191.

Fistules de coxalgie ancienne,

taries par l'enfumage iodé, 365 FLANDIN, 225.

FLURIN, 207. FLUTET, 99.

Fondation Pierre Budin, 86.

FONTAN. — UN MÉDECIN HYDROLOGISTE AU COMMENCEMENT DU XIX®S. LE D¹ J.-P.
AMÉDÉE FONTAN, 36.

Foie (Forme ascitique du kyste hydatique du), 111. Formulaire 142.

Formulate 142.
Forsette endolymphatique(La)
111, 240.
For park North Welly Thea.

FOU DANS NOTRE VIEUX THÉA-TRE (UN), 299.

FOUQUET, 192.
FOURCADE, 124.
Fractures de la rotule traités
par l'encerclement métallique, 101.

Frais médicaux et pharmaceutiques en matière d'accidents du travail prévue à l'article 4 de la Ioi du 9 avril 1898-31 mars 1905 (Loi réduisant à six mois la durée minima d'application du

tarif des), 54.
Fraisse, 263.
Freudisme (Les symboles
TRADITIONNELS ET LE), 149.

FREY, 145. FROGÉ, 175 FURET, 378. Gale du chat, 162. GALLAND, 41. GALLIOT, 253.

GALLOIS (PAUL), 54, 207, 365. GALUP (J.), 208. Gangrène primitive de la

verge, 162. Gardenal dans l'épilepsie (Emploi du), 352. GARNIER (MARCEL), 146.

GARRIGUES (ALBERT). — LE SEIGLE ET L'ERGOT, 31. Gastrectomie en deux temps,

GATÉ (J.), 40. GAULTIER, 321.

Gaz thermaux de Royat (La présence d'acide sulfhydrique libre dans les), Génération humaine, 298. GENEVRIER, 321. GILBERT (A.). - BORDEU, 49. 1 GILBERT(A.) ET CORNET(P.) .-LA SANTÉ DE LOUIS XV ET L'ÉMOTION PUBLIQUE, 195.

GIRARD, 191. GLÉNARD, 226. GLEY, 229 Globe oculaire (Rupturespon-

tanée du), 176. GODIN (PAUL), 320. Goitre exoplitalmique (Diabète et), 351.

GOMMES DU NEZ (LES), QI. GOUBEAU, 225. GOUDET (PIERRE), 43-

GOULFIER, 176 Goutte (Pathogénie et traitement de la), 192.

GRAMEGNA (Correspondance) 163. GRANGÉE (F.-M.). - DE LA CONFIANCE, 259. GRANGÉE (F.-M.) - DE LA

RESPONSABILITÉ MÉDICALE. A PROPOS DE L'AFFAIRE MAZEL, 2. GRANGÉE (F.-M.) - LATHÉRA-

PEUTIQUE EN UNE LECON, VARIATIONS SUR LA DIÉTÉ-TIOUE. LA COUTUME DES

REPAS EN COMMIN. 104 GRANJUK, 320. Granulations de la tuberculose pulmonaire expérimentale

du cobaye (Action d'un suc gastrique artificiel et de ses éléments sur les), 241, Granulome vénérien par le

tartre stibié (Sur le traitement du pian-bois et du), 80. GROS (H.). - LE MYTHE DE LA POULE AU POT. 237.

Grossesse (Cancer du sein et), Groupe médical parlementaire,

18, 157 - sportif d'étudiantes, 211.

GUELPA, 365. GUÉNIOT, 144 GUILLAUME (A.-L.) 166.

GUILLEMINET, 42.

GUISEZ, 226. Gynécologie médicale, 213. Habitations à bon marché (Conseil supérieur des), 322.

Hallucinations auditives avec délire minime, inextensif (Deux cas d'), 378. HARTENBERG, 80.

HARTMANN (E.), 54, 95-Héliothérapie (Angine de poitrine et douleurs précor-

diales guéries par la photo et l'), 177, - (Résultats éloignés du trai-

tement des tuberculoses externes par 1'), 80. Hématocèle latéro-utérin (A.

propos d'un cas de rupture tubaire, avec), 123, Hémianopsie latérale homo-

nyme gauche chez un gaucher (Cécité verbale pure avec), 95.

Hémilaryngectomie (Considé- | rations sur l'), 126 HENRY (de Cayenne), 80. Hépatisme occulte et syphilis,

253 « HÉRÉDITÉ PAR CONTRASTE » (LA PRÉTENDUE), 58. Hernje crurate (Cure radicate de la), 208,

HEUYER, 322. HISTOIRE DES EAUX MINÉ-RALES FRANÇAISES: MEYNES MONTFRIN AVANT 1789 (CON-TRIBUTION A L',), 207

Hommage à M. Paul Delbet. 340.

- au professeur d'Espine, 295.

 Herlant, 295. - - Morquio, 295

Honoraires des expertises médicales, 238. - médicaux, 144.

- (OUI DOIT PAYER LES) (Relèvement d'), 282. Hôpital américain de Paris,

210. - Cochin, 129.

- maritime de Berck, 230, - Saint-Louis, 56, 267. Hoquet épidémique et aspirine, 8o. HORN. - ASCLÉPIOS DEVANT

THÉMIS, 48. - BOUVARD, 358.

- LE PROFESSEUR MANDOUL, 35. - T.E. PROFESSEUR POLIOS. SON (NÉCROLOGIE), 156. - LE TARIF MAGINOT DEVANT L'UNION DES SYNDICATS MÉDICAUX DE FRANCE, 337.

Hospices civils de Lyon, 313, 322.

Hôtel-Dieu, 313. HOULIÉ, 254, 264, 366.

Hydrosalpinx et conservation utéro-annexielle unilatérale, confection d'une trompe avec les parois de l'hydrosalpinx non réséqué (Double). 253.

Hydrothérapie dans les névroses tachycardiques, 207. première enfance (Chaired'),

Hygiène et de clinique de la 164.

- des locaux scolaires (L'). 162

- (Un programme d'), 333. Hyoscyamine et atropine, 366.

Hypercholestérinémie dans les néphrites, 351. Hyperkératose palmaire et plantaire, 162.

Hypertension artérielle (Traitement de l'), 366. Hyperthymie aiguë délirante

(L'), 222. Hypospadias chez la femme

(L'), 44. HYVERT (ROGER), 356. Image radiologique de l'aorte,

Impôt sur les bénéfices de

guerre (Les médecins et l'), | Jubilé professionnel à Ver-Indemnités aux médecins sousaides-majors et auxiliaires (Les), 313,

Infection bacillaire et la tuberculose chez l'hommeet chez les animaux (L'), 20 Injections (Sur les) hypoder-

miques de lait en thérapeutique oculaire générale, 124. - de lait en thérapeutique oculaire (Sur les), 335.

- urétro-salpingiennes guës, dans les cancers du col utérin au début (Contribu-

tion à l'étude des), 123. Inoculation du paludisme au ehimpanzé (Essais d'), 125,

Inspection médicale des écoles (L'), 165, 320. - (Ministère de l'hygiene et), 320.

- des lycées et collères. 320. médico-scolaire et prophylaxie sociale, 320.

 orthopédique des écoles d'Arcachon (L'), 320. Institut d'hydrologie et de climatologie, 353.

- de médecine légale, 146. - de psychologie, 164, - de puériculture de la Maternité, 244.

- Ramon y Cajal, 98, Insuffisauce surrénale (Études

cliniques sur 1'), 60. Intérêts professionnels 106, 108, 157, 205, 223, 238, 294, 306, 337, 350, 363, 377. Internat (Cérémonie d'Inaugu-

ration du monument aux morts de 1'), 276. - (Le Monument aux morts

de 1'), 179. - pour 1921 (Nouveau règlement du concours de 1'), 108 Intoxication mortelle par le luminal. Résultats négatifs des recherches toxicolo-

giques, 365. Invention (L') et l'industrie française, 212.

Iodisme (Formule pour éviter 1'), 142, IODURE DE CAFÉINE. SES INDI-

CATIONS ET SES EFFETS CU-RATIFS DANS UN GRAND NOMBRE DE MALADIES, 47. Iris (L'), Étude physiologique sur la pupille et ses centres moteurs, 245.

Isolement des rougeoleux dans les hôpitaux d'enfants 255. TABLONSKI, 322.

JACQUET (P.), 14. JAMIN, 139.

JANSEN (MURK), 286.

Jocqs, 126, 335. JOMIER, - CÉRÉMONIE D'I-NAUGURATION DU MONU-

MENT AUX MORTS DE L'IN-TERNAT, 276. Jubilé du professeur W. Keen, de Philadelphie, 188,

viers, 340. TUMON, 208,

JUNGANO (MICHEL), 41. KALT, 335. KEATING-HART (DE), 191. KEEN de Philadelphie (Le

jubilé du professeur W.), 188. KERKHOVE (HENRI DE), 44. KOUINDJY, 264.

Kyste hydatique du foie (Forme ascitique du), 111. para-ovariens à pédicule

tordu, 367. LABBÉ (MARCEL), 351. Laboratoire départemental du

Cher, 67. - de radiologie et électrothérapie, 180.

- opothérapique de la boucherie, 55. spécial de bactériologie

(Fondation Paul Lemonnier), 56. LABORDE (SIMONE), 254. Laënnee après 1806 (1806-

1826), 286, LAIGNEL-LAVASTINE, 239. LAIGNEL-LAVASTINE ET VIN-

CHON (TEAN). - LES SYM-BOLES TRADITIONNELS ET LE FREUDISME, 149, Lait en thérapeutique oculaire

et générale (Sur les injections hypodermiques de), 124.

LANCE, 53, 191. LANDOLT (MARC), 335. LANNELONGUE, 365. LANZIER, 175.

LAPIERRE (A.). - LES ALLE-MANDS A SEDAN, 38. LAQUERRIÈRE, 53, 191, 253. LARDENNOIS, 146.

LARREY (J.-D.) (LE BARON), HOMME DE CŒUR ET DE DEVOIR, 184. LARREY (J.-D.), HOMME DE

SCIENCE ET OBSERVATEUR. 32. Laryngeetomie sous anesthésie locale dans le cancer du la-

rynx (Thyrotomie et), 126. Larynx (Le fibro-tuberculome du), 15.

LAUFER, 366. LAVAT, 175

Lavements de bile glycérinée contre la constipation(L'emploi des), 366. LECENE, 145 - (LE PROFESSEUR PAUL).

27 LECLERC (HENRI), 177.

- L'EUPHRASIE, 303. LECLERCQ, 192.

Leçons sur la diphtérie, 284. - d'ophtalmologie pratique. 323.

LECOQ (R.), 207, 214. LEDENT (RENÉ). - LA MÉ-THODE EN ÉDUCATION PHY-SIQUE, 305.

LEDENT (RENÉ) - UN PRO-GRAMME D'HYGIÈNE, 353.

LEDEU, 192. LE FILLIATRE (G.), 356. LEGENDRE, 229 LEGRAIN, 225.

LEGROUX (RENÉ), 140. Legs à l'Académie de méde ciue, 54

- de Mue Bourjade à la Paculté de médecine de Toulouse, 165,

- à la Faculté de médecine de Paris, 369.

- de M. Haour à la Faculté de médecine de Lyon, 165. - de Mme Tolicœur, yeuve de M. le D. Carville, à la Faculté de médecine de Paris, 165. - de Mme Mathias Duval à

la Faculté de médecine de Paris, 165. LEMANSKI -- LES TROUBLES

DE L'ÉCRITURE, 213, I,EMATTE, 366.

LEMAUX, 96. LEMOINE, 366.

LEMOINE (G.), 366. LE PAGE (V.) - LA LUTTE

CONTRE LA TUBERCULOSE EN ANGLETERRE, 8, Lèpre en Guyane (L'état

actuel de la), 80, - dans la région de Fez (ia), 162

LERAY (Le radiologiste), 226, LEREBOULLET (P.). - LA CLI-NIQUE DE LA PREMIÈRE EN-PANCE AUX ENPANTS ASSIS-TÉS, 246

LEREBOULLET. - NÉCROLOGIE DU D' CHARLES SABOURIN,

16. LEREBOULLET. -L'ŒUVER DE LA COMMISSION AMÉRICAINE DE PRÉSERVATION CONTRE LA. TUBERCULOSE, I.

I, EREBOULLET, - I,E PROFES-SEUR NOBÉCOURT, 79.

I,EREDDE, 192, 226, 253, 366. I.EROY, 175.

LESNÉ, 176. Lessons of clinical and opera-

tive Surgery, 298. Lettre ouverte du Syndicat général des médecins français électrologistes et radio-

logistes, à M. le D' Louis Mourier, directeur général de l'Assistance publique, à Paris, 294

Leuco-mélanodermie syphilitique du scrotum, 225.

L'eucoplasie ancienne et syphilis nouvelle, 162

LEVEN (G), 80. LÉVY-FRANKEL, 254. LÉVY. (ROBERT), 44.

Libres propos, 1, 20, 48, 148, 183, 245, 258, 357.

Ligue française de prophylaxie et d'hygiène mentales,

LINOSSIER (G.), - LE CENTE-NAIRE DE L'ACADÉMIE, 21. I, INOSSIER (G.). - P. T. T. 357. LINOSSIER. - LE PROFESSEUR RÉNON, 64.

laxie des), 147. - des voics urinaires (Emploi

Lipomatose symétrique avce délire de possession, 378 Localisations articulaires primitives et isolées du bacille

d'Eberth (Deux cas de), 53. Loi sur l'éducation physique (La), 320.

du 31 mars 1919 (L'article 64 de la), 144. des pensions des armées de

terre et de mer (Discussion sur la), 264.

sur les pensions (Union des syndicats médicaux et), 97. - réduisant à six mois la durée minima d'application du tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en matière d'aecidents du travail prévue à l'article 4 de la loi

du o avril 1898-31 mars 1905, 54, LONGUET, 176

LOUIS XV ET L'ÉMOTION PU-BLIQUE (LA SANTÉ DE), 195. LOYERS (LES) DES MÉDECINS. LA DURÉE DE LA PROROGA-TION, 26.

LUMIÈRE (A.). - LES SELS ORGANOMÉTALLIQUES. 80. Luminal(Intoxication mortelle par le), Résultats négatifs des recherches toxicologi-

ques, 365. LUSINEHI (CÉSAR), 43-Lutte contre a tuberculose (La), 255.

ANGLETERRE - EN (LA), 8. Luxation des os propres du nez. Corrections sans cica.

trice. Présentation d'opérés (Déviation nasale par), 365. LWOFF, 225-378. Lymphangiomes en oto-rhino-

laryngologie (Des), 240. Lysidine dans le rhumatisme

chronique, 366. MAC-AULIFFE (LÉON). - Dr CLAUDE SIGAUD (DE LYON), Nécrologie, 292,

MAGALHAES (de Rio de Janeiro), 8o. MAGELSEN (A.), L'INFLUENCE

DE LA TEMPÉRATURE SUR LA NATALITÉ, 116. MAGINOT. - SYNDICAT DES MÉDECINS DE LA SEINE, 350.

MAGITOT, 245. MAGNIN (ÉMILE), - Devant le mystère de la névrose, 31,

MAGRON (J.), 140. Maison de santé de Saint-Étienne-du-Rouvray, 67,

Mal de Pott (Ostéosynthèse dans le traitement du), 41. - sous occipital chez l'adulte, 125.

Maladie de Friedreich, 140. - professionnelles (Les accidents du travail et les), 283, - de Schlatter, 124, 191,

 du système nerveux, 256. - vénériennes (La prophy-

du permanganate d'argent dans le traitement des), 207. Malformations des organes génitaux internes de la

femme, 166. MALOREY (H.). - LE BARON J.-D. LARREY, HOMME DE COUR ET DE DEVOIR, 184.

MALOREY (H.). - LE BARON J. DE LARREY HOMME DE SCIENCE ET OBSERVATEUR. 32.

MANDOUL (LE PROFESSEUR), 35. Manganèse pour relever les

fonctions alanguies (De l'usage du), 207 Manie intermittente et delire

systématisé chronique, 96. MANTOUX (CH.), 14. Manuel du puériculteur, 286. - d'urétroscopie, 298,

MARCHAND, 253, 336. MARGAROT, 140, 263. MARIE (A.), 124, 207, 225, 264, 336.

- (Pierre), 14. MARINESCO (G.), 140.

MARION (G.), 356. MARTINY. - LES MÉTHODES MODERNES D'ENSEIGNEMENT a la Faculté de Paris. Un VOYAGE D'INSTRUCTION AUX

STATIONS DE SAVOIE, 345. Maternité et de l'enfance en vue de la repopulation (La protection de la), 123.

Matériel à haut potentiel pour radiothérapie profonde, 83. MATHÉ (L.). - LE MOUVE-MENT MÉDICAL EN ESPAGNE.

94. MATHIEU (PAUL), 257. MATHIEW-A. REASONEX, 222. MAUREL (PIERRE) .- UN CON-

GRÈS MÉDICAL, 290, MAUREL (PIERRE). - UNE CONSULTATION CHIRURGI-

CALE, 274. MAUREL - DINER CHEZ UN SPÉCIALISTE, 261.

MAZEL (A propos de l'affaire), De la responsabilité médicale, 2.

Médailles des épidémies, 84,98. interalliée et les distinctions des pays alliés accordées aux médecins, 313. - de la reconnaissance fran-

caise, 144. Médecine dans l'art, 167.

- française à l' tranger, 252. française en Pologne, 50. - historique diffère de l'histoire de la médecine (Comment la). Leurs liens réciproques, 53. - industrielle (Chaire de), 163,

- au Palais, 56, 62, 137 173, 189, 375,

- ET POÉSIE, 174.

- pratique, 47. - AU SERVICE DE L'HISTOIRE

(LA), 287. - au théâtre (La), 121, 299, 333

Médecins (I,es), alsaciens et lorraius, 212. en Angleterre (Le nombre

des), 113. des asiles d'aliénés (Retraite des).102.

- arméniens à Paris (Union des), 112.

- d'autrefois (Les), 130, auxiliaires de la marine, élèves de l'École du service de santé de la marine 255. - à Berlin (Les traitemeuts

des), 29. - à Budapest (Situation cri-

tique des), 85. - engagés volontaires (Décoration des), 255,

 expert, 179. - (Les grandes colonies francaises demandent des), 112.

des hôpitaux de Paris (Nouveau concours de) 159. et l'impôt sur les bénéfices de guerre), 55. - inspecteurs des écoles, 45.

 scolaire et pédagogie, 320. - sous-aides-majors (Situation des), 323.

 du sous-secrétariat de l'aéronautique ct des transports aéricus, 282,

- stagiaires de l'assistance médicale en Iudo-Chine, 29. toulousains à Paris (Société

amicale des), 212, 353. Médication arséno-mercurielle par la), 139. METAMET, 124.

Mélancolie (Quelques casanormaux de), 352. Mélancoliques (La tendance au meurtre altruiste chez

les), 335. Membres (Précis de pathologie externe)

MÉNARD (P.), 253, 366, MÉNÉTRIER, 145. Méningite cérébro-spinale sy-

philitique hémorragique avec amnésie transitoire, 254. syphilitiques de la période secondaire (Rôle déterminant de la ponetion loin-

baire daus certaines), 225. Ménopause (Opothérapie de la), 207. Mensuratious encéphaliques et

leur signification, 335. MÉRIEL, 298.

MÉRIGOT DE TREIGNY (P.), 175, MESNIL (P.), 125. Mésothorium, particulièrement

dans les manifestations rhumatismales (Contribution à l'étude de l'action thérapeutique du), 241. Méthodes de laboratoire eou-

rantes au diagnostic (Notions récentes de clinique pratique et d'application des), 370. - spiroscopique (A propos de

la), 191. - (L'entraînement respi-

ratoire par la), 124.

MEURISSÉ (PAUL), 125 MEYERSON (J.), 352. MEYNES-MONFRIN AVANT 1789 (CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES BAUX MINÉRALES FRAN-ÇAISES), 207. MICHAILOVITCH, 207, MIGNARD, 336. Migraine et auto-hémothé. rapie, 8o. MILIAN, 161, 162, 225, MINISTÈRE DES PENSIONS, 363. MISSION CATALANE A PARIS (T.A), 216 Mœurs intimes du passé, 87. MOLINÉRY, 207 MOLINÉRY (R.). - LES GOMMES DU NEZ, 91 MOLINÉRY - LA MISSION CA-TALANE A PARIS, 316. MOLINÉRY - LE PASSÉ DE NOS STATIONS THERMALES, Meynès-la-Morte, 288. MOLINERY - SON EXCELLENCE SHU CHE TCHANG, PRÉSI-DENT DE LA RÉPUBLIQUE CHINOISE, REÇU EN SOR-BONNE # DOCTEUR HONORIS CAUSA D. MOLINÉRY. - UN MÉDRCIN HYDROLOGISTE AU COMMEN-CEMENT DU XIXº SIÈCLE. LED' J.-P. AMÉDÉE FONTAN PAR LE D' FONTAN, 36. Molluscum contagiosum, 161. MONBRUN, 95. MONOD (A.), 177. MONOD (CHARLES), Nécrologie 278. Monument à la mémoire des internes morts pour la France, 266. - aux morts de l'internat (Le). - - (Cérémonie d'inauguration du), 276. MORAX, 54. MOREL (CHARLES), 123, MORPHINE AUX MÉDECINS (LA DÉLIVRANCE DE LA), 173. Mort subite chez un aliéné, Pueumonie, Lésions des capsules surrénales, 352. Mortalité par tuberculose en Autriche, 211. Mort-nés (Sur la déclaration des), 365. MOUCHET, 53, 161, MOUCHET(ALBERT) -- , CHARLES MONOD 1843-1921 (Nécrologie), 278, MOUCHET (ALBERT) - LE PROFESSEUR PAUL LECÈNE, 27. MOUGEOT, 191, 208, MOUQUIN, 161, 162, 225, MOURE (E.-J.), 126. MOURET, 351. MOTISSON-T ANALYZE PESTE EN PÉRIGORD AUX XVIO ET XVIIO SIÈCLES. 315 MOUSSON-LANAUZE. - LA PREMIÈRE UNIVERSITÉ, 119. Mouvement médical, 94.

- EN ESPAGNE, 94.

MOUVEMENT MÉDICAL GRAND-DUCHÉ DU LUXEM-BOURG 307. - EN SUISSE (LE), II. MULON (P.), 180, MUNIÉ (Mile), 322. Mutisme(Un cas de), 378. Mycoses (A propos des), 80. Mystère de la névrose (Devant le), 31 MYTHE (LE) DE LA POULE AU POT, 237. NANTA (A.), 40, NATALITÉ (L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA), 116 - (Primes départementales de), 211. Nécrologie, 155, 157, 206, 226, 278, 292. NEMOURS-AUGUSTE (S.), 367 Néphrites (L'hypercholestérinémie dans les), 350. Nerfs du corps thyroïde (Chirurgie opératoire des), 42, optiques guérie par la trépanation rachidienne cervico-dorsale, suivie d'évacuation du liquide céphalorachidien (Atrophie esseutielle et progressive des), 175. Neurosthénie auditive: 240. Neurasthéniques (La déminéralisation des), 263. Neuro-récidives syphilitiques après traitement par les arsénobenzols, 140, NEVEU, 81. Névrose (Devant le mystère de la), 31. - tachycardiques (Hydrothérapie dans ies), 207. NEZ (LES COMMES DU), 91. NICHOLS (HENRY-J.), 222. NICLOT (VINCENT). - DES RAISONS DU CÉLIBAT CHEZ L'HOMME, 88. NICLOT (V.), -I.ES PARASITES DE LA LITERIE DU VÊTE-MENT ET DE L'INDIVIDU. LEUR HISTOIRE ANCIENNE. NICOLAS, 40, 161, NOBÉCOURT, 146. - (LE PROFESSEUR), 70. NOGIER, 87. Nouvelles, 16, 29, 45, 54, 66, 84. 97, 112, 127, 144, 163, 178, 192, 210, 227, 242, 255, 264, 282, 295, 313, 322, 340, 353, 368, 379. Novarsénobenzols (Recherches expérimentales sur les), 124 Cophage chez les enfants (Rétrécissements cicatriciels de l'), 254. Œuvre de la commission américaine de préservation contre la tuberculose (L'), 1, de placement des masseurs. aveugles de la guerre, 340. - de protection du premier âge (Visites conférences des) 313 - de ia tuberculose (Section |

AU d'études scientifiques de 1'), ¡ Paralytique général (Eruption zostérienne chez un), 96. 241. Office d'hygiène de Rome généraux (Réaction de pré-(Inauguration de 1'), 144. cipitation du benjoin colloï-- public d'hygiène sociale. dal avec le liquide céphalo-179. rachidieu des), 335. OISEAUX EN THÉRAPEUTIQUE PARANT (LOUIS), 336. (L'EMPLOI DES), 234. PARASITES DE LA LITERIE, DU VÊTEMENT ET DE L'INDIVIDU Opérations sur l'appareil géuito-urinaire de l'isomme (LES), LEUR HISTOIRE AN-(Médecine opératoire), 213. CIENNE, 269. Parasitologie appliquée au dia- gynécologiques, 313. - sur le membre inférieur. gnostic, à l'hygiène et à l'épidémiologie, 228. 313. - - thorax et le membre Parathyroïdes de 64 aliénés Étude anatomo-patholosupérieur, 213. - tube digestif et ses gique des), 239. annexes, 213. PARES (M11e TH.), 241. Parotide (Les suppurations de - d'urgence et de pratique courante, 213. la), 82 PARREL (G. DE), 240. Ophtalmologie pratique, 323. PASSÉ DE NOS STATIONS THER-Opothérapie de la démence précoce (l'), 124. MALES (LE), Meynès-la-Morte, 288. de la ménopause, 207 Orchite ourlienne atrophie tes-PATENTES (LES) DU MÉDECIN, ticulaire, régénération de la 106. glande par jes extraits testi-Pathologie interne et de diaculaires et cérébraux, 191. guostic (Précis de), 356. Organe de l'équilibration de du nourrisson, 296 l'oreille interne, 239. Patronage franco-américain de Oscillographie pour la spliygla première enfance, 255. momauométrie clinique PAUCHET, 54, 125, 139, 226. (avec projections) (Déduc-PAULY, 320. tious pratiques à tirer de Pédophilie et fétichisme, 65. 1), 191. Pemphigus oculaire et hérédo-Ostéochondrite déformante insyphilis, 335. fantile de l'épiphyse supé-PENSIONNÉS DE GUERRE, ÉPIrieure du fémur, 53. LOGUE (LES SOINS AUX), Ostéosynthèse dans le traitement du mal de Pott, 41. — (Les soins médicaux Os vésalien décelé radiologiaux), 127. Pensions militaires (Manuel quement (Un nouveau cas pratique sur les), qq. d'), 53. Ovaire (Le cancer primitif de PÉRAIRE, 191. Permanganate (Le) d'argent 1'), 43, dans le traltement de la OZENNE, 191. Paludisme au chimpanzé (Rsblennorragie, 54. sais d'iuoculation du), 125. (Emploi du) d'argent dans PAMBOUKIS, 166. le traitement des maladies ces voies urinaires, 207-PANGON. - TODURE DE CA-FÉINE. SES INDICATIONS ET PERNET (M11e), 322. SES EFFETS CURATIFS DANS PERRIN (MAURICE). - LE UN GRAND NOMBRE DE MA-PROFESSEUR JOSEPH ROH-LADIES, 47. MER, Nécrologie, 155. Paralysie générale avec un PERROT (ÉMILE), 207. Perversion sexuelle chez des examen, 336. - infantile, 225 dégénérés, 378. - (Délire érotique avec - et maladie de Recklinghausen, Hallucinatious 175. lilliputiennes, 378. PESCHER, 124. - par le néo-salvarsan PESTE A MARSEILLE EN 1720-(Traitement de la), 352. 21 (La), 348. - (Origine et traitement - EN PÉRIGORD AUX XVI ET XVIIº SIÈCLES, 315. de la), 264. — tabétiques (Atrophie du PETGES), 80. maxillaire supérieur et per-PETIT, 191. forations palatines dans des PETIT (G.), 352. cas de), 336. PEYTEL (ADRIEN). - L'AG-GRAVATION DES BLESSURES - (Le tréponème pâle estil l'agent causal de la), 253, DANS LES ACCIDENTS DU - des muscles pelvitrochan-TRAVAIL, 137. PEYTEL (ADRIEN). - LA DÉtériens après abcès quinique LIVRANCE DE LA MORPHINE fessier, 337. Paralytique général (Délire AUX MÉDECINS, 173. systématisé post-ouirique PEYTEL (ADRIEN). - LE DROIT DE RÉPONSE, 189. chez un), 225,

PEYTEL (ADRIEN), - L'EXER-CICE ILLÉGAL DE L'ART DENTAIRE. I,ES COMPLICI-TÉS, 51.

PEYTEL (ADRIEN). - LES LOYERS DES MÉDECINS. LA DURÉE DE LA PROROGA-TION, 26.

PEYTEL (ADRIEN). - LES PATENTES DU MÉDECIN, 106. PEYTEL (ADRIEN). - QUI DOIT PAYER LES HONORAIRES, 62-PEYTEL (ADRIEN). - LA RES-PONSABILITÉ DU MÉDECIN-

375 Phagédénisme de la verge, 162. Pharmacien des hôpitaux (Rôle scientifique du), 100

Phiébites (Traitement des), 80, Physiologie (Traité élémentaire de), 229. Pian-bois et du granulome vé-

nérien par le tartre stiblé (Sur le traitement du), 8o. Pied bot varus équin invétéré, 226

PIERRET (NÉCROLOGIE DU PRO-PESSETTR), 206. PIÉTRI, 140.

POIX (G.). - LES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE INTER-NATIONALE CONTRE LA TU-BERCULOSE, 5.

POLACK, 54, 175, 176, 335. POLLOSSON (LE PROFESSEUR), (Nécrologie), 256.

« Polypodium vulgare » (Action cholagogue du), 177. Ponetion lombaire dans certaines méningites syphilitiques de la période secondaire (Rôle déterminant de la), 225

- -- (Le traitement des états psychopathiques par les),65, PONT, 99.

PORCHER (YVES), 336. PORTMANN (GEORGES), 15,

III, 240. POULARD, 30, 95, 175. PRAUM. - LE MOUVEMENT

MÉDICAL AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG, 307. Précis de pathologie externe:

membres, 257 PRENANT, 145.

Primes départementales de natalité, 201. Prix décernés par la Société de

pharmacie, 242. - Masius (Société médico-

chirurgicale de Liége), 29, PROCESSUS PYRÉTOTHÉRAPI-QUES, 360.

Professeurs (Les nouveaux), 27, 35, 64, 79, 97. titularisés sans chaire, 45

Prophylaxie anti-vénérienne (Commission de), 282.

- et d'hygiène mentales (Ligue française de), 296.

- des maladies vénériennes (la), 147. Protection de la maternité et de l'enfance en vue de la re-

population, 123.

nique, 40. Psoriasis traité par le Pro-

cuta, 225. Psychiatrie, 356.

Psychonévroses (Les troubles psychiques dans les), Leur physionomie clinique, 351.

Psychose hallucinatoire chronique (Un cas atypique de), 378.

maniaque dépressive (Conception générale de la), 352. puerpérales, 263.

Psychothérapie : applications diverses, 352.

P. T. T., 358. Ptervgion (Sur l'opération du),

175. Ptoses viscérales (A propos des). La ptose gastro-diaphragmatique, 226. Ptosis (Opération du), 95.

PUGNOT (A.), 240. QUÉNU (E), 229. QUERCY, 352. Rachianesthésie générale (Pré-

cis de), 354. Rachisyncalnisation lombaire, à propos de 100 observa-

tions, 367 Radiations de courte longueur d'onde (L'état actuel de nos

connaissances sur la nature et les propriétés physiques de), 70. Radiologie médicale (Ensei-

gnement de la), 85. Radiothérapie (L'emploi de l'ampoule Coolidge en), 82. des fibromes utérins, 253.

 profonde (Matériel à haut potentiel pour), 83. Radium (En l'honneur de Mme Curic et de la découverte

du), 309 - (Un procédé de traitement des fibromes par le), 254,

- (La vente du), 213. Radiumthérapie du cancer de l'œsophage, 226.

 des fibromyomes utérins (La), 87.

RATHERY (F.), 207. RAYNEAU, 336.

Rayons X dans le traitement des cancers esophagiens, 264.

Réaction de fixation (antigène de Besredka) et tuberculose, 241.

 de précipitation du benjoin colloidal avec le liquide céphalo-rachidien des para-

lytiques généraux, 335. thermiques de la cure du Mont-Dore, L'épreuve de

cure, 208. - de Wassermann du sang (La), 40.

Réception à Barcelone de professeurs de la Faculté de médecine de Paris, 252.

Réflexe pupillaire chez la chouette chevêche (Particularités du), 175.

Prurit décalvant lymphadé- | Régime des arthritiques 253. (Les cuisinières de), 16. Relèvement d'honoraires, 282. RÉMY, 320. RÉNON.

- (Le professeur), 64. Réorganisation des services d'électro-radiologie des hôpitaux de Paris, 205,

Repas en commun (Variations sur la diététique. La coutume des), 104. Répertoire des spécialités de

l'appareil digestif, 209. - dermatologiques et syphiligraphiques, 142.

- pour maladies infectieuses, 338. - pour maladies de la nutrition, 280.

Repopulation (La protection de la maternité et de l'enfance eu vue de la), 123.

RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN (I,A), 375. - MÉDICALE (DE LA). A PROPOS DE L'AFFAIRE MA-

ZEL, 2. professionnelle (A propos de la), 191.

Rétinite familiale atypique, gravidique, 175.

Rétraction de l'anneau de Bandi sur la tête dernière (De la), 44.

Rétrécissements cicatriciels de l'œsopliage chez les enfants, 254. Revue des congrès, 81, 320,

 des revues, 13, 40, 82, 111, 139, 208, 222, 239, 254, 263, 293, 337, 351, 378.

des sociétés, 53, 64, 80, 95, 124, 161, 175, 191, 207, 224, 241, 253, 264, 335, 352, 365, 378.

- des thèses, 123, 177, 222, 240, 367. REYNES (LE PROFESSEUR), 97.

REV PAILHADE (DE), 80. Rhumatismales (Action thérapeutique du mésothorium, particulièrement dans les manifestations), 241.

Rhumatisme chronique (Essai thérapeutique sur l'emploi de la lysidine dans le), 366. - thyroidien, 365.

RIBADEAU-DUMAS, 344, 356, RICHARD SAINT-YVES, 43, 222. RICHARD (G.), voir FERROUX,

Rides de la face et du cou (Corrections chirurgicales des), 226, RIEUX (J.), 241.

ROBERT (HENRY), 298. ROBIN (A.), 111. ROCHE (HENRI). - LE SALON DES INDÉPENDANTS DE 1021.

167 VISIONS DU SALON D'AU-TOMNE, 22.

ROCHON-DUVIGNEAUD, 175. REDERER, 365.

ROGER, 147, 337, 352. ROGER (HENRI), 293. ROGUES DE FURSAC, 378. ROHMER (LE PROFESSEUR TO-

SEPH), Nécrologie, 155. ROMAN (PIERRE), 177. ROSENTHAL, 176, 191. ROSHEM (1.). - LE TRIOMPHE DE HAULTE ET PUISSANTE

DAME VÉROLLE, 233. ROUBAKINE, 162. ROUBAUD (E.), 125. ROUBINOVITCH, 175. ROUCAYROL (ERNEST), 204. Rougeoleux dans les hôpitaux

d'enfants (L'isolement des), 255. ROUGON (LOUIS), 44. ROUVIER, 263.

ROUXEAU, 286 RUBINSTEIN, 162. RUHLMANN, 365. RULLIER (G.), 241.

Rupture spontanée du globe oculaire, 176.

 tubaire, avec hématocèle latéro-utérin, 123. SABOURIN (CHARLES), NÉGRO-LOCIE, 16.

SAINT-MARTIN (DE). 335. Salicylate de soude, chez l'enfant (Posologie du), 176. - (Le). Impuretés, Délire saljević, Posologie maxima,

SALLE, 162. SALON D'AUTOMNE (Visions

du), 22.

- DES INDÉPENDANTS DE 1921, 167. Sanatorium antituberculeux et taxe sur le chiffre d'affaires,

238, 322. Sang (Réaction de Wassermann du), 40. SANTÉ (LA) DE LOUIS XV ET

L'ÉMOTION PUBLIQUE, 195. Sarcomatose de Kaposi, 161. SAUPHAR, 161, 162. Scènes médicales, 261, 274,

200. Scrofule, scrofulo-tuberculose

et syphilo-scrofule, 13. Secousses fibrillaires chez l'enfant en convalescence, 208, SÉGAL, 81. SEIGLE (LE) ET L'ERGOT 31.

SEIGNEURIN, 351. Sel ferrique et l'acide inosito-, phosphorique (Le traitement des états anémiques

par le), 125. - organométalliques de M.

A. Lumière (les), 80. Séquelles psychiques de la guerre, 96.

SERGENT (ÉMILE), 13, 203, 44, 356. SERGENT (F.), 69.

Sérologie (Laboratoire de) 256.

Sérothérapie de la 'conionetivite gonocoecique (sérum du Dr Stérian), 05. Service de santé, 55. - de la marine,67.

Service de santé militaire (Une page d'histoire du), 31. Sidération unguéale, 161. SIZARET, 352.

SHU CHE TCHANG, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHI-NOISE REÇU EN SORBONNE

« DOCTEUR HONORIS CAUSA » (SON EXCELLENCE), 279. SIGAUD (Dr CLAUDE), Nécrologie, 202.

SIMON, 226, 335

SIMON (TH.), 253. Société amicale des anciens

élèves de l'École de médecine de Reims, 164. - des médecins toulou-

sains à Paris, 212. - anatomo-clinique de Bordeaux, 55

- clinique de médeciue mentale, 96, 225, 335, 378.

\_ de dermatologie, 161, 224. - française de dermatologie à Bordeaux (La), 283.

- d'eugénique, 67 - d'hygiène, 267, 354. — — d'orthopédie, 295.

 d'histoire de la médecine. - d'hydrologie médicale de

Paris, 207. - internationale d'urologie

— italienne de radiologie médicale (IIIº Cougrès de la),

- de médecine et de chirurgie de Bordeaux, 181.

 – et d'hygiène tropicale. 80.

— légale de France, 264,

365. - - mentale, 64. - de Paris, 53, 80, 191,

226, 253, 264, 365. médicale d'éducation phy-

sique et de sport, rr2. - médico-chirurgicale de Liége. Prix Masius, 29.

- - psychologique, 253, 336, 352,

 d'ophtalmologie de Paris, 54, 175, 335.

- de pharmacie (Prix décernés par la), 242.

- de radiologie médicale de France, 178.

- des sciences médicales et biologiques de Montpellier,

- des sciences médicales de Lisbonne, 46.

- de secours mutuels et de retraites pour femmes et enfants de médecins, 267.

- de stomatologie de Paris, 67.

de thérapeutique, 80, 176

207, 366. Soins médicaux aux pensionnés de la guerre (Les), 127.

SOLOMON, 82. SOUBEYRAN, 257.

Sources thermales, quels qu'ils soient, paient la taxe d'af- par la médication arséno-

faires (Les exploitants de), Spasme du cardia avant déter-

miné une énorme dilatation de l'œsophage, 366, Sphygmomanomètre clinique (avec projections) (Déduc-

tions pratiques à tirer de l'oscillographie pour la),

 à mercure inversable à oscillations amorties, 253. Spiroscopie sans appareils,

365 SPRINGER, 219.

Squelette nasal avec les déformatious des maxillaires su-

périeurs et de l'appareil alvéolo-dentaire (La coexistence des déviations du). 125. STAROBINSKI, 352.

Stase papillaire et la dilatation des ventricules au cours des tumeurs cérébrales (Rapports entre la), 240. - papillaire traumatique, 175.

STATIONS THERMALES (LE PAS-SÉ DE NOS), MEYNES-LA-MORTE 288

Sténose du pylore par calcul biliaire (Fausse), 125. Suc gastrique artificiel et de

ses éléments pris séparément vis-à-vis du bacille tubereuleux de culture (Action du), 241.

Sulfuration pour la destruetion des ectoparasites (Emploi d'une armoire comme

chambre de), 81. Suppurations de la parotide,

Symblépharon par greffe dermo-épidermique lorsque le globe oculaire est conservé (Opération de), 335.

SYMBOLES TRADITIONNELS BT LE PREUDISME (LES). Sympathique et les systèmes

associés (Le), 166. Syndicat des chirurgiens d'ur-

gence, 243. - des médecins de Marseille,

- - du Rhône, 127.

- de la Seine, 242, 265,

350 - médical de Paris, 66, 227.

- médicaux (Décision des), 97 Syndrome de Mikulicz fruste

Syphiligraphiques (Répertoire des spécialités), 142. Syphilimétrie, 141.

Syphilis détermine dans les milieux ruraux les trois quarts des affections chro-

niques (La), 192. - chez la femme enceinte

(Traitement de la), 43. - (Hépatisme occulte et). 253

- iudigène en Tunisie, 130.

mercurielle (Le traitement | de la), 139. Syphilis nerveuse et trauma-

tismescranio-rachidiens, 140. - précoce et l'enquête familiale (Le diagnostic de la). 366.

- rurale, 253.

- (Urino-réaction de la), 162. Syphilitique (Déviation conjuguée de la tête et des yeux survenue à la suite d'un traumatisme craniofacial chez un), 54.

Syphilo-scrofule(Scrofule,scrofulo-tuberculose), 13.

TARGOWLA (RENÉ), 96, 225, 335 378. TARIF MAGINOT DEVANT L'U-

NION DES SYNDICATS MÉDI-CAUX DE FRANCE 337.

 des soins médicaux et pharmaceutiques (Décret fixant les), 223 Taxe d'affaires (Les exploi-

tants de sources thermales, quels qu'ils soient, paient la), 123.

- sur le chiffre d'affaires (Les cliniques et la) 127, 282, - - (Les sanatoriums et la) 322, 238,

Technique chirurgicale, 356 - pratique, 83. TÉCON (H.) - LE MOUVE-

MENT MÉDICAL EN SUISSE. TT. TEISSIER, 147.

TEMPÉRATURE SUR LA NATA-LITÉ (L'INFLUENCE DE LA), 116 Tension artérielle au cours

d'une cure chlorurée sodique, 207. - et effort mental, 96.

TERRIEN, 176. (FÉLIX), 356 TERSON, 175.

TERWAGNE, 320. Teskra (Usages thérapeutiques de la), 222.

Théobromine injectable (allylthéobromine) par voie hypodermique, 176.

THÉRAPEUTIQUE EN UNE LE-CON. 160 - (L'EMPLOI DES OISEAUX

BN), 234. - oculaire (Sur les injections

de lait en), 335. Thèses de la Faculté de médecine de Paris, 30, 56 68,

99, 114, 129, 146, 165, 184, 213, 268, 284, 296, 314, 323, 354 THIBIBRGE, 161, 162, 225. THOMAS (PIERRE), 378.

THOYER ROZAT, 82. Thyrotomie et larvngectomie

sous anesthésie locale dans le cancer du larynx, 126. TIFFENEAU, 145, 366.

TIFFENEAU. - ROLE SCIEN-TIFIQUE DU PHARMACIEN DES HOPITAUX, 100, TILMANT, 191.

Tir binoculaire (Essais de), 335. TISSIER 365.

TOULOUSE, of. Toxémie traumatique à syndrome dépressif (shock traumatique) dans les bles-

sures de guerre, 229. Trachome grave. Amélioration considérable à la suite des cautérisations profondes en puits, 54.

Traité de médecine (Nouveau), 147.

**Traumatismes** cranio-cérébraux, 166.

- - facial chez un syphilitique (Déviation conjuguée de la tête et des yeux survenue à la suite d'un), 54.

-rachidieus (Syphilis nerveuse et), 140, Tremblement d'aspect jacksonien chez un alcoolique

aigu: b. Accès d'aphonie et de), 64. Trépouème pâle est-il l'agent causal de la paratysie géné-

rale (Le), TRÉTIAKOFF (C.), 14, 140.

TREUVAY (JEAN), 123. TRIUMPHE (LE) DE HAULTE ET PUISSANTE DAME VÉ-

ROLLE, 133. TROUBLES DE L'ÉCRITURE (LES), 213.

- trophiques rebelles consécutifs à un anévrysme artério-veineux guéris par l'hydrothérapie, 191.

TROUSSAINT, 31. Tryptophone dans les matières protéiques (Sur le dosage du), 378. Tube digestif et de ses troubles

en radiologie (De la statique du), 191. Tuberculeux (Décalcification et besoins calciques des),

366. - (Établissements publics et privés pour), 295.

Tuberculose, 344. - EN ANGLETERRE (LA LUTTE

CONTRE LA), 8, (Association alsocienue et

lorraine coutre la), 16. - en Autriche (La mortalité

par la), 211. - et en Hongrie (la), 251. - (Études cliniques sur la),

20. - externes par l'héliothérapie (Résultats éloignés du trai-

tement des), 80, - génitale chez l'homme et

chez la femme (La), 87. - chez l'homme et chez les animaux (L'infection bacil-

laire et la), 20 - (La lutte contre la), 255 - (L'ŒUVRE DE LA COMMIS-SION AMÉRICAINE DE PRÉ-

SERVATION CONTRE LA), 1. - primitive de la vessie, 41. - pulmonaire expérimentale gastrique artificiel et de ses éléments sur les granulations de la), 241,

Tuberculose (La guerre, faeteur de), 14.

- (Réaction de fixation (antigene de Besredka et), 241, - (Les résultats de la

CONFÉRENCE INTERNATIO-NALE CONTRE LA), 5. - (Section d'études scientifiques de l'œuvre de la),

241. Tumeurs eérébrales (Rapports entre la stase papillaire et la dilatation des ventricules

au eours des), 240, - de la région infuudibulohypophysaire avec syndrome adiposo-génital et liémaniopsic latérale homonyme, 54.

du cobaye (Action d'un suc | Ulcérations ostéo-périostées | VARIATIONS SUR LA DIÉTÉtuberculeuses et syphilitiques de la voûte palatine (Considérations sur le diagnostie des), 240.

Union des syndicats médicaux de France, 266, Université de Gand, 340, -- (LA PREMIÈRE), 119.

- de Rome, 282. Urétroscopie (Manuel d'), 298, Urino-réaction de la syphlis,

Vaccin de Delbet (Résultats · obtenus avec le), 80,

- de la fièvre jaune, 86. VAHRAM H. TOKOMIAN, COUP D'GIL HISTORIQUE SUR LES

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE L'ARMÉ-NIE, 373. VALLON, 336. VALUDE, 175.

TIQUE. LA COUTUME DES REPAS EN COMMUN, 104 Variétés, 1, 32, 49, 88, 100,

116, 149, 169, 184, 195, 213, 232, 247, 259, 269, 303, 315, 345, 358, 373, VERGER, 371. VERMEYLEN, 335

VERNES (ARTHUR), 141. VERNIEUVRE, 82, 351. VÉROLLE (LE TRIUMPHE DE

HAULTE ET PUISSANTE DA-ME), 133. Vessie (Divertieules de la), 130,

- (Tuberculose primitive de Ia), 41. VIE CHÈRE (LES CLASSES MOYENNES ET LA), 258,

VINCHON (JEAN), 149. VIOLETTE, 322. Visites médicales à Vichy, 353. Vitamines (Les farines com-

posées alimentaires et la question des), 207. Vitiligo par lésion syphili-

tique locale, 161. Volvulus (I, e) iliaque, 226. Voûte palatine (Considérations sur le diagnostie des

ulcérations ostéo-pérfostées tuberculeuses et syphilltiques de 1a), 240. VOYAGE D'INSTRUCTION AUX

STATIONS DE SAVOIE (LES MÉTHODES MODERNÉS D'EN-SEIGNEMENT A LA FACULTÉ DE PARIS. UN), 345.

Voyante (La fin d'une), 64 WEIL (M. P.), 111. WERMEYLEW (G.), 226.

WIDAL, 147. WIKI, 177. WITKOWSKI (S. J.), 298. Yeux d'aneneéphales (Note sur quelques), 95.

### NOUVEAU

# TRAITÉ de MÉDECINE

## et de Thérapeutique Publié en fascicules sous la direction de MM.

A. GILBERT

P. CARNOT

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE MÉDECIN DE L'HOPITAL BEAUJON Avec la collaboration de MM.

Achard, Amberd, Aubertin, Auch, Airiegnet, Babonnett, Balzer, Barbier, Barth, L. Bernard, Bezançen, Boinet, Boulloche, P. Carnot, Castler, Cheufrard, P. Claisse, Claude, Courmont, Caronet, Castler, Cheufrard, P. Claisse, Claude, Courmont, Caronet, Castler, Caronet, Caronet

#### TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN ÉVOLUTION.

Le fascicule VII, Maladies vénériennes, par le D. Balzen, a reparu en 1920 avec un nombre de pages double et de nom-remis à jour. 40 fri Le fascicule XXII, Maladies du cœur, par le P VAQUEZ. 6 Esculus XXX, Maladies du la pièvre et du médiastin, par les D° M. Labbé, Galliand, Balzza, Merritaira c. Bosson:

60 ft.

Chasicoule XXXII, Meladies du Cervelet et de l'isthme de l'encéphale, par les D\*II. Claras et Livr-Valansa. 35 ft.

Le fascicule X, Septicémies (Streptococole, stephylococole, etc.).

35 ft.

Les fascicules III, VIII, XX, XXII, XXII et XXXII sont ca cours de réimpression.

C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque.

|     | Principle of the Control of the Cont |                                                      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| ı.  | Maladies microbiennes en général, 9º tirage (272 pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ges, 75 figures noires et coloriées)                 | , ,  |
| 2.  | Fièvres éruptives, 8º tirage (258 pages, 8 figures)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | ,    |
| 3.  | Fieure typhoide, of tirage (312 pages, 32 figures)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                    | ,    |
| 4.  | Maladies parasitaires communes à l'Homme et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,            |      |
|     | rage, etc.). 5º tirage (566 pages, 81 figures) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I2                                                   | . ,  |
| 5.  | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 20 figures)                                        | ,    |
| 6.  | Maladies exoliques, 60 tirage (440 pages, 29 figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s)                                                   | ,    |
| 7.  | Maladies vénériennes. II tirage revu et augmei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1té                                                  |      |
| 8.  | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8º tirage (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 pages, 18 figures)                                |      |
| ٥.  | Gribbs, Coauslucks, Oreillons, Dibhisris, 70 tirage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (172 pages 6 figures)                                |      |
| ıo. | Septicennes, Streptococcie, Staphylococciee, Pnumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | coccie, Méningococcie, Gonococcie, Aérobioses.       |      |
|     | Colibacillose, etc. 6º tirage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ******* 35                                           |      |
| II. | Intoxications, 30 tirage (352 pages, 6 figures)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************              | ,    |
| 12. | Maiaases as la nutrition (diabete, goutte, obesité),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4e tirage (378 pages, 15 figures)                    | £    |
| 13. | Cancer (662 pages, 114 figures) 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26. Maladies du Sang.                                |      |
| 14. | Maladies de la Peau, 3º tir. (560p., 200fig.) 16 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27. Maladies du Nez et du Larynx, 3º tir             | 300  |
| 15. | Maladies de la Bouche, du Pharynz, etc., 4º tirage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (277 pages, 65 figures)                              | · *  |
| -5- | (284 pages, avec figures) 6 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º tit    | age  |
| 16. | Maladies del'Estomac (688 p. avec offig.). 14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (180 pages, 100 figures)                             | . ×  |
|     | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.            |      |
| -/- | of figures) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).                 |      |
| TR. | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30. Maladies des Plevres et du Médiastin 40          | )    |
| 70  | Maladies du Foie et de la Rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)       |      |
|     | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 tirage 35                                         | ; 8  |
| 20. | 2° tirage (352 pages, avec 60 figures).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32. Maladies du cervelet                             |      |
|     | Maladies des Reins. 2º tirage 40 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33. Maladies mentales.                               |      |
|     | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34. Maladies de la Moelle épinière (839 pas          | ges, |
| 22. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420 figures)                                         | ,    |
|     | Maladies du Caur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35. Maladies des Méninges (382 pag., 49 fig.). 9     |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36. Maladies des Nerfs périphériques.                |      |
| 24. | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37. Névroses.                                        |      |
|     | (480 pages, 63 figures) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38. Maladies des Muscles (170 pages, 76 fig.) 6      |      |
| 25. | Maladies des Veines et des Lymphatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) 17         |      |
|     | (169 p., 32 fig.) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 40. Mal. du Corps thyroïde et des Capsules surréna | les. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |      |

Le Nouveau Traité de Médecine et de Thérapeutique est le premier ouvrage français qui ait paru en fascicules séparés, formant chaeun un tout complet, et constituant ainsi en même temps que le livre de médecine complet es avant, le guide journalier du prattien. Le succès considérable qui a excellil cette innovation a obligé les éditeurs sapital, le guate Journairer du praticien. Le succis considerable qui a accueili cette innovation a obligé les éditeurs à la faire mieux encore; aussi chaige nouveun faccioite est-il en projers sur les prédents par ses qualités pratiques. M.M. Gilbert et Cassor ont voulu que le Nouveun Traité de Médecine perpétude du XX étéles aussi, grêce à la haute compétence des collaborateurs, suivant l'énorme mouvement scientifique actuel, le Nouveau Traité de médecine est perpétuellement mis au courant. A chaque tirage les fascicules sont revus en tenant compte des dermiers progrés scientifiques.

Chaque fascicule se vend également cartonné avec une augmentation de 7 fr. 50 par fascicule.

# Bibliothèque du Doctorat en Médecine

Publiée sous la direction de

A. GILBERT

L. FOURNIER Médecin de l'Hôpital Cochin.

Professeur à la Faculté de médecine de Paris,

35 polumes petit in-8 de 500 à 800 pages, avec nombreuses figures, noires et coloriées. Ces volumes se cendent brochés, et cartonnés avec une augmentation de 6 francs.

I vol. 25 Ir. Précis d'anatomie topographique, par le Dr SOULIÉ, pro-fesseur adjoint à la Faculté de médecine de Toulouse.

I vol. 18 fr.
Préois de Pathologie externe, par les D'es Faura, Algalava,
DESMAREST, MATHIEU, OKINCZYC, OMBRÉDANNE,
SCHWARTZ, professeur et agrégés à la Faculté de médecine de Paris. 5 vol. in-8 de chacun 500 pages, avec figures coloriées

COIOTICES

I. Pathologie chirurgicale générale, par les D<sup>rs</sup> J.-I.,
PAURE, ALGAVE et DESMARIST. I vol. (Sous presse.)

II. Tête, Cou, Raohis, par le D<sup>r</sup> OKINCZVC. I vol. 12 fr.
III. Politine et Abdomen, par le D<sup>r</sup> OMBRÉDANIE.

I Vol.

IV. Organes génito-urinaires, par les Dr. Schwartz et
MATHIEU. I VO.

12 fr.
V. Membres, par le Dr MATHIEU. I vol. 24 fr.
Précis de Médecine opératoire, par le Dr LECENE, professeur à la Faculté de médecine de Paris, chiurugien

des hôpitaux de Paris. 2º édition, 1 vol. . . . . 18 fr.
Précis d'Obstétrique, par le Dr Fabre, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, accoucheur des hôpitaux de

culté de médecine de Lyon, accoucheir des hôpitaux de 19-yon, 3 edition, 2 vol... 10 fr. 10 f

Précis de Pathologie interne, par les Drs Gilbert, Widai, reus de Painologie interne, par les 10º Gilbert, Widai, CLAUDE, professeurs à la Faculté de indéceine de Paris; DOPTER, professeur au Val-de-Grâce; CASTAIGNE, CHA-BROL, DUMONT, LŒPER, RATHERY, JOSUÉ, RIBIERRE, JOMIER, PAISSEAU, GARNIER, agrégés et médecins des hôpitaux de Paris, 5 vol.

I. Maladies infectieuses et diathésiques. Intoxications. Maladies du Sang, par les D<sup>rs</sup> DOPTER, RATHERY et RI-BIERRE, I vol..

II. Maladies de l'Apparell respiratoire et de l'Apparell cir-eulatoire, par les Drs Læper, Josuk, Paisseau et Pail-

V. Maiadles de l'Appareil digestif et de l'Appareil uri-

naire, I vol. (Sous presse.) 

Préeis de Thérapeutique, par les Drs P. Carnor et Rathery, professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Paris, 1 vol. (Sous presse.)

Précis d'Hygiène, par le Dr Macaigne, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Paris. 2º édition. 1 vol. 25 fr. Préels de Médeelne légale, par V. BALTHAZARD, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 3º édition, 1 vol. 32 fr.

Préeis d'Ophtalmologie, par le Dr Terrien, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 2º édition, 1 vol...... 16 fr.

Préeis des Maladies des Enfants, par le Dr E. Apert, médecin des hôpitaux de Paris. Introduction par le Dr Marfan, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 3° édition,

P. CARNOT

## Bibliothèque de Thérapeutique

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

A. GILBERT

Professeurs à la Faculté de médecine de Paris.

30 volumes petit in-8, d'environ 500 pages, avec nombreuses figures. Ces volumes se cendent brochés, et cartonnés avec une augmentation de 6 francs.

L'Art de prescrire, par le professeur Gilbert. I vol. 14 fr. Technique thérapeutique médicale, par le Dr Millan. 14 fr. Technique thérapeutique chirurgicale, par les Dre Paucher 

tion. (Sous presse.) Kinésitérapie : Massage, Gymnastique, par les Drs P. Car-NOT, DAGRON, DUCROQUET, NAGEOTTE, CAUTRU, BOUR-

CRIMINAL, CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DE LA

Sérothérapie), par Metchnikoff, Sacquépée, Remlinger, Louis Martin, Valllard, Dopter, Besredka, Salim-Beni, Dujardin-Beaumetz, Calmette, 2º édition, I vol...... 14 fr. Régimes alimentaires, par le Dr Marchi, Laber, I vol.

2º édition: 14 fr.

Psychothérapie, par le Dr Andrés Thomas, Introd. du prof.
DEJERINE. I vol. 14 fr.

Médications symptomatiques (Maladies nerveuses, mentales culanées, respiratoires et génito-urinaires), par M. DE FLEURY, JEAN LÉPINE, JACQUET, M. FERRAND, MENE-TRIER, STÉVENIN, SIREDEY, M. LEMAIRE, P. CAMUS.

Thérapeutique des Maiadles infectieuses, par les Dre Marcel, Garnier, Nobécourt, Noc. Lereboullet, 1 vol. 14 fr.

GARNIES, KOBECOURT, NOC, LIESEBOULLET, I VOL. 14 II. Therapeutique des Maindies respiratoires et Tuberculose-friences de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del compa Thérapeutique gynécologique, par le Dr Guénior. I vol. 24 fr. Thérapeutique obstétricale, par le Dr Jeannin. 2º édition,

Thérapeutique des Maladies outanées, par les D<sup>st</sup> AUDX et DURAND. 2º édition, 1 vol., broché. 20 fr. Thérapeutique des Maladies vénériennes, par les D<sup>st</sup> J. Ni-CO<sub>L</sub>AS et M. DURAND. 2º édition, 1 vol. (Sous presse.)